







## L'UNIVERS.

## HISTOIRE ET DESCRIPTION

DE TOUS LES PEUPLES.

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE

DE

LA FRANCE.

Come Premier.

TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRERES

# FRANCE.

# DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE,

PAR

#### M. PH. LE BAS,

MEMBRE DE L'INSTITUT (ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES) MAITRE DE CONFÉRENCES À L'ÉCOLE NORMALE, ETC.

#### TOME PREMIER.



A — AZ.



## PARIS,

#### FIRMIN DIDOT FRÈRES, ÉDITEURS,

IMPRIMEURS-LIBERINES DE L'INSTITUT DE PRANCE, BUE 14000, 8° 56.

BUR 14009, F. D

M DCCC XI..

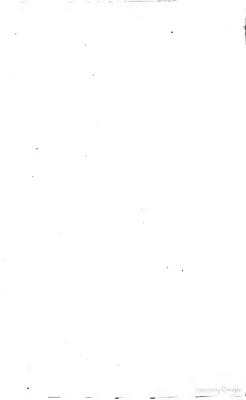

# L'UNIVERS,

0

## HISTOIRE ET DESCRIPTION

DE TOUS LES PEUPLES,

DE LEURS RELIGIONS, MOEURS, COUTUMES, ETC.

#### DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE DE L'HISTOIRE DE FRANCE,

PAR M. PH. LE BAS,

-

ABAILA BD ON Abélard, (le nom le plus populaire que le moyen âge nous ait légué) naquit en 1079 à Palais, petit bourg situé à quelques lieues de Nan-tes, et dont son père Berenger était sei-gneur. Abailard, l'ainc des fils de Bérenger, était appelé à lui succéder dans son fief; mais aux joutes des armes il préféra les luttes de l'école, et, au grand étonnement des contemporains, un noble dédaigna l'épée de son père pour le grimoire des clercs. Au reste, dans cette carrière en apparence si pacifique, Abailard devait porter l'ar-deur belliqueuse de sa caste; et ses combats de parole, ses controverses, son ardente polemique devaient avoir plus de retent issement que tous les tournois des chevaliers. Dés ses premières années il montra de grandes dispositions pour l'étude, et du consentement de son père il s'y livra tout entier; afin même de n'être point arrêté dans ses travaux par les devoirs de chef de famille, de représentant d'une race féodale, il renonca à son héritage et à son droit de primogéniture, ne se nom-

mant plus depuis cet acte qu' Abailardus junior. On ignore quels furent ses premiers maîtres; cependant, il semble hors de doute que vers l'âge de treize ou quatorze ans, et peut-être plus tard, il reçut les leçons du fameux Roscelin, esprit audacieux qui, non content de fonder une nouvelle école de philosophie, le nominalisme, réputée une hérésie par l'Église, osa attaquer le dogme de la Trinité sur lequel repose le christianisme tout entier; puis, passant de la théologie à la politique, se prit à la plus grande puissance du temps, la puissance ecclesiastique, et voulut la contraindre à se réformer elle-même dans un de ses abus les plus choquants. Comme nous le verrons, les leçons de cet esprit audacieux porterent leur fruit.

Les connaissances que les plus savants hommes possédaient à la fin du onzième siècle étaient singulicrement bornees, parce que l'antiquité n'avait pas encore été retrouvée tout entière, comme elle le fut au quinzième et au seizième siècle, et parce que la nouvelle

1re Livraison (Dictionnaire encyclopédique, etc.)

société était trop jeune encore pour avoir beaucoup inventé. On avait bien conservé les Pères de l'Église latine et quelques débris de la litterature romaine, un peu de Cicéron, de Virgile et d'Ovide; mais en mathématiques on n'avait que l'arithmétique de Boece et les quelques pages qu'il a laissées sur la geometrie. Du gree on ne eonnaissait généralement que quelques élèments de grammaire grecque, et tout au plus quelques termes philosophiques transcrits et expliqués par les Pères de l'Eglise latine. En philosophie, on n'avait de Platon que la version latine du Timée; d'Aristote, que les parties de l'Organum traduites par Boèce. «Quatre écrits, de Boeee, commentateur clair et methodique, mais sans profondeur; d'Aristote lui-même, l'Interpretation, c'est-à-dire, un traité de grammaire, et les Categories, qui, n'étant plus rattachées à la métaphysique et à la physique, n'offrent guére qu'une elassilication dont on n'apercoit pas toute la portée; enfin, l'Introduction de Porphyre, évideniment destinée à des commençants, et ou l'auteur évite a dessein toutes les grandes questions et s'arrête à la surface des choses, tels sont, dit M. V. Cousin, les seuls matériaux que possédaient Ahailard et son sieele... Ainsi Bocce et le peu qu'il avait traduit et commente d'Aristote et de Porphyre, voila le point de départ de l'esprit humain au moven âge, voila le cercle dans lequel il se meut en tatonnant pendant plusieurs siecles. »

Cette pénurie laissait aussi, il fant le dire, l'esprit plus libre : n'ayant pas à se charger prealablement d'une masse enorme de connaissances, il devenait plus facile d'être original, pour vu qu'on trouvât en soi d'abondantes ressources naturelles. Abailard, en effet, eut bientôt épuise la science de tous ses maîtres; alors il vint à Paris, qui était déjà le rendez-vous de toutes les illustrations de la chrétienté. La brillait Guillaume de Champeaux, le plus habile dialecticien de l'epoque. Abailard se placa parmi ses éleves, écouta quelque temps. puis proposa ses doutes au maître, combattit ses réponses, renversa sa

méthode, et força le vieux jouteur désarconné à aller caelier dans un cloftre la lionte de sa défaite. Maître à son tour, quoique à peine âgé de vingt ans, Abailard alla ouvrir une école à Melun où se trouvait la cour; plus tard il la transporta à Corbeil, et enfin aux portes mêmes de Paris, sur la montagne Sainte-Genevieve, afin d'être plus à portée d'attaquer chaque jour celui auguel Guillaume de Champeaux avait laissé son école. Alarmé des succès de son adversaire, Guillaume, qui avait repris eourage dans sa solitude, accourut à Paris « pour délivrer, comme dit Abailard, le lieutenant qu'il avait installe dans sa forteresse, et pour ravitailler la garnison que son rival tenait assiègée. »

Sur ces entréaîtes, le père d'Abailard se rétire dans un cloître, et sa mère, suivant eet exemple, rappela son fils pour goi'i assistat à sa prise de voile. Telles étaient les meurs du temps, au monis celles des familles qui set ensient en dehors de la grossièreit giorarale : une via extive et sérieuse, puis aux derniers jours la retraite et la prière.

Quand Abailard revint à Paris, Guillaume de Champeaux, son antagoniste, était devenu de moine évêque de Châlons, Abailard abandonna comme lui les sciences profanes pour la théologie, et se fit disciple d'Anselme de Laon, le plus grand théologien de la France, comme il s'était fait l'élève du plus habile dialecticien de l'époque. Le sort de ce second maître fut semblable à celui du premier ; Abailard éleva bientôt chaire contre chaire, et les auditeurs d'Anselme, laissant son école déserte, eqururent en foule écouter le nouveau-venu. Celui-ei, content de son triomphe et redontant l'autorité épiscopale du vaincu, quitta Laon pour un plus grand theatre et revint fixer à Paris son ecole. Trois mille auditeurs de toutes les uations chretiennes suivirent ses leçons, et parmi eux il s'en trouva qui devinrent pape (Celestin II), eardinaux, éveques, etc. Saint Bernard lui-même fut au uombre de ses disciples. C'est que personne

n'avait encore su réunir à tant de savoir une élocution si brillante, un esprit aussi clair. Tontes les réputations s'effaçaient devant la sienne. S'il était admiré des hommes pour sa science, pour l'éclat et la nouveauté de son enseignement, pour la hardiesse de ses doctrines, il vovait aussi les femmes s'enthousiasmer pour un elerc de noble race qui avait aussi toutes les grâces de l'esprit, toute l'élégance de maniéres des chevaliers. Ce fut alors qu'il concut cet amour qui seul anrait rendu immortel le nom d'Abailard, et c'est à une femme que le fondateur de la scolastique doit d'être devenu le plus populaire des hommes illustres de l'ancienne France, Abailard lui-même nous a raconte les détails de sa liaison avec Héloïse; mais remarquons que ceux de ses ouvrages que l'on peut regarder comme , à mon cours , j'étais près d'Héloïse ses confessions, et qu'il écrivit apres sa condamnation par le concile de Sens, sont empreints de cette humilité chrétienne qui s'accuse elle-même par esprit de mortification et de pénitence. C'est parce qu'on n'a pas fait attention au caractère de ces écrits. parce qu'on a accepté pour vraies toutes les accusations qu'il formule contre lui-même, et oublie qu'il les expia d'ailleurs cruellement durant de longues années, qu'on a fait à Abailard une réputation d'orgueil et de fatuité, qui tend à présenter sous uu jour odieux ce beau et noble caractere. « Il existait, dit-il, a Paris une jeune personne nommée Héloïse, nièce du chanoine Fulbert, qui l'aimait beaucoup et qui desirait qu'elle fut instruite dans toutes les sciences. Belle, elle avait encore plus d'esprit que de beaute; son savoir lui avait acquis une haute renommée. Elle possédait toutes les qualités qui captivent un amaut, et je désirais lui plaire. Mon nom était célèbre; jeune et beau, j'étais en outre fortement persuade que toute jeune fille que je jugerais digne de mon amour ne me refuserait pas sa tendresse. Je me disais : Héloise aime la science; je puis donc lui écrire ce que je n'ose à peine prononcer; je puis couvrir la rougeur de mon frout du voile de mes

paroles. Enflammé d'amour, je cherchais l'occasion de me rapprocher d'elle, de la voir dans l'intimité, de la voir chaque jonr, désirant qu'elle m'appréciât sous le rapport de la conversation. Je dressai mon plan en consequence. Quelques-uns de nos amis engagerent le channine à me recevoir dans sa maison contigue à celle où je faisais mes cours. Je prétextai que les soins de mon ménage m'empêchaient de me livrer à l'étude antant que je l'eusse souhaité. Le chanoine était avare; il était fier de sa nièce et de son savoir. Flatte de l'espoir d'obtenir de l'argent pour son loyer en même temps qu'il augmenterait l'instruction d'Heloise, il accepta. C'est ainsi que j'eus accès dans sa demeure. Lorsque le jour ou dans la soirée je n'étais pas occupé d'orner son esprit et de gagner son cœur.

 O simplicité de Fulbert! Confiance risible et désolante! Il livra l'agneau au loup dévorant et le lui abandonna sans défense! Il me la confia pour l'instruire et pour la surveiller; il ignorait done l'insensé qu'il excitait mes désirs, qu'il me donnait l'occasion d'obtenir au besoin, par des menaces, ce qui eilt été refusé à mes tendres prières! Il se reposait sur la candeur d'Héloise et sur la renommée de ma saansse |

« Héloise et moi nous habitions sous le même toit, et bientôt nous reposâmes sur la même couche. Nous nous livràmes à l'amour et recherchâmes la solitude qu'exige la science, ponr y epancher nos cœurs. Nos livres étaient devant nons et nos yeux s'y portaient; mais nos lèvres se joignaient en tremblant et nous nous ignorions nousmêmes. Afin de derouter le soupçon qui eut tente d'epier nos regards, parfois je Irappais mon amante d'une main que guidait non la colère, mais l'amour, comme si je cherchais à réveiller son esprit sommeillant. Nous parcourûmes ainsi tous les degrés de l'amour, et nous méditions à chaque instant de notre vie l'extraordinaire pour rehausser encore notre passion mutuelle. Jusqu'alors nous avions de triangers l'un el l'autre aux plaisirs de l'amour; nous nous enus enivrimes de beurage deux et empioneme anns et en l'autre aux plaisirs de l'amour; nous nous entre le cons; mon esperi, et en l'aux et en l'aux et en le cons; mon esperi; se tourna vers la possite et je componai des chanouss. Tu et en l'est en le considération de l'est en l'est en l'est en l'est en l'est en le considération de l'est en l'est en le considération de l'est en l'est en l'est en l'est en le l'est engle et l'est en le l'est en le l'est en l'est en l'est en l'est en l'est en le l'est engle et l'est en le l'est en l'est engle et l'est en le l'est en le l'est en le l'est engle et l'est en le l'est en le l'est engle et l'est en le l'est en le l'est en le l'est engle et l'est en le l'est en le l'est en le l'est engle et l'est en le l

touder faith to the control of the c

« Nos corps vivaient dans l'éloignement; nos âmes demeurèrent dans une union intime. La honte s'étant effacée, nous nous livrâmes au péché avec plus d'ardeur. Bientôt la jeune fille découvrit qu'elle était enceinte. Dans la joie de son cœur, elle me fit transmettre cette nouvelle et me demanda mes conseils. Je l'enlevai et la conduisis en Bretague. Elle accoucha chez ma sœur d'un garçon, auquel elle donna le nom d'Astrolabum. Fulbert tomba comme en démence. Il eût voulu se défaire de moi, mais il craignait que ma mort ne fût vengée par celle de cette nièce qu'il idolâtrait. Il n'osait m'attaquer de vive force; j'étais sur mes gardes. Touché de son désespoir et me reprochant mes detours, j'allai le trouver; je le conjurai de me pardonner; je lui offris d'épouser sa nièce, mais clandestinement, pour ménager ma réputation de philosophe. Fulbert me donna la main et convoqua ses amis. comme pour être les témoins de notre réconciliation.

« Crovant avoir obtenu son pardon, e retourne en Bretagne chercher Héloise et l'épouser. Elle résiste : « Il v « a du danger , dit-elle , à ce que vous « deveniez mon époux. Je connais mon « oncle, jamais il ne se réconciliera avec « vous ; tôt ou tard sa vengeance écla-. tera. Il y a dans cette union encore « plus que du danger, il v a de la honte. Ton amour m'honore; il est l'orgueil « de ma vie. Tu veux donc me priver du prix de mon sacrifice, tu veux perdre a ta gloire? Ton epouse y perdra aussi, « carelleaura diminué ta renonmée. Le « monde maudira Héloise, quand Hé- loise aura dérobé Abailard à l'univers ; « l'Église se désolera quand elle aura « perdu son serviteur; la philosophie « deviendra veuve de ton génie. Com- ment pourras-tu concilier les cris des « enfants et le silence de l'étude, les em-« barras du ménage et le devouement à « la science? Cite-moi un homme émi-« nent dans la science qui ait reposé sur « un autre sein que sur celui de la sa-« gesse? Ainsi ont pensé les païens, ainsi « ont pensé les laïques ; et toi un ecclé-« siastique, un chanoine, voudrais-tu « être efface par eux en vertus et qu'ils « aient à rougir de toi dans leurs tom-« bes ? Tu es clerc, songes-y, tu es phi-« losophe, reprends ta dignité! Non, tu « ne retourneras pas à Paris, tu ne m'y « conduiras pas commeton épouse; les « dangers s'attacheraient à tes pas, la « mort t'v tendrait un piége, Heloïse « seral'amied'Abailard, elle lui sanvera « l'honneur. Nous nous verrons peu : « nous nous en aimerons davantage : « nous ne nous immolerons plus sur « l'autel de l'amour. Nous engagerons

 nos amours dans une sainte confraternité au sein des cieux.
 Héloise ne put ébranler ma résotution. Ne voulant pas m'offenser, et versant d'abondantes larmes, elle consentit à me suivre; puis elle ajouta ces paroles prophétiques : « Il ne nous reste donc que cette seule consolation sur la terre: nous nous perdrous tous deux, mais nos souffrances du moins ne seront pas moindres que notre amour.

« Je confiai notre fils aux soins de

ma sœur, et revins à Paris, où, de grand matin, Heloïse et moi, en présence de son oncle et de quelques amis, nous fûmes unis par les liens du mariage. Dès que la cerémonie lut achevée nous nous séparâmes, et nous ne nous vimes plus que sous l'ombre du mystère. Mais Fulbert et les siens divulguerent notre mariage, pour laver la tache qu'il s'imaginait avoir été imprimée sur sa famille. Héloïse, interrogée sur la vérité de ce bruit public, le nia sous serment. Son oncle lui adressa les plus amers reproches, Pour la soustraire à son ressentiment. je la conduisis au cloître d'Argenteuil, parmi les religieuses qui avaient eu soin de sa jeunesse. Elle prit l'habit religieux, mais ne se couvrit pas encore du voile. Fulbert m'accusa d'avoir voulu regagner ma liberté aux dépens de celle de ma femme. Lui et ses complices corrompirent un de mes serviteurs; la nuit ils se précipitent dans mon appartement, tirent de moi une vengeance infame, et s'enfuient. Mes gens en saisissent deux : l'un est par eux privé de la vue, l'autre est mis dans l'état où ils m'avaient réduit : c'était celui-là même de mes serviteurs dont la cupidité m'avait trabi (\*), »

Cet événement forca Abailard de se réfugier à son tour dans un cloître. Tandis que Héloïse prenait le voile à Argenteuil, son époux se faisait moine à Saint-Denis, Ce monastere, comme tous ceux de cette époque, était livré à la plus scandaleuse dissolution. Abailard précha de paroles et d'exemples pour faire rentrer les moines dans une voie meilleure, et l'on vit ce professeur mondain vivre dans l'humilité et l'abstinence, comme s'il avait oublié lui-même sa réputation. Mais les moines s'offenserent de cette vie qui était pour eux un repreche, et cherchérent a se debarrasser de sa présence. Pressé par eux et par ses anciens disciples, Abariard consentit à reprendre ses leons, et la foule revint comme autrefois. « Rome, lui écrivait un de ses

(\*) Traduction de M. le baron d'Eckstein.

« amis , t'envoie ses élèves pour que tu « les instruises. Ni l'eloignement, ni le « passage périlleux des montagnes et des « vallées , ni les difficultés des chemins, « ni la crainte des brigands ne les empê-« chent de venir vers toi. La mer à fran-« chir, les tempêtes à braver, n'arrê-« tent pas la foule des jeunes Anglais; les « habitants de la Bretagne lointaine, de « l'Anjou, du Poitou, de la Gascogne, « de l'Irlande, de la Normandie, de la « Flandre, de l'Allemagne, de la Scan-« dinavie, tous ceux qui demeurent dans « la grande cité des Parisiens accourent « à tes leçons, etc.» Mais les moines se montrérent jaloux de ces succès; ils l'accuserent d'une témérité audacieuse et impie, et dénoncérent son livre de la Trinité comme un ouvrage hérétique. Albéric et Ludolphe, deux anciens condisciples d'Abailard à l'école de Laon, mais qui étaient restés fideles aux doctrines d'Anselme, le dénoncérent à l'archevêque de Reims, et provoquèrent la réunion d'un concile qui fut tenu à Soissons en 1122, et qui, sans avoir expressément convaincu Abailard d'erreur, le condamna à brûler lui-même son traité de la Trinité, aujourd'hui perdu, et à s'enfermer dans l'abbave de Saint-Médard. « Est-ce là, disait-il les larmes aux yeux, le salaire de mes travaux et la récompense que mérite la droiture de mes intentions? » Abailard, en effet, n'avait jamais concu la pensée de combattre les dogmes recus; seulement il voulait expliquer les mystères et rendre la foi plus forte en lui donnant l'appui de la raison. « S'il est vrai, dit-il dans une lettre à Héloïse, que la philosophie puisse me rendre infidele à la religion, je renoncerai plutôt à la philosophie mêine. Non, je ne veux pas être philosophe si je me trouve oppose à saint Paul; je ne veux pas être Aristote, si, pour être Aristote, il faut que je m'éloigne du Christ, car il n'y a pas dans le ciel d'autre nom qui puisse nous sauver. Pour que tout chagrin, toute inquiétude, et le doute affreux soient bannis de ton cœur, je t'adjure de croire que j'ai appuye ma conscience contre ce même

...

rocher sur lequel Jésus-Christ a bâti son Église.

Cependant, après être demeuré quelque temps à Saint-Médard de Soissons. il obtint de revenir à son ancienne abbaye de Saint-Denis. Mais cette activité d'esprit qui fit sa gloire et ses infortunes l'empêcha de vivre en renos dans sa cellule; il retourna a ses livres, et s'avisa malheureusement de soutenir avec Bede que saint Denis n'avait pas été l'apôtre des Gaules. C'était s'attaquer an nom et à la fortune même du monastère, ruiner sa reputation, et tarir la source des abondantes aumônes faites sur le tombeau du saint. Aussi cette nouvelle polemique suscita dans l'abbave un tel orage contre l'imprudent Abailard, qu'il fut obligé de se soustraire par la fuite à la vengeance dont l'abbé le menacait. Il se retira sur les terres du comte Thibaut de Champagne, dans le voisinage de Nogent-sur-Seine, et y bâtit un ermitage avec du jonc et de la paille. Il crovait avoir échappé à sa réputation et à ses élèves : mais ceux-cin'enrent pas plutôt decouvert sa retraite qu'ils accoururent en foule, construisirent des cabanes autour de celle du maître et changerent sa solitude en une ville; de leurs mains ils élevèrent une chapelle qu'Abailard dédia à la Trinité, pour convaincre ses detracteurs de mensonge, et qu'il nomma le Paraclet. Mais la haine trouva dans ce nom un nouveau motif d'accusation. Les persécutions recommencerent, et en vinrent à ce point qu'il songea à fuir parmi les infidèles pour y tronver le repos. « Quand mon désespoir était au comble, dit-il dans l'Histoire de ses infortunes (Historia calamitatum), je pensais souvent à abandonner la terre chretienne et à fuir vers le pays des païens; j'etais prêt à m'y soumettre à la capitation imposée aux chrétiens, pour pouvoir vivre du moins chretiennement au milieu des ennemis du Christ. v

Vers ce temps, les moines du monastère de Saint-Gildas de Ruys, dans l'évéché de Vannes, l'élurent pour leur abbé: Abailard accepta, mais avant

de quitter le Paraclet il v établit Héloise, que l'abbé de Saint-Denis venait de chasser d'Argenteuil avec les autres religieuses renfermées dans ce cloître. Eine par elles comme abbesse, et confirmée dans ce titre par une bulle du pape Innocent II. Héloise recut de son époux le Paraclet. Il y avait onze ans qu'ils ne s'étaient vus, mais ils avaient toujours été unis par une active correspondance, et dans ses plus grandes tribulations c'était à elle qu'Abailard demandait des consolations, à elle qu'il rendait compte de ses combats et de ses souffrances. De la part d'Héloise, c'était toujours l'amour le plus dévoué, l'admiration la plus entiere ; l'affection d'Abailard était plus caline, plus tempérée par l'âge et le malheur, et son langage moins passioune, mais toujours tendre, s'efforcait de rappeler à son épouse leur condition présente et de lui faire oublier des jours dont il ne pouvait se souvenir qu'avec douleur et amertume. Les reproches d'ailleurs que sans cesse on était prêt à lui adresser, lui inposaient une conduite rigide et des paroles séveres, qui, encore de nos ours. l'out fait accuser de dureté, d'égoisme et d'insensibilité, par ceux qui voudraient qu'Abailard eut jone le rôle, alors inconnu, d'un béros de roman. « Dieu fit que ma sœur, c'est ainsi qu'il l'appelait, trouva tant de faveur aux yeux de tous, que les évéques l'aimèrent comme on aime sa fille, les abbés comme on aime sa sœur, les laïques comme on aime une mere; que tous admiraient sa piété, sa raison, sa douceur angélique et sans égale. Rarement elle se montrait; souvent elle se tenait enfermée pour vivre en Dieu dans la contemplation divine et dans la ferveur de ses humbles prières; dès qu'elle apparaissait, les laignes accouraient recevoir ses exhortations spirituelles et ses consolations sublimes, » Ne sent-on pas l'amour caché sous ces paroles de pieuse admiration pour l'abbesse du Paraclet? Il avoue d'ailleurs, dans une lettre à un aini, qu'iln'avait pu dans la solitude et jusqu'au pied des autels oublier son amante.

 Je ponsse des soupirs, dit-il, je verse des larmes de sang.... Le nom d'Héloise m'échappe, je prends plaisir à le prononcer, etc. »

On accorde bien qu'Abailard soit un redoutable dialecticien, un hardi philosophe, encore n'en fait-on qu'un sceptique de bas étage; mais on veut qu'il ait joue avec l'amour d'Héloise comme avec la philosophie et la religion, on veut qu'il l'ait seduite de gaieté de eœur, avec immoralité, lui dont les niœurs avaient été jusqu'alors irréprochables, et qui avait près de guarante ans quand il succomba aux charmes irrésistibles de cette femme qui commanda l'admiration de saint Bernard lui-même. C'est que quand on veut travestir l'histoire en un drame au profit de tel système ou de tel personnage, il faut bien mettre des ombres dans le tableau; et faire d'Abailard, comine homme et commé théologien, une espèce de saltimbanque sans moralité, sans conviction et sans courage, c'était s'aider merveilleusement à grandir la sévere figure de saint Bernard. D'ailleurs, au défaut de toute autre preuve, le long amour de cette femme, dont l'âme était si élevée, son admiration et son estime, toujours les mêmes, suffiraient à nos yeux pour justifier

Nous avons laissé Abailard abbé de Saint-Gildas, « J'habite, dit-il, un pays barbare dont la langue m'est inconnue; je n'ai de commerce qu'avec des peuples féroces; mes promenades sont les bords inaccessibles d'une mer agitée; mes moines ne sont connus que par leurs debauches, ils n'ont d'autre règle que de n'en point avoir. Je voudrais que vous vissiez ma maison, vous ne la prendriez januais pour une abbaye. Les portes ne sont ornées que de pieds de biehes, d'ours, de sangliers, de dépouilles hideuses de hiboux, etc. J'éprouve chaque jour de nouveaux perils; je crois à tout moment voir sur ma tôte un glaive suspendu. . Le fait était vrai ; Abailard avant voulu réformer les nueurs de ses moines, ceuxci résistèrent, et essayèrent même de se débarrasser de leur abbé par le poi-

son. D'autre part l'avoué du monastère, le seigneur sur les terres duquel il se trouvait, avait profité de la licence et des désordres des moines pour empièter sur leurs droits. La réforme tentée par Abailard l'aurait forcé à des eoncessions, aussi traitait-il fort mal le réformateur. « Hors de l'enceinte du eloître, s'écrie celui-ci, j'étais persécuté par le tyran et ses satellites; dans les murailles du cloître, j'étais tourmenté par les moines. » Plusieurs fois il alla chercher des consolations au Paraclet. « Comme j'étais en grande estime parmi les sœurs de ce monastere, écrit-il, j'allais chercher auprès d'elles un refuge contre les persécutions de mes fils spirituels, qui me tourmentaient plus cruellement que ne l'avaient jamais falt précédemment mes frères. » Là, en effet, il trouvait repos, soins affeetueux, respect, tout ce qui lui manquait ailleurs; on lui rappelait qu'on y tenait tout de lui. « Cette église, disait Héloise, ces autels, cette maison nous parlent sans cesse de vous; c'est vous qui avez sanctifié ee lieu qui n'était connu que par des brigandages et des meurtres. et qui avez fait une malson de prières d'une retraite de voleurs. Ces cloltres ne doivent rien aux aumônes bubliques; les usures et les pénitences des publicains ne nous ont point enrichies; vous seul nous avez tout donné. » Mais il ne pouvait y faire que de courts séjours, et quand il rentralt au milieu de ses moines e'était pour y trouver les menaces et l'injure. Un jour ils faillirent l'empoisonner dans le calice : une autre fois ils stipendierent des assassins pour le tuer durant ses voyages; enfin, à plusieurs reprises, ils le menacerent de l'épée. Abailard ne put y tenir longtemps et quitta encore une fois le cloître pour l'enseignement, où il renouvela ses anciens succès. Mais ses ennemis l'attendajent à cette épreuve. Aussitôt un coneile s'assemble saint Bernard s'emporte contre lu jusqu'à la violence : « C'est, dit-il, un horrible composé d'Arius, de Pélage et de Nestorius; un moine sans règl un supérieur sans vigilance, un abbé

sans religion, un homme sans mœurs, un monstre, un nouvel Hérode, un Antechrist, etc.; » et il le denonca solennellement au concile de Sens, en 1140, le fit condamner par le pape, et obtint même qu'on prononçat contre lui une sentence de reclusion perpétuelle. Cette violence, que saint Bernard étendit ensuite sur tous les partisans d'Abailard, notamment sur son plus illustre disciple, le hardi Arnaldo de Brescia (voy. l'Allemagne, tom. I, pag. 299), fait tort à la réputation du saint abbé de Clairvaux ; mais alors on ne vit en lui que le soutien et le defenseur de l'orthodoxie. Pour Abailard, il en appela au pape des décisions du concile, et s'achemina vers Rome pour plaider lui-même sa cause devant le saint Père. Mais il ne dépassa point Cluny. Pierre le Vénérable, alors l'une des lumières et des gloires de l'Église, l'arrêta dans son monastère et le réconcilia avec le pape. Abailard resta près de lui jusqu'à sa mort. et ce fut Pierre qui annonca à Héloïse cette triste nouvelle, « On ne saurait exprimer par des paroles combien nous tous qui le vimes à Cluny, nous admirâmes sa manière de vivre simple, humbie et dévote. Je l'avais nommé prieur parmi nos moines; mais il parut toujours dans ses vêtements comme le dernier de tous... Il était ainsi dans le manger et le boire et dans l'attention qu'il donnait à son corps, rejetant non-seulement ce qui lui était inutile, mais encore ce dont il avait besoin... Il lisait beaucoup, priait souvent, parlait peu, excepté quand les frères lui adressaient amicalement la parole et recherchaient ses conseils, ou quand, dans l'assemblée, il était obligé de dire son sentiment.... Il passa avec nous les derniers jours de sa vie, et lorsque les souffrances de son corps l'exigèrent impérieusement, je l'envoyai à Châlons, où, dans le voisinage de la ville, je lui procurai, sur les bords de la Saône, une demeure, pour qu'il pilt y rétablir sa santé dans le plus beau site de la Bourgogne.... Uuiquement occupe de ses études, de ses lectures, de ses prières, de ses contemplations, il fut

surpris par l'ange de l'Évangile qui le trouva non endormi, comme beaucoup d'autres, mais dehout. Le voyant parfaitement éveillé, il le convia aux noces célestes, non pas comme les vierges mondaines, mais comme les vierges grandies dans la sagesse. Il y avait de l'huile dans sa lampe, car il avait la conscience d'une vie pure et pieuse. Une grave maladie le mit au bord de la tombe... O femme chérie, celui qui d'abord te fut uni par les liens d'un amour charnel, et plus tard par le nœud plus solide de la miséricorde chrétienne, celui sons les ordres duquel tu as commencé à servir le Seigueur, que le Seigneur te le conscrvé et te le rende en ce grand jour, quand la trompette du jugement retentira (\*). »

Ce fut le 21 avril 1142 qu'Abailard mournt, quelque temps après s'etre réconcilié avec saint Bernard, à la sollicitation de l'abbé de Cluny. Celui-ci envoya son corps au Paraclet, où Hèloise et ses filles ui firent de touchantes funérailles. (Voy. PhŁoise.)

Nous n'avons jusqu'à présent parlé que de l'homme; il reste à voir le philosophe et à expliquer par ses doctrines les violentes persecutions dont il fut l'obiet. Ici nous nous mettrons à convert sous l'autorité de M. V. Cousin, et nous emprunterous quelques citations à la belle introduction qu'il a mise en tête de quelques ouvrages inédits d'Abailard, «J'ai lixe ailleurs (\*\*). dit-il (\*\*\*), le caractère général, marqué les périodes, signale les grands noms, esquisse les principaux systèmes de la philosophie scolastique, J'ajoute ici que la scolastique appartient à la France, qui produisit, forma ou attira les docteurs les plus illustres. L'université de Paris est au moyen âge la grande école de l'Europe. Or l'homme qui, par ses qualités ou par ses défauts.

(\*) Trad. de M. le beron d'Eckstein. (\*\*) Cours de 1829, leçon gr. p. 333-389. On peut aussi consulter Tennemann, Manuel de l'histoire de la philosophie, traduction française, 1. I. p. 331-392.

(\*\*\*) Introduction aux ouvrages inedits

par la hardiesse de ses opinions, l'éclat de sa vie, la passion innée de la polémique et le plus rare talent d'enseignement, concourat le plus à accroître et à répandre le goût des études, et ce mouvement intellectuel d'où est sortie au treizième siècle l'université de

Paris, cet homme est Pierre Abailard.
«Ce nom est assurément un des noms
les plus célèbres, et la gloire n'a jamais tort; il ne s'agit que d'en retrouver les titres.

« Abailard, du Palais, près Nantes, après avoir fait ses premières études philosophiques en son pays, et parcouru les écoles de plusieurs provinces pour y augmenter son instruction, vint se perfectionner à Paris, où d'elève il devint bientôt le rival et le vainqueur de tout ce qu'il y avait de maîtres renonimés; il régna en quelque sorte dans la dialectique. Plus tard, quand il mêla la tireologie à la philosophie, il attira une si grande multitude d'auditeurs de toutes les parties de la France et même de l'Europe, que, comme il le dit lui-même, les hôtelleries ne suffisaient plus à les contenir, ni la terre a les nourrir. Partout où il allait, il semblait porter avec lui le bruit et la foule; le desert où il se retirait devenait peu à peu un auditoire immense, En philosophie il intervint dans la plus grande querelle du temps, celle du realisme et du nominalisme, et il crea un système intermédiaire. En théologie il mit de côté la vieille école d'Anselme de Laon, qui exposait sans expliquer, et fonda ce qu'on appelle aujourd'hui le rationalisme; et il ne brilla pas seulement dans l'école, il emut l'Église et l'État, il occupa deux grands conciles; il eut pour adversaire saint Bernard, et un de ses disciples et de ses amis fut Arnauld de Brescia. Enfin, pour que rien ne manquât à la singularité de sa vie et à la popularité de son nom, ce dialecticien, qui avait éclipsé Guillaume de Champeaux, ce théologien contre lequel se leva le Bossuet du douzième siècle, était beau, poete et musicien; il faisait en langue vulgaire des chansons qui amusaient les écoliers et les dames; et, chanoine

de la cathédrale, professeur du cloitre, il fut aime jusqu'au plus absolu dévouement par cette noble créature qui aima comme sainte Thérèse, écrivit quelquefois comme Sénéque, et dont la grace devait être irresistible puisqu'elle charina saint Bernard lui-même. Heros de roman dans l'Église, bel esprit dans un temps barbare, chef d'école et presque martyr d'une opinion, tout concourut à faire d'Abailard un personnage extraordinaire. Mais de tous ses titres celui qui se rattache à notre objet, et qui lui donne une place à part dans l'histoire de l'esprit humain, c'est l'invention d'un nouveau système philosophique et l'application de ce systeme, et en général de la philosophie et de la théologie. Sans doute avant Abailard on trouverait quelques rares exemples de cette application pêrilleuse, mais utile dans ses écarts mêmes, aux progrès de la raison; mais c'est Abailard qui l'érigea en principe. c'est donc lui qui contribua le plus à fonder la scolastique, car la scolastique n'est pas autre chose. Depuis Charlemagne, et même auparavant, on enseignait dans beaucoup de lieux un peu de grammaire et de logique; en même temps un enseignement religieux ne manquart pas, mais cet enseignement se réduisait à une exposition plus ou moins régulière des dogmes sacrés : il pouvait suffire à la foi, il ne fécon-dait pas l'intelligence. L'introduction de la dialectique dans la théologie pouvait seule amener cet esprit de controverse qui est et le vice et l'honneur de la scolastique. Abailard est le principal auteur de cette introduction; il est donc le principal fondateur de la philosophie du moven âge : de sorte que la France a donné à la fois à l'Europe la scolastique au douzième siècle par Abailard, et au commencement du dix-septième siècle, dans Descartes, le destructeur de cette même scolastique et le père de la philosophie moderne. »

Avant Abailard deux doctrines étaient en présence : l'une, le nominalisme, prétendait que les espèces et les genres n'étaient que des mots et n'admettait de réalité que dans les individus : d'où l'on pouvait tirer, en théologie par exemple, cette conséquence, que la Trinité étant composee de trois personnes dont chacune est Dieu, ne peut constituer une seule et même divinité; l'autre, le réalisme, reconnaissait que les universaux, c'est-à-dire, les genres, les espèces, existent; qu'il y a des hommes, mals qu'il y a aussi l'humanité qui est une, de même qu'il y a un temps absolu que les durées particulières manifestent sans le constituer. une vérité une et subsistante par ellemême, un type absolu du bien, que tous les biens particuliers supposent et réfléchissent plus ou moins imparfaitement. Mais, exagérant ce principe, le réalisme soutenait qu'une qualité accidentelle, considérée isolément de l'individu auquel elle appartient, possède quelque réalité hors du sujet individuel où elle a été prise ou hors de l'esprit qui la considère. De pures abstractions devenaient ainsi des réalités; le nombre des véritables et légitimes universaux devenait immense, et une foule d'entités imaginaires étaient créées, contre lesquelles le nominalisme avait beau jeu. Mais comme celui-ci était conduit par les conseguences nécessaires à l'hérésie touchant le dogme fondamental du christianisme, il fut accable par les sentences des conciles et obligé de se cacher dans l'ombre. Telle était sa condition quand Abailard parut. Celui-ci combattit les deux ecoles rivales l'une par l'autre, et pretendit élever sur leurs ruines un système nouveau, le conceptualisme, qui reconnut les universaux, c'est-à-dire, les espèces et les genres, mais seulement comme de simples notions collectives qui se forment par comparaison et par abs-traction : c'était une sorte d'éclectisme imporfait, mais qui au fond se rapprochait par son principe du nomina-lisme, dont il rejetait les consequences extrêmes.

Ce fut assez lard qu'Abailard s'attaqua à la théologie. Quand il porta son examen sur les dogmes chrétiens, il ne put renoncer à ses habitudes déjà invêterées de polémique, et le succès

de sa lutte contre deux célébres écoles lui donna confiance en lui-même. Entrant à la suite de Roscelin dans la voie de l'interprétation et de l'explication philosophique, il soumit tonte la doctrine chrétienne à un sérieux examen. Son livre intitulé le Sic et Non, le oui et le non, était un recueil d'autorités contraires des Pères de l'Église sur les questions les plus importantes du christianisme, et qui condamnaient l'esprit au doute et à l'examen, pour retourner, par la puissance de la dialectique, à l'orthodoxie chrétienne. « La première elef de la sagesse, s'écriaitil, c'est le doute; par le doute on vient à l'examen, par l'examen et la recherche, à la vérité. » La route était périlleuse, et Abailard v échona, comme Roscelin, contre le dogme de la Trinité, qu'il expliqua dans le sens de la doctrine sabellienne; mais la philosophie ne lui en fut pas moins redevable d'un important service, celui d'avoir revendiqué et assuré les droits de l'esprit humain à une époque où la raison. aurait neut-être été sans lui contrainte de s'incliner et de s'effacer devant la foi.

« Abailard, dit M. Cousin (\*), exerca sur son siècle une sorte de prestige. De 1108 à 1140 il obtint dans l'enscignement des succès inouis jusqu'alors, et qui, s'ils n'étaient attestés par d'irrécusables témoins, ressembleraient à des inventions fabuleuses. Il avait trouvé à Paris deux écoles célébres, celle du Cloitre et celle de Saint-Victor, et il en suscita une foule d'autres pour sontenir ou pour combattre son système ; et c'est de là qu'est née l'université de Paris. Malgré ses erreurs et les anathèmes de deux conciles, sa périlleuse mais féconde méthode est devenue la méthode universelle de la théologie scolastique. Les erreurs s'effacerent, et la méthode resta comme une conquête de l'esprit d'independance. Pierre le Lombard est le fondateur reconnu de la théologie scolastique ; or, Pierre le Lombard est un eleve direct d'Abailard, et l'héritier, sinon de

sa doctrine, au moins de sa méthode (\*) Introduction aux ouvrages inédits d'Abailard , p. cc.

épurée et perfectionnée: le Sic et Non est l'antecedent du livre des Sentences. Voila pour la theologie. En philosophie, l'ecole que fonda Abailard eut un succès presque universel, par le moyen terme commode qu'elle avait l'air de présenter à toutes les opinions. Chose assez rare, la moderation du conceptualisme fit sa fortune. Tonte son originalité consistait peut-être à ne point aller jusqu'au bout de ses principes : cette retenne lui conquit les esprits prudents, et l'autorité de Boèce lui donna la foule. Il resta bien encore quelques nominalistes, mais sans aucun crédit; le realisme se soutint honorablement, mais les esprits les plus distingués passérent sons les drapeaux d'Abaitard. Le conceptualisme est en dehors du scentre des écoles; il joue le principal rôle dans le curieux et frappant tableau que Jean de Salisbury nous trace du mouvement des études et des luttes des écoles à Paris au mílieu du douzième siècle. Jean de Salisbury, sans contredit le plus bel esprit de son temps, libre penseur, élégant écri-vaiu, est un disciple fidèle d'Abailard; et partout, dans le Polycraticus et dans le Metalogicus, il expose ouvertenient son opinion sur les universanx. et cette opinion est celle d'Abailard, c'est-à-dire, le concentualisme, »

A l'exception des Epistolæ mutuæ, les ouvrages d'Abailard n'ont été imprimés qu'une seule fois en 1616; mais il en existe plusieurs éditions avec un frontispice différent. L'éditeur est Duchesne (Quercetanus). Quelques traites d'Abailard ont été insérés dans la Collection de Martens et dans le Thesaurus de Pez. M. Cousin a publié, en 1838, un volume in-4º qui contient le Sic et Non, et des traîtés philosophiques. M. Rheinwald a fait paraître vers la même époque, à Berlin, deux traités d'Abailard, l'un intitule De Theologia, l'autre de Summo bono. Ce dernier surtout est tres-important, et écrit d'une manière remarquable. C'est un dialogue entre un philosophe païen, un chretien et un juif. L'auteur n'y tire aucune conclusion. Le manuscrit gerait-il reste incomplet?

ABBADIE. - Théologien protestant. né à Nay, dans le Bearn, de parents indigents, mais qui, avec l'aide des seigneurs du pays, instruits des heureuses dispositions de l'enfant, purent l'envoyer étudier aux écoles protestantes de Puy-Laurens, de Saumur et de Scdan. Après avoir pris le grade de docteur en theologie, il fut successivement ministre des protestants français réfugies à Berlin , doyen de Killafow en Irlande, où il avait suivi le maréchal de Schomberg en 1689 ; enfin ministre de l'Église de Savoie à Londres, où il monrut en 1727. Mais, plus fait pour les travanx du cabinet que pour la prédication, Abbadie quitta la chaire pour la composition écrite, et publia de nombreux ouvrages de controverse, de philosophie chrétienne et même de politique; ainsi l'on a de lui une Défense de la nation britannique au sujet de la révolution de 1688, où les droits de Dieu, de la nature et de la société sont établis. Mais de tous ses écrits celui qui fit sa réputation parmi les catholiques eux-mêmes, ce fut son Traite de la divinité de Jésus-Christ, qui reunit tons les suffrages et qui est encore aujourd'hui un excellent livre.

ABBATUCCI. - Jacques-Pierre Abbatucci naquit en 1726, dans l'île de Corse, alors soumise à la domination génoise. Apres avoir fait de bonnes études à l'université de Padoue, il revint dans sa patrie où il se montra l'un des plus zelés partisans de l'indépendance nationale. Soumise à l'oligarchie faible et oppressive qui regnait à Gênes, la Corse cherchait depuis longtemus à se soustraire à ce joug odieux. Une premiere insurrection avait été comprimée par la France au profit des Genois (1739); mais aussitôt que les troupes du géneral de Maillebois curent quitté l'Île, les troubles recommencerent, et bientôt Paoli (voyez ce nom) leur donna par son habilete une gravité qui annonçait le succès. Abbatucci, dont la famille jouissait d'une grande réputation dans la Corse, balança quelque temps l'influence politique de Paoli et commanda une partie des insurgés;

mais l'ascendant croissant de Paoli et la crainte d'affaiblir les forces de ses compatriotes en les divisant le décidèrent à se rallier au général libérateur et à devenir son lieutenant. Lorsqu'en 1768 le sénat de Gênes, incapable de ressaisir une souveraineté qu'il avait perdue, céda à la France ses droits sur a Corse, Abbatucci combattit les prétentions du cabinet de Versailles, et seconda vaillamment Paoli dans sa lutte contre l'incapable marquis de Chauvelin. La honte dont ce général ternit les armes françaises par ses défaites multipliées rendit la guerre sérieuse, et le ministère dut envover une nouvelle armée et un autre général, le comte de Vaux, qui, à la tête de vingt deux mille hommes, eut bientôt raison des troupes indisciplinees de Paoli et d'Abbatucci. Le premier s'enfuit en Angleterre; le second fit sa soumission, et recut de Louis XV le titre de lieutenant-colonel, Cependant il n'abdiqua point ses sentiments d'indépendance, et ses regrets le firent impliquer, sous l'administration du cointe de Marbœuf, dans un proces politique intenté aux patriotes de la Corse. Les juges le condamnérent à une peine infaniante; mais les états provinciaux reunis dans l'île, et dont il faisait partie, firent des remontrances énergiques et obtinrent la cassation de l'arrêt. Renvoyé pour un plus ample informé par-devant le parlement de Provence, il fut acquitte; Louis XVI lui rendit son grade, et y ajouta même la croix de Saint-Louis; plus tard il fut encore élevé par le même prince au grade de maréchal de camp. Des lors la Corse devint une possession francaise; en 1789 l'assemblée constituante l'associa aux bénélices des lois françaises, et Paoli, rappelé d'Angleterre, fut même renvove dans l'Ile avec le titre de lieutenant général. D'abord il servit fidèlement les intérêts de la France; mais, en 1793, il prit de nouveau les armes, chassa les Français de l'Île et y appela les Anglais. Abhatucci ne suivit pas son ancien compagnon d'armes dans sa révolte, ni surtout dans ses nouvelles amitiés politiques; et ses

efforts pour maintenir dans l'Île la domination français lui valurent, quand il fut contraint de l'abandonner pour se retires sur le continent, le grade de général de division à l'armée du Rhin t de Moselle. Après l'explusion des Anglais en 1796, Abbaturci. Agé de soixante-dix ans, revint achever dans sa patrie sa longue carrière; il mourut

en 1812. Abbatucci appartient à peine à l'histoire de France, mais les services et la gloire de l'un de ses trois fils, Charles ABBATUCCI, ont naturalise toute cette famille. Élevé à l'école militaire de Metz, il en sortit en 1787, à l'âge de seize ans, avec le grade de lieutenant, Au commencement de la campagne de 1792, il n'etait encore que capitaine d'artillerie; mais sa brillante conduite le fit arriver avant la fin de cette année au grade de lieutenant-colonel. En 1794, Pichegru le choisit pour aide de camp. Nommé general de brigade après le premier passage du Rhin où il avait montré le plus grand courage, il fut chargé plus tard par Moreau de préparer le passage du Rhin à Kehl. Celui du Lech, qu'il effectua le 27 juin 1796, signala de nouveau son intrépidité. Il fallait franchir devant l'ennemi ce fleuve large et rapide : un premier bataillon qu'il envoya fut englouti dans les eaux du fleuve; aussitôt, se précipitant à la tête d'un second hataillon, il anime les siens de son exemple et de ses paroles, soutient ceux qui chancellent, sauve ceux que le courant entraîne, et les conduit enfin sur les bords opposés, où il culbute les Autrichiens qu'il avait déjà vaincus une première fois dans cette journée. Ce double succès lui valut les épaulettes de général de division, et bientôt après l'important commandement de la place d'Huningue, Cette forteresse qui couvrait la haute Alsace devint d'une grande importance lorsque Moreau eut repassé le Rhinaprés les désastres de Jourdan en Franconie; aussi ne voulut-il en confier la défense qu'à des mains habites, et il placa Abbatucci dans Huningue, que les Autrichiens vin-

rent bientôt attaquer en même temps

qu'ils assiégeaient Kehl, cette autre porte de la France où Desaix et Lecourbe s'etaient renfermes. Moins heureux que ses jeunes frères d'armes, Abbatucci fut tout à coup arrêté dans la carrière qui s'ouvrait si brillante devant lui : il fut tué le 2 décembre, dans une sortie qu'il fit pour déblayer les abords de la place; il était alors âgé de vingtcinq ans. Moreau, juste appréciateur de son courage, lui fit élever un monument au lieu où il avait succombé. Quand les Autrichiens pénétrèrent, en 1815, sur notre territoire, ils ne voulurent pas laisser subsister ce modeste souvenir; mais, en 1819, le général Rapp ouvrit une souscription pour le rétablir. Ce n'est cependant que depuis la révolution de juillet que le monnment d'Abbatucci a été reconstruit. Huningue, qui ne peut relever ses murailles, a voulu du moins rappeler, en consacrant la mémoire de l'un de ses défenseurs, que si elle est aujourd'hui ouverte et démantclée, pour obéir aux mallieureux traités de 1815, que le gouvernement français exécute seul aujourd'hui, elle à été cependant autrefois, et pourra devenir encore l'un des boulevards de la France. (Foy. HUNINGUE.)

ABBAYE. - On désigne sous ce nom les maisnns religieuses d'hommes ou de femmes dont les chefs portaient le titre d'abbés ou d'abbesses; le nom de monastère était généralement réservé aux maisons moins riches et d'un rang moins élevé. Fondées primitivement pour servir de retraite à des hommes pieux qui fuvaient le monde et cherchaient la paix dans la solitude et les travaux du cloître, les abbaves devinrent au quatrieme siècle les seminaires d'où sortirent d'illustres docteurs; au cinquième et au sixième, elles envoyèrent au loin de hardis missionnaires qui prêchèrent la foi chrétienne aux paiens; mais, du huitieme au dixieme siècle, la grossièrete des mœurs, les ravages des Normands et des Sarrasins diminuèrent considérablement leur nombre, jusqu'à ce que la foi, renaissante au dixiéme et au onzième siecle, les multiplia plus que jamais. Nous avons dit, pag. 150

et 151 des Annales de l'Histoire de France, qui sont le complément de ce dictionnaire, combien chaque siècle vit s'élever en France de monastères nouveaux, et les reflexions que ces chiffres nous inspiraient; il nous suffira d'y renynyer le lecteur. Ajoutons ici qu'au dernier siècle, avant la révolution, les abbayes étaient ou en règle, ou en commende séculière, ou secularisées, ou laiques. Les premieres étaient électives, comme Cluny et Citeaux: les secondes étaient a la nomination du roi. Les abbayes sécularisées étaient celles qui avaient été converties en collégiales de chanoines, comme Vézelay en Bourgogne, Saint-Sernin de Toulouse, Saint-Victor de Paris, etc.; d'autres enfin étaient possédées par des laiques. L'usurpation des biens de l'Eglise par les laïques datait de loin : Charles le Chauve, au neuvième siècle, possedait les abbayes de Saint-Denis, de Saint-Ouentin et de Saint-Waast d'Arras. Salomon, duc de Bretagne, retenait celle de Saint-Aubin d'Angers, et en fit hommage au roi comme d'un autre fief. Valdrade, maîtresse du roi de Lorraine Lothaire II. en avait plusieurs, même d'hommes, comme celle de Saint-Dies. Hugues Capet en possédait un grand nombre lorsqu'il monta sur le trône, etc. Ces abbayes, usurpées par les seigneurs, se transmettaient héréditairement dans leurs familles : ainsi, lorsque Roger, comte de Carcassonne, partagea ses domaines entre ses trois fils, en 1002, il joignit à la part de l'aîné deux abbayes, et, à celle du troisième, tous les monastères de son comté de Carcassonne. Durant les guerres religieuses, les protestants s'emparerent d'une foule d'abbayes, qui, après la paix, resterent entre leurs mains, ou passèreut même a celles des catholiques. Ainsi la princesse de Couti posséda longtenips la célebre abbave de Saint-Germain. Au dernier siècle on comptait en France six cent trente et une abbayes d'hommes en commende, à la nomination du roi; quinze abbaves chefs d'ordres ou de congrégations. dont une de filles, celle de Fontevrault;

cent neuf abbayes régulières d'hommes et deux cent cinquante-trois abbayes régulières de filles, sans compter les abbaves et chapitres nobles de filles, comine Remirement, Andelau, etc., ni les abbayes réunies à des colléges, a des hopitaux et a d'autres établissements pieux. Toutes les abbayes de filles etaient électives, bien que les abbesses en fussent presque toutes nommées par le roi; mais les bulles qu'elles obtenaient en cour de Rome portaient toujours qu'elles avaient été élues par leurs communautés, parce que les abbayes de filles n'avaient pas été comprises dans le concordat passé entre Léon X et François Ier. Le nombre approximatif d'individus renfermés dans les monastères d'hommes en commende était d'environ six mille : les abbayes regulières en contrnaient douze cents; les abbayes de filles renfermaient dix mille cent vingt individus; mais dans ces chiffres ne sont pas comprises environ cent mille personnes des deux sexes vivant dans les couvents. Disons des ce moment qu'il existait cette différence entre les abbayes et les couvents, que les premieres, ordinairement de fondation rovale ou seigneuriale, avaient pour chefs des abbes ou des abbesses, et les seconds seulement des prieurs ou prieures. Aujourd'hui, il existe en France environ trois mille congrégations religieuses de femmes, dont deux mille sept cent quatre-vingts sont vouées à l'enseignement et au soulagement des malades.

Le revenu annuel des 15 abbayes chefs d'ordre à . 650,000 l. Le revenu annuel des

115 abbayes régulières d'hommes, à . . . . . 1,410,000 l. Le revenu annuel des 253 abbayes de filles, non comnrisles revenuel.

abbayes de filles, non compris les revenus des abbayes et chapitres nobles de filles à 2,654,000 l.

9,823,100 l.

A ce chiffre il faut joindre les sommes enormes que les ordres mendiants prelevaient sur la charité publique.

ABBE. - Ce mot vient de l'hébreu ab. qui signifie père: Il fut donné aux supérieurs des communautes de moines. Autrefois ceux-la seulement qui possédaient des abbaves ou le chef de tout un ordre portaient ce titre : ainsi l'ordre de Cluny (bénédictins) n'avait qu'un abbé, chef des prieurs de tous les couvents de l'ordre; chaque couvent de l'ordre de Citeaux avait au contraire son abbé, Aujourd'hui on donne par politesse le titre d'abbé à tous les ecclesiatiques. Les abbés étaient ou mitrés, ou crossés, on mitres et crossés à la fois, c'est-a-dire, qu'ils avaient le droit de porter l'un ou l'autre de ces insignes de l'autorité épiscopale, ou tous les deux ensemble, avec le pouvoir de conférer la tonsure et tous les ordres mineurs. Il y avait encore les abbes réguliers et les abbes commendataires : les premiers devaient être des religieux; les autres de simples ecclésiastiques, ou même des laigues. Cette distinction permettait aux niembres du clergé séculier de jouir des immenses revenus des monastères, en faisant nommer quelques-uns de leurs membres abbés commendataires. La noblesse profita beaucoup aussi du droit que les rois s'attribuèrent peu à peu, surtout depuis le concordat de Leon X et de François Ier, de nommer à presque toutes les abbayes du royaume (excepté Cluny, Citeaux, Prémiontré, Grandinont, etc.), pour faire obtenir à leurs cadets la dignité d'abbé commendataire. Pour le devenir, il suffisait de se faire tonsurer, de porter un habit elegant qui n'etait ni celui des nobles ni celui des prêtres, et de promettre qu'on recevrait dans l'année les ordres et la benédiction épiscopale, promesse qui n'était presque jamais réalisce. Ces abbés administraient les fonds de la communaute, s'attribuaient un tiers de ses revenus, et vivaient à ses dépens à la cour et dans le monde où ils étaient fort recherches. Au dernier siècle, les petits abbés disputèrent la vogue aux philosophes. Ainsi tout

ce qui venait du passé se réduisait à de mesquines proportions, et de ridicules personnages étaient les héritiers et les représentants de ces abbie du moyen âge, grands par l'autorité de leur parole et la saintete de leur vie, et dont l'importance, comme celle des abbès de Citeaux, de Cluny, de Saint-Deuis, par exemple, était bien supérieure à par exemple, était bien supérieure à

celle de la plupart des évêques (\*) A cette époque, lorsqu'un abbé de Saint-Denis sortait de son monastère, il était accompagné d'un bouteiller, d'un chambellan et d'un marechal, qui tenaient leurs offices en fief. L'abbé de Saint-Riquier avait pour vassaux cent dix-sept nobles qui tenaient en fief des terres du monastère. Chaque jour il nourrissait trois cents pauvres, cent cinquante veuves et trois cents religieux. La ville de Saint-Riquier, qui fui appartenait, contenait, au temps de Charlemagne, deux mille cinq cents maisons, et chacune d'elles devait annueliement à l'abbé quatre deniers (plus de trente sous d'aujourd'hui), plus quatre poules, quatre chapons et trente œufs, en tout dix mille poules, dix mille chapons et soixante-quinze mille œufs. Enfin tout le peuple était partagé en quatre classes, devant chacune à l'abbé cent livres de cire et trois livres d'encens.

Dans l'intérieur de leurs monastères les abbès possédaient une autorité tantôt souveraine et tantôt limitée; parfois le prieur ou doyen l'assistait de ses conseils, mais on ne saurait rien dire de général à ce sujet.

Les seigneurs qui possedaient des abbayes étaient appeles abbes comtes ou abbes séculiers (1 oyez les Annales,

(\*) Cependant ceux-ci corent toujoura le pas sur les albére, el furent chargés de leur donner la bénédiction ou consecration spártruelle qui était pour eux conunc le cérécite de la companyation de leura privagatives meme les plus tutiles, laisserent bien aux ablés le droit de porter la mitre et la crosse, mais à le candition qu'éles un sersiment décorées que d'ornements d'or saus jamais avoir de pierres pércieuses. p. 127 et suiv., où nous avons nommé les plus importants monasteres, et les mots Ondres religieux, moines.

Abbé de Sainte-Espérance ou de Sainte-Elpide, se disait proverbialement d'Un homme qui prenait la qualité d'abbé sans en avoir le titre; et Se promettre la vigne de l'abbé, pour Se promettre une vie de délices. Les meilleurs crus dans toutes les provinces étaient en effet entres les uns après les autres dans les domaines des monasteres. « Quand Château-Châlons, dit M. L. Leclerc, un de nos économistes les plus distingues, appartenait a une respectable abbesse qui faisait garder son beau vignoble jour et nuit, qui vendangeait lard, qui confinit le soin des celliers aux membres de son chapitre les plus exercés par une longue expérience, la renommée du vin de Château-Châlons n'était point supérieure à son mérite. Avec les riches chapitres et les opulents monastères, beaucoup de vins de France s'en sont allés, qui ne reviendront plus avec les droits reunis et les bans de vondange (\*). »

Abbé régulier, supérieur de religieux, qui était religieux lui-même et portait l'habit de son ordre.

Abbé en second, prieur d'un mo-

Abbé des abbés, titre qu'on donnait à l'abbé du Mont-Cassin, parce que tous les moines de l'Occident avaient d'abord reçu leur règle dans cette ab-

Abbé acuménique ou universel, titré que plusieurs moines grees out pris à l'imitation du patriarche de Constantinople.

Abbé-cardinal, titre honorifique, accordé par le pape. Il se disait particulièrement Des abbés en chef, lorsque des abbayes qui avaient été réunies venaient à être séparées.

Abbé, se disait, selon du Cange, de Ceux qu'on appelait de son temps Cures primitifs. Voy. PRIMITIF.

(\*) Aperçu statistique de la France dans le Guide pittoresque, t. V, p. 52. Abbé de l'oratoire du palais ou du sacré palais, Un des titres que portait l'archichapelain de la cour, sous nos anciens rois.

Abbé des Cornards, titre du président de la confrerie des Cornards.

Foy. CORNABD.

Abbé-chevalier, Voy. CHEVALIER. ABBESSE. - Les abbesses étaient les supérieures des abbayes de filles. Elles s'attribuèrent tous les droits et prérogatives des abbés, et, malgré des reformes nombreuses, quelques-unes d'entre elles, notamment celles de Montmartre et de Saint-Antoine à Paris, se maintinrent jusqu'au dernier siècle en possession d'une juridiction presque épiscopale, nommant à des cures, portant la crosse, etc. Cependant les abbaves de filles resterent soumises à l'autorité de l'évêque diocésain, tandis que les abbés parvinrent à s'en rendre indépendants. Les places d'abbesses, comme celles d'abbés, furent envables par les familles nobles; et comme il fallait avoir dix ans de profession pour être abbesse, on déclarait religieuses des enfants au ber-

ABBEVILLE, - Cette ville, d'une médiocre étendue et chef-lieu de l'nue des sous-préfectures du departement de la Somme, ne fut, dans l'origne, qu'une maison de plaisance du riche et puissant abbé de Saint-Riquier (Abbatis rilla), bâtie sur la Somme, à cinq lieues de la mer (\*). Peu à peu la villa abbatiale se transforma en un château entoure de maisons, et à la fin du dixième siècle Hugues Capet, trouvant cette position convenable, fortifia le bourg pour arrêter les ravages des Normands dont les barques remontaient alors tous les fleuves de la France qui se jetaient dans l'Ocean, et v établit un de ses vassaux, qui porta le titre d'avoué parce

(\*) Il parait cepeudant, d'après le dernier historien d'Al-bèville, M. Lonandre, que sur l'emplacement d'Abbeville s'clevait dans l'antiquité une forteresse romaine; après l'invasion, les moines remplacèrent les legionnaires et campèrent comme ceux-ci sur la Somme,

W- --

qu'il devait protéger les terres du monastere. Plus tard l'avoué s'adjugea le titre héréditaire de comte de Ponthieu. Au moyen åge, Abbeville fut une cité industrieuse et commerçante; elle fabriquait de gros draps qui trouvaient un grand débit aux foires de Champagne, où les marchands conduisaient aussi des troupeaux nombreux de porcs et de moutons. Colbert fit beaucoup pour son industrie en faisant venir de Conrtrai Josse Van-Robais qui établit dans Abbeville des fabriques de draps fins, facon de Hollande et d'Angleterre. Ce fut alors le temps de sa plus grande prospérité, et le géographe Samson, qui vivait à cette époque et qui était de cette ville, porte le nombre de ses habitants à trente-cinq on quarante mille âmes. Aujourd'hui elle n'en compte que 19,162. Mais les grands travaux que l'on exécute en ce moment à Saint-Valery, où aboutit le canal de la Somme sur lequel Abbeville est située, et qui ont pour objet d'améliorer le port de la première de ces deux villes, augmenteront sans doute la prospérité de l'ancienne capitale du Ponthieu. Elle occupe encore maintenant un rang important parmi nos villes industrielles par ses manufactures de

draps, de velours et de moquettes. Abbeville se vante de n'avoir jamais été prise, et se faisait appeler autrefois Abbeville la-Pucelle. Tant que les Anglais restèrent maîtres de Calais, la possession d'Abbeville fut très importante, parce que cette ville, qui gardait la ligne de la Somme, couvrait une partie de la Picardie et de la Normandie. Aussi nos rois recompenscrent sa lidelité (semper fidelis était sa devise) par la concession d'importants privilèges dont plusieurs étaient encore conserves par ses majeurs au dernier siècle. C'étaient comme les restes de l'ancien droit de commune qui leur avait été accorde en 1130, et qui fut confirme le 9 juin 1184 par le comte de Ponthieu. Le préambnle de cette charte de confirmation expose la cause de l'insurrection populaire. « Lorsque mon aïeul Guillanme Tal-« vas, disait le comte, eut vendu la com-

« mune aux bourgeois d'Abbeville, à · cause des injustices et des vexations · que les grands de sa terre leur faisaient · subir fréquemment, etc. » Abbeville avait donc alors, comme les autres communes, son maire, ses échevins, ses arbalétriers, sa milice du guet, ses corporations d'arts et métiers, son befle droit de battre monnaie, une juridiction étendue, etc. Plus tard la charge de majeur ennoblit celui qui en était revêtu. - Avant la révolution le gouvernement d'Abbeville, aussi bien que la justice, la police et la milice de la ville et des habitants, appartenaient encore au majeur. A cette époque l'élection d'Abbeville renfermait eing bailliages et le comté de Ponthieu. C'est a Abbeville que fut jugé et exécuté l'infortune Delabarre (voyez ce nom). Abbeville a vu naltre Millevoie et M. de Pongerville. C'est aussi la patrie de M. Lerminier, qui, après avoir été saint-simonien, puis rédacteur d'une feuille républicaine, est aujourd'hui

maltre des requétes au conseil d'État. ABDICATION.—Si l'on onet l'abdication forcée de quelques princes mérovingiens tonsuers et enfermés dans un cloître, et l'abdication volontaire de Carloman, frère de Pepin, quis er etira au mont Cassin, nous n'avons en France d'autre abdication que celle de Napoléon en 1814 et 1815, et celle de Charles X en 1830.

Abdication de 1814. - A la fin de 1813, la France se trouvait, comme vingt ans auparavant, menaeee sur ses propres frontières. Alors elle avait victorieusement repoussé l'invasion; mais en 1813, épuisee par tant de combats, rassasice de conquêtes et de gloire militaire, elle écoutait avec faveur ceux des membres du corps législatif qui . muets si longtemps, profitaient de sa detresse pour demander à Napoleon du repos et de la liberté. L'intentiou etait bonne, sans doute, mais le moment était bien mal choisi pour commencer une opposition violente contre l'homme qui seul était espable de sanver la France du plus grand des malheurs qu'un pays puisse souffrir, uue invasion armée; et d'ailleurs Napoicon était toujonrs l'étu du peuple, le représentant en Europe de la vivolution française, le chef d'une glorieus démocratie, qui avait sans doute mécomm, mais non oubliée quelle source comm, mais non oubliée quelle source l'expérience et les revers lui auroient apporté d'utiles enseignements; et mieux valsit, apprès tout, se fier à un enfant de la révolution qu'à ces hommes qui combattent depuis si longtemps contre la France, leur patre, par le leur partier de la resultant des sottiments.

L'opposition intempestire du corpa l'episatit porta ses fruits. Napoléon a beau faire, dans la campagne de 1814, des étiers gigontesques, remporter de Montuirail, de Montereau, partout les défections éciatent. Bordeau ouvre ses portes aux Anglais, et Joseph, que son frera a chargé du commandement de Paris, capitule, aprés un combat honorable pour la garde pour sauver sa capitale et érater peuttre l'armée condisére.

C'était dans la nuit du 30 au 31 mars que Paris avait capitulé, et, des le 31 au matin, M. de Talleyrand, president du sénat, le baron Louis et l'abbé de Pradt avaient vivement sollicité l'empereur Alexandre de se prononcer en faveur des Bourbons. Le sénat auquel Napoléon avait accordé l'initiative dans les plus grandes affaires, fut invité par le ezar à pourvoir aux besoins des eirconstances et au salut de l'État. Habitué d'obéir, il se rassembla sur l'ordre de l'empereur russe, proclama la déchéance de Napoléon qui lui était demandée, et nomma un gouvernement provisoire. Cependant le duc de Vicence, envoye par Bonaparte aupres des allies, avait parlé de régence et d'abdication en faveur du roi de Rome. Ces propositions avaient été écoutées, ear il fallait ménager l'Autriche qui semblait avoir intérêt à faire confier le gouvernement de la France aux mains d'une archiduchesse; et les partisans des Bourbons n'avaient pas encore assez travaillé la population de

Paris pour en obtenir, en faveur d'une restauration, des acclamations qui pussent engager les rois alliés à appe-ler eux-mêmes Louis XVIII sur le trône. Mais il fallait une prompte déeision, et Napoléon, qui avait reçu à Fontainebleau le due de Vieence, dans la nuit du 2 au 3 avril, refusait de s'expliquer.

« Le soldat était bien disposé et accueillait par des eris de joie le projet d'arracher la capitale à l'ennemi; les jennes généraux n'écoutaient que leur ardeur guerrière, redoutant peu de nouvelles fatigues; il n'en était pas de même dans les rangs plus élevés, où l'influence de Paris se faisait évidem-

ment sentir.

 On frémissait à l'idée des malheurs particuliers qu'une seule marche pouvait attirer sur les hôtels où l'on avait laissé femmes, enfants, parents, amis, etc. La disposition que montrait la troupe à s'elancer dans ee grand désordre achevait de jeter l'effroi; on tremblait aussi de perdre, par ee que l'on appelait un coup de tête, la fortune et le rang qu'on avait si péniblement acquis, et dont on n'avait pas eneore pu jouir en repos. Peut-être Napoléon a-t-il déjà parle à trop de personnes de l'abdication qu'on lui demande; cette question délicate est livrée au public; on l'agite dans la galerie du palais, et jusque sur les degrés de l'escalier du Cheval-Blanc, Malheureusement l'abdication convient à blen du monde; e'est un moyen qui s'offre de quitter Napoléon sans trop de honte, on se trouve ainsi dégagé par lui-même, on trouve commode d'en finir de cette façon; et si Napoléon se refusait à ee grand parti, quelquesuns parlent déjà de briser le pouvoir dans sa main.

« C'est dans ces dispositions que l'on apprend que le sénat a proclamé la déchéance. Napoléon a recu le sénatusconsulte, dans la nuit du 3 au 4, par un exprès du due de Raguse. La nouvelle est connue presque en même temps de tous les personnages mar-quants qui sont à Fontainebleau, et c'est le sujet général des conversations.

« Cependant, le 4, les ordres étaient donnés pour transferer le quartier impérial entre Ponthièry et Essonne, Après la parade, qui avait lieu tous les jours à midi dans la cour du Cheval-Blanc, les principaux de l'armée avaient reconduit Napoléon dans son appartement. Le prince de Neufchâtel, le prince de la Moskowa, le duc de Dantziek, le due de Reggio, le duc de Tarente, le due de Bassano, le duc de Vieence, le grand maréchal Bertrand, quelques autres, se trouvaient réunis dans le salon; on semblait n'attendre que la fin de cette audience pour monter a cheval et quitter Fontainebleau. Mais une conference s'était ouverte sur la situation des affaires; elle se prolonge dans l'après midi, et, lorsqu'elle est finie, on apprend que Napoléon a abdiqué. Une seule chose a frappé Napoleon, e'est le decouragement de ses vieux compagnons d'armes, et il a cédé à ce qu'on lui dit être le vœu de l'armée.

« Mais s'il abdique, ce n'est qu'en faveur de son fils et de sa femme régente. Il en rédige l'acte de sa main et

en ees termes :

« Les puissances alliées avant pro-« clame que l'empereur Napoleon était « le seul obstacle au rétablissement de « la paix en Europe, l'empereur Na-« poléon , fidèle à son serment , déclare qu'il est prét à descendre du trône, « à quitter la France et même la vie « pour le bien de la patrie, inséparable « des droits de son fils , de ceux de la « régence de l'impératrice, et du main-« tien des lois de l'empire.

. Fait en notre palais de Fontaine-« bleau. le 4 avril 1814.

« NAPOLEON. » « Un secrétaire transcrit cet acte, et le due de Vicence se dispose aussitôt à le porter à Paris. Napoléon lui adjoint le prince de la Moskowa et le due de Tarente.

« Les trois plénipotentiaires de Napoleon, arrives à Paris dans la soirée du 4, se présentent aussitôt chez les souverains alliés. Ils ne tardent pas à s'apercevoir du terrain que leur cause a perdu pendant l'absence du duc de Vicence. Les hommes du gouvernement provisoire n'ont pas cessé d'obséder les souverains pour en obtenir l'exclusion définitive de la régente et de son fils.

« La peur qu'ils ont du père ne leur permet d'espérer désormais quelque surcté que par la chute de la famille entiere. Ils ne quittent donc pas les salons des princes alliés. Les plénipotentiaires les ont trouvés à ce poste; ils ont vu avec inquiétude l'air de contentement qui règne sur leur visage. Un personnage survient, et l'inquiétude des plénipotentiaires est au comble.... Le duc de Raguse, à qui ils venaient de parler en changeant de chevaux à Essonne, ils le voient entrer la tête haute dans le salon des alliés : bientôt tout s'explique : ils apprennent de la bouche de l'empercur Alexandre que les troupes du maréchal ont été conduites par le général S.... (\*) à Versailles, et que la désertion du camp d'Essonne laisse la personne de Napoléon à la discrétion des alliés.

« Jusqu'ici les souverains avaient cru devoir user de ménagements envers Napoleon, qui s'appuyait sur les vœux et les affections de l'armée, Tant qu'on l'avait vu à la tête de cinquante mille hommes d'élite postés à une marche de Paris, les considérations militaires l'avaient emporté sur bien des intrigues. Maintenant que Fontaineblean a cesse d'etre une position militaire, et que l'armée semble abandonner la cause de Napoleon, la question a changé de faec; le temps des ménagements est passé : l'abdication en faveur de la régente et de son fils ne suffit plus à un entiemi rassuré; on déclare aux plénipotentiaires qu'il faut que Napoeon et sa dynastie renoncent entiercment au trône.

 Il faut donc aller chercher de nouveaux pouvoirs à Fontainebleau, et c'est le duc de Viceure qui remplit encore cette pénible mission.

« Le premier mouvement de Napotéon, en le voyant, est de rompre upe

(\*) On avait vu la veille, à Eontainebleau, ce même général puisant deux mille écus dans la bourse de Napoléon. (Note de M. Fain.) négociation qui devient si humiliante. Poussé à bout, il veut scouer les entraves dont on l'embarrasse depuis quelques jours. La guerre n'offre plus rien de pire que la paix; e'est un fait qui doit être clair maintenant pour tout le moude, et il espère que les chefs de l'armée sont désabusés de leurs chimères. Il reporte toutes ses pensées vers les opérations militaires. Peut-être peut-on encore tout sauver : les cinquante mille soldats du maréchal Soult qui sont sous les murs de Toulouse, les quinze mille hommes que le maréchal Suchet ramène de Catalogne, les trente mille hommes du prince Eugène, les quinze mille hommes de l'armée d'Augereau que la perte de Lyon vient de rejeter sur les Cévennes, enfin les nombreuses garnisons des places frontières, et l'armée du général Maison, sont encore des points d'appui redoutables sur lesquels Napoléon peut manœuvrer avec ce qui lui reste autour de l'ontainebleau... Il parle de se retirer sur la Loire.

« A ce eri de rupture, l'alarme se répand de nouveau dans les quartiers genéraux de Fontainebleau et dans les galcries du palais. On s'unit pour rejeter voute determination qui aurait pour résultat de prolonger la guerre. La lutte a été trop longue, l'énergie est épuisée; on le dit ouvertement : on en a assez! On ne pense plus qu'à mettre à l'abri des hasards ce qui reste de tant de naufrages; les plus braves finissent par attacher quelque prix à la conservation de la vie qu'ils ont réchappée de tant de dangers! Peut-être aussi se sent-on entraine par une vieille aversion contre la guerre civile. Tout enfin devient contraire à ce qui ne serait pas un accommodement. Non-seulement la lassitude a dompté les esprits, mais chacun des chefs qui en valent la peine a déjà recu de Paris des paroles de conciliation et des promesses pour sa paix particulière. On se plait a envisager la revolution nouvelle comme une grande transaction entre tous les intérêts français, dans laquelle il n'y aura de sacrifié qu'un intérêt, celui de Napoleon, C'est a qui

trouvera donc un prétexte pour se rendre à Paris, où le nouveau gouvernement accueille tout ce qui abandonne l'ancien. On ne voudrait pas pourtant être des premiers à quitter Napoléon. Mais pourquoi tarde-t-il si longtemps à rendre chacun libre de ses actions? On murmure hautement de ses délais, de ses indécisions, et des projets désespérés qu'il conserve. Depuis qu'il est malheureux, on ne le croit plus capable que de faire des fautes, et dejà plusieurs tacticiens de fraiche date s'étonnent de l'avoir si longtemps reconnu pour leur maître. Enfin, petit a petit, chacun a pris son parti : l'un va a Paris parce qu'il y est appele, l'autre parce qu'il y est envoye; celui-ci parce qu'il faut se dévouer aux intérêts de son arme ou de son corps, celui-là pour aller chercher des fonds, cet autre parce que sa femme est malade; que sais-je encore? Les bonnes raisons ne manquent pas, et chaque homme un peu marquant qui ne peut aller lui-même à Paris y a du moins son

plénipotentiaire. « Tandis que les gens de Fontainebleau mettent tant d'intérêt à connaître ce qui se passe à Paris, de leur côté les alliés n'en mettent pas moins à savoir ce qui se passe autour de Napoléon; depuis qu'ils sont maîtres de la capitale, ils ont toujours eu les yeux fixes sur lui. Ils n'ont cessé de se tenir en garde contre un de ces coups hardis auxquels il a accoutumé l'Europe. Toutes précautions out paru bonnes; aucune des heures qui se sont ecoulées n'a été perdue. On a accumulé des troupes sur toutes les avenues. Une armée russe est ontre Essonne et Paris; une autre est portée sur la rive droite de la Seine, depuis Melun jusqu'à Montereau; d'autres corps ont marché par les routes de Chartres et d'Orléans; d'autres encore, accourus sur nos pas par les routes de la Champagne et de la Bourgogne, se sont répandus entre l'Yonne et la Loire. Sans cesse on resserre Fontainebleau dans un blocus plus étroit. « Ces mouvements de troupes de la

part de l'ennemi secondent admira-

blement les conseillers qui veulent que Napoléon n'ait plus d'autre parti à prendre que de briser son épée. . Où « irons-nous chercher, disent-ils, les « débris d'armées sur lesquels on sem-« ble compter encore? Ces différents « corps de troupes sont tellement dis-« perses , que les généraux les plus voi-· sins sont à plus de cent lieues l'un « de l'autre : quel ensemble pourraa t-on jamais niettre dans leurs mou-« vements? Et nous qui sommes ici, · sommes-nous bien sûrs de pouvoir « en sortir pour aller les rejoindre? » Venaient ensuite les nouvelles de la nuit, l'apparition des coureurs de l'ennemi sur la Loire. Pithiviers occupé par eux, notre communication avec Orléans interceptée, ctc., etc.

 Napoléon écoutait froidement ces propos; il faisait apprécier à leur véritable valeur les forces inégales de ce réseau qu'on affectait de voir tendu tout autour de lui, et promettait de le rompre quand il en serait temps. · Une route fermée à des courriers s'ou-« vre bientôt devant cinquante mille « hommes, » disait-il; et pourtant, quelle que soit la confiance de son langage, on le voit qui hésite dans l'exécution de son projet, retenu sans doute par un secret dégoût dont il ne peut se rendre maître. Il ne sent que trop combien sa position va devenir différente : lui qui n'a jamais commandé que de grandes armées régulières, qui n'a iamais manœuvre que pour rencontrer l'ennemi, qui, dans chaque bataille, avait coutume de décider du sort d'une capitale ou d'un royaume, et qui, dans chaque campagne, a su jusqu'à présent renfermer et finir une guerre! il faut maintenant qu'il se réduise au métier d'un chef de partisans; il faut se résoudre à courir les aventures, passant de province en province, guerroyant sans cesse, portant le ravage partout, et ne pouvant en finir nulle part!.... Les horreurs de la guerre civile viennent encore rembrunir le tableau, et on ne lui en épargne as les peintures. Mais abrégeons ces heures d'hesitation et d'angoisse. Hatons-nous de dire que ceux qui ont parlé à Napoléon des chances possibles d'une guerre civile ont porté à sa résolution les coups les plus surs.... « Eh · bien! puisqu'il faut renoncer à dé-« fendre plus longtemps la France, s'é-· crie Napoléon, l'Italie ne m'offre-« t-elle pas encore une retraite digne · de moi? Veut-on m'y suivre encore une fois? Marchons vers les Alpes! » Il dit, et cette proposition n'est suivie que d'un profond silence. Ali! si dans ce moment Napoléon indigné fût passé brusquement de son salon dans la salle des officiers secondaires, il y aurait trouvé une jeunesse empressée à lui répondre ! Quelques pas encore, et il aurait été salué au bas de ses escaliers par les acclamations de tous ses soldats! leur enthousiasme aurait ranimé son âme!.... Mais Napoléon succombe sous les habitudes de son règne : il croirait déchoir en marchant désormais sans les grands officiers que la couronne lui a donnés; il lui semble que le général Bonaparte lui-même ne saurait recommencer sa carrière sans le cortége obligé de ses anciens lieutenants; et il vient d'entendre leur silence! Il faut donc qu'il cède encore une fois à leur lassitude; mais ce n'est pas sans leur adresser ccs paroles prophétiques : « Vous voulez du repos : « ayez-en donc! Hélas! vous ne savez \* pas combien de chagrins et de dan-« gers vous attendent sur vos lits de duvet! Quelques années de cette paix « que vous allez payer si cher en mois-« sonneront un plus grand nombre « d'entre vous que n'aurait fait la guer-« re , la guerre la plus désespérée (\*) ! » A ces niots Napoléon se rassied; il prend la plume, et, se reconnaissant vaincu, moins par ses ennemis que par la grande défection qui l'entoure, il rédige lui même en ces termes la seconde formule de l'abdication qu'on attend:

Les puissances alliées ayant pro-

(\*) Que sont devenus en moins de sept années Berthier, Murat, Ney, Masséua, Lefebrre, Brune, Serrurier, Kellermann, Pérignon, Beurnonville, Clarke et tant d'autres? (Note de M. Fain.) clamé que l'empereur était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur, fidèle à son serment, déclare qu'il reuonce pour lui et ses enfants aux trônes de France et d'Italie, et qu'il n'est aucun sacrifice, même celui de la vie, qu'il ne soit prêt à faire aux intérêts de la France.

Les alliés osaient à peine se flatter quo pit amener Napoléon à un sacrifice aussi absolu. Le duc de Vicence leur présente l'acte que Napoléon vient de signer, et les hostilités sont aussitôt suspendues. Rien ne doit plus interrompre la négociation entamée.

«Les souverains alliés avaient déclaré dès les premiers moments que Napo-léon conserversit le rang, le titre et les honneurs des têtes couronnées. On avait promis de lui assigner une résidence indépendante; ces dispositions n'éprouvent aucune difficulté. Quant au choix de la résidence, on balance entre Corfou, la Corse ou l'île d'Elbe : les souverains se décident pour l'île d'Elbe. Sous le rapport pécuniaire on veut traiter Napoléon et sa famille avec la plus grande générosité; on va même au-devant de ce que les plénipotentiaires de Napoléon croient deoir demander. Un établissement en Italie est assigné à l'impératrice Marie Louise et à son fils; on accorde des revenus à tous les membres de la famille impériale; on n'oublie ni l'impératrice Joséphine, ni le prince Eugè-ne, fils adoptif de Napoléon : plus les dispositions sont liberales, plus l'orgueil des princes allies semble s'y contplaire. L'empereur Alexandre pousse la générosité jusqu'à s'occuper du petit nombre d'aides de camp, de généraux et de serviteurs, qui compose la maison militaire et la famille domestique de Napoléon. Il veut que Napoléon, comme à son lit de mort, puisse. dicter un testament rémunératoire en lcur faveur (\*)

(\*) Il faut tenir note ici, à la honte de la diplomatie enropéenne, que cette générosité est restée sans effet. Les legs que Napoléon a distribués autour de lui sur la foi du traité



« Tandis qu'on prépare, à Paris, le traité qui doit contenir ces differents arrangements, Napoléon envoie courrier sur courrier pour redemander au duc de Vicence le papier sur lequel il

a donné son abdication.

Depuis qu'il a souscrit à cet acte, Il est reste mécontent de lui-même ; cette négociation diplomatique lui déplaît, elle lui paraît humiliante, il la croit inutile. Survivant à tant de grandeurs, il lui suffit de vivre désormais en simple particulier, et il a honte qu'un si grand sacrifice offert à la paix du monde soit mêlé à des arrangements pécuniaires. « A quoi bon un traité, « disait-il, puisqu'on ne veut pas ré-« gler avec moi ce qui concerne les in-« térêts de la France? Du moment qu'il « ne s'agit plus que de ma personne, « il n'y a pas de traité à faire.... Je « suis vaincu, je cède au sort des ar-

« mes. Seulement je demande à n'être « pas prisonnier de guerre; et, pour me l'accorder, un simple cartel dolt a Suffire !.... u

« Napoléon ayant réduit sa position à des termes aussi simples, on prévoit les nouvelles difficultes qui attendent la ratifleation de l'acte que les plénipotentiaires out mis tant de soin à conclure. Leur traité a été signé à Paris le 11 avril ; le duc de Vicence le porte aussitôt à Fontainebleau; mais les premières paroles de Napoléon sont pour redemander encore l'abdication qu'il a donnée.

«.Il n'était plus au pouvoir du duc de Vicence de rendre ce papier, les affaires étaient trop avancées. L'abdication servant de base à la négociation, avait été la première pièce communiquée aux alliés. Elle était devenue publique, on l'avait insérée dans les

« D'ailleurs les allies, les plénipo-

tentiaires eux-mêmes et la plupart des n'out pas été acquittés; et les légataires n'ont pu trouver dans la signature des plus grands princes cette garautie irrevocable que la simple signature de deux notaires donne entre particuliers aux moindres dispositions de cette nature. (Note de M. Fain.)

serviteurs du gouvernement impérial vovaient dans cette grande transaction autre chose encore que les interêts personnels de Napoléon. Ou attachait généralement une haute importance à ee qu'il y eut abdication, parce qu'un tel acte devait être la base du nouvel ordre de ehoses qui se préparait en France; et les allies pensaient que les Bourbons ne sauraient paver trop cher la renonciation formelle de la dynastie précédente. Cependant il est remarquable que l'empereur Napoléon et la famille des Bourbons voyaient avec un même mécontentement cette renoueiation, et s'accordaient à prétendre n'en avoir pas besoin, celui-la pour descendre du trône, eeux-ci pour y monter. « En vain Napoleon repousse ce

traité « Fontainebleau est maintenant une prison, toutes les issues en sont soigneusement gardées par les étrangers: signer semble être le seul moyen qui lui reste pour sauver sa liberté, peutêtre même sa vie! car les émissaires du gouvernement provisoire sont aussi

dans les environs, et l'attendent. Cependant la journée finit et Napoleon a persisté dans son refus; comment espère-t-il échapper à la nécessité qui

le menace? « Depuis quelques jours, il semble préoccupé d'un secret dessein. Son esprit ne s'anime qu'en parcourant les galeries funèbres de l'histoire. Le sujet de ses eonversations les plus intimes est toujours la mort volontaire que les hommes de l'antiquité n'hésitaient pas à se donner dans une situation pareille à la sienne; on l'entend avec inquiétude discuter de sang-froid les exemples et les opinions les plus opposés. Une circonstance vient encore ajouter aux craintes que de tels discours sont bien faits pour inspirer. L'impératrice avait quitté Blois; elle voulait se réunir à Napoléon; elle etait dejà arrivee à Orleans, on l'attendait à Pontainebleau : mais on apprend de la bouche même de Napoléon que des ordres sout donnés autour d'elle pour qu'on ne la laisse pas suivre son dessein. Napoleon, qui craignait cette

entrevue, a voulu rester maître de la résolution qu'il médite.

« Dans la nuit du 12 au 13, le silence des longs corridors du palais est trint à coup troublé par des allées et des venues fréquentes. Les garçons du château montent et descendent; les bougies de l'appartement intérieur s'allument; les valets de chambre sont debout. On vient frapper à la porte du docteur Yvan, on va réveiller le grand maréchal Bertrand, on appelle le duc de Vicence, on court chercher le duc de Bassano qui demeure à la chancellerie; tous arrivent et sont introduits successivement dans la chambre à coucher. En vain la curiosité prête une oreille inquiete; elle ne peut entendre que des gémissements et des sanglots qui s'échappent de l'antichambre et se prolongent sous la galerie voisine. Tout à coup le docteur Yvan sort ; il descend précipitamment dans la cour. y trouve un cheval attaché aux grilles, monte dessus et s'éloigne au galop. L'obscurité la plus profonde a couvert de ses voiles le mystère de cette nuit. Voici ce qu'on en raconte :

 A l'époque de la retraite de Moscou, Napoléon s'était procuré, en cas d'accident, le moyen de ne pas tom-ber vivant dans les mains de l'ennemi. Il s'était fait remettre par son chirurgien Yvan un sachet d'opium (\*) qu'il avait porté à son cou pendant tout le temps qu'avait duré le danger. Depuis, il avait conservé avec grand soin ce sachet dans un secret de son nécessaire. Cette nuit, le moment lui avait paru arrivé de recourir à cette dernière ressource. Le valet de chambre qui couchait derrière sa porte entr'onverte l'avait entendu se lever, l'avait vu délayer quelque chose dans un verre d'eau, boire et se recoucher. Bientôt les donleurs avaient arraché à Napoléon l'aveu de sa fin prochaine. C'était alors qu'il avait fait appeler ses serviteurs les plus intimes. Y van avait été

(\*) Ce n'était pas seulement de l'opium; c'était une préparation indiquée par Cabanis, la même dont Condovect s'est servi pour se donner la mort. (Note de M. Fain.) appelé aussi; mais apprenant ce qui venait de se passer, et entendant Napoléon se plaindre de ce que l'action du poison n'était pas assez prompte il avait perdu la tête, et s'etait sauvé precipitamment de Fontainebleau. On ajoute qu'un long assoupissement était survenu, qu'après une sueur abondante les douleurs avaient cessé, et que les symptomes effravants avaient fini par s'effacer, soit que la dose se fut trouvée insuffisante, soit que le temps en eût amorti le venin. On dit enfin que Napoléon, étonné de vivre, avait réfléchi quelques instants : « Dieu ne le veut pas! » s'était-il écrié; et s'abandonnant à la Providence qui venait de conserver sa vie, il s'était résigné à de nouvelles destinées.

"Ce qui vient de se passer est le secret de l'intérieur. Quoi qu'il en soit, dans la matinée du 13, Napoléon se lève et s'habille comme à l'ordinaire. Son refus de ratifier le traité a cessé, il le revêt de sa signature (\*). "

Abdication de 1815. Profitant des fautes des Bourbons, qui n'avaient rien oublié ni rien appris, Napoléon quittant l'île d'Elbe était venu le premier mars 1815 débarquer à Cannes, et le 20 du même mois il était rentré dans Paris sans avoir brûlé une seule amorce. De nouveau maître de la France, il sentit la nécessité de faire une concession aux idées libérales; mais au lieu de recommencer une nouvelle vie, il voulut continuer son passé, et se borna à publier un acte additionnel aux constitutions de l'empire. Dès lors l'opinion publique se separa de lui, et quand il partit pour lutter contre la coalition européenne qui avait repris les armes, il n'avait plus pour lui que son armée où plus d'un làche se préparait à le trahir. Vaincu à Waterloo malgré les efforts héroiques de la garde impériale, il revint à Paris pour réparer ses pertes et tout y disposer pour repourser l'invasion. Mais les deux chambres lui refusèrent leur concours. Seulement sur sa demande

(\*) Fain, manuscrit de 1814, p. 232 et

une commission est, dans un comité secret, nommée par les représentants et par les pairs pour se concerter avec les ministres sur les mesures de salut public.

En sortant de la séance secrète, dit l'un des acteurs de ce drame (\*), Lucien ne dissimula pas qu'il faliati, lou dissoudre les chambres, ou abdiquer. Napoléon ne prenait aueue résolution; il flottait entre les avis divers de ses conseillers, dont la majorité cependant inclinait pour l'abdication.

« Les deux commissions se réunirent à onze heures du soir, aux Tuileries, avec les ministres et les ministres d'État, sous la présidence de Cambacérès. Cette grande salle du conscil d'Etat, témoin de tant de vicissitudes, ce palais désert, le silence de la nuit, et la gravité des circonstances, inspiraient la tristesse et une sorte d'effroi. A la discrétion des orateurs, à la modération des discours, au soin avec lequel on évitait d'abord de prononcer le noni de l'empereur, on cût dit qu'encore tout-puissant il était caché pour entendre, ou que-les murs étaient ses espions; son génie semblait planer sur l'assemblée pour la contenir plus que pour l'inspirer. Les ministres proposèrent tranquillement une levée d'hommes, une loi de haute police et des mesures de finances, à peu près comme on demandait autrefois au sénat des conscrits, au corps législatif de l'argent. Pas un mot des désastres de Waterloo, de leurs causes, de leur étendue, de la situation de l'armée, des ressources, de la question agitée dans le comité secret sur les obstacles que pourrait apporter la personne de Napoléon à la paix.

a L'assemblée était divisée en deux partis, celui de Napoléon et celui des chambres. Ce dernier posa pour base de la delibération que l'on sacriflerait tout pour la patrie, excepté la liberté constitutionnelle et l'integrité du territoire. Ce principe emportait l'abdication de Mapolon: les chambres y cialent décidére. Les représentaits et de l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre cher de front les négociations avec les mesures de défense, et d'envoyer à l'enneui des négociatens au nom des chambres, juisqu'il ne voulait pas d'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre d'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre de l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre l'entre d'entre l'entre l'entr

«Cette diseussion avant réchauffé les esprits, amena la question de l'abdication. La Fayette rappela ee qui s'était passé dans le comité secret, et proposa à l'assemblée de se rendre tout entière auprès de Napoléon, pour lui représenter que son abdication était devenue nécessaire aux intérêts de la patrie. Les impériaux s'v opposèrent. Cambacerès prudemment déclara qu'il ne pouvait pas niettre anx voix des propositions de cette espèce. D'ailleurs les imperiaux n'avaient qu'une petite majorité. On se borna donc à adopter leurs mesures de détense, et l'avis qu'ils ouvrirent d'entamer tout de snite des négociations au nom de la nation par des plénipotentiaires nommés par Napoléon; mais les représentants manifestèrent jusqu'à la fin l'opinion que ces mesures ne seraient point adoptées par les chambres, et l'intention de les combattre, et la conviction que la marche rapide des événements amènerait le lendemain des determinations violentes contre Napoléon, telles que sa déchéance, s'il ne la prévenait pas par son abdication.

« Pendant le reste de la muit, et, le 22 au matin, chaque parti se prépara au grand événement qui devait necessairement signaler certe journée. A la chaubre des représentants, si elle proonoçait la décheance de Napoléon, on craignait d'offenser l'armée et d'ameter quelques déchrements. On préférait que Napoléon abdiquit de son propre mouvement et par dévogment.

à la patrie.

<sup>(\*)</sup> Thibandean, Histoire de Napoléon. Il était membre de la commission nommée par les pairs.

« A PÉlysée, on flotfait entre la violence et la fablesse; courtisans, ministres, princes, Napoléon lui-même, tout était dans la plus grande perplexité; on sentait le pouvoir s'échapper, on n'avait ni la volonté de le remettre, ni la force de le retenir. Lucien seul conseillait d'en finir par un coup d'État.

" Les chambres s'assemblèrent et demandérent le rapport de leurs commissions. Celle de la chambre des représentants retardait tant qu'elle pouvait. Elle attendait l'issue des instances qu'on faisait auprès de Napoléon pour le décider à un sacrifice qui parût spontané. On ne put arracher de lui que son consentement à ce que les chambres envoyassent une deputation pour négocier avec les puissances, et la promesse qu'il abdiquerait lorsqu'il serait constate qu'il était le seul obstacle à la paix, et si elles consentaient à assurer a ce prix l'indépendance de la nation et l'intégrité du territoire.

« Rapporteur de la commission des representants, le général Grenier présenta ces résolutions comme le résultat de la deliberation de la nuit. Au tat de la deliberation de la nuit. Au nuyens ne pouvoient plus suffire. Dulication, simon la déchèmere. Les noirs violents insistatent sequent l'abdication, simon la déchèmere. Les moirs violents insistatent sequente pour qui on laissett à Napoléon le temps necessaire alin que l'abdication parbit heckes de la commission parbit lontée. La chambre lui accorda un dérial d'une leure, et suspendit se sénner.

Regnault, le général Solignac, Dambach, Flaugergues firent successivement des dénarches auprès de l'empereur pour le décider à l'abdication; il résista longtenges, se promenant extrémement agité, à grands pas, dans son cabinet, dans le jardin, et disant: « Puisqu'on nie veut faire vioelnce, je n'abdiqueral point.... La

« cliambre n'est qu'un composé de jacobins et d'ambitieux! l'aurais d'à les chasser... Qu'on me laisse réliéchir en paix dans l'intérêt de mon fils, dans celui de la France.... Ma tête est à votre disposition.... Quand

tete est à votre disposition... Quand

« j'aurai abdiqué , vous n'aurez plus « d'armée.... Dans huit jours vous au-« rez l'étranger a Paris. »

« Mais Napoleon parlait à des sourds et criait dans le désert. Son frere Joseph, Lucien lui-même, ne voyant plus moyen de résister, le conjurierent de se soumetfre à son destin. « Ecrivez à des messieurs, dit i à Founche avec « un sourirei ronique, de se tenir tranquilles, its vont être satisfaits. » Pounuel. Napoleon dicta à Lucien son abdication en ces termes

DECLARATION AU PRUPIE PRANCAIS. « Français! en commençant la guerre « pour soutenir l'indépendance natio-« nale, je comptais sur la réunion de « tous les efforts, de toutes les volon-« tés et le concours de toutes les au-« torités nationales. J'étais fondé à es-« pérer le succès, et j'avais bravé toutes « les déclarations des puissances con-« tre moi; les circonstances paraissent « changées ; je m'offre en sacrifice à « la haine des ennemis de la France. « Puissent-ils être sincères dans leurs « déclarations et n'en avoir jamais voulu « qu'à ma personne! Ma vie politique « est terminée, et je proclame inon fils, « sous le titre de Napoléon II , empe- reur des Français. Les ministres ac-« tuels formeront provisoirement le « conseil de gouvernement. L'intérêt « que je porte à mon fils m'engage à « inviter les chambres à organiser sans « délai la régence par une loi. Unis-« sez-vous tous pour le salut public et a pour rester une nation independan-« te. — Donné au palais de l'Élysée,

« le 22 juin 1815. »
« Les ministres portèrent cette déclaration aux chambres.

« Fouché, qui avait le plus pousés à l'abdication, recommanda Napoléon aux égards et à la protection des clumbres. Regnaud émut les représentants par un tableau pathétique de tant de grandeur declue. Il fut arrêt de qu'une deputation irait exprimer à Napoléon, au nom de la sution, le respect et la reconnaissance avec lesquels elle accepte le noble sacrifice qu'il avait fait à l'indépendance et au bonheur du peuple français.

« Les bureaux des deux chambres allèrent à l'Élysée; il y régnait une grande solitude, le plus profond silence. Un très-petit nombre d'hommes dévoués y était; tout le reste en était sorti avec l'abdication : c'était une répétition de Fontainebleau. Pour conserver un air calme, Napoléon faisait visiblement des efforts; il v avait dans ses traits de l'altération et de l'abattement. La députation de la chambre des représentants vint la première. Lorsqu'elle eut rempli sa mission, Napoteon lui declara franchement que son abdication livrait la France à l'étranger, lui recommanda cependant de renforcer promptement les armées, et insista fortement sur les droits de son fils. Le président Lanjuinais répondit que la chambre avait délibéré seulement sur le fait de l'abdication ; qu'il lui rendrait compte du vœu de l'empereur pour son

fils. Cette entrevue fut froide et seche. « Par un jeu bizarre de la fortune, un des hommes qui, dans ses harangues, avait le plus flatté l'empereur. Lacépède, lui porta la parole au nom de la chambre des pairs. Napoleon était debout, seul, sans appareil; il répondit avec une aigreur mal dissimulée et sur le ton d'une conversation animée : Je n'ai abdiqué qu'en faveur de mon « fils.... Si les chambres ne le procla-· maient pas, mon abdication serait « nulle.... je rentrerais dans tous mes « droits.... D'après la marche que l'on « prend, on ramenera les Bourbons... « Vous verserez bientôt des larmes de « sang.... On se flatte d'obtenir d'Or-« leans, mais les Anglais ne le veulent « pas; d'Orleans lui-même ne voudrait « pas monter sur le trône sans que la « branche regnante ent abdiqué; aux « yeux des rois de droit divin, ce se-« rait aussi un usurpateur. »

 Les présidents convinrent d'une rédaction de la réponse de Napoléon pour la rapporter aux chambres; et le lendemain on l'inséra dans les journaux en ces termés;

« Je vous remercie des sentiments « que vous m'exprimez. Je recommande » aux chambres de reuforcer lea nunées et de les mettre dans le meilleur état et de sidense. Qui veut la paix doit se présarre à la garren. Ne metter pas présarre à la garren. Se metter pas et de sidense qui position que je me trouve, je seral hustant per la metro de la compara del compara del compara del compara de la compara de la compara del compara d

Abdication de Charles X. - Nous nous contenterons de donner ici l'acte même de cette abdication, amenée par la révolution de juillet 1830, en nous réservant de raconter au mot Révolu-TION DE JUILLET les circonstances qui précéderent et suivirent l'expulsion de la branche aînée des Bourbons. Charles X étant entouré à Rambouillet d'une armée dont la fidelité était suspecte et où les désertions augmentaient chaque jour, effrayé enfin de l'approche de l'armée parisienne, écrivit, le 2 août, au duc d'Orléans, qu'il avait nommé lieutenant général du royaume, la lettre suivante : « Mon cousin, le suis « trop profondément peiné des maux « qui affligent ou qui pourraient mea nacer mes peuples, pour n'avoir pas « cherché un moyen de les prévenir ; « j'ai done pris la résolution d'abdi-« quer la couronne en faveur de mon petit-fils le duc de Bordeaux. « Le dauphin , qui partage mes sen-

• Le douphin, qui partige mes sentiments, renoce aussi ases droits en aveur de son neveu. Yous aurez donc, en votre qualifie di reuternat général e du royaume, A faire proclamer l'aréoriement de lieuri y à la couronne, en mesures qui vou concernement en mesures qui vou converement regler les formes du pouvernement en participat de la converement en participat de la converement i, ci je me borur à faire consultre ces dispositions; c'est un moven d'eviter encore bin des maux.

« Vous communiquerez mes inten-« tions au corps diplomatique, et vous « me ferez connaître, le plus tôt pos-

- sible, la proclamation par laquelle
   mon petit-fils sera reconnu roi sous
- « le nom de Henri V. « Je charge le lieutenant général,
- « vicomte de Foissac-Latour, de vous « remettre cette lettre. Il a ordre de « s'entendre avec vous pour les arran-
- « gements à prendre en faveur des « personnes qui m'ont accompagné, » ainsi que pour les arrangements con-
- « ainsi que pour les arrangements con-« venables pour ce qui me concerne et « le reste de ma famille.
- « Nous réglerons ensuite les autres « mesures qui seront la conséquence
- « du changement de règne. « Je vous renouvelle, mon cousin,
- l'assurance des sentiments avec les-« quels je suis votre affectionnécousin,

" CHARLES,
" LOUIS-ANTOINE,"

ABEILLAGE. — Essaim d'abeilles. — Droit en vertu duquel plusicurs seigneurs pouvaient prendre une certaine quantité d'abeilles, de cire ou de miel sur les ruches de leurs vassaux. —Droit en vertu duquel les cssaims d'abeilles non poursuivis appartenaient au seigneur justicier. / oy, du Cange, au

mot Abollagium. ABEILLE. -- On connaît de ce nom deux freres, tous deux mauvais poëtes, mais l'un petit abbé et bel esprit, l'autre medecin militaire. L'abbé Abeille (Gaspard), le favori du maréchal de Luxem-bourg, du duc de Vendôme et du prince de Conti, était du nombre de ces petitscollets si fort à la mode au dernier siècle, et qui avaient, jusqu'à un certain point, remplace les fous des grands scigneurs d'autrefois et les perruches des nobles danies. On nourrissait alors un petit abbé ou un poête pour avoir des saillies toujours prêtes, et des bons mots à colporter dans ses visites. Or, Gaspard Abeille était une source inépuisable de plaisanteries plus ou moins tades, de jeux de mots, d'épigrammes, et, au besoin, il savait grimer son sisage et jouer seul toute une comédie, en faisant tour à tour tous les personnages. Abeille fut cependant recu, le 11 août 1704, à l'Academie frauçaise; il mourut en 1718; il avait composé deux opéras, trois

tragédics, des épîtres, des odes, dent uue, sur la constance, lui valut l'épigramme suivante de Chaulieu:

Est-ce saint Aulaire ou Toureille Ou tous deux qui vous not appris Que dans l'ode, seigneur Abeille,

Que dans l'ode, seigneur Abeille ludifferemment on ait pris Patience, vartu, constance?

Pent-être en sanrez-rous un jour la différence; Apprenez cependont comme on parle à Paris; Votre longue persevérance

A nous donner de mauvais vers, C'est ce qu'on appelle constance, Et dans ceux qui les ont soufferts Cela s'appelle patience.

Un troisième Abeille , fils du chirurgien-major (Scipion Abeille), et neveu de Gaspard, se fit comédien de province. ABEILLES. - Lorsqu'on decouvrit à Tournai, en 1655, le tombeau de Chilpéric, on v trouva l'anneau de ce prince, plusieurs médailles d'or et des abeilles également en or massif et de grandeur naturelle. Cette découverte fit penser ajors que les abeilles avaient été les armes des Mérovingiens, en souvenir sans doute des forêts de la Germanie, où ces insectes se trouvaient en grand nombre. et que, mal imitées dans la suite par les peintres, elles étaient devenues les fleurs de lis des Capétiens, (Voyez FLEURS DE LIS). Bonaparte avait sur le manteau impérial substitué les abeilles aux fleurs de lis.

ABEL REMISAT. VOYCE REMISAT. ABERUSA. — (Terme de l'ancienne jurisprudence de la Bresse.) Permission dounce par un seigneur à des particuliers de convertir à leur usage que droits publics, sous la congliton de lui payer un cesse. Il se disait sussi faite par un seigneur, moyennent une redevance fixée par lui. Foy. du Cange, au mot Benevisum.

ABENSBERG (bataille d'). — Cette bataille, livrée le 20 avril 1809, et qui, de l'aveu même de Napoléon, fut une de ses manœuvres les plus bardies et les plus habiles, ne fut pas un combat isolé, mais le commence-une de la commence de la commence

occupé en Espagne, le cabinet de Vienne, désirant effacer l'affront imprimé aux aigles autrichiennes par la capitulation d'Ulm, s'enhardit à reprendre les armes, surtout quand il eut recu d'Angleterre un subside de cent millions. Les circonstances paraissaient favorables; la Prusse, la Westphalie, le Hanovre, les villes hanséatiques, accablés de contributions et prives de commerce, semblaient prêts à se soulever aux premiers revers des troupes françaises. Les Tyroliens que Bonaparte avait donnés aux Bavarois étaient presque déjà en insurrection. Enfin, l'Autriche et l'Angleterre agitaient de leurs intrigues la Dalmatie, l'Italie, la Valteline, le Piémont, Naples et la Sicile. Du côté de la France, rien ne semblait préparé contre cet orage menacant; deux cent mille hommes étaient en Espagne, et le reste des armées était éparpillé de Naples à Hambourg. Dès le mois de mars, trois cent cinquante mille Autrichiens furent mis sur pied. Mais les détachements qu'il fallut envoyer en Pologne, en Saxe, dans le Tyrol et l'Italie, réduisirent à cent soixante quinze mille hommes l'armée principale mise sous les ordres de l'archiduc Charles, et dirigée sur la Bavière,

Les Autrichiens auraient pu entrer en campagne dès le mois de mars; mais de fausses manœuvres leur firent perdre un temps précieux, et ce ne fut que le 10 avril qu'ils purent franchir l'Inn, frontière de la Bavière. Quarantehuitheures plus tard, c'est-à-dire, le 12 au soir, l'empereur des Français en recevait la nouvelle à Paris par le télégraphe, et partait le 13 dans la nuit ; le 17, il était déjà en Bavière, à son quartier général de Donawerth, Sa présence était nécessaire, car ses divers corps d'armée encore séparés pouvaient être attaqués les uns après les autres, et écrases par l'archiduc. Heureusement la lenteur allemande lui vint en aide; les Autrichiens avaient employé six jours à faire vingt lieues pour arriver à Landshut sur l'Iser. Le 16, ils enleverent cette ville et s'avancerent le 17, avec la moitié de leurs

forces, jusqu'à la petite Laber, par les trois routes qui conduisent de Landshut à Ratisbonne, à Keilheim ct a Neustadt, Napoleon comprenant que, s'il n'arrêtait pas les Antrichiens, il scrait infailliblement coupé de Davoust qui était à Ratisbonne avec quarante-cinq mille hommes, lui prescrivit de quitter cette ville en toute hâte, et de marcher à sa rencontre sur l'Abens. Savary, chargé de cet ordre important, se jeta avec cent cavaliers bavarois entre les Autrichiens et le Danube, et parvint jusqu'au maréchal. Ce point rempli, Napoleon concentra en avant de Neustadt, dans la position de l'Abens, ce qu'il avait de forces sons la main, quarante mille hommes au plus, attendant que Davoust eut perce jusqu'à lui, et que les maréchaux Oudinot et Massena qui commandaient, l'un vingt-cinq mille hommes, et l'autre trente mille, eussent le temps d'ac-

courir d'Augsbourg et d'Ulm. Cependant cent mille Autrichiens se dirigeaient sur la position de l'Abens. lorsque l'archidue, sur la nouvelle d'un mouvement de Davoust, partagea ses forces au licu de profiter de son immense supériorité numérique pour accabler Napoléon, et écraser ensuite ses lieutenants l'un après l'autre. Laissant le général Hiller avec cinquante mille hommes en présence de Napoléon, il se porta au-devant do maréchal. Celui-ci partit de Ratisbonne le 19 au matin, pour gagner Abensberg par une route qui longeait le Danube et que dominaient des hauteurs boisées depuis Abbach jusqu'à Post-Saal, L'artillerie et les cuirassiers passèrent par cette gorge, l'infanterie les flanqua en marchant sur les hauteurs. Un seul régiment fut laissé dans Ratisbonne pour empêcher cinquante mille Autrichiens, qui arrivaient de Bohême, de franchir le Danube sur le pont de cette ville. Afin de seconder ce mouvement, le maréchal Lefebvre déboucha d'Abensberg sur Arnhofen, par

où devait arriver Davoust. Cependant l'archiduc Charles marchait sur Ratisbonne où il croyait encore Davoust enfermé; mais, au lieu de prendre son chemin par Post-Saal, c'est à-dire, par la seule route qu'avait pu choisir Davoust, il marcha en trois colonnes sur Eglofsheim, Dentzling et Tengen. Cette dernière colonne, qui formait la gauche de l'archidue, rencontra en avant de Tengen l'infanterie de Davoust, qui y était déja arrivée, et un combat sanglant s'engagea entre ces deux ailes gauches des deux armees, tandis que le centre et la droite de l'une et de l'autre continuaient tranquillement leur route, l'archiduc sur Ratisbonne, Davoust sur l'Abensberg. Le choc fut rude; mais vers les six heures du soir, les Autrichiens, repousses avee une perte de quatre mille hommes, laisserent la route libre. Davoust put donc opérer, le 19 au soir, sa jonction avec Napoléon; ces événements changeaient entièrement la face des choses. De disséminées qu'elles étaient les armées francaises se trouvaient réunies ; tandis, au contraire, que les armées autrichiennes, concentrées d'abord sur un seul point, se trouvaient maintenant partagées en plusieurs corps; celui de l'archiduc Charles, qui s'éloignait vers Ratisbonne avec une de ses ailes; celui qui avait heurté contre l'infanterie de Davoust, déjà rompu; celui de Hiller (vingt-deux mille hommes), qui marchait vers Pfeffenhausen; celui de l'archiduc Louis, en position à Siegenbourg (dix mille hommes); celui du prince de Reuss (quinze mille hommes), a Kirchdorf; enfin celui du général Thierry (cinq mille) à Offenstetten. Le succès de la campagne était presque décidé; et Napoleon, qui, depuis le 12, était dans de si cruelles perplexités, se trouvait maintenant dans une situation menacante envers l'ennemi; celui-ci, pour avoir mal à propos etendu sa droite, ne conservant pas de liaison assez immédiate avec les corps qu'il avait laissés sur l'Abens. Les Français étaient établis en face de l'intervalle qui séparait les deux parties de l'armée autrichienne; et, par ce moyen, ils se trouvaient à portée de se jeter en masse entre ces deux parties pour maintenir leur séparation

et les battre en détail. L'ennemi ne pouvait échapper à ce malheur qu'en exécutant en toute hâte une retraite concentrique sur Landshut. Pour l'empêcher, il fallait ne pas lui donner le temps de se reconnaître. Napoléon se determina à prendre sur-le-cliamp , l'offensive, en la dirigeant d'abord contre la gauche des ennemis. Il lui destinait les premiers coups, parce qu'il comptait être secondé dans ses opérations contre cette aile par les grenadiers d'Oudinot ou le corps de Massena. Le premier était arrivé, le 19, à Pfeffenhausen; le second devait s'y rendre le lendemain. Ils étaient en position de menacer la gauche de Hiller, et sa ligne de retraite sur Landshut.

L'empereur let aussitut ses dispasitions : l'havous test hissé avec dispacion mille hommes près de Thann et de l'ausen, pour contenir la droite de l'ennenii. Avec les soitante mille qui lui restaient, Napoléon Savance contre l'archiduc Louis. Comme il lui importe d'empérier l'archiduc Charles de soutenir son frère, Lames dut se pier, avec les deur autres divisions de Davoust et les cuirassiers de Nantor vote de Keheim a Lambier de la vote de Keheim a Lambier de d'interrepter toute communication entre les deux ailler

Après avoir harangué les Bavarois et les Wurtembergeois, l'empereur laisse la division Wrède au pont de Siegenbourg, pour tenir en respect l'archidue Louis et l'attaquer ensuite, dès que le moment en serait venu. Napoléon se jette sur la droite de ce prince avec les Wurtembergeois et les deux divisions bavaroises de Lefebvre: les premiers par Offenstetten sur Rohr; les seconds par Kirchdorf. Lannes doit seconder et couvrir ce mouvement; arrivé à Rohr, il éclairera Adelshausen et le vallon de la Laber, afin de refouler les secours que l'archiduc Charles pourrait envoyer de ce côté, et d'assurer la rupture du centre ennemi. »

La première attaque fut dirigée contre le général Thierry, qui fut culbuté et mené tambour battant jusqu'à Rottenhourg, où il rencontra quatorze mille hommes que Hiller aniquait en toute hâte à son secours; mais Hiller ne put empê her que Lannes ne traversát impétneusement, au milieu des fuyards et des hagages autrichiens, le pont de la Laber. Tandis que l'ennemi perdait Offenstetten, Lefebyre chassait le prince de Reuss de Kirchdorf; et l'archiduc Louis, att-qué de toutes parts dans sa jonction de Siegenbourg, et menace d'être coupe de Hiller, battait lui-même en retraite. Ainsi, dans cette première affaire d'Abensberg. trois corps autrichiens avaient été écrasés, et un quatrième, celui de Hiller, entamé; toute la gauche de la grande armee autrichienne se trouvait donc compromise; la bataille de Landshut livrie, le 21, à Hiller, la jeta dans une complete déroute, et força ses débris de repasser l'Ing en toute hâte. De Landshut Bonaparte, abandonnant an maréchal Bessieres la poursuite des colonnes rompues de Hiller, se rabattit sur le centre du prince Charles, l'écrasa, le 22, à Ecknight, et le contraignit, par le combat de Ratisbonne, à repasser le Danube pour chercher un asile en Bohême. Ainsi la grande armée autrichienne avait été battue en détail, coupee et rejetée. d'une part au delà du Danube dans la Bohême. de l'autre, au delà de l'Inn.

« Jamais Napoléon n'avait remporté de succes plus brillants, plus décisifs, et l'on peut le dire, plus merités. Le combat de Thann livre au centre de l'archiduc; la bataille d'Abensberg qui isola la gauche; l'affaire de Landshut qui acheva de la mettre hors de combat; la bataille d'Eckmühl livrée de nouveau contre son ecntre, et enfin le combat de Ratisbonne qui acheva de rompre son armée, forment une série d'evenements dont l'aistoire n'offre pas d'exemple. Napoléon était le 12 à Paris : dix jours apres il avait gagné deux batailles et dec de la campagne. Cesar ne put jamais dire, avec autant de raison, son fameux reni, vidi, vici (\*). »

(\*) Jomini, Vic politique et militaire de Napoléon, 1, 111, p. 176. Ajoutons que la lotatille d'Albensherg offrit un singulier exemple de la differrice des combinaisons dans l'emploi des masses, les quatre-ningt mille Autrichiera du prace Chares furent bomunes de Daroust, tundis que quarante mille hommes de l'archiduc Louis de Hiller et aleut ferzasés par soistantecing mille Français, Wurtenbergcois et Bavarois (Foyer Bauilles » D Ecs-MURL, DR RATISBONN, D ÉSALING CAMBERGE (EM SE), la suite de cette campagne de Majo, la suite de cette

ABJURATION. - Au moven age, le mot abjuratio avait plusieurs sens : c'était un serment par lequel un criminel réfugié dans un asile s'engageait à sortir du royaume pour toujours. « Abjuration , det Wilhelm de Stamford, est un serement que home ou feme preignont, quant ils ont com-mise feloy et fue (fui) a l'Eglise, ou cimitoire, pour tuition de lour vies. eslisant plustost perpetual banissement hors del realme, que a estoifer à le lev et d'estre trié del felonie. » — Ordinairement quarante jours lui étaient donnés pour s'exiler.-Lorsqu'un coupable venait chercher un asile dans une église, ce n'était que le neuvième jour que les cleres venaient lui demander s'il voulait se remettre à la justice séculière ou à celle de l'Église. S'il refusait de comparaître devant des juges laïques, on assemblait des chevaliers, et la il jurait de quitter le pays par la route qui lui serait indiquée, et sans rester jamais plus d'une puit dans aucun lieu, à moins de maladie. L'oyez dans du Cange les formes poétiques de l'abjuration politique chez les Danois. En ternics de droit, abjuration signi-

finit aussi renonciation."

Finii, abjuratio était pri dans lesens moderne d'abjuration, pour signifier l'ecte par lequel on déclarait renoncer à l'heresie pour rentrer dans le sein de alleren de ces abjuration. La plus celtere de ces abjurations pour la principa de l'ecte par so miere desune d'Albret dans la religion protestante, il fuif forcé, à la Saint-Harthelemy, d'embrasser la religion catholique pour auver sa tête.

La mort on la messe, lui avait criè Chorles IX; et Hurri IV, qui ne fut de sa vie disposé au martyre, choisit a messe. Misi quelque tempsaprès, s'è tant enfui de la cour i, illa abjuration à cultimisme. Enfin, en 1503, échiri per sa longue lutte contre les ligreurs, sur la neressité que le roi de France professit la même religion que l'immense majorité des Français, il fit une troi-majorité des Français, il fit une troi-Denis. Mais laissous parler un catholique du temps.

« Après plusieurs conferences et instructions, le Roy s'estant, par la grace de Dieu, suffisamment instruict des points desquels il doutoit en la religion catholique, par le bon soing que messieurs les evesques et docteurs assemblez à cet effect y apporterent, il prit resolution de faire l'abjuration de son heresie passee et profession pour l'avenir à la vraye foy catholique, apostolique et romaine, pour y vivre et mourir ainsi que les rois ses predecesseurs, et voulut faire cette bonne et saincte action publiquement dans l'église de Sainct-Denys, le 25 juillet 1593, ayant Sa Majesté choisy ce lieu à cause des sépultures des rois qui v sout, les faits desquels il vouloit ensuivre; et de sadite conversion donna aussi tost advis, par lettre de cachet du mesme jour, à toutes les cours souveraines, corns et communautez, évesques absens, gouverneurs et autres personnes de qualité de son obéissance, afin que chacun en rendist graces à Dieu par Te Deum, processions et prieres publiques, comme pas un n'y manqua estant le coup du salut de cet

« Et bien que ce soit le fait des historiens le ce temps, d'escrire et laisser à la postérité les formes et cérémonies qui furent gardees à ladite conversion du Roy, je ne puis m'empesdorr, pour l'extrême contientement que d'extrême contentement que de version de la companyation de la juges et vrais François, d'en dire le sommairement quedque chose, après y avoir contribute de ma port toute l'alfection et le service tres-bumble que je devois; et ainsi je remarquay qu'après l'instruction du Roy, parfaite et achevée par M. l'archevesque de Bourges, grand aumosnier de France, et par messieurs les évesques de Nantes, du Mans, et du Perron, nominé à l'évesché d'Evreux, tous les autres évesques et docteurs ayant esté mandez plus pour authoriser l'action que pour y estre nécessaires, le dimanche matin 25 juillet 1593, Sa Majesté vestue fort simplement, alla de son logis, qui estoit celui de l'abbé de Sainct-Denvs, par la rue, toute tapissée, jusques au grand portail de l'église de ladite ab-baye, assisté de tous les princes et officiers de la couronne, de ceux de son conseil, de trompettes et hauts-bois, comme il est de coutume aux grandes cérémonies, toutes les rues estant bordées du régiment de ses gardes, et avant pris à l'entour de lny et derrière toutes ses gardes ordinaires du corps; et Sa Majesté arrivant audit portail, il y trouva ledit sieur archevesque de Bourges, revestu pontilicalement, qui l'attendoit assis dans une chaire, et ayant à l'entour et près de luy M. le cardinal de Bourbon, et tous messieurs les archevesques, évesques, prélats, docteurs, et autres ecclesiastiques en nombre infiny revestus de rochets et camails, avec les religieux de Sainct-Denvs, tous vestus en chappes, et toute ladite eglise si remplie de peuple d'un et d'autre party, qu'il estoit impossible d'y pouvoir trouver place ny s'entendre, pour les infinies et redoublees acclamations de 1 ive le roy, et autres applaudissements et signes d'allegresse qui se faisoient sans

The sque la Roy se fut approach doubt issue the Borrges, il mit sur un carreau préenté par ledt sieur du Peron, comme le premier, les deux genoux à terre, et demands tout hausilité, qu'il plust à l'Église d'oublier sa mescognoissaire passer, pour laquelle il se soubmettoit à t-lle jeniticee qu'il luy plairoit luy ordonner, et le recevoir pour l'advenir au nombre des entant d'ieur, protestant d'evant Dieu,

ses anges et tont le monde, de vouloir vivre et mourir en la religion catholique, apostolique et romaine, comme estant la seule et vraye mère, nècessaire à salut, et de laquelle il désiroit faire profession; lors ledit sieur de Bourges, se levant de sa chaire sans oster sa mittre, bailla de f'ean beniste an Roy, luy fit baiser la saincte croix. que lesdits religieux avoient apportee,et puis s'estant rassis, interrogea Sa Majesté des points de la fov, et luy fit faire l'abjuration nécessaire de ses hérésies, et sa profession de foy, suivant la forme prescrite par le concile de Trente, laquelle il Iuy fit signer; et après ayant fait relever le Roy, tousjours jusques la demeure à genoux , ledit sieur de Bourges le prit par la main, et le conduisit au grand autel de ladite église, où Sa Majesté se prosterna encores à genoux, et baisa le picd dudit autel; puis, estant relevé, reconsirma sadite profession, et en jura l'entretien inviolable sur les sainets Evangiles qui estoient sur ledit autel, et aussitost se retira seul avec ledit sieur de Bourges dans un confessionaire préparé exprès à costé dudit autel, où il fit sa confession générale, et recent la pénitence que luy imposa ledit sieur de Bourges, avec l'absolution nécessaire, attendant qu'il envoyast à Rome vers Sa Saincteté pour la requérir et obtenir encores : et cependant le Te Deum se chanta par la musique de la chapelle de Sa Majesté, et se prépara la grand' messe, laquelle fut après ladite confession célébrée pontificalement par ledit sieur de Bourges, le Roy y assistant sous un daix de velours au milieu du chœur avec messieurs les prélats, princes, ducs, officiers de la couronne et autres, tous à l'entour de fuy, sans rang, comme aux messes ordinalres du Roy. Mondit sieur le eardinal de Bourbon ayant présenté et fait baiser à Sa Majesté l'Évangile et la paix à la manière accoustumée, comme aussi elle alla à l'offrande, et à fa fin de fadite grand'messe Sa Majesté communia publiquement par la main dudit sieur de Bourges, et après ladite grand'messe

finie fut faite largesse au peuple, au bruit des trompettes, hauts-bois, et inlinies rejouissances de tout le monde; et cela fait Sa Maiesté s'en retourna en son logis, en mesme ordre qu'elle estoit venue. A son diner ledit sieur de Bourges, comme grand aumosnier, dit le Benedicite et les Graces avec la musique, et peu de temps après le Roy retourna à l'église, où il entendit le sermon que fit très-dignement ledit sieur de Bourges, pnis assista à vespres. que sa musique chanta, et sur le soir s'en alla jusques au monastère de Mont-Martre faire ses devotions, à la veue et porte de Paris, dont le peuple tout ravy d'aise partit en si grande et merveilleuse foulle, et avec tant de tesmoignage d'affection, voir Sa Majeste, que l'on crent qu'elle eust bien peu des ce jour la se rendre maistre de la ville de Paris si elle eust voutu s'v hazarder, et se servir de cette oceasion et acclamations publiques; et en suitte de cette heureuse conversion l'on veid incontinent courir parmy la France infinis beaux discours, mesmes faits par personnes d'Estat, sur le grand heur qu'elle promettoit et pouvoit apporter à la France en son extrême nécessité, et l'estroite obligation qu'avoient après cela tous les bons François de recognoistre et bien servir le Roy, auguel I on ne nouvoit rien plus desirer, puisqu'avec cela il estoit doué de toutes les conditions et qualitez convenables à sa grandeur et à la conservation et dignité de cette monar-

chie (\*). \*
S'il faut en croire certains écrivains, cette abjuration politique était chez cette abjuration politique était chez henri IV une affaire de conscience, et il n'avait retardé si longtunps sa conversion que parre qu'il avait trouvé dans son conseil une vive opposition à ce changement de religion, et parre qu'il n'avait pas voulu paraître faire une concession à la Ligue. On s'appuie sur mu passage de Cayet, son aucien précepteur et z'éle rotetsatu, leruel

(\*) Mémoires de Philippe Huzault, comte de Cheverny. Collection Petitot, première série, L. 36, p. 238 et surv. raconte que Henri IV, s'entretenant avec des ministres, leur disait : « Je ne vois ni ordre ni dévotion dans la religion nouvelle; elle ne gist qu'en un presche qui n'est qu'une langue qui parle bien françois : brcf, j'ay ce scrupule qu'il faut croire que véritablement le corps de Nostre-Seigneur est au sacrement; antrement, tout ce qu'on fait en la religion n'est qu'une cérémonie. » Que Henri IV n'ait pos été fort bon calviniste, j'ai peu de peine à le croire : qu'il n'ait pas aimé les prédications quelque peu démocratiques des ministres instruits à Geneve, et que ses instincts de roi absolu, qui se revélerent si hautement plus tard , l'aient détourné du calvinisme , cela est fort probable, mais ne prouve rien en faveur de son catholicisme. Rappelons seulement le mot: « Paris vant bien une messe. »

• On voit assex, dit Voltaire, eq qu'il pensait de sa conversion par sa lettre à Gabrielle d'Estrées: « Cest demain que je fais le sout périlleux. Le crois que res genseci me feront bair Saint-Denis autunt que vous baissez Moncaux... « Cest immoler la vérite à de restances de pretendre, est de la companyable de la

se convertit que pour regner...
« Il avait alors auprès de lui un envoyé secret de la reine Élisabeth,
noinné Thomas Vilquési, qui écrivit
ces propres mots quelque temps après
à la reine sa maîtresse:

« Voic comme ce prince s'excuse sur son changement de religion, et les paroles qu'il m'a dites - Quand je its appelé à la courone, huit cents gensière de la comment de la comment de la comment de la comment que j'étais hercique. Les ligueurs se sont hâtes d'elire un roi; les plus notables se sont offerts au due de 'Guise; c'est pourquoi je ne suis rèsolu, après minde deliberation, d'ensent de la comment de la comment de la comment of la comment de la comment control de la comment tion du duc de Guise; je me suis ac quis la bonne volonté du peuple
 français; j'ai eu parole du duc de

Florence en choses importantes; j'ai
 finalement empêché que la religion
 reformée n'ait été flétrie (\*), »

« Hènri euvoya le sieur Morland à la reine d'Angleterre pour certifier les mêmes choses, et faire comme il pourrait ses excuses. Morland dit qu'Élisabeth lui répondit : « Se peut-il faire -« qu'unc chose mondaine lui ait fait « mettre bas la crainte de Dieu (\*\*). Quand la meurtrière de Marie Stuart parlait de la crainte de Dieu, il est tres - probable que cette reine faisait la comédienne, comme on le lui a tant reproché; mais quand le brave et généreux Henri IV avouait qu'il n'avait changé de religion que par l'intérêt de l'Etat, qui est la souveraine raison des rois, on ne peut douter qu'il ne parlat de bonne foi (\*\*\*). «

Abjuration de Turenne. - . Cette conversion a fait tant de bruit dans le monde, dit l'abbé de Choisy, les catholiques en ont été si aises, et les protestans si fâchés, qu'il faut apprendre aux uns et aux autres la vérité d'un fait dont on a parlé si diversement. Jurieu et quelques autres ministres ont osé dire qu'il avoit change de religion par politique: mais, en le disant, ils se sont exposés à la risée de tout le monde, qui a su qu'à la paix des Pyrénées, le cardinal Mazarin ne sachant quelle récompense procurer à M. de Turenne, pour les grands services qu'il avoit rendus à l'État, lui offrit l'épée de connétable, pourvu qu'il se fit catholique. L'accommodement de monsieur le prince n'étoit pas encore fait, et le cardinal n'eût peut-être pas été fâché de le mortifier encore : niais M. de Turenne, en fait de religion, ne se conduisoit pas par des vues bumaines; et, se voyant attaque d'une maniere si forte, il se roidit coutre la

(\*\*\*) Voltaire, Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, ch. caxxiv.

3º Licraison. (Dictionnaire encyclopédique, etc.)

<sup>(\*)</sup> Tiré du troisième tome des manuscrits de Bèze, n° vert (note de Voltaire.) (\*\*) Ibid. (idem.)

grace qui vouloit l'éclairer, et demeura encore plusieurs années dans l'incertitude. Il avoit toute sa vie aimé à parler religion, dans l'espérance de trouver la véritable en la cherchant. Il me souvient, à ce propos, d'avoir oni dire au cardinal de Bouillon qu'un jour M. de Turenne s'étant trouvé dans son cabinet avec M, de Belinghen et Van-Beuning, ambassadeur de Hollande, apres avoir beaucoup parle de religion, Van-Benning avous que s'il étoit bien persuadé qu'il n'y eut qu'une religion. de bonne, il choisiroit la catholique; mais qu'il crovoit qu'on pouvoit aller au cicl nar différens chemins. « Si je « croyois comme vous , lui dit M. de « Turenne, je serois bientôt catholique. « Ne fant-il pas toujours aller au plus « str? » Il sentoit assez souvent qu'il manquoit quelque chose à la doctrine qu'on lui avoit enseignée dans son enfance ; ses premiers préjugés contre la religion catholique s'étoient évanouis par la conversation de quelques évêques de ses amis : M. de Choiseul, evêque de Tournay, et M. Vialart, évêque de Châlons, l'avoient embarrassé; l'abbé Bossuet, depuis évéque de Condom, et enfin de Meaux, l'avoit peut-être ébranle par quelques-uns de ses sermons, ou dans une conversation qu'il eut avec lui chez madanie de Longueville, devant sa conversion. Le duc d'Albret, son neveu, nouveau docteur, et frais sur ces matières, lul en avoit parlé cent fois. Enfin le moment arriva; et, sans le dire à personne, sans sonner la trompette, sans ostentation, et seulement pour le salut de son âme, il sit son abjuration dans la chapelle particulière de l'archevêché, entre les mains de M. de Peréfixe, dans un temps où toutes les raisons moudaines sembloient s'y opposer. Il vit fort bien qu'il se confondoit par là dans la foule des courtisans qu'on méprise parce qu'on ne les craint pas ; au lieu que, demeurant linguenot, il se voyoit à la tête d'un parti autrefois si puissant, et qui feroit les derniers efforts pour se soutenir jusqu'à la fin, Ainsi sa conversion fut sincere; et la meilleure preuve qu'il en donna fut le

zèle qui le dévoroit pour le salut de ses freres errans. Il dit à l'éveque de Condom, avec lequel il lit depuis une amitie tres-intime, que la plupart des huguenots ne se convertissoient pas faute d'entendre la veritable doctrine de l'Église catholique; et lui donna peut-être les premières vues qui ont produit le livre admirable de l'Exposition de la foi, en lui exposant les articles qui lui avoient fait le plus de peine, et qui ne lui en faisoient plus de la manière dont l'évêque de Con-

dom les expliquoit. « Je n'oublierai pas que M. de Turenne ayant pris sa derniere resolution de se convertir, dit un matin au duc d'Albret : « Vous allez être bien aise et bien fâche; je vais me faire catho-« lique, et je vous en ai fait le secret, « de peur qu'on ne dise que vous m'avez « converti. Je voudrois, si cela se pou-« voit, que personne ne le sût; et je « veux trouver un simple prêtre qui « recoive mon abjuration, » Le duc d'Albret l'assura que la joie étouffoit en lui tout autre sentiment; mais qu'il le supplioit de se souvenir que M. l'archeveque de Paris ctoit son pasteur. et qu'il devroit aller recevoir ses instructions, quand même il ne seroit pas autant de leurs amis qu'il l'étoit. Il y alla, et fit son abjuration entre ses mains le lendemain, en présence de Perthuis, capitaine de ses gardes, de Desroziers, son maître d'hôtel, et de Duhault, son premier valet de rhambre, tous trois catholiques, qui fondoient en larmes en voyant leur maître rentrer dans le bon chemin, M. Boucherat et M. l'abbé le Sauvage y furent aussi presents: je ne sais pas pourquoi le duc d'Albret ne s'y trouva pas (\*), »

Abjuration du clergé de Paris en 1793. — Apres l'abjuration politique de Henri IV, et l'abjuration consciencieuse de Turenne, il faut citer encore, pour avoir des exemples de tous les genres, l'abjuration honteuse de l'évêque et

(\*) Mem, de l'abbé de Choisy, Collection Petitol, deuxième sèrie, l. LXIII, p. 460 et sniv.

du clergé de Paris , qui adoptèrent le culte de la Raison.

Séance de la convention du 17 brumaire au II (7 novembre 1793).

Lazor, président.

On lit la lettre sulvante dont l'insertion

au procés-verbal est ordonnée.

- Citovens représentants, je suis prêtre, je suis curé, c'est-à-dire charlatan. Jusqu'lei charlatan de bonne foi, je n'ài tronnje que parce que moi-même Javais réé trongé; maiutenant que je suis décrassé, je vous avoue que je ne voudrais pas être charlatan avoue que je ne voudrais pas être charlatan.

maintenant que je sius décrasse, je vois avoue que je ne voudrais pas être charlatan de mainvaise fui. Cependant la misére pourrait m'y contraindre, car je n'ai alsoulement que les douze cents l'ivres de ma cure pour vivre; d'ailleurs jene asia gobre que ce qu'on m'a force d'apprendre, des oremus.

— Je vois fais done cette lettre pour vois priter d'assurer une personi aufficante aux

prier d'assurer une persion suffissulte aux cieques, quies et vésires sans fortune et sans moyens de subsider, et cependant assez hométes pour ne vouloir plus trouper le peuple, anquel il est temps enfin d'apprendre puil n', a de religion vaise que la religion naturelle, et que tous ces réves, toutes ces momeries, toutes ces pratiques que l'un décort du nom de religion, ne sont que des contes de la Barbe bleue.

"Plus de préces! Nous y parviendrons avec le temps. Pour se hâter, il me suulide qu'il serait hon d'assurer le mécessaire à ceux qui veulent rendre justice à la vérité, et qui sont disposés à descendre d'un rang auquel l'ignorance, l'erreur et la superstition out

pu scules les faire monter.

\*\*Plus de prérez!\* cela ne veut pas dire
plus de religion! Sois juste, sois hienfaivant,
aime tra scubhables, et tu as de la religion,
parce qui vant toutes les vertus qui peuvent
te renden eleureux en te rendant utile a tes
fréres, tu as tuut ce qu'il faut pour plaire à

« Si je pouvais ne précher que cette marale, à la bonneheure; mars nes paruissiens veulent que je leur parle de neuvaines, de sacrements, de cent mille dieux... Ce n'est pas plus mon goût que le vôtre; je vous per done de me permettre de nie retirer, en m'assurant une pension.

la Divinité.

" Signé Panerr, curé de Boissise la-Bertrand, district de Melun, le 14 brumaire an II de la république, "

Sergent demande l'urdre du jour, motivé sur ce qu'un prêtre qui disait qu'il était la veille dans l'erreur, et qu'il n'y était plus le lendrmain, étalt encore un charlatan. Léonard Bourdon et Thuriot font décréter l'insertion au procès-verbal.

Le président donne ensuite lecture de la lettre ci-apres qui lui est adressée ; « Citoyen président, les autorités consti-

tuées de Paris précèdent dans votre sein le ci desant évêque de Paris et son cl-devant clergé, qui viennent de leur propre monvement reudre à la raison et à la justice éternelle un hommagn éclatant et succère.

- Signé Chaumette, procureur de la commune; Momono, président par intérim; Lutilles, procureur général du département de Paris; Pacar, maire, »

Les autorités et le clergé de Paris sont admis à la harre, (Applaudissements réitères dans les tribunes.) Monono, «Citoyens législateurs, l'évêque

Mosono, «Giovens Fighisherrs, Frécque de Paris et plassiera natives préties conduits par la rasion, vieunent deux otre sein est déposible du caractère que leur avait consistent de la compartie de la consistent de la consistent

« Signé Mosoao, président de la députation, »

Goart, évêque de Paris : « Je prie les représentants du pemple d'entendre una déclaration :

« Né plébéien , j'eus de bonne heure dans l'àme les principes de la liberté et de l'égalité. Appelé à l'assemblée constituante par le vœu de mes concitoyens, je n'attendis pas la déclaration des droits de l'homme pour reconnaître la souveraineté du peuple ; i'ens plus d'une occasion de faire publiquement nua profession de foi politique à cet egard, et depuis ce moment toutes mes opiniuns ont été rangées sous ce graud régulateur. Depuis ce moment la volonte du people souverain est devenue ma loi suprême; mon premier devoir, la soumission a ses ordres : c'est ectte volonté qui m'avait élevé an siège de l'évêché de Paris, et qui ne'avait appelé en même temps à trois autres. J'ai obci en acceptant celui de cetto grande cité, et ma conscience me dit qu'en me rendant au vou du peuple du départemeut du Paris, je ne l'ai pas trompe; que

je n'ai employè l'ascendaot que pouvait me dunner mou titre et ma place qu'à augmenter en lui son attadement aux principes éternels de la liberté, de l'égalité et de la morale, hases nécessaires de toute constitution

vraiment républicaine.

- Aujourl'hai upe la réculution marche à granda pas vers une fin heureus, paiset de pranda pas vers une fin heureus, paiset de la resultat de l

 Puisse cet exemple servir à consolider les république!
 Sigué Gorat, Denoca, Laboret, Descrott, Lamerat, Priqualita, Voisaao, Botllor, Genais, Deslamoss, Derards,

Manjix, dit Saux-Manjix, e Gobel, coiffé du bonnet rouge, remet sa croix et son anneau; Denoix, son premier vieaire, dépose trois orédailles anx effigies det ei-dexant rois. Beaucon d'offrandes analogues couvrent bientôt l'antel de la patrie.

"
Je déclare que mes lettres de prétrise

l'étaut pas en oron pouvoir, je les remettrai
des que je les aurai reçues. Signe Telanon. =

Je fais la même déclaration. Signé Nova-

MARE. »

Le curé de Vangirard. « Revenu des préjuges que le fauatisme avait mis dans mon cour et dans mon esprit, je dépose mes let-

tres de prétrise, =

CRACHETTE, procureur de la commune de

Paris. « Le jour où la raison reprend son

cupire mérite une place dans les larillantes

cioquies de la révolution française. Je fais

en ce moment la pétition que la consention

charge son comité d'instruction publique de

donner dans le nouveau calendrier une place

au iour de la gaigne, » a capion. »

au jour de la razion. "
Le président de la convention aux pétitionnaires. « Citoyens, parmi les droits naturels à l'homme on distingue la liberté de l'exercise des cultes. Il était essentiel qu'elle fût consacrée dans la declaration des droits de l'homme et du citoyen que le pusple français vient de proclamer: ses représentants l'ont fait. C'est un hommage rendu à la raison pour ses efforts constants.

la raison pour ses efforts contants.

- La constitution vous a done garanti ce
libre exercice des eultes, et sous cette garantie solemnelle, éclairés par la raison, et
beravant des prétigés anciens, vous venez de
tous élever à cette hanteur de la révolution
of la philosophie vous atteoduit. Citoyena,
vous aver fait un grand pas vers le honheur

commun.

Il était sans doute réservé aux liabitants de Paris, de donner encore ce grand exemple à la république entière : la commencera

le triomple de la raisou.

Vous venez aussi déposer sur l'autel de la patrie ces hoîtes golinques que la réedulité de nos ancêtres avait consacrées à la supersition; vous abjurez des abus trop longtemps propagés au sein du meilleur des peuples.

 La recompense de ce sacrifice se retrouera dans le bonheur pur dont vous allez jouir sous la plus belle constitution du monde, au sein d'un État libre et dégagé de pré-

jupis.

Nous ne nous le dissimulon pas, ritoyens, ces hochets insultaient à l'Etre suprene, au nou diuguel on les entréteuitai; ils ne pouvaient servir à squ culte, puisqu'il a exige que la pratique des vertus sociales et morales; telle est as religion; il ne veut en consent au consent au consent au consent au consent pas d'autres, et re sera décornais la re-riei pas d'autres, et re sera décornais la re-ligion unationale.

La convenience except sos offraudes;

elle applaudit aux sentiments que vous veuez d'exprimer, et vous invite a assister à sa séauce. « Un graud nombre de voix : « L'accolade

à l'évêque de Paris! » Le président : « D'après l'abjuration qui vient d'être faite , l'évêque de Paris est un êtrede raison; mais je vais embrasser Gobe!,»

Le président dunne l'accolade à Gobel. Les préries quiteat la barre; condinis par Chaumette, ils entrent dans la salle, le homnet de la liberté sur la tête (nombreux et la applandissements). Des prêtres membres de la convention soot à la tribune, ils ubtienneut successivement la parole.

Courà (de l'Oise); « Je n'ai point apporté dans l'assemblée des représentants du peuple d'autre caractre ni d'autre esprit que celui d'homase libre et de citoyen; cepeudant, à la sue du renoncement soleunel que l'exèque de Paris et sea viraires épiscopaux virunent de faire ici, je dois un erappaux virunent de faire ici, je dois un erappeler que j'ai aussi été curé à la campague. « Je me suis comporté avec probité dans une position congrue, et dans un temps où d'ailleurs toutes les lois en faisaient un état

d'atteurs toutes les lois en faisaient un état louable et bienfaisant. « Je dois déclarer à la convention nationale que depuis quelque temps j'en ai quitté le titre et les fonctions, et que je ne suis plus

qu'un simple citoyen.

« Il me reste ici une chose à faire, e'est de lui déclarer encore que je renonce à la pension que la nation nous laissait expèrer.

« Quoique âgé et sans fortuue, je ne veux pas être à charge à mes concitoyens ; j'ai toujnurs véen de mon travail, je veux continure à plus forte raison sous la république, et donner encore ret exemple à nos successeurs lorsque je sortirai du sénat national.

« Signé J. M. Couré (de l'Oise), ci-devant curé de Sermaire, près de Noyon.»

Thomas Linoar : « Je n'ai point à rougir anx yeux de la nation du charlatanisme ou du fanatisme, je n'ai employé les moyens de la religion que pour contribuer au bonheur de mes concitovens. La morale que j'ai préchée sera celle de tons les temps. Je n'ai accepté l'évêché de l'Eure dans les moments difficiles que parce que je pouvais servir la révolution. Des 1789, j'avais professé l'incompatibilité des fonctions du enlte avec les fonctions civiles. Fidèle à mes principes, j'ai donné ma démission de cet évêché dans l'assemblée électorale qui m'a nommé à la convention nationale ; on ne l'accepta pas alors. Tous les habitants de l'Eure sont témoins de ce que j'ai fait pour combattre le fanatisme, le fédéralisme, le royalisme. La seule ville d'Évreux a été ébraulée por les déclamations de quelques scélérats échappris du sein de cette assemblée. J'ai été en butte à la furenr de leurs complices ; mais j'ai contribué à garantir le reste du département de la séduction. J'ai la satisfaction de ponvoir annoncer à la convention nationale que les ministres employés au culte dans la ville d'Evreux et dans tont le departement ont été fidèles à maintenir les principes de la république, qu'ils ont propage les lumières de la raison, et qu'ils nut mérité la proscription des fédéralistes, La religion de la loi sera celle de tuut le département de l'Eure. Depuis longtemps j'y ai dit avec succès que la cause de Dieu ne devait pas être nne occasion de guerre entre les houmes, que chaque citoven devait se

regarder comme le prêtre de sa famille en la formant à toutes les vertus sociales. Toute la république sait que j'ai été le premier des évêques qui ait osé, par un grand exemple, détruire les préjuges superstitieux.

» Lorsque l'abdication des prêtres avait quelque danger, les prêtres devaient s'empresser de se faire ettopens. La volonté du peuple aunonce que le moment de cette abdication est arrivé. Un bon citoyon ne doit plus être ministre d'un culte publie. J'abdique l'évêché du département de l'Eure, et je renonce à l'exercice de toutes les fonc-

tions du culte. - Lorsque la raison remporte une vietoire aussi éclatante sur la superstition, le législateur ne doit rien négliger pour en assurer le succès et la stabilité. Les fêtes et les solennités religieuses étaient devenues des institutions publiques : mesurez le vide immense qu'opérera la désertion de ces fêtes, Remplacez ce que vous détruisez ; prévenez les nurmures qu'occasionneraient dans les campagnes l'ennui de la solitude, l'uniformité du travail, et la cessation de ces assemblées périodiques; que des fêtes nationales promptement instituces préparent le passage du regne de la superstition à celui de la raison. Tons les départements ne sont pas également murs pour cette grande révolution; les habitants des campagnes n'out pas les mêmes moyens d'instruction qui se trouvent dans les grandes eités. Le moyen d'accélérer le développement de l'opinion publique, e'est le prompt établissement des assemblées civiles où tous les citovens se réuniront pour apprendre leurs droits, pour célélirer la liberté, et se former à la vertu.

"Je demande que le comité d'instruction publique soit chargé de présenter incessamment un rapport sur les fêtes nationales. "Signé R. T. Lirost, ci-devaut évêque

du département de l'Eure. «

Juius (de Toulouse), ministre protestant, "Le n'usi jamais d'autre ambition que celle de voir à établir sur la terre le repue de la raison et de la philosophie. Ministre d'un culle longtemps prosert par la harbarie de nos los pútiques, ¡ai préché hautement les maximes de la tolérance univerble; jem essi atterlé à resserre entre tous les hommes les tiens de la fraternité, et de longtemps on n'o entendu jetre les başen

d'une famille universelle.

« Né dans le département du Gard, transplanté successivement dans celui de l'Hérault et de la Haute-Garonne, les ministres alors appelés catholiques m'unt entendu rendre hommage à la justice de l'Ètre suprème, «m préchant que la même destinée attendait l'homme vertueux qui adurait le dieu de Genève, celui de Rome, de Mahomet ou de Confucius.

a. Je préparais alors les approches du flaubeau de la raison qui devalt un jour échirre ma patrie, et je ne éfécite d'avoir va arriver ce jour où la bienfassante philosaphie, mére des vertas sociales, na fait de tous les Français qu'un pruphe de ficres, ct qui les donne pour modeles au reste de l'univers, encore courbé sous les chaînes des tyrans orgaeilleux et des prêtres fanates tyrans orgaeilleux et des prêtres fana-

 Gobel a manifesté des sentiments qui étaient gravés dans mon âme; j'imite son exemple.

« On sait que les ministres du culte pentestant n'étaient guère que des officiers ile morale; rependant il fant convenir que, quoique déharrassés de l'appareil fastueux du charlatanisme, tons les cultes, tons les prêtres n'étaient pas sans reproche à cet égard dans l'exercice des pratiques austères à l'aide des-quelles ils prétendaient conduire les hommes à l'éternelle félicité. Il est satisfaisant de faire cette déclaration sons les auspices de la raison, de la philosophie et d'one constitution tellement populaire qu'elle annonce la chute de tous les tyrans, et qu'elle ensevelit sous les décombres des abus de tonte espèce les erreurs superstitienses du fauatisme et les brillants privilèges de la royanté anéantie.

J'ai rempli predant vingt ans les fonctions de ministre potestant; je dečtare que des ce jour j'en suspends l'exercice désarmais je n'aurai d'autre temple que le sanctuaire des lois, d'autre viole que la tilorte, d'autre culte une criul de la partie, d'autre evançite que la constitution républication que rous avez domie a la France libre, et d'autre unorale que l'egalité et la douce hienveillance.

Telle est ma profession de foi politique et religieure; tie est l'esmaple que je cruis devoir donnez aux sectateurs dra anciens preigges; mais en cessand d'exercre des fonctions que j'ai table d'honover par une conduite excusient d'honover par conseris pas mes conseris pas mes recipient d'honover de richer de la conserie pas mes conseris pas mes recipient de honover de deviate de la conserie del conserie de la conserie de la conserie del la conserie del la conserie del la conserie de la conserie del la conserie de la conserie

citovens, d'instruire les hommes dans les acciées papalaires, sur les places publiques, dans tous les lieux où ils secont rétunis sous les enseignes de la paix, de l'amon, de la tendre fratevnité : de leur inspirer l'amour de la liberté, de l'égalité, la soumission aux lois et aux autorités constituées, qui en sont les utranses.

les arganes.

Je ne puis remettre sur le lurreau les titres qui me domnaient le pouvoir d'annoncer aux hommes les vérites mordes puisées dans l'Fhangle, qui imprimerent aur mor fause; je les me caractères dont je n'al junnai abusé; je les les les les puisses de la commandation de vendra bien et leire un auto-di-de, qui exer d'antant plus bribhant que sa louvière terminera la lutte ridicule qui existo entre le familiere et la suire raison.

« Signe Juliex (de Toulouse), » GAY - VERNON. « Citoyens, j'ai tonjours soupiré apres le moment où hous sommes. En 1790, étant alors enré de Compreignac, je remis mes lettres de eure à mes bous paroissiens, et leur dis : Choisissez un autre pasteur si quelque autre prut vous rendre plus heureux; je ne consentirai à demeurer na milieu de vous qu'autant que vout m'elire: vous-mêmes. Toutes les places doivent être nommées par le peuple. Els mélorent, je cédai à leurs instances fraternelles, et je prétai le serment. En 1791, j'acceptai l'épiscopat pour contribuer aux progres des lumières et hâter l'empire de la raison et le regne de la liberté. Lorsque Torné, évêque du Cher, proposa l'abolition des costitues. je fos le premier à déposer ma croix sur le bureau de l'assemblée législative. Aujourd'hoi, libre de suivte l'impulsion de ma conscience sans aurata daoger pour ma patrie . et d'exprimer les sentiments de mon ame, j'obeis a la voix de la raison, de la philosophie et de la liberté, et je déclare a la nation, avec la joie d'un cœur por et républicain, que je ne venx être que citoyen, et que je renonce aux fonctions ecclésiastiques.

sSigné GAY-YERMOR, ci-id-outle évôque-VILARAN. CHOSQUES, curie profabat douze ans alans une campagne, je me sais ocraple beur si eus ging que la vérite je, l'eutraf lait aimer la resolution par mes actions el par nos alicoma. Je declare que jarime ma patrie, et que je l'aimerai tonjours. Je remotre à la place ol fina pourrait me songondu place di fun pourrait me songonqualité de prêtre. Je me pois déposer un batreau mes actives, le trivie, les brisgands de la Vendée les ont brûlées avec mes propriétés.

 Signe Vullers, ei-devant curé.
 LALANDE. « Citoyens, sans l'opinium et la coufiance publique, les ministres des cultes ne sont plus que des êtres inutiles on dan-

gereux, et comme il parait qu'ils ne sont plus investis ni honores de cette confiance, il est de leur devoir de quitter leurs places. « Voila pourquoi e m'empresse d'ammencer à la Convention que dans ce reupent le

er à la Couvention que dans ce mument je renunce pour tonjours any fonctious de l'épiscopal.

"La démarche que je fais aujourd'hui, je

Pai déjà laite il y a plus d'un an, en domant un de l'exèché du département de la Meurthe; nais les autorités constituées me presserent et me firent les plus vives instances pour m'engager à contituer mes footious, parce qu'on s'imaginait que ma préseuce était encore unle pour combattre l'aristorraite et les prétentions extravagantes de la cour de Rome.

« Ce motif ne subsiste pas anjourd'hmi: Paristoreatie est anéantie, detruite; l'autorité du pape est réduité à sa juste valeur, et le peuple, échier par le griet de la licité du partie de la licité de la liet des priggés. Le dévaire donc encore une fois à la Consention que j'abdique pour tonjours les fouctions du ministère exclésaistque, et que décorraisi je ne vaux plus avour d'autre tirre que celni de citoyen et avour d'autre tirre que celni de citoyen et qui puisse être sans bleau et auss prévieux.

« Je déclare donc que désormais je ne veux plus avoir d'autre objet que de répandre et propager partont les vrais principes de la liberté, les dogmes éternels qui sont tracés dans le grand livre de la nature et de la raison ; ce livre où tontes les natious penvent lire et apprendre leurs devoirs ; ce livre qui , bien loin d'avoir besoin d'être augmenté, corrigé et commenté, doit servir à abréger, corriger et augmenter les autres. Si, à l'exemple de plusieurs de mes frères, je ne remets point aujourd'hui sur le burean mes lettres d'ardination, c'est que je les ai laisces à Nancy; mais au lieu de ces parchenius gothiques qui ne sont plus bous à rien, je vais déposer sur l'antel de la patrie uion anneau et ma croix d'or ; pourraisje en faire un meilleur usage que de les ronsaerer au bien de l'État et à l'atilité publique?

" Signé LALANDE, ci-devant évêque du département de la Meurthe. " Plusieurs autres députés, qui sont en même temps évêques on curés, font des déclarations semblables, et toutes ces professions de foi sont couvertes des plus vifs applandissements.

Cette scene allait se terminer sans avoir été troublée par la moindre opposition; Grégoire arrive, on le presse d'imiter l'exemple de Gobel; il monte

a intribune, et dit:

Cakooner, évêque de Blois, « J'eotre ici
n'ayant que des notions trés -vagues sur ce
qui s'est passé avant mon arrivée. On me
parle de sacrifice à la patrie... J'y suis habitué.

« S'agit-il d'attachement à la cause de la liberté? mes preuves sont faites depuis long-

temps.

S'agit-il du revenu attaché anx fonctions d'évèque? je vous l'abandonne saus regret.

« S'agit-il de religion? cet article est hors de votre domaine, et vons n'avez pas droit de l'attaquer.

« J'enteuds parler de fanatisme, de superstition... je les ai toujours combattus. Mais qu'on définisse ces mots, et l'on verra que la superstition et le fanatisme sunt diamétralement opposés à la religion.

« Quant à moi, catholique par conviction par sentiente, priète par chois, j'ai été dinguie par le penjue jour étre câque, d'ai par le penjue jour étre câque, d'ai par le penjue jour étre câque, d'ai par le penjue jour le partie par le prier le fardeux de l'épiscopat dans un temps où il cui custouré d'épiscopat dans un temps où il cui custouré d'appises; on m'a busumenté d'unis jour me forcer à une abléation qu'un ce n'arrachers pas. Agissant d'appise les principas sacrès qui me sont chers et que du leur de l'ai par le chique d'ai par le chique pour en faire encers. J'arroque la liberié que cultes.

Plusieurs voix : « On ne veut forcer personne, »

Thuriot, « Que Grégoire coosulte sa conscience pour savoir si la supersition est nule aux progres de la liberté et de l'égalité. C'est la supersition qui a dooné naissance au despotisme. »

La noble fermeté de Grégoire, le courage avec lequel il fit une profession de foi catholique, et protesta qu'il voulait conserver son caractère d'évéque au sein d'une abjuration devenue genérale chez les 'prétres dits constitutionnels, lui attira des injures et des persecutions de la part des hébertistes. Chargé par la Convention de recueillir les annales du civisme, il écrivit à la société des jacobins le 13 novembre (23 brumaire), pour l'inviter à rassembler toutes les preuves éclatantes de dévuuement à la patrie dunnées par ses membres, Bourdon (de l'Oise) prit la parole pour s'étonner que cette demande fut faite par un homme qui avait voulu christianiser la révolution. La lettre fut néanmoins renvovée au comité de correspondance.

Au sortir de la Convention, le cortège des prêtres défroqués se répandit dans Paris, célébrant le triomphe définitif de la raison sur le fanatisme et la superstition. Pendant tout le courant de brumaire, il ne se passa pas de jour où la tribune de la Convention ne retentit de quelque abjuration nouvelle. Le 10 novembre (20 brumaire). ce fut le tour de l'abbé Sievès. Son discours est le dernier de ce genre que nous avons cru devoir conserver; le vuici :

Stevis. . Citoyens, mes væux appelaient depuis longtemps le triomphe de la raison aur la superstition et le fanatisme. Ce jour est arrive, je m'en réjonis comme d'un des plus grands bienfaits de la rémblique francaise. Quoique j'aie déposé depnis un grand nombre d'années tout caractère erclésiastique, et qu'à cet égand ma profession de foi soit ancienne et bien comme, qu'il me soit permis de profiter de la nonvelle occasion qui se présente pour déclarer encore, et cent fois s'il le faut, que je ne connais d'autre culte que celni de la liberté, de l'égalité; d'autre religion que l'amour de l'humanité et de la patrie. J'ai vécu vietime de la superstition, jamais je n'en ai été l'anôtre ou l'instrument; j'ai souffert de l'erreur des antres, personne n'a souffert de la mienne; nul houme sur la terre ne peut dire avoir été trompé par moi, plusients m'en dû d'avoir ouvert les yeux à la vérité. Au moment où ma raison se dégagea saine des tristes prèjuges dont on l'avait torturée, l'énergie de l'insurrection entra dans mon cour; depnis cel instant, si j'ai été retenu dans les chaines sacerdotales , c'est par la même force qui omprimait les âmes libres dans les chaînes royales, et les malheureux objets des haines ministérielles à la Bastille : le jour de la révolution a dù les faire tomber toutes.

"Je n'ai paru, on ne m'a connu que par mes efforts pour la liberté et l'égalité. C'est comme plébéien député du peuple, et non comme prêtre (je ne l'étais plus), que j'ai été appelé à l'Assemblée nationale, et il ne me souvient plus d'avoir en un autre caraetère que celui de député du peuple. Je ne puis pas , comme plusieurs de nos collegues, vous livrer les papiers ou titres de mon aueien étal, depuis longtemps ils n'existent plus, Je n'ai point de démission à vous donner, parce que je n'ai anemi emploi ecclésiastique; mais il me reste une offrande à faire à la patrie, celle de dix mille livres de rentes viagères que la loi m'avait conservées pour indemnité d'anciens bénéfices, Souffrez que e dépose sur votre bureau ma renonciation formelle à eette pension, et que j'en demande acte, ainsi que de ma déclaration. » (On applaudit).

ABLAINSEVILLE ON ABLAINZE-VELLE, - Village de l'Artois (département du Pas-de-Calais), à une lieue deux tiers de Bapaume. Il a donné sun nom à une branche de la maison de Gantés Les chevaliers de Gantés étaient encore au dernier siecle seigneurs de Vallionnette de Rebeque, de la Pastourel de Saint-Marcy, et de Foucqvillers.

ABLANCOURT, - Paroisse a deux lieues nord de Vitry-le-Français (département de la Marne). Cette seigneurie appartint à Nicolas Perrot, célébre au dix-septieme siècle par ses traductions d'ouvrages latins, qui se recommandent plutôt par l'élégance du style que par la fidele reproduction des originaux.

ABLEIGES, - Village du Vexin français ( departement de Seine-et-Oise ). Les seigneuries d'Ableige et de Villeneuve-Saint-Martin furent unics et érigees en châtellenie en 1671, en faveur de François de Mauneou.

ABLIS. - Bourg du pays chartrain dans la Beauce (département de Seineet-Oise, arrondissement de Rambouillet) sur la route de Paris à Chartres. Population, 700. Louis XIV, voulant faire un comte d'un maître de requêtes, erigea ce bourg en comté en faveur de Pierre Poncet, seigneur de la Rivière, par lettres patentes de février 1658.

A BLOX. — Village du département de Seine-et-Oise, arrondissement de Corbeil, à trois lieues de cette ville et à cinq de Versailles. Ce village, situé au bord de la Seine au-dessous d'Atis, ent autrefois pour seigneur Pierre Grassin, conseiller au parlement. C'est à Ablon que Henri IV avait permis anx protestants d'établir un prêche qui fut ensuite transféré à Charenton. « En ce mois d'aoust 1606 et le dimanche 27 d'icelui on commença à prescher à Saint-Maurice près le pont Charenton, l'exercice de la religion qui se souloit faire a Ablon, aiant esté rapproché de deux lieues... Sa Majesté y envoia des archers et un exempt des gardes alin de contenir le people en son devoir. L'assemblée estoit de trois mille personnes ou environ (\*). «

ABÓLITION (terme de l'ancienne ligislation). Anmistie. – Lettres d'abolition, lettres par lesquelles le roi difendait la poursuite d'un crime, et declarait, avant tout jug-ment, que le fait lui ciati conun, et qu'il pardonnait à l'impétrant. Celui et des lors ne pouvait plus à raison du même crime m'être mis en jugement, ni être entsché d'infamie. Joy les Annales, p. 63.

ABONNES. - Abounati désignait au moyen âge les serfs qui, par privilége ou par achat, avaient obtenu que leurs prestations, tailles et servitudes de tous genres fussent moderées, et souvent même changées en une somme fixe d'argent. Ils cessaient alors d'être les hommes de corps de leurs seigneurs. Une charte du vicomte de Thonars, accordée en 1269 à ses serfs, porte : « Cest establissement est entendu des rachats qui estoient à mercy; ear cil qui sont abouni demeurent en leur estat. . Les abonnements, en se muitipliant, préparérent l'émancipation génerale des serís, car par l'ahonnement les gens taillables et corveables à merci sortaient du régime du bon plaisir pour entrer dans celui du contrat ré-

ciproque.

ABORDAGE. — L'abordage est une manœuvre difficile et dangcreuse, qui

(\*) L'Estoile.

a pour but de changer un combat naval en un combat corps à corps. D'ordinaire lorsqu'une action languit, ou bien quand un capitaine se sent inférieur à son adversaire sous le rapport de la manœuvre, de la force de son bâtiment, etc., il tente l'attaque périlleuse de l'abordage, qui consiste a ieter des grapins en fer dans le grécment du navire ennemi pour le forcer de recevoir l'abordage : anssitôt les hommes les plus hardis et les plus lestes sautent sur le nont du navire aborde ; on se hat à coup de piques, de pistolets, de haches d'armes. Quelquefois les assaillants, après un combat meurtrier, sont rejetés sur leur navire, précipites à la mer ou écrasés entre les deux hâtiments; mais plus sonvent le pont du vaisseau attaqué est nettoyé, et l'équipage, forcé de se réfugier dans les entre-ponts, est hientôt contraint d'amener le pavillon. Les Français, renomniés pour leur ardeur bouillante, ont tonjours recherché l'abordage. Les fastes de notre marine sont remplis d'exploits de ce genre.

ABOUNIN. — Čest le nom d'un hamen de la ciée d'Expte habité par une centaine d'Arabes, sur le bord criental d'un large goffe parsemé de petits flots, et à quatre lieues à l'est d'Alexandrie. Ce miss'rable village a donné son nom à deux batailles également créleros, l'une sur ner perdue par la France, le t''noût 1798, l'autre sur terre gaguée par Bonaparte, le 25 juillet 1799, tontes deux livrées durant la mémoralhe expédition d'Expte.

Combat nacad dat'' nooit i'iss.— L'ersque Bonaporte, maître d'Alexandric, quitta-cette place pour s'enfoncer guit à l'aumia Brueys, commandant supérieur de la flotte qui avait transporte l'armee française, de quitter la rade d'Aboukir où elle n'ethi pos en Corfou, soit glans le port d'Alexandrie; mais pour entrer dans le port profend de cette ville il aurait falla desarmer les vaisseaux de quatrel'aumia, l'armanta ilors de ne pas avoir la sortie libre en présence d'une flotte ennemie, se décida pour Corfou. Avant de s'éloigner il voulut avoir des nouvelles certaines de l'entrée des Français au Caire, et tandis qu'il les attendait Nelson parut. Cet amiral, chargé de surveiller la flotte de Toulon dont on ignorait la destination. avait appris à la fois qu'elle avait quitté cette ville et s'était dejà emparce de Malte. Ne dontant plus que l'Egypte ne fût le but de ce formidable armement, il s'etait dirigé vers la côte d' Afrique, s'était montré devant Alexandrie le 28 juin, deux jours avant l'arrivée des Français; ne les y trouvant pas, il avait eru qu'ils s'etaient dirigés vers les Dardanelles, et avait parcouru les côtes de Caramanie, de la Morée, tout l'Archipel, et s'était décide à retourner enfin vers l'Égypte, résolu, écrivalt-il au lord Saint-Vineent, à ne prendre de repos, dút-il aller chercher l'armée française aux antipodes, que lorsqu'il l'aurait rencontrée et qu'il lui aurait livré bataille. Enfin le 1° août il reparut devant Alexandrie, et laissa éclater toute sa joje à la vue des dispositions prises par l'amiral français. Brueys avait établi sa ligne d'embossage dans la rade d'Aboukir de manière à former un demi-cercle parallèle au rivage. Sa gauche était défendue par un ilot où il avait établi une batterie de douze ; sa droite, où étaient places ses meilleurs vaisseaux, devait être protégée par le peu de profondeur de la mer. Comme il avait renvoyé toutes ses frégates dans le port d'Alexandrie, il n'avait aucun bâtiment à la voile, et put laisser ainsi les Anglais examiner à loisir sa ligne de bataille. Nelson concut de suite un plan audacieux : « Demain, dit-il à ses officiers, j'aurai mérité la pairie ou Westminster. » L'un d'eux, étonné de la hardiesse des dispositions, doutait du succès. « Si, nous réussirons, répliqua Nelson, bien certainement! mais lequel de nous survivra pour raconter la chose, c'est une autre question. . Les deux armées étaient d'égale force; chacune avait treize vaisseaux de haut bord. Mais Bruevs comptait si peu être attaqué

quand les Anglais arrivèrent, que le branle-bas de combat n'était fait sur aneun vaisseau, et qu'inne partie des équipages était à terre. Enfin, dans la pensee que l'on n'avait rien à craindre du rivage, les batteries du côté de terre n'avaient pas été démasquées.

Le combat compienca à buit heures du soir. Six vaisseaux anglais furent dirigés sur la gauche pour passer entre l'ilot et le vaisseau de tête de la ligne française. Le premier qui s'aventura dans cette manœuvre périlleuse échona sur un bas-fond, mais les einq autres furent plus heureux;. ayant doublé la tête de la flotte française, ils allèrent se placer entre elle et la terre, et prirent ainsi à revers les cinq premiers vaisseaux de notre gauche. Aussitôt que l'action se trouva engagée de part et d'autre, Nelson, laissant arriver en dehors avec le reste de sa flotte, jeta l'ancre a une portee de pistolet et mit toute notre gauche et notre centre entre deux fcux. Malgré cette position périlleuse, le combat fut soutenu avec vigueur; nos deux premiers vaisseaux attaqués à l'improviste avaient été, l'un désemparé, le second démâté; mais les autres faisaient un seu terrible. Le Bellérophon, l'un des principaux vaisseaux de Nelson , fut dématé et obligé d'amener; deux autres vaisseaux avaient été si maltraités, qu'ils avaient eté contraints de s'eloigner du champ de bataille; eufin, unquatrième, le Culloden, avait échoué au commencement de la bataille. La victoire était donc indécise et Brueys aurait pu la fixer si les signaux qu'il fit pour appeler à son aide les eing vaisseaux de la droite, ses meilleurs et ses plus forts bâtiments, avaient été aperçus ; la ligne anglaise aurait été à son tour prise entre deux feux, et comme notre artillerie etait supérleure, leur position aurait été critique. Mais le contre-amiral Villeneuve. qui devait attacher son nom anx deux plns grands désastres maritimes des temps modernes, Aboukir et Trafalgar, resta spectateur de la futte et attendit les ordres plutôt que de courir au secours de son chef. Celui-ci

effaçait son imprévoyance par son intrépidite : blessé , il refusa de guitter le pont de son vaisseau jusqu'au moment où il fut emporte par un boulet. Peu après, son vaisseau amiral, l'Orient, prit feu et sauta en l'air. De ses mille hommes d'équipage, soixantedix à peine purent être sauvés. Cette épouvantable explosion, cet effrayant spectacle de l'incendie d'un magnifique bâtiment de ceut vingt canons brû-L'ent au milieu des ténébres, suspendit un moment la lutte. Villeneuve pouvait encore arriver avec la droite. nos vaisseaux de gauche et du centre se battaient avec le courage du désespoir; du Petit Thouars, capitaine du Tonnant, qui avait voulu lever l'ancre à l'approche des Anglais, et avait dit à l'amiral : « Une fois l'action commencée, mon pavillon sera cloné au grand mat, a tenait parole, et fondrovait tout ce qui l'approchait; convert de blessures, ayant deux membres emportés, il resta sur son bane de quart jusqu'à ce qu'un boulet le renversa comme Brueys. Le combat se soutint pendant toute la nuit, et dura quinze heures. Quand vint le jour la rade d'Aboukir était couverte de nos debris; toute l'escadre francaise, excepté deux vaisseaux et deux frégates einmenées par Villeneuve qui n'avait levé l'ancre que pour fuir et se refugier à Malte, était détruite ou prise. Neuf vaisseaux de ligne étaient tombés au pouvoir des Anglais, un dixième avait santé, un autre était enseveli dans les sables, un autre enfin avait été brûlé par les Français eux-mêmes. Ainsi tontes nos forces maritimes dans la Méditerranée étaient anéanties, les communications entre la France et l'armée d'Égypte coupées, et Bonaparte privé de l'appui que la flotte devait lui donner dans ses opérations sur les côtes de Syrle. L'expédition d'Egypte perdait dès ce monient une partie de son importance, il fallait renoncer aux vagues et inimenses esperances que l'on avait concues, oublier Constantinople et l'Inde, rester renfermés en Egypte, et se contenter d'en assurer la possession à la

France par des efforts gigantesques. Les functes resiultats de cette bataille se firent surtout sentir, forsque Bonaparte enville 1 Syrie et altaquo Saint-Jean d'Arre. Dépourvo de grosse que la flotte de Bruers loi aurait fourni, obligé de combattre contre les Anglois qui, moitres de la uere, purent ravitailier la place et en renotecle a garnison, honaparte échous et fur bientôt rappele en Esypte par une avoit transporte la fiotte anglaise y avoit transporte la fiotte anglaise y

Balaille du 25 juillet 1799. - C'est dans la rade d'Aboukir, que l'armée turque était venne débarquer, à l'extremité de la presqu'ile du même nom. Cette langue de terre fort étroite était défendue par un fort qu'entourait le village d'Abonkir. Bonaparte avait donné l'ordre à Marmont, chargé du commandement d'Alexandrie, de faire exécuter au fort des travaux qui pussent rendre cette position tenable en cas d'attaque. Marmont s'était contenté, au lieu de détruire le village qui génait la defense de la place, de l'entourer d'une simple redoute. Aussi, quand les Tures débarquèrent, ils s'emparerent aisement du village, et forcérent le fort a se rendre. Ils étaient au nombre de dix-buit mille. C'étaient de braves soldats, des janissaires, que dirigenient des officiers anglais, et qui avaient une artillerie nombreuse et bien servie. Le danger était grand, car, an moment où les Turcs débarquaient ainsi aupres d'Alexandric, le chef des mameluks, Mourad Bey, descendait de la haute Egypte, et les Français allaient se trouver entoures d'ennemis; mais Murat reieta dans le désert l'intrépide chef des mamelucks, et Bonaparte accournt à Alexandrie. « Son projet était d'abord d'enfermer l'armée turque par des retranchements, et d'attendre, pour attaquer, l'arrivée de toutes ses divisions, car il n'avait sons la main que les divisions Lannes. Bon. Murat, environ six mille hommes. Mais à la vue des dispositions faites par les Turcs, il changes d'avis, et résolut de les attaquer sur-le-champ,

espérant les renfermer dans le village d'Aboukir, et les accabler d'obus et de bombes.

« Les Turcs occupaient le fond de la presqu'ile, qui est fort etroite. Ils étajent couverts par deux lignes de retranchements. A une demi-liene en avant du village d'Aboukir, où était leur camp, ils avaient occupé deux mamelons de sables, appuyant l'un a la mer, l'autre au lac de Madieh, et formant ainsi leur droite et leur gauche. Au centre de ces deux mamelons était un village, qu'ils gardaient aussi. Ils avaient mille hommes au niamelon de droite, deux mille à celui de gauche, et trois à quatre mille honnnes dans le village. Telle était leur première ligne. La seconde était au village même d'Aboukir. Elle se composait de la redoute construite par les Français, et se joignait à la mer par deux boyaux. Ils avaient placé là leur camp principal et le gros de leurs forces.

 Bouaparte lit ses dispositions avec sa promptitude et sa précision accoutumées. Il ordonna au général Destaing de marcher avec quelques bataillons sur le mamelon de gauche où étaient les mille Turcs; à Lannes, de marcher sur le mamelon de droite où étaient les deux mille autres; et à Murat, qui était au centre, de faire filer la cavalerie sur les derrières des denx mamelons. Ces dispositions sont exécutées avec une grande précision : Destaing marche sur le mamelon de gauche, et le gravit hardiment; Murat le fait tourner par un escadron. Les Turcs, à cette vue, abandonment leur poste, rencontreut la cavalerie qui les sabre et les pousse dans la mer, où ils aiment mienx se jeter que de se rendre. Vers la droite, la même opération s'exécute. Lannes aborde les deux mille maineluks; Murat les tourne; ils sont également sabrés et jetés dans la mer. Destaing et Lannes se portent ensuite vers le centre, formé par un village, et l'attaquent de front. Les Turcs s'y défendent bravement, comptant sur un secours de la seconde ligne. Une colonne, en effet, se détache du camp d'Aboukir; mais Murat, qui a déja filo

sur le derrière du village, sabre cette colonne et la repousse dans Aboukir. L'infanterie de Destaing et celle de Lannes entrent au pas de charge dans le village, en chassent les Turcs qu'on pousse dans toutes les directions, et qui, s'obstinant toujours à ne pas se rendre, n'ont pour retraite que la mer, où ils se noient.

a Déjà quatre à cinq mille avaient peri de cette manière; la première ligne était emportée; le but de Bonaparte était rempli, et il pouvait, resserrant les Turcs dans Aboukir, les bombarder, en attendant l'arrivée de Kleber et de Régnier. Mais il veut profiter de son succès et achever sa victoire à l'instant même. Après avoir laisse reprendre haleine à ses troupes, il marche sur la seconde ligne. La division Lanusse, restéc en réserve, appuie Lannes et Destaing. La redoute qui couvrait Aboukir etait difficile à emporter; elle renfermait neuf à dix mille Turcs. Vers la droite, un boyau la joignait à la mer; vers la gauche, un autre boyau la prolongeait, mais sans joindre tout à fait le lac Madieh, L'espace ouvert était occupé par l'ennemi et balavé par de nombreuses canonnières. Bonaparte, habitué à porter ses soldats sur les plus formidables obstacles, les dirige sur la position ennemie. Les divisions d'infanterie marchent sur le front et la droite de la redoute. La cavalerie, cachée dans un bois de palmiers, doit l'attaquer par la gauche, et traverser, sous le fen des canounières. l'espace laissé ouvert entre la redoute et le lac Madieh. La charge s'exècute : Lannes et Destaing poussent leur brave infanterie en avant; ia 32° marche l'arme au bras sur les retranchements, la 18º les tourne par l'extrême droite. L'ennemi, sans les attendre, s'avance à leur rencontre. On se joint corps à corps. Les soldats turcs, après avoir tiré leur coup de fusil et leurs deux coups de pistolet font étinceler leur sabre. Ils veulent saisir les baionuettes avec leurs mains; mais ils les recoivent dans les flancs avant d'avoir pu les saisir. On s'égorge ainsi

sur les retrauchements. Déja la 18° est

près d'arriver dans la redoute, mais un feu terrible d'artillerie la repousse et la raniène au pied des ouvrages. Le brave Leturcq est tué glorieusement en voulant se retirer le dernier; Fugières perd un bras. Murat, de son côté, s'était avancé avec sa cavalerie pour franchir l'espace compris entre la redoute et le lac Madieh. Plusieurs fois il s'était élancé, et avait refoulé l'ennemi; mais, pris entre les feux de la redoute et des canonnières, il avait été obligé de se reployer en arrière. Onelques-uns de ses cavaliers s'étaient même avancés jusqu'aux fossés de la redoute; les efforts de tant de braves paraissaient être impuissants. Bonaparte contemplait ce carnage, attendant le moment favorable pour revenir à la charge. Heureusement les Tures, suivant leur usage, sortent des retranchements pour venir couper les têtes des morts. Bonaparte saisit cet instant, lance deux bataillons, l'un de la 22°, l'antre de la 69°, qui marchent sur les retranchements et s'en emparent. A la droite, la 18º profite aussi de l'occasion et entre dans la redoute. Murat, de son côté, ordonne une nouvelle charge. L'un de ses escadrons traverse cet espace si redoutable qui règne entre les retranchements et le lae, et pénètre dans le village d'Abou kir. Alors les Turcs effravés fuient de toutes parts; on en fait un carnage épouvantable. On les pousse la baionnette dans les reins, et on les précipite dans la mer. Murat, à la tête de ses cavaliers, pénètre dans le camp de Mustapha-Pacha. Celui-ci, saisi de desespoir, prend un pistolet, et le tire sur Murat qu'il blesse légèrement. Murat lui conpe deux doigts d'un coup de sabre, et l'envoie prisonnier à Bonaparte. Les Turcs qui ne sont ni tués ni novés se retirent dans le fort d'Aboukir.

« Plus de douze mille cadavres flottaient sur cette ner d'Abonkir, qui nagnère avait été couverte des corps de mos marins: deux ou trois mille avaient péri par le feu ou le fer. Les autres, enferinés dans le fort, n'avaient plus d'autre ressource que la clémence du vainqueur. Telle est et te extraordinaire hataille, oii, pour la premiere fois peut-être, dans l'histoire de la guerre, l'armée ennemie fut détruite tout entière. C'est dans cette occasion que Kleber, arrivant à la fin du jour, saist Bonaparte au milieu du corps, et s'écria: Général, vous étes grand comme le monde (\*).

Bataille du 21 mars 1801. - Cette plage d'Aboukir fut encore une fois ensanglantée dans cette guerre. Le 7 mars 1801, une armée anglaise, forte de seize mille hommes et commandée par le général Abercromby, débarqua dans la presqu'ile, théâtre de la victoire de Bonaparte, et s'empara du fort. Les Français, réduits à un petit nombre de soldats, et condnits par le général Menou , essaverent de renouveler les prodiges de la jonrnée du 26 juillet 1799; mais la discipline et les précautions extrêmes prises par le géneral anglais qui, dans sa marche sur Alexandrie, ne faissit point un pas sans se convrir à l'instant par des ouvrages et des lignes de defense, déjouèrent tous les efforts de leur courage. Le 21 mars, Abercromby fut attagné dans ses retrauchements avec une vigueur qui fit pencher un instant la victoire du côte du petit nombre; la cavalerie pénétra jusqu'à la seconde ligne de l'infanterie anglaise et de la réserve, et il fallut qu'Abercromby et son état-major pavassent de leur personne ; il y Int blesse mortellement; mais les Français, aecablés par la multitude de leurs ennemis, furent enfin rejetés dans Alexandrie. Ce fut la dernière bataille de cette immortelle eampagne, qui renouvela, dans tout l'Orient, le renom du courage des Francs.

ABOVILLE.—Ce nomest celui d'une famille noble originaire de Normandie, mais qui se trouvait établie au dixluitième siècle en Bretagne. Cette maison feurnit à la Frauce plusieurs officiers qui servirent avec distinction dans l'artillerie.

(\*) Thiers, Histoire de la révolution francaise, I. X., p. 416 et suiv. 1. Michel d'Aboville, baron de la Haye et Chanpeaux, était capitaine d'une compagnie d'ordonnance sous le roi Jean, et fut tué à la bataille de Poitiers en 1356. Trois antres membres de la même famille furent tués, l'un à la bataille de Luzara, en 1702, un autre à celle de Ramilles, en 1706, le troisème au siège de Fribourg, en 1744.

3. Julien d'Aboville, chevalier de Saint-Louis, lieutenant grieral des sernies du roi, assista, durant ses cinquante-trois ameres de service; au siège de trente-quatre villes et à plasieurs hatolikes, notamment à crelles de Fontenuy et de Lawfelt. Durant la campagne de 1714, il eut, dans l'armée du marreival de Saze, le commandement en chef de l'artilieres; il fut, controlle de l'artilieres; il fut, teur grieral d'artillere, et mourant dans cette charge en 1773.

 Bernardin d'Aboville, fils du préeèdent, mourut chevalier de Saint-Louis, et commissaire provincial d'ar-

tillerie à Brest.

4. François-Marie, comte d'Aboville, fils du précédent, naquit à Brest le 23 janvier 1730. Suivant les traditions et l'exemple de ses ancêtres, il entra, des l'âge de quinze ans, dans l'artillerie, et assista, comme aide de camp de son oncle Julien, aux batailles du maréchal de Saxe. Durant la guerre de sept ans, il se distingua au siège de Munster, en 1759, et commanda comme colonel l'artillerie de l'armée que le cointe de Rochambeau conduisit au secours des Americains. Le lord Cornwallis ayant été enfermé dans York-Town, d'Aboville fut charge de la conduite du siège, et força bientôt la place à se rendre. De retour en France, il fut promu au grade de maréchal de camp, et nomme membre du comité militaire. C'est là qu'il proposa et fit adopter le système de l'artillerie à cheval, introduit par Frédéric le Grand dans l'armée prossienne treute ans apparavant. Lorsque Louis XVI essaya d'échapper à la surveillance de l'assemblée nationale, et ent été arrété à Varennes, d'Aboville envoya à

l'assemblée l'assurance de son dévouement à la cause de la révolution. Il fut hicutôt récompensé de cette démarche par sa nomination an grade de lieutenant général, et le commandement de l'artiderie de l'armée du Nord sous son ancien général Rochambeau. C'est à ce titre qu'il assista à la bataille de Valmy, où l'artillerie décida de la victoire. Quand Dumouriez passa aux Autrichiens, d'Aboville flétrit énergiquement sa trahison. Cependant il n'en fut pas moins emprisonné à Soissons comme noble; le 9 thermidor le rendit à la liberté et à ses anciens travaux. Bonaparte, appréciant ses talents, le nomma, après le 18 brumaire, premier inspecteur général de l'artillerie : il devint successivement schateur. grand officier de la Légion d'honneur, titulaire de la sénatorerie de Besancon. commandant des gardes nationales du Doubs, du Jura et de la Haute-Saone, gouverneur de Brest, etc. Malgré tant de faveurs qu'il devait à Napoléon, le comte d'Aboville se déclara, des le 3 avril 1814, pour les Bourbons, et recut d'eux le titre de pair, avec le grade de commandeur de Saint-Louis, Durant les eent jours il adhera à la restauration du pouvoir impérial, mais prétexta ses infirmités pour ne point se rendre à la chambre des pairs où Napoléon l'avait rappelé. Louis XVIII l'en expulsa à sa seconde rentrée ; cependant on lui en rouvrit les portes quelque temps après; mais il y parut à peine, son grand age et ses infirmites lui commandant un repos absolu. Il mourut le 1er novembre 1817. L'artillerie lui doit l'invention des roues à moyeux de metal, dites roues à vous-

sofr.

5. Auguste-Gabriel d'Aboville, fils du précedent, né en 1773, et mort en du précedent, né en 1773, et mort en caut trois amoies de la paire qu'il avait héritée de son père. Entre au service en 1789, il rest dans les grades subalternes jusqu'à la bataille de Marenço, après lapuelle le permier consul le nomme directure gierral des practices de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme del co

rection dans File de Walcherne et la place de Plesiague en 1809, firent honneur à sea tilents et lui valurent, Tannes autismas, lu grade de colonel Tannes autismas, lu grade de colonel d'honneur. Il se distingua principalement dans les campagnes d'Espane, et contribus liesucoup au grain de la bastile de Talberra, où il commandant l'artillene. Son empressement à allen mederant de Louis XVIII pusqu'a Cader no press l'administration des porierse et sapferre. En 1817, il succeda

à la pairie de son père. 6. Gabriel-Marie d'Aboville, frère du precédent, eut un bras emporté à la bataille de Wagram, et fut promu au grade de géneral de brigade et au commandement de l'école militaire de la Fère. Fidèle aux exemples de sa famille, d'Aboville montra beaucoup de zele nour la restauration, et fit échouer, le 10 mars, la tentative faite par les frères Lallemant pour s'emparer du parc d'artillerie caserné à la Fère. Aussi, en 1816, fut-il nominé membre du conseil de guerre par-devant lequel furent traduits, comine coupables de haute trahison, le contre - amiral Linois et le colonel Boyer. Il succéda, en 1820, au titre de comte et de pair de France que son pere et son frere alné avaient porté.

ABRACADABRA. — Un des mots magiques les plus en réputation au moyen âge, et qui guérissait intailliblement de la lievre double-tierce; mais pour qu'il produisit tous ses effets, il fallait qu'il fit écrit en triangle de la manière suivante:



De quelque manière qu'on lise ce

mystérieux triangle on trouve toujours le mot abracadabra, pourvu qu'on commence toujours par la lettre A et qu'on lise ensuite la dernière lettre de chacune des lignes qui précèdent. Ce mot sacramentel devait toutes ses vertus à ce qu'il renfermait, dit-on, les initiales iles mots hébreux qui désignent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et les initiales des mots grecs qui forment une phrase signifiant le salut vient du bois de la croix. Lorsque le triangle était composé, il fallait l'ecrire sur un étroit morecau de papier carre, qu'on pliait de manière à cacher le triangle, et sur lequel on tracait le signe de la eroix avec du fil blanc, puis on se l'attachait au cou avec un ruban de lin qui laissait descendre l'amulette jusque sur la poitrine. Quand on l'avait ainsi porte durant neuf jours, on se rendait de grand matin sur le hord d'une rivière qui coulait à l'orient, et, sans regarder, on le jetait derrière soi; puis on s'en retournait gueri.

Sélon les Juis, le mot Abracalen, que Selden prend pour le nom d'une déesse syrieune, avait la même vertu que le mot Abracadabra.

ABRIAL - André - Joseph, comte d'Abrial, né à Annonay en 1750, fut d'abord avocat, puis directeur d'un de nos comptoirs du Sénégal. Une maladie grave l'avant force de rentrer en France, il reprit ses anciennes fonctions; et, après la réorganisation de l'administration judiciaire en 1791, il fut nomme commissaire du rol au tribunal du sixieme arrondissement de Parls; et, peu de tempsaprès, Ilhéritade la même place pres la cour de cassation, laissee vacante par Hérault de Séchelles. A force de prudence, il sut échapper à tous les orages de la révolution, et conserver sa place jusqu'en 1799. L'année suivante il fut chargé par Bonaparte d'aller organiser la republique parthénopéenne, et laissa à Naples les souvenirs d'une bonne administration, A son retour, Bonaparte lui donna le ministère de la justice, en accompagnant, dit-on, l'offre du portefeuille de ces paroles; « Je ne vous connais pas, mais on m'a dit que vous êtes le plus honnête homme de la magistrature; ainsi vons devez en avoir la première place, » Plus tard, lorsqu'il le nonnua senatcur, il dit, dans son message au senat du 28 fruetidor an x (15 septembre 1802): « Le citoven « Abrial, longtemps chargé du minis-« tere public an tribunal de cassation, v « a déployedes talents et une probite qui « le portérent au ministère de la justice. « Il a dans cette place importante, ren-« du des services que le premier consul « croit devoir recompenser en le faisant asseoir parmi vous.
 Abrial, en effet, avait eu de grands elforts à faire pour faire sortir l'administration de la justice de l'effrovable confusion dans laquelle l'avait je tée le pêle-mêle des anciens edits royaux et des décrets revolutionnaires promulgués depuis 1789. Il prit aussi une part active à la discussion du Code Napoleon qui devait mettre fin a ce chaos; mais nous ignorons s'il montra alors contre le divorce le zelc qu'il deploya plus tard, quand, nomme rapporteur à la chanibre des pairs sur cette question, il se prononca si vivement pour la radiation d'une loi qui lui semblait alors impie, mais que l'on avait considérée longtemps, et que beaucoup de gens regardent encore comme une des conquêtes de la révolution de 1789. Investi de la senatorerie de Grenoble, revêtu du grade de grand officier de la Legion d'honneur, et de celui de grand-croix de l'ordre de la Réunion ; decoré du titre de comte, nominé président du collège electoral du Cantal. chargé d'introduire le Code Napoleon en Italie, et d'y reorganiser les tribunaux, etc., etc., Abrial, qui devait tant de titres et d'honneurs à Napoleon, et qui avait constamment fait partie de la majorite muette du senat. s'empressa de voter la déchéance de son bienfaiteur. Éloigné de la chambre durant les cent jours, il y fut rappelé par Louis XVIII, et prit part a ses travaux jusqu'en 1828, époque où il mourut.

ABSENT DÉCLARÉ. — Celui qui a disparu du lieu de son domicile, qui n'a point donné de ses nouvelles et qui a été déclaré absent par un tribunal. On ne peut être declare absent qu'après cinq années révolues, si l'on n'a pas laissé de procuration, et qu'après onze, si on en a laissé une.

ABSOLUTION. - Terme de droit ecclésiastique et de droit eivil. Dans le premier cas, il designe l'action par laquelle le prêtre remet au pénitent ses prehès; dans le second cas, il est l'expression dont le juge se sert pour déelarer qu'un accuse est renvoyé hors de cause, soit faute de preuves suffisantes, soit parce qu'il n'existe aucune charge contre lui. Parmi les rois de France, Pepin, en 751, fut absous par le pape du crime de trabison envers le dernier des princes merovingiens : Philippe I'r fut relevé, en 1103, de l'excommunication qu'il avait encourue pour ses relations avec Bertrade; Philippe IV, en 1304, fut absous par Benoît XI des censures de Boniface VIII. Mais la plus importante des absolutions obtenues par nos rois fut celle de Henri IV, que le cardinal du Perron et l'ambassadeur d'Ossat recurent à Rome le 17 septembre 1595 au nom du roi de France. Cet acte était alors de la plus haute gravité, car il réconciliait la France catholique avec son roi, et ne laissait plus de prétexte à la haine des ligueurs ni à l'ambition des Espagnols. Aussi Henri IV fut-il si heureux de cette concession de Clément VIII, que, pour lui en marquer sa reconnaissance, il donna des lors indifferenment à tous les cardinaux le titre de cousin, tandis qu'ils n'avaient eu auparavant que celui de cher ami. Telle etait délà la gravité de l'étiquette, et le prix attaché a ses puériles faveurs. Au reste, le pape, qui, depuis Charles Quint, sc trouvait place sous l'influence de l'Espagne, ne s'était décide à cet acte qu'après de longues et douloureuses tribulations. Un admirateur du pontife raconte même avec complaisance comment la politique timide du saint-siège fit sonder la cour de Madrid par des confidences indirectes, avant d'oser faire et pas dangereux qui pouvait lui faire perdre l'Espagne sans lui gaguer la France.

ABSOLUTISME. - Ce mot, que Montesquieu ne connaissait pas, devint en vogue sous la restauration. Il désigna alors le pouvoir illimité et sans contrôle dont la cour, disait-on, voulait s'emparer. Sans doute que si Charles X. eût réussi à se débarrasser des prétentions qu'avait la classe movenne à se mêler du gouvernement, il eût conquis l'autorité absolue; mais il lui aurait fallu certainement partager avec le clergé et la noblesse, car, ce que la congrégation, la chambre des introuvables et M. de Villèle voulaient reconstituer, ce n'était pas précisément l'autorité absolue de la royauté. Quoi qu'il en soit, le mot fit fortune, et, de part et d'autre, il fut comme un drapeau autour ct en face duquel tous les partis se rangerent; cc fut contre l'absolutisme que fut préchée la croisade populaire; c'est avce ce mot qu'on réveilla toutes les préventions de l'ancien tiers état et toutes les passions du peuple.

Les légistes distinguent aujourd'hui le gouvernement absolu, qui est contenu au moins dans son action par les mœurs, les traditions et certaines lois fondamentales, du gouvernement despotique, violent et brutal dans ses actes, ne respectant ni loi, ni convenance. Mais c'est un pur jeu de mots; le despotisme, tel qu'il est ici défini, ne peut exister en Europe ni dans aucun pays civilise, chez les barbares mêmes la religion lui imposcrait un frein. Le despotisme n'est pas une forme de gouvernement, mais l'action arbitraire et momentanée d'un homme que les circonstances ont placé audessus de toute loi divine et humaine. L'absolutisme, au contraire, se retronve en beauconp de lieux; c'est le gouvernement de la plupart des monarchies asiatiques et celui d'une partie de l'Europe; la Russie, la Prusse, l'Autriche, le Dancmark, toute l'Italie, et plusieurs États de la confédération germanique, sont soumis à ce régime; toute l'Europe occidentale, la Belgique, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, la Suede, et plusieurs royaumes ou principautés allemandes, ont le gouvernement re-

présentatif. Dans les uns, le monarque est la source de toute autorité et de tout droit; chez les autres, le roi partage avec deux chambres le pouvoir législatif. Si la crainte de l'esprit révolutionnaire fit former en 1815, par les cabinets absolutistes, la sainte alliance (voyez ce mot), les gouvernements représentatifs, qui tous d'une manière plus ou moins claire, plus on moins explicite, ont fait passer la souveraineté du roi à la nation, ont répondu à cette menace, apres la révolution de juillet, par le traité de la quadruple alliance entre l'Angleterre, la France, l'Espagne et le Portugal. Mais ce traité n'a été qu'une déception; et comme aujourd'hui les craintes d'une guerre de principes commencée par les cabinets absolutistes s'éloigne, et que la préoccupation des intérêts matériels devient le soin le plus important des gouvernements, les unions formées dans le but de faire triompher les mêmes principes politiques se détruisent, et sont remplacées par des alliances que nouent des intérêts plus positifs. Ainsi l'Angleterre abandonne la France pour s'unir à l'Autriche, et la France, ou du moins son ministère, semble faire des avances à la Russie. L'anarchie diplomatique, qu'on appelait le système d'équilibre, va donc recommencer, au lieu de cette opposi tion harmonieuse et féconde pour la liberte, des gouvernements constitutionnels d'une part, et des gouvernements absolutistes de l'autre, opposition que la révolution de juillet devait établir. C'est un pas fait en arrière, c'est descendre d'une politique haute et généreuse à une politique égoiste et ma-chiavélique. L'Europe constitutionnelle avec les principes de nos deux révolutions pour guide, l'Europe absolutiste avec sa charte de droit divin, qu'on appela la sainte alliance, pour règle, formaient un antagonisme normal et régulier, et, si une guerre eut du éclater entre elles, c'eût été du moins au nom de la liberté d'une part, au nom du droit divin de l'autre, qu'on aurait pris les armes, et non pour des questions de douanes, pour ouvrir des dé-

4º Licraison (DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE, ETC.)

bouchés à ses manufactures encombrées, pour écouler ses sucres, ses cotons et ses fers. S'il y avait eu lutte, au moins aurait-elle éte morale comme celle de notre grande révolution; on eût vu aux prises non des intérêts, mais des reinvines.

mais des principes.

ARSOUTE. — Terme de liturgie catholique. Absolution publique et solennelle qui se donne, en general, au
peuple, et dont la cérémonie se fait le
jeudi saint an matin, ou le mercredi
au soir, dans les cathélrales.

ABUS (appel commed'). — On nomme ainsi l'appel formé contre un ecclesiastique qui a commis quelque usurpation de pouvoir ou excédé les bornes de son autorité, ou contrevenu dans l'exercice de ses fonctions aux lois du royaume, etc. « Il v a abus, dit la loi du 18 germinal an x, dans toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public, » La même loi attribue au conscil d'État la connaissance des appels comme d'abus; mais si la loi est bonne et juste dans ses dispositions, elle devient très-difficile dans son exècution, et l'application qu'on en a fait dernièrement, à l'occasion des funerailles du comte de Montlosier, en est la preuve. L'antorité temporelle, c'està-dire le conseil d'État, est venne sc placer entre le moribond et le ministre du culte, juger un cas de conscience, et commander au prêtre de donner ses prières et sa bénédiction, comme il ordonneralt à un agent du ponvoir d'excreer tel ou tel acte d'administration. C'est mal compreudre la liberté que de la vouloir tautôt ici et tantôt là, tantôt pour l'un et tantôt pour l'autre; elle doit être égale pour tous. ACADÉMIE DE CHARLEMAGNE. -VOYEZ ÉCOLE PALATINE.

ACADEMIE FRANÇAISE. — La plus ancienne institution de ce genre fit l'Académie des jeux floraux fondée à Toulouse au quatorzieme siccle, par Clémence Isaure, pour ranimer la littérature provençale, qui n'avait pu survivre à la croisade des Albigeois; mais une académie ne pouvait rendre la vie à une civilisation mourante, et le collège du qui savoir ou de la quie science ne continua qu'unc littérature frivole et puerile. Au seizième siècle, une tentative plus sérieuse eut lieu. « Jean Antoine de Baif, condisciple de Ronsard, dit M. de Sainte-Beuve dans son Tableau de la poésie française au seizième siècle (\*), comprenant quelle relation intime unit la poésie mesurée et la musique vocale, avait établi dans sa maison de plaisance, au faubourg Saint-Marceau, une académie de beaux esprits et de musiciens, dont l'objet principal était de mesurer les sons élémentaires de la langue. A ce travail se rapportaient naturellement les plus intéressantes questions de grammaire et de poésie. En 1570, Charles IX octroya à l'Académie des lettres patentes dans lesquelles il déclare que, « pour « que ladite Académie soit suivie et honorée des plus grands, il accepte « le surnoin de protecteur et premier « auditeur d'icelle. » Ces lettres, envoyées au parlement pour y être vérifiées et enregistrées, y rencontrèrent les difficultés d'usage. L'université par esprit de monopole, l'évêque de Paris par sempules religioux, intervincent dans la querelle; pour en finir, il failut presque un lit de justice. A la mort de Charles IX, la compagnic naissante se mit sous la protection de llenri III, qui lui prodigna les marques de favenr; mais bientôt les troubles civils et la mort du fondateur Baif la dispersèrent. C'etait un véritable essai d'académie française, comme on le voit à l'importance qu'y attache Lacroix du Maine: « Lorsqu'il plaira au roi, écri-« vait-il en 1581, de favoriser cette « sienne et louable entreprise, les « étrangers n'auront point occasion de « se vanter d'avoir en leur pays choses « rares qui surpassent les nôtres, » Par ces choses rares, le bon écrivain ne pent entendre que les académies d'Italie (\*\*). Ce nouveau fait semble ap-

(\*) Tome I, p. 103 et suiv. (\*\*) Dans un maunscrit des Vies des poètea puyer ce que déjà nous avons jeté en avant, que pent-être, avec plus de

français par Guillaume Colletet, qui se tronve à la hibliotheque du Louvre, on lit le passage suivant qui ne laisse ancun doute sur la destination et l'importance de cette académie : « Il y a des discours philosophi-« ques d'Amadis Jamyn , qu'il fit en presence « du roi Heuri III dans l'académie de Jean « Antoine de Baif, établie dans le voisinage « du fanbourg Saint-Marcel. Car je sais par « tradition qu'Amadis Jamyn étoit de cette « célèbre compagnie de laquelle étoient aussi "Guy de Pibrac, Pierre de Ronsard, Phi-« lippe Desportes, Jacques-Davy Duperron « et plusieurs autres excellens esprits du a siècle. A propos de quoi je dirai que j'ai « vu autrefois quelques feuilles du livre ma-« nuscrit de l'institution de cette noble et « fameuse académie entre les mains de Guil-« laume de Baif, fils d'Antoine de Baif, qui « les avoit retirées de la boutique d'un patis-« sier, où le fils naturel de Philippe Des-« portes, qui ne suivoit pas les glorieuses « traces de son père, les avoit vendues avec « plusieurs autres manuscrits doctes et cu-« rieux , perte irréparable et qui me fut « sensible au dernier point, et d'autant plus « que dans le livre de cette institution, qui « étoit un beau hyre en vélin, on voyoit ce « que le roi Henri III, ce que le ilur de « Joyense, ce que le duc de Guise, et la a plupart des seigneurs et des dames de la = cour, avoient promis de donner pour l'éta-« blissement et pour l'entretien de l'acudé-« mie, qui pris fin avec le roi Henri III dans « les troubles et les confusions des guerres « eiviles du royaume. Le roi, les princes, « les seigneurs et tous les savans qui coni-« posoient ce eélèbre corps avoient tons si-« gue dans ec livre, qui n'étoit, après tout, « que le premier plan de cette noble insti-« tution, et qui promettoit des choses mer- veillenses, boit pour les sciences, soit pour
 notre langue. Veuille le bouleur de la « France que cette académie qui fleurit - maintenant et de laquelle j'ai l'honneur « d'être répare le défant de l'autre, et que « l'on rerueille de cette noble compagnie les fruits que l'ou se promettoit de celle du a dernier siecle . . . etc. a Enfin , s'il fallait nne dernière preuve que l'académie de Baif était, comme celle de Conrart, une ébauche d'academie française, nons eiterions les épigrammes qui ne lui manquérent pas non plus des sa naissance. Le spirituel et moruant

loisir et de paix dans l'État, la fin du seizième siècle eut prévenu en littérature le siècle de Louis XIV.

An siècle suivant, le projet d'une académie fut repris. « Quelques gens de lettres plus ou moins estimés de lenr temps, dit Chamfort, s'assemblaient librement et par goilt chez un de leurs amis qu'ils élurent leur secrétaire. Cette société, composée seulement de neuf ou dix hommes, subsista inconnue pendant quatre ou cinq ans (de 1629 à 1634), et servit à faire naître différents ouvrages que plusieurs d'entre eux donnérent au public. Richelien, alors tout-puissant, eut connaissance de cette association; il lui offrit sa protection, et lui proposa de la constituer en société publique. Ces offres, qui affligèrent les associés. étaient à peu près des ordres; il fallut fléchir. » On décida, en effet, que M. de Boisrobert (l'agent du cardinal) serait prié de remercier très-humblement M. le cardinal de l'honneur qu'il leur faisait, et de l'assurer qu'encore qu'ils n'eussent jamais eu une si haute pensée, et qu'ils fussent fort surpris du dessein de son éminence, ils étaient tous résolus de suivre ses volontés. Le cardinal leur fit répondre aussitôt qu'ils s'assemblassent comme de coutume, et qu'augmentant leur compagnie ainsi qu'ils le jugeraient à propos, ils avisassent entre eux quelle forme et quelles lois il serait bon de hii donner à l'avenir. Les statuts de la société furent en effet dressés bientôt après; mais, avant de les mettre sons les veux du cardinal de Richelieu, l'Académie lui écrivit, le 22 mars 1634, « que, si « M. le cardinal avoit publié ses écrits, « il ne manqueroit rien à la perfection « de la langue, et qu'il auroit fait sans

Passerat en fit une; Henri III en fit courroucé, manda Passerat, et hui fit des reproches amers, voire méme, dit la chronique, des menaces sanglantes. Mais Passerat répondit prudemment qu'il n'avait pas entendi, attaquer l'académie en corpe, qu'il n'avait en en un eq u'un sent académicien, et apres quelques explications tout s'apaiso. (Note de M. Sointe-Bauer).

« doute ce que l'Académie se proposoit « de faire; mais que sa modestie, l'em-« péchant de mettre au jour ses grands « ouvrages, ne l'empéchoit pas néan-« moins d'approuver qu'on recherchât « les mêmes trésors qu'il tenoit cachés, « ct d'en autoriser la recherche; que c'é-« toit le plus solide fondement du des-« sein de l'Academie et de son projet, « qui seroit presente à Son Éminence, « etc., etc.; qu'elle ne vouloit recevoir « l'âme que de lui , et que l'espérance de « sa protection l'obligeoit dejà à un ex-« trême ressentiment. » Ce projet était un discours où sont annoncés à l'avance les hantes destinées de la langue française: on y disait, « que de tout temps, le pays que nous habitons avoit porté de tres-vaillants hommes, mais que leur valeur étoit demeurée sans réputation, auprès de celle des Romains et des Grecs, parce qu'ils n'avoient pas posséde l'art de la rendre illustre par leurs écrits; qu'aujourd'hni pourtant les Grees et les Romains ayant été rendus esclaves des autres nations, et leurs langues mêmes, si riches et si agréables, étant comptées entre les choses mortes, il se rencontroit, heureusement pour la France, que nonseulement nous étions demeurés en possession de la valeur de nos ancêtres, mais encore en état de faire revivre l'éloquence, qui sembloit ensevelie avec ceux qui en avoient eté les inventeurs et les maîtres... qu'il sembloit ne plus rien manquer à la félicité du royaume que de tirer du nombre des langues barbares cette langue que nous parlous... que notre langue, plus parfaite dejà que pas une des autres vivantes, pourroit bien enfin succèder à la latine, comme la latine à la grecque, si on prenoit plus de soin qu'on n'avoit fait jusqu'ici de l'élocution... que les fonctions des académiciens seroient de nettoyer la langue des ordures qu'elle avoit contractées ou dans la houche du penple, ou dans la fonle du palais et dans les impuretés de la chicane, on par les mauvais usages des courtisans ignorans, ou par l'abns de ceux qui la corrompent en l'écrivant, et de ceux qui disent bien dans les

ment qu'il ne faut, etc., etc. » Le cardinal, dont les nouveaux académiciens estimaient si haut les talents littéraires, voulut bien répondre qu'il accordait de bon cœur sa protection, et demander qu'on rédigeât promptement les statuts. Conrart, chez lequel les fondateurs de l'Académie s'étaient autrefois réunis, et qui en avait été nominé secrétaire perpetuel, avait été chargé de dresser le protocole des lettres patentes de la fondation de l'Académie française. Elles furent signées le 2 janvier 1635, et Pierre Séguier, alors garde des sceaux, et depuis chancelier de France, y apposa le grand seeau en demandant à être inscrit sur le tableau des académiciens. Son exemple fut bientôt suivi par Servien, de Montmort, du Châtelet, Bautru et d'autres personnages éminents dans la magistrature et le conseil d'État. Ouelque temps après, le cardinal qui avait recu par les lettres patentes tout pouvoir d'organiser l'Académie, signa les statuts en effacant seulement l'article V, qui portait que chacun des académiciens promettait de révèrer la vertu et la mémoire de monseigneur leur protecteur. Le bon sens du grand ministre fit taire cette fois la vanité puérile du littérateur, et répudier cette adulation qui nous semble aujourd'hui si étrange, mais qui est un trait des mœurs du temps. Toutefois le parlement, qui crut voir dans la fondation de l'Academie, l'établissement d'une sorte

chaires ce qu'il faut dire, mais autre-

(\*) Le parlement, qui avait la prétention de remplacer les étais géréraux et de jouer persque le rôle de sénat romain, était fort presque le rôle de sénat romain, était fort aquelle le retenait le cardinal. Un conseiller de la grand-bambure, Searron, peire du poète comique du même nom, dit, en opiate de la grand-bambure, Searron, peire du poète comique du même nom, dit, en opiate de la grand-bambure, Searron de la grand-bambure, Searron de la grand-bambure, searron peire du protection de la grand-bambure, per cette recentire lait remettant en mémoire ce qui avait fait autrents un memoire ce qui avait fait autre ce de la complexitation de la

de censure à l'usage du cardinal, s'opposa

à l'enregistrement des lettres-patentes,

et ne ceda qu'au bout de deux ans et

demi, après trois lettres de jussion et

des menaces du cardinal (\*). Encore y

fut-il ajouté cette clause : « A la charge « que ceux de la dite assemblée et Aca-« démie ne connaîtront que de l'orne-· ment, enibellissement et augmenta-« tion de la langue française, et des li-« vres qui seront par eux faits et par au-« tres personnes qui le désireront et le « voudront, » Tout ce qui venait alors du cardinal était en effet suspect au parlement. Parmi les gens de robe, il s'en trouva qui crurent que désormais tout procureur qui ferait une faute de langage contre les règles de la nouvelle Académie, serait aussitôt frappé d'une amende, et à Paris, force jeux de mots furent lancés contre les membres, que le cardinal allait, disait-on, doter chacun de 2000 livres de rente avec les 80,000 livres destinées à l'enlèvement

des boues de la ville.

Les preniers travaux de l'Académie, composée, selon la teneur des lettres patentes, de quarante membres, furent d'abord de prononcer chaque semaine, comme ils en avaient contracte l'obligation, un discours devant leurs confréres assembles. Mais bientôt à ces déclamations inutiles on voulut substituer des occupations plus sérieuses, et l'on songeait a composer un dictionnaire et une grammaire de la langue française, lorsque les caprices littéraires du cardinal vinrent donner une direction nouvelle aux travaux de plusieurs des membres les plus actifs de la compagnie. Très-curieux de faire représenter devant lui des pièces de théâtre, Richelieu en commanda a plusieurs academiciens. à Desmarets, à Chapelain auguel il écrivait : «Pretez-nioi votre noin, je vous prêterai ma bourse; » à Boisrobert, à Colletet, à l'Estoile, à Rotrou et à Corneille même (qui n'était pas encore del'Académie), leur faisant faire a chacun tantôt une piece entiere, tantôt seulement un acte, et se réservant alors pour lui-même de lier ensemble toutes ces parties, et d'y intercaler même souvent de nombreux vers qui

ôté au sénal la connaissance des affaires publiques, l'avait consulté sur la sauce qu'il deput faire à un grand turbot qu'on lui avait apporté de bieu loin. lui permettaient de se croire l'auteur des pieces qu'il faisait aius composer par d'autres. Leurs émoluments n'estient pas considérables, muis parfois il se montrait en Mécène geirereux. Le jour Collette lui lisait la description d'une mare d'eau qui existait alors dans les Tulleties. On y voit, disait l'académicien poète, si durement traite par Boileau,

La cant s'humerier de la bourbe de l'eau ; D'une voix enrouée et d'un hattement d'aile Assmer le cauard qui languit auprès d'elle.

Le cardinal fut si charmé de ces vers, qu'il donna aussitôt de sa main au pauvre Colletet soixante pistoles, en disant que c'était seulement pour les derniers vers « qu'il avoit trouvez si beaux, et que le roi n'estoit pas assez riche pour payer tout le reste. » Colletet rapporte lui-même que le cardinal. voulant rendre plus parfait encore cet admirable passage, proposa de remplacer s'humecter en barboter, mais qu'il s'en défendit vivement, et que, rentre chez lui, il ecrivit au tout-puissant ministre une lougue lettre en faveur de · s'humecter. » Le cardinal achevait de la lire, quand les courtisans, à la nouvelle d'une victoire que venait de remporter les armes françaises, acconrurent féliciter son éminence à qui rien, disaient-ils, ne résistait : « Vous « vous trompez, et voilà un homme, dit « le cardinal en montrant la lettre, qui « à Paris niême me resiste en face. » Puis vint la grande querelle du Cid. Le cardinal avait été blessé du sucrès de cette pièce, et le poète Scudéry avant, pour lui complaire, ecrit de longues invectives contre le Cid, et déferé le jugement de cette pièce à l'Acadeniie, celle-ci voulut refuser cette charge, qui mettait ses membres dans une fausse position, puisqu'il fallait se prononcer pour Corneille et alors blesser le cardinal, ou approuver Scudery, et s'attirer tous les sarcasmes du public. Mais le cardinal lui fit savoir qu'il voulait qu'elle acceptat. ajoutant : « J'aimerai les academiciens comme ils m'aimeront. » On conprit, et le Cid fut condamné. Le cardinal avait designé lui - même le

rédactur de la senteure, Ciaqebini, et de plus corrigé et amotte son jigement. L'Académie passa div mois à cet examen, espérant que no trainant les choses en longueur, le cardinal, qui avait toutes les affaires du reyame sur les bras, et tontes cellés de Plarope dans le tre, soubler out peut flarope dans le tre, soubler out peut tenait à sa reputation litteraire, et il failtt lui immoler celle de l'auteur du

Ce ne fut qu'en 1638 qu'on reprit sérieusement l'idée du dictionnaire. Chapelain et Vangelas présenterent denx projets : celui de Chapelain l'emporta. Nous n'en rapporterons que la partie relative aux bons auteurs auxquels on devait emprunter des exemples, et qui fut approuvée et augmentée par l'Académie. La liste en est curieuse. C'étaient pour la prose Amyot, Montaigne, du Vair, Desportes, Charron, Bertaud, Ma-rion, de la Guesle, Pibrac, d'Espeisses, Arnaud, le Catholicon d'Espagne, les mémoires de la reine Marguerite, Coeffeteau, du Perron, de Sales évêque de Geneve, d'Urfe, de Molières, Malherbe, Duplessis-Mornay, d'Ossat, de la Noue, de Dammartin, de Refuge, d'Audiguier, et deux académiciens, Bardin et du Chastelet, qui, morts depuis peu, « devenaient pour la langue autorités souveraines, comme les empereurs romains devenaient dieux (\*), On oubliait Bodin dont les théories politiques n'étaient sans doute pas du goût de Richelien, et Etienne Pasquier qui, donnant le précepte et l'exemple d'enrichir la langue des littérateurs par des emprunts au style animé et figuré du peuple, se trouvait en contradiction avec les doctrines de la nouvelle Académie, qui eut la malheureuse idée de se donner la mission de soumettre les mots à une classification rigonreuse, consacrant les uns au style sublime, les autres au style burlesque etc., etc. Pour la poésie, on mit dans le catalogue Marot, Saint-Gelais, Ronsard. du

(\*) M. Villemain, Préface de la sixième édit, du Dictionnaire de l'Académie.

Bellay, Belleau, du Bartas, Desportes, Bertrand, le cardinal Duperron, Garnier, Regnier, Malherbe, Deslingendes, Motin, Touvant, Monfuron, Théophile, Passerat, Rapin et Sainte-Marthe,

Cependant les occupations multipliées de Chapelain, et la spécialité de Vangelas qui s'était beaucoup occupé de grammaire, firent choisir ce dernier pour le rédacteur du dictionnaire, et, afin qu'il put se livrer librement à ces travaux, le cardinal lui fit une pension de 2000 livres. Quand Vaugelas vint lui en faire ses remerciments : « Vous n'oublierez pas le mot pension « dans votre dictionnaire , » lui dit le cardinal; «Ni celui de reconnaissance,» reprit l'académicien. Malgré son zele, Vaugelas ne put avancer beaucoup le dictionnaire qui ne fut terminé qu'en 1694. L'Academie en commenca aussitôt une seconde édition qui fut publiée en 1718 (\*). Quelques années auparavant, l'un de ses membres. Regnier, avait publié une grammaire ou il avait employe, disait-il dans la preface, tout ce qu'il avait pu acquérir de lumiere par cinquante ans de reflexion sur notre langue, par quelque connaissance des langues voisines, et par trente-quatre ans d'assiduité dans les assemblées de l'Academie où il avait presque toujours tenu la plume.

pullone. Louis XIV. J. Academic, and papers lechancher Spiguir, succession de Richeliru, avait choiss le rol laid-meme pour son protecteur, fut constitute d'une manière plus reguirer. Louis XIV felolit au Louver, assigna durante membres, et fonds sa hibliothèque en lui envoyant six cents volumes. Mais il fallut que l'Academie prouvit sa recommissaine par ses flatterier et se montrât toujours docie aux l'accession de la laid de la fontaire et le fontaire et le doix cademie avait et lu Fontaire; le doix cademie avait et lu Fontaire; le doix de la laid de la laid de la laid de la fontaire et le doix de la laid de la laid de la fontaire et le doix de la laid de la laid de la fontaire et le doix de la laid de la laid de la fontaire et le doix de la laid de la laid de la laid de la fontaire et le doix de la laid de la laid de la fontaire et le doix de la laid de laid de la laid de la laid de laid de laid de laid de

(\*) La troisième édition du Dictionnaire de l'Académie parul en 1750, la qualrième en 1752. En 1813, il en fut publié une cinquième, et la sixième a été livrée au public en 1835.

déplut au roi, et ce ne fut qu'au bout de six mois qu'il permit un second tour de scrutin qui valida l'élection : « Vous « pouvez recevoir la Fontaine, dit-il « aux deputes, il a promis d'être sage. » Mais pourquoi reprocher à cette so-ciéte ce que tous les corps, tous les personnages faisaient alors? D'ailleurs, depuis que le roi l'avait prise sous sa protection, depuis que le titre d'académicien avait sa place dans la hi-rar-chie nobiliaire de la cour, il était recherché, même des grands seigneurs. a L'Academie devint alors, comme dit l'abbé de la Chambre, une académie glorieuse et triomphante..., revêtue de la pourpre des cardinaux et des chanceliers, protégée par le plus grand roi de la terre.... remplie de princes de l'Eglise et du senat, de ministres, de dues et pairs, de conseillers d'État..., qui, se dépouillant tous de leur grandeur, se trouvaient heureusement confondus pêle-mêle dans la foule d'une infinited'excellents auteurs, historiens, poetes, philosophes, orateurs,... sans distinction et saus préséance. » Mais ce que l'Académie recevait en éclat nar l'admission de ces grands personnages, elle le perdait en independance, et tous ses choix lui étaient commandes : aussi ne lui fut-il pas permis d'appeler dans son sein beaucoup d'illustres ecrivains dont Chamfort nous a donne la liste; et, malgré la courageuse opposition de Fontenelle, elle se soumit à la honte de rayer de sa liste le respectable abbé de Saint-Pierre. La complaisance pour l'autorité, les éloges emphatiques des rois et des ministres qui revenaient incessanunent dans les discours publics. et qui faisaient penser « que l'unique et servile objet de sa fondation était l'art de cacher la bassesse de la flatterie sous les vains agréments de la parole ; » enfin , le peu de mérite de quelques-uns de ses membres et l'apparente inutilité de leurs conférences. attirèrent sur l'Académie des critiques et des satires qui se succédérent presque sans interruption depuis la comedie des Academiciens de Saint-Evremond jusqu'aux satires de Gilbert. Après avoir vecu cent cinquante-sept ans l'Acadeinie française fut entralnée dans la ruine de la monarchie; mais bientôt elle reparut sous le nom de secoude classe de l'Institut. (Yovez INSTITUT.) Les deux listes suivantes font connaître les noms des membres de l'Academie française depuis sa fondation jusqu'en 1793.

Premier tableau de l'Académie française.

Premiers ocademiciou en 1629.

s Antoine Godrau, depais éréque de Vence a Jean Ogier, sieur de Gombauld Louis Giry, (qui se retira et reviot cosulte). 3 Jean (hapelan,

4 Philippe Babert 5 Germain Habert, abbé de Cerizi.

6 Valentin Coneart, 7 Jacques de Sérizay.

8 Clauda de Nalleville. Trois autres se joignent à ces premiers.

9 Nicolas Faret. 10 Jean des Maresta, sieur de Saint-Sorlin. 11 François Métel, sieur de Bourobert.

Le confinul de Richelieu forme le corpe de l'Aco demie, s'en declure le protecteur en 1634, et obtieut en 1635 des lettres patentes,

Sout recur nent l'année 1634 : 12 Guillianne Boutro, comic de Serrap. 13 Paul II sy du Chartelet.

14 Jean Silhon. 15 Jean Sirmond.

16 Amable de Bourzeys. 17 Cl. Gaspar Bacher, sieor de Mézirier

17 C.I. Guspar Bacher, neor de Méziriec. 18 François Maynard.

19 Guilleume Colletet,

30 Narin le Boy, sient de Gomberville. 31 Marc-Antoine Gérard, sieur de Saint-Amant.

32 François de Cauvigny, sieur de Colomby. 23 June Baudoin. 24 Claude de l'Étoile.

25 François Porchères d'Arband. 8 at Bulthozar Baro.

8 a6 B.Jihazar Baro. 9 27 Houorat de Bueil, marquis de Rarao.

Beçus en 1614. 28 Abril Servicu, secrétaire d'État. 20 Jean Louis Guez de Balzar.

lo Pierre Borsal,

31 Claude Favre de Vaugelan. 33 Vucent Voiture.

16 34 Honorat Laugier, vieur de Porchères 11 Recar en 1635 35 Henri-Louis Habert de Montanur

35 Henri-Louis Habert de Montanur 36 Noria Cureau de la Chambee, 37 Piecre Séguier, chaurelier de France, 88 Daniel Hay du Chartelet, abbi

39 Louis Gry revient, et est reçu.

Reçu en 1639.
40 Daniel de Priesse.

40 Daniel de Priezac.

1634. Le cardinal de Richelico, mort en 1642. 1645. Pierre Neguier, chancelier de France, élu-1679. Le rei Leuin XIV se declare protecteur. Mort en 1715. Le roi Leuis XV.

1774 Le roi Louis XVI

Liste de tous les académiciens de l'Académic française jusqu'en 1793, indiquant la date de leur réception, de leur mort et de l'élection de leurs successeurs (\*).

| Reception.                                                                                                                                                  | Mort.   |     | Success | est.                                 | Mort.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|--------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                             | rú36.   | _   | 163     | Nicolas Bourbon, professeur royal.   | 1644.  |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
| a 1634. Cl Gaspar Bachet, sieur de Mezirise                                                                                                                 | .638    | _   | +630    | François de la Mothe le Vavet        | 1673.  |
| 1635. Auger de Mauléon, sieur de Granier                                                                                                                    |         |     |         | recipies and a second of the control |        |
| 1033. Auger de Mauleon, lieur de Granies                                                                                                                    | .616    | _   | +636    | Daniel de Prieser le Set de l'Acad.  | 166 3  |
| exclu en                                                                                                                                                    | -61-    | _   | *6.10   | Ollaine Pater. le premier eni fit un |        |
| a. 1634. Françoia Porvieres di Armson                                                                                                                       | . sequ  | -   | 2010.   | discours de réception,               | 1681   |
| 1635. Pierre Signier, eln protecteur en                                                                                                                     |         |     | 613     | Cl. 1 Dain since de Person           | -601   |
| 1635. Pierre Segmer, ein protecteur en                                                                                                                      | . 1043. | -   | 1043.   | Crause merni, such de persona        | -6     |
| 1637. Nicolas Bourbon, professeur royal                                                                                                                     | 1017    | _   | 1044    | Pianion Hentrasionne                 | -610   |
| a. 1674. Niculas Faret.                                                                                                                                     | . 1010. | -   | 10.10.  | Partie on Byer.,                     | +666   |
| a. 1634 François Mayuard, consoller d'État<br>1629. Claude Malleville, accretaire du roi                                                                    | 1037    | _   | 10.17   | First Consense                       | -6-5   |
| 1629. Claude Malleville, accretaire du roi                                                                                                                  | 1045    | _   | 14/20   | Pran parjesurin                      | -647   |
| 1634. Vincent Voiture                                                                                                                                       | . 1648. | -   | 1039.   | Prançois de precess                  | -66.   |
| 4. 1634. Jean Sirmond, historingraphe du roi                                                                                                                | 1619.   | _   | 1010    | Jean be Monterent                    | .666   |
| 1634. Claude Farre, zieur de Vaugelas,                                                                                                                      | 1049.   | _   | 10.19.  | theorge de Scouery                   | - Ct 1 |
| 1634. Claude Farre, zieur de Vaugelas                                                                                                                       | 1019    | -   | - 1646. | François Iristan i Herioite          | 1033.  |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
| a. 1634 Jean Baudoin, historiographe du roi                                                                                                                 | 1650.   | -   | 1021    | François Charpentier                 | 1703.  |
| 10 jg. Jean de Montreul, chaunine de Toul.                                                                                                                  | . 1651. | -   | 1651.   | François Tallement                   | 1093.  |
| a. 1634. Claude de l'Étoile                                                                                                                                 | . 1652. | -   | 160.2.  | Armandde Cambout, duede Coralin.     | 1702.  |
| 1629, Jacques de Sériesy.                                                                                                                                   | 1653.   | . — | 1653.   | Paul Pellizson-Fontaoier             | 1695.  |
| 1634. Honorat Laugier, aleur de Porchères                                                                                                                   | 1654.   | -   | 1654.   |                                      |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      | 1097.  |
| 16:4 Jeau-Louis Goes, nieur de Balsac                                                                                                                       | 1654.   | _   | 1654.   | Hardouin de Perefixe, archavêque     |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      | 1671.  |
| 1649 François Triatan l'Hermite                                                                                                                             | 1655.   | _   | 1655.   | Julea-Hippolyte da la Mesnardière.   | 1663.  |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
| a. 1634. François Metel de Boisrobert, abbé<br>1639 Daniel da Priezae, conseiller d'État,                                                                   | 1663.   | _   | 1662.   | Jean Renaud de Segrais               | 1701.  |
| a. 1634, François April de pourdert, sale-                                                                                                                  | 1662    | _   | 1661.   | Nichel la Clere,                     | 1691.  |
| 1656 Hippolyte-Jules de la Mesnardière                                                                                                                      | 1663.   | _   | 1663.   | Françoia de Beauvilliers, due de     |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
| 1638. Nicolas Perrot, sieur d'Ahlancourt                                                                                                                    | +664    | _   | 1664.   | Borer de Rabutiu, comte de Buray,    | 1603.  |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
| 1615, Maria Cureau de la Chambre, médecia                                                                                                                   | 1660    | _   | 16-0.   | Fr. Seranh, Begnier des Marais       | 1213.  |
| 1015, Marin Cureau de la Chambre, medecia<br>1034, Honorat de Buerl, marquia de Racan.<br>1044, François-Henri Salomon, président.<br>1050, Gilles Boileau. | 1620    | _   | 1650.   | Pierre Cureno de la Chambre, euré.   | 1603.  |
| 4. 1034. Honorat de paett, marrique de escata.                                                                                                              | 1670    | _   | 1670    | Philippe Quintult                    | 1688.  |
| Che Ciller Bellers                                                                                                                                          | 1670    | _   | 16-1.   | Jean de Montigny, évêque de Léon.    | 1671.  |
| 165q Gilles Boileau.<br>1654: Hardouin de Péreise, arches, de Paria<br>1635: Daniel Hay du Chastelet, abbé                                                  | 16-1.   | _   | 1671.   | Fr. de Harley, archevéque de Paria.  | 1695.  |
| 1034. Hardwith de Perenar, areate, de rena                                                                                                                  | 1611.   | _   | 16-1.   | Jacq -Ben, Bossuet, ev. or Meaox,    | 1704.  |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
| a. 1034. Amable de Bourzeys, abbs                                                                                                                           | 1601    | -   | 16-3    | Jean Galloin, abbé de Saint-Nartin   |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
| 1629, Jean Chapelaiu , conseiller du roi                                                                                                                    | *6×4    |     | +6+1    | Inne de Remerade                     | thos.  |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
| 1635, Henry-Louis Habert de Montmor                                                                                                                         | 1600    | 1   | *650    | Long Irland de Lavan, abbé.          | that.  |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
| 1661, Jacques de Cassaignes, anne.                                                                                                                          | 168     |     | 168     | Nicolas Potier de Novion.            | 1007   |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |
| (*) Extrail, pour ce qui précède 1772                                                                                                                       | de la   | B   | ibliot  | hienne historique de la France s     | or le  |
| (*) Exiran, pour ce dus precede 1772                                                                                                                        | 6 10    |     |         | acque minimique de sa France         |        |
| P. Lelong (t. IV, p. 59 et suiv.), et conti                                                                                                                 | nue ju  | usq | u en    | 1795 a raide des régistres de l      | wcs-   |
|                                                                                                                                                             |         |     |         |                                      |        |

demie.

| Leception.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nort. Successeur. Mor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1856. Charles Cotin, alabé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 1182 1682. L. de Courcillon . abbé de Daureau. 170:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 1640 François de Mezeray, hirtor, de France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. 1683 1683. Jeao Barbier d'Aucourt, 1615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 1643. Claude Bazin, nieur de Bezons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1684, — 1684, Nicolas Boltran, sieur des Preaux. 1711 1684, — 1685. Thomas Cornaille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| offic Pierce Corneille, agreet du roi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1681 - 1685. Thomas Corneille 1707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 1675. Gérand de Cordamov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1685 1685. Jean-Louis Bergeret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 1663 Fr. de Beauvilliers, duc de Saint-Airnan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1687 1685. Francuis Timoleon de Choiay, abbé 1994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i. |
| 1676. Jean-Jacques de Mesma, president                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h. 1687. — 1695. François Timotéon de Choisy, abbe, 173, 1686. — 1688. Jean Tertu de Manery, abbe. — 1706. 1688. — 1689. Jean Tertu de Manery, abbe. — 1701. 1688. — 1689. François de Califères. — 271. 1688. — 1689. François de Califères. — 271. 1686. — 1769. Europe de Boutende, prieur de Frosay, 175. 1691. — 1691. Bernard le Borier de Foatenelle. — 175. 1691. — 1691. Estienne Pavillon. — 1706. — 1707. — 1707. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — 1709. — | 5. |
| 1663, Antoine Furetière, abbé de Chalivny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 1688 1688. Jean de la Chanelle 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6. |
| 1650. Philippe Quinault, andsteur de comptes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1, 1688 1680. François de Callières 1715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 1650, Jean Douist, bistoringraphe de France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , 1688 T689, Euse be Renaudot, pricur de Fressey, 1720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 1650, JJacques Renouard, tiror de Villaver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r. 1691 1691. Bernard le Bovier de Fontenelle 1757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 16:4 Itage de Benserade, conseiller d'État.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1601 1601. Estienne Povillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 1653, Paul Pellisson Fontanier, m. des reu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , 1693, - 1693. Fr. de Solignae de la Motte Fénelon. 1715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 1664. Roger Rabutiu, comta de Busay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 1693, - 1093. Jeso Paul Bignon, abbé du Mont-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saint-Quentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 1670. Pierre Cureau de la Chambre, curé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1693 1693. Jean de la Bruyèsa 1696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i  |
| 1651. François Tallemeut, abha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , 1693. — 1693. Simon de la Loubère 1719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h  |
| 1681. N. Potier de Nov on , premier président.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t. 1693. — 1693. Philippe Goisbaud, sieur dn Bois, 1694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 1679. Louis Irland de Lavau, abbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1664 1664. Jenn-François-Paul de Caumartin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | depuis évêque de Blois 1-33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 1693. Philippe Guisbaud, sieur du Bois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1694 1694. Charles Boileau , abbe de Benulieu. 1704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 1683 Jean Barbier d'Aucourt, avocat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1694. — 1694. Charles Boileau , abbe de Beaulieu. 1704<br>. 1694. — 1694. François de Clermont-Tonnerre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | éréque de Nayou 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 1685, Jean-Louis Bergeret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 1694 1695. Charles Irland Cartel de Saint-Pierre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | abbé de Tirou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 1684. Jeau de la Fontaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 1695 1695. Jules Ph. de Clairembault, abbé 1714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 1671. François de Harley, archeveque de Paris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1695. — 1695 Aodré Dacier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 1693. Jean de la Bruyére                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1696 - 1696. Claude Fleury, abbé da Loc-Dieu 1713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 1654. PaulPh. de Chammout, aveque d'Acqu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | s. 1697. —.1897. L. Cousin, président de la Monnaie. 1707<br>. 1698. — 1698. ChCl. Genest, abbé deStVilwer. 1719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 1000. Claude Boyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 1098 1098. Ch -Cl. Genest, abbe deStVilmer. 1719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 1073. Jean Recine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1699. — 1699. Jeon-Baptista Hanri du Trousset de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| of all Properties West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valincourt 1730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 1073. I danisaint Ampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1701. — 1761. Louis de Sacy, avocat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 1094. Fr. de Ciermont-Lonnerra, ev. de Nayon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i. 1701. — 1701. Nicolas de Mairilea 1783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 1003. Jest Renaud de Segraia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1701 1701. Jean Galbert Campistron 1723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. |
| 1031. Français Charpender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , 1702. — 1702. J. F. Chamillart, évêque de Seulis. 1714<br>, 1702. — 1702. Pierre du Cambout, duc de Coislin. 1714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| effer Charles Bernalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1703 — 1703. Pierre di Cambout, duc de Coisin. 1714<br>. 1703. — 1704. Armand Gaston, cardioal de Rohan. 1740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  |
| the Last Bar Barret delegate to Manage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1704 1714. Melchior, cardinal de Poliguse 1746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| effet Charles Boilean abbe de Bearline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1704. — 1704. Gaspard Abeille, prieur de Notre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| roge course somme, som de securios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Danue de la Merci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| afor Estione Pavillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , 1705 1705. Fabio Brolart de Sillery, évêqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de Soussons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 1688 Jean Testu de Manroy, abbé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1706 1706 Camille le Tellier da Louvois, abbé. 1718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •  |
| 1665 Jacques Testa, abbé de Belval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , 1706 1706. François-Joseph de Beaupoil, mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •  |
| The state of the s | quis de Saint-Aulaire 1743.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 1602. Louis Cousin , président de la Monnaie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. 1707 1707. Jacq. Louis de Valon, marquis de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mineure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 1673, J. Gallois, abbé de Soint-Martin da Cores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1707 1708. Edme Mougin , depuis évêque de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bazaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 1678. Jacq - Nie. Colbert, archev. de Runen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1707 1708. Claude-François Fraguier 1728.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 1685. Thomas Cornelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 1700 1710. Antoine Houdart de la Motte 173a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 1679. Louis Verjus, comte de Cressy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 1710 - 1710, J. Aut, de Mesme, prem. président, 1713.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 1673. Esprit Fleschier, évêque de Nimes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1710 — 1710. J. Aut, de Mesme, prem. président. 1713.<br>, 1710. — 1710 II. de Nesmond, arch. de Toulouse. 1719.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 170s. Pierre du Combout, duc de Cuislin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , 1710 1710 Henri-Charles , duc de Coislin, évé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | que de Meta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 1684, Nicolas Boileau des Préaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1711 1711. Jacques d'Estrees, abbe de Sainte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Claude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 1666. Paul Tallement, prieur d'Ambierle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 1718 1718. Autoine Danebet 1748.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 1670. François Séraphiu Reguler des Marais, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 1713. — 1713. Bernard de la Nomoye 1728.<br>. 1714. — 1714. LHector de Villars, maréch. de Fr. 1734.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 1702, Jean-Frang, Chamillart, évêque de Senlis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1714 1714. LHector de Villars, maréch. de Fr. 1734.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 1090. Jules-Philippe de Clairembault, abbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1714 1711. Claude Massieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| ayos, ranio prutari de Sillery, év. de Suissona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1714 1715. Jean Nompar de Caumont, duc de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| ele con malant un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | la Force                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| and the de Selience de la Marte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1714, - 1715. Victor Marie, marrichal d'Estrées. 1738.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,  |
| . de. Pe de California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1715 1715. Claude Grm de Bore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 1999: Fr. we Cameron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 1717. — 1717. André-Hercula de Fleury, depuis cardinal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1743.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

## 8 L'UNIVERS. — DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE écrption. \*\*Next. Sucrement.\*\* \*\*Next. Sucrement.\*\* \*\*Part. Fand d'Estrées, abbé de Saint-Claude... 1718 — 1718. Marc-Bene... marquis d'Argenton...

1704. Gasp. Abeille, prieur de N.-D de la Merci. 1718. — 1718. Aveolas Budert Mongoali, abbé de Chartrewer. — 1716. — 1716. Camilla le Tellier de Louvals, abbé. .. 1718. — 1719. J. R. Mariiliot, ét. de Cleranont. .. 1743. — 1719. J. R. Mariiliot, ét. de Cleranont. .. 1743. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 1719. — 17

1698. Eusèbe Remudot, pricur de Fossoy. 1730. — 1730. Henri-Fminnuel de Roquette, abbé

1688 Ph. de Concellion, acception Designas, 1730. — 1730. Le 75. de Designa, de Babelion, 1745 (P. Den, Brote, accior et d'Arrentone, 1751. — 1731. Jen Borita, que quelescer 1791. 1798. Marce René, macquis d'Argenson... 1731. — 1731. Jenoberion, pella Jangeori, et de Solis, 1785. Marce René, macquis d'Argenson... 1731. — 1731. Jenoberion-Pella Jangeori, et de Solis, 1785. 1695. André Bueire... 1785. — 1793. — 1793. Gull. Budois, cardinal et uninitre... 1783. — 1793. — 1793. Gull. Budois, cardinal et uninitre... 1784. Chudoi-Prancis Butterille, Addition... 1793. — 1793. Chudoi-Prancis Butterille, Addition... 1793. — 1794. Chudoi-Prancis Butterille, Addition... 1794. — 1794. Chudoi-Prancis Butterille, Addition...

garde des scesus.....

..... 1744

1785.

Sainte Chanelle.

de Spint Gildus.

| 1714. Claude Massira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de Saust-Vincent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1681 L. de Courcillon de Dangeau, abbé 1723 - 1723 C. J. B. Fleuriau, comte de Morville. 1732,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1701. Jean-Gaibert de Campitirus 1753 1753. Philippe Nerirault des Tourhes 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1888. Jean la Chapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1696. Claude Fleury, abbe de Loc Dien 1783 - 1723 Jacques Adam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1781. Guillaume Dubous, raphinal et ministre, 1723 1723. C. JF. Hessalt, president hop, 1778.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1710. JAntoine de Mesme, premier president, 1713 - 1713. P. Jos. Alary, prieur de Gournay, 1771.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1687. Francois-Timoleno de Cholay, abbe 1724 - 1724 Antoine Portail, premier président, 1736.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1730. HEmm, de Rougette, shipe de SGildas, 1715 1715. Pierre de P., de Goodrin d'Antin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| évêque de Langres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1715. J. Nompar de Caument, dur de la Purce. 2716. — 2716. Jenn-Baptiste de Mirabaud 1760.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1731. Jean Boivin, professeur royal 1736 2757. Paol-Hippolyte de Beauvilliers, duc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| de Saint-Aignan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| or Sunt-Aigunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1701. Nicolas de Malézieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1710. Henri de Nesmond , arch. de Touloose, 1757 1727. J. Jacq Amelni , sieur de Chaillon, 1749.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1701. Louis de Szey, avuest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1708 Claude-François Fraguier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| de Cormeille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1713 Bernard de la Monnoye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| qor d'Angers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1693. Sinnen de la Lochère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1600 J. B. Henri du Trousset de Valincourt, , 1730 1730. Jean-François Leriguet de la Faye, 1731,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1729, Mich Pouert de la Biviere, etc. d'Augres, 1730 - 1730, Jacques Bardion, 1766,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1731 Jean-François Leriguet de la Faye , 1731 - 1731 Prosper John de Crebillon , 1761,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1710. Antoine Houdart de la Motte 1731. Michel-Celor-Roger de Rabatio, evé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| que de Luçus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1723, ChJB. Fleurian , enmte de Marville, 1732 1732. Jean Terraram, alde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1710. HCh, dor de Coulin, eveque de Metz. 1733 1733. JBapt. Surian, éveque de Vence, 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1694. I Fr P de Commartin, dep. cv. de illos, 1733 1753 Fr. Auguste Paradis de Moscrif., 1770.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1725. Pierra de P de Gandein d'Antin, eveque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| de Langres. 1733 1733. Nicolas-Fr. Dupré de Saint-Mane. 1774.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1714. LHertor de Villars, maréch, de France, 1734. — 1734 House Armand, due de Villars, 1770.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1713. Josephs Adam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1715 Jacques Roland Malet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1714. Jean-Rotand Mater,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1731. Aploine Portail, presser president 1730 1790 F -Classic Sivetic de la Cuausce. 1734.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 173s. Mir. Celie-Rog. de Rabutiu, en de Luçon. 1736 1737. Etienne Laureault de Fonceiungne 1779.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1715. Victor Marie d'Estrées, marech. de Fr. 1738 1738 Henri due de la Trémodie 1741.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| t-41. Henri, doc de la Trémolila 1741 1741. Armand de Roban-Ventadour, ear-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| disset de Soulise 1756.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1704. Melchine, cardinal de Polignae 174s 174s. Offet-Joseph Devaux de Giry de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Saint Cyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1730. Jean-Baptiste du Bos, abbe da Ressous. 1742. — 1742. Jean-François du Bellay du Resnel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nitte de Sept Fontamen 1757.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1710. J. Bapt. Massillon, évêque de Cleranout, 1743 1743. Louis-Jean Barbon Nazario, Man-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| emi, dur de Navermin 1768.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1443. Cl. Fr Houtteville, abbe de Saint-Vincent, 1743 1743. P. Carl, de Chamblain de Mariyanx, 1763.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1906. F. J. de Beanpoil, marg. de Saint-Aolaire, 1-43 1743. Jean-Jacques Bartous de Mairan 1901.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1989. Andre-Hercule de Fleurs, den, randical, 1943 1943 P. d'Athert de Laynes, den cardinal, 1988.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1045. J.P. Bignon, abbe du Mont-Saint-Quentin. 1743 1743. Atmand - Jeroine Rgima, depuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| permit des marchauds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1695. ChIrl. Castel de SPierre, a. de Tiron., 1743 1743. Pierre-Louis Noreau de Mauperinis. 1750.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1:18 Charies d'Orleans de Rosheiss, abbe de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| The state of the s |

. 1748.

ols , depuit cordinal. . . . . . . 1794.

| DE L'HISTOIRE DE FRANÇE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| leception. Mart. Successeur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mort.  |
| 1717. Jann Bouhier, président à Dijon 1746 1746. François-Marie Arodet de Voltaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1778.  |
| 1706. Edme Mongin, depuis évêque de Bosot 1746 - 1740. JIg. de la Ville, abbé de Lessay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1774-  |
| 1718. Nicolar Mongault, abbe de Chartreuve. 1746 1747. Charles Duelos, historioge. de Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1971.  |
| 1744. Gabriel Girard, abbé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| morquit d'Argeoson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1787.  |
| 1913. Antoine Danebat 1748 - 1748. Jean Baptiste-Louis Gresset, albe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1777-  |
| 1717. Jean-Jacques Amelot, eieur de Chaillou. 1749. — 1749. Ch. Louis Auguste Fouquet, due de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Bells-lale, marcebal de France,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1961.  |
| 1704. Armand Gaston, eardinel de Bohan 1749. — 1749. Louis Guy de Guccepin de Vauréel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| évêque de Rettues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1760.  |
| 173s. Jean Terrasson, abbé 1750. — 1750. Claude de Thyard, comte de Bitsy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1810.  |
| 1721. J. Joseph Langoet, évêque de Soissons,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| puis ercheréque de Seus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1788.  |
| 1915. Claude Gros de Boze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Clerant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1771.  |
| 1736. Pierre-Clende Nivelle de la Chaussée 1754. — 1754. Jess Pierre de Bougainville<br>1713. Philippe Noricault des Touches 1754. — 1754. Louis de Bolssy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1763.  |
| 1713. Philippe Naricault des Touches 1754 - 1754 Louis de Bolssy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1758.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 1738. Louiz Secondot de Montesquieu 1755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1795.  |
| 1236, J. F. Bover, aucien evenus de Mirenoix 1255, 1255, Nie. Thyrel de Boismont, abbe de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Grétain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1486.  |
| 1741. A. de Rohan-Veutadoor, curd-de Souhise 1956 1759. Ant. de Mahrin de Montaget, évé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -,     |
| que d'Autun, puis arch. de Lyon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1788.  |
| 1691, Bernard le Bovier da Foutenelle 1757 1757. Antoine Louit Séguiet, encieu ayo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -,     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 1754. Louis de Boissy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ****   |
| 1743 Pierre Jonia Morean de Manmettair. 1850 - 1850 J Jacquet le Franc de Pountienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-24   |
| 1749. Louis-Gny de Gaérepio de Vauréal, évê-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -,-4.  |
| que de Bennes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ****   |
| 1716, Jean-Baptiste de Mirabaud 1760 1761, Clande Henri Watelet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ****   |
| 1789. Cloude Sollier, professeur royal 1761 1768. Jean-Gilles de Coetlosquet, encien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .,     |
| grèque de Limages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 174s. Odet-Jos. Dereus de Giry de Saint-Cyr. 1761 1761 Ch. Batteux, chanoior de Beims.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .,,    |
| 174s. Jean-François du Belley du Besnel, abbé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .700.  |
| de Sept-Fonteines 1761 1761. Bernard Joseph Saurin, evocat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 1749. Ch. L. Ang. Fauquet, due de Belle-laie. 1761. — 1761. Nicolas-Charles-Joseph Trublet, 27-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *7***  |
| ehidinere de Seint-Melo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| 1936. Joseph Seguy, abbé de Genlis 1761. — 1761. Louis-René-Edouard, priece de Ro<br>bas-Guenraé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Description of Califfred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 803. |
| 1731. Prosper Jolyot de Crébillon 1762 1762. ClLH. de Fasée de Voisenon, obbé. 1743. Pierre Cerlet de Chemblain de Meriveux. 1763 1763. Cleude de Redonvilliers, obbé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. — 1703. | 1709-  |
| 1754. Jean-Pierre de Bougainville 1763 1763. Jean-François de Marmantel , his-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| toriographe de France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1799.  |
| 178a, Jacques Hardion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1705.  |
| 1713 Joseph (Bould' d'Univet, 2000 1700 1705. Elienne monato de Constituc, appe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1700.  |
| 1761. N. Ch. Jos. Trublet, erebid. de S. Malo. 1770 1770. Charles François de Saint Lambert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1003.  |
| 1738. Houaré Armand, duc de Villers 1770 1770. Étirane-Charles de Louienie de<br>Briense, orcher, de Toulouse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| enema, erchev. de Lomone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1794.  |
| 1733. François-Auguste Paradis de Moncrif 1770 1770. Arm, de Roqueleure, ev. de Seulia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1818.  |
| 1723. ChJFr. Henault, presid. honoraire. 1770 1771. Charles Juste prince de Beauvoo.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1793.  |
| 1783. Pierre-Jos. Alery, prieur de Gourney., 1771. — 1771. Gebriel-Henri Geillerd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1708.  |
| 1743. Jean-Jacquet Dortoug de Meiran 1771 1771. Fr-Arnauld, abbe de Graod-Champ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1784-  |
| 1751. L. de Boorbon-Condé, courte de Clermont. 1771. — 1771. Pierre-Laurent de Belloy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1775.  |
| 1743. A. Jer. Bignon, prevot des marchands, 1770 1771. Louis-George Ondard Fendrie de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| Brequigny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1790.  |
| 1947. Ch. Duclos, historiographe de France., 1773. — 1773. Nicolas Beausée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1789.  |
| 1761. Charles Morie de la Condomine 1774. — 1774. Jecques Belille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1813.  |
| 1746. Jean Ignace de la Ville 1774 1774. Jean-Baptiste-Antmine Suard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1819.  |
| 1733. Nicolas-François Dupré de Saint-Meur. 1774. — 1774. Chrétien-Goillaume de Launoignon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Malmberbet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1794   |
| 1755, Jean-Baptiste Vivien de Châteaobruu., 1775 1775. Jean-François de Chastellus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1755.  |
| 1971. Pierre Laurent Buirette de Belloy, 1975 1975. Estimaunel Feliette de Durfort, due                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 1    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1794.  |
| 1962, Claude-Henri de Fusée de Voizenon 1775, - 1776. Jeen de-Dieu-Raimond de Bolsge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| ha de Coré, archevegos d'Atz. :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ē04.   |
| 1727. PH. de Beeuvilliers, duc de St Aignau. 1776 1776. Cherles Pierre Colordron, meurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| avant d'avoir été treu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1776.  |
| 1776. Charles Pierre Colorileau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | riol.  |
| 1748. Jean-Beptiste Louis Gresset 1777 1777. L'abbé Millot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1785.  |
| 1746. François-Marie Arouet de Voltaire 1778. — 1778. Jean-Françoit Ducie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1816.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |

| Reception.                                    |                                                    | Mort. |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--|
| 1761. Charles Battegg                         | 1780 1780. Autoine-Marie Lemierre                  | 703.  |  |
| 1-68. Lucine Bounot de Condillac              | 1780 1780. Loois-Elisabeth dela Vergne, comte      |       |  |
|                                               | de Tressan                                         | -83.  |  |
| \$758, Jean-Baptiste de la Curne de Sainte-P. |                                                    | ,     |  |
|                                               | 1781 1781. Stanislas-Roch-Nicolas Chamfort :       | 704.  |  |
|                                               | 1781 1781. Marie-Jean-Anthine Caritat, mar-        |       |  |
| .,                                            | quis de Condorcet                                  | 203   |  |
| 1754 Jean la Rond d'Alembert                  | 1783 1783. Aug -Marie-tiah -Florent, comte de      | 1500  |  |
| .,                                            | Chnisenl-Gouffier                                  | 810.  |  |
| 1780 LÉlis, de la Verene, comte da Tressan.   | 1983 1983 Jean Sylvain Railly                      |       |  |
|                                               | 1-84 1-84. Anne-Pierre de Montesquiou              |       |  |
| 1750 J. J. Je Franc de Pomoirnas.             | 1-84 1-81. Jean-Sifrein Maury                      | 2 16  |  |
| 1771 Franc Amanid, abbe de Grand Champ        | 1784 1784 Guy-Jean-Baptiste Target                 | 806   |  |
|                                               | 1-85 1-85. André Morellet                          |       |  |
| 1960. Antoine Thomas                          | 1785, - 1785. Apolline, comte de Guibert           | 700   |  |
|                                               | 1-86 :-86. Michel-Ange Sedame                      |       |  |
| 1755. Nic. Thyrel de Boismont.                | 1-86 1-8- Clande-Carloman de Ruthières             | 200   |  |
| 1748 Ant Reué de Voyer de Paulony             | 1787 1788. Henri-Cardin-JB. d'Aguetseau.           | 3.6   |  |
| 1743 Paul d'Albeet de Luynes exedinal         | 1-88, - 1-88 J. P. Claris, chevalier de Floriao, 1 | mo.5  |  |
|                                               | 1-88 1-88. Felix Vieg d'Avvr                       |       |  |
|                                               | 1788 1-88 Stanis, Jean chevalier de Boufflers, 1   |       |  |
|                                               | 1788 1788. Due d'Harcourt                          |       |  |
| 1885 Jean-François de Chastellay              | 1788 1786. De Nicotai, ancien premier presi-       |       |  |
| 1//01 4000 11000000 00 00000000000000000      | dent de la chambre des comptes, s                  |       |  |
| 1770, Nicolas Beausée                         | 1789 1789. Jeon-Jocques Barthélemy                 |       |  |
| PECAÉTAIGES PARTITURAS.                       |                                                    |       |  |
|                                               |                                                    |       |  |

## Élection. Valentin Conrart.

25 nov. 1675. François-Eudes de Mésezay. 31 juill. 1683. François Seraphin Reguler des Marsss. 9 nov. 1713. Ander Dacier.

5 avr. 174s. Claude-François Hootteville. 19 nav. 174s. Jean-Raptiste Mirabaud. 15 oov. 1755. Charles Duclos.

9 ovr. 1771 Jean d'Alembert. 1784. Jean-François Marmontel.

ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES. - « Le célèbre Colbert, étant membre de l'Académie française, employa quelques-uns de ses confrères à composer les inscriptions et les devises pour les bâtiments publics. Cette petite assemblée, dont furent ensuite Racine et Boileau, devint bientôt une académie à part. On peut dater même de l'année 1663 l'établissement de cette académie des inscriptions, nommée aujourd'hui des belleslettres. » (Voltaire.) Les commence-ments de cette académie furent aussi actifs que modestes ; quelques membres de l'Académie française s'assemblèrent d'abord dans la bibliothèque de Colbert pour donner les sujets des dessins des tapisseries du roi (l'un d'eux, Perrault, fut particulièrement chargé de la description du Carrousel); pour faire les devises des jetons du Trésor royal, des Parties casuelles, des Bâtiments et de la marine; pour inventer ou examiner les dessins de peinture et de sculpture destinés à Versailles; pour régler le choix et l'ordre des statues, les ornemeuts des fontaines et des bosquets, les décorations des jardins et l'embellissement des appartements, etc. Lorsque Quinault fut charge par le roi de lui faire des opéras, il eut ordre de s'entendre avec la petite Académie, comme l'appelait Louis XIV, et ce fut elle qui détermina les sujets, régla les actes, distribua les scènes, les divertissements, etc.; enfin l'Académie fut chargée de faire l'histoire en médailles du regne de Louis XIV. Ce grand ouvrage ne fut terminé qu'en 1701, et l'Académie, alors composée de neuf personnes, et se trouvant sans occupation importante, allait se dissoudre, quand son président, l'abbé Bignon, obtint des lettres patentes qui la reorganiserent sur un plan tout nouveau, et y introduisirent une hiérarchie que n'avait jamais connue l'Academie française, plus fidele aux idées de république littéraire et d'égalité entre tous

Usaff of Lunding

les membres de la société. « On imagina, dit Voltaire, des places d'honoraires qui n'exigeaient nulle science et qui étaient sans rétribution, des places de pensionnaires qui demandaient du travail, désagréablement distinguées de celles des honoraires, des places d'associés sans pension, et des places d'éleves, titre encore plus désagréable et supprimé depuis. » Un local particulier lui fut donne au Louvre, comme à l'Académie française, et des armoiries et des jetons lui furent assignés. Mais les lettres patentes qui régulariserent définitivement son établissement, ne furent délivrées qu'au mois de février 1712. Trois ans plus tard, le roi permit a l'Académie d'élire trois associes étrangers. Ce fut seulement sous la régence qu'elle recut, par arret du conseil d'État, le nom qui lui est resté d'Académie des inscriptions et belles-lettres, terme un peu vague, qui ne distingue pas nettement les travaux de cette académie de ceux de l'Académie française. Fidèle à son origine, l'Academie des inscriptions et belleslettres montra une louable activité: toutes les branches de l'érudition historique devinrent son domaine (\*); les

(\*) - L'objet prioripal et direct de l'Aca-« démie étant l'histoire , c'est à dire la con-« naissance des hommes et des événements, « des temps et des pays, des mœurs, des « usages, des lois, des arts, des sciences et - de la littérature de toutes les natious, « l'Académic s'attache principalement, 1° à « l'étude des langues , particulièrement des « langues anciennes des diverses parties du « monde ; 2" à celle de la chronologie et de « la géographie ; 3° à l'étude des moouments « de tonte espèce, médailles, ioscriptions, ete., concernant l'histoire ancieune et du « moyen áge; 4º à l'éclaircissement des li-« tres, diplômes et antiquités de l'histoire « de France et de l'histoire des autres na-« tions, principalement de celles dont les « intérêts politiques sont ou out été mèlés « avec ceux de la France; 5º l'Académie « donne une attention particulière à l'étude - des sciences, arts et métiers des anciens, « en les comparaot avec ceux des modernes; « 6º aucun genre de littérature ne devant « être étranger à l'Académie elle joint à

mémoires lus par ses membres dans ses seances furent imprimés en entier ou en extraits, et cette collection, l'un des plus beaux monuments scientifiques de la France, continuée jusqu'à nos jours, forme cinquante et un volumes in-4°. En 1785, une ordonnance rovale créa et nomina huit associés libres résidents, parmi lesquels figuraient Bailly, Mongez et Sylvestre de Sacy qui des cette époque devint l'une des gloires de la docte compagnie. La même année, huit membres de cette Académie furent choisis par Louis XVI pour publier des notices et extraits des manuscrits grecs, latins, orientaux et français, du moyen âge. Cette importante commission avait en 1793 publié déjà trois volumes in-4°, précieux surtout pour la littérature orientale. A l'époque de la reorganisation des académies sous le nom d'Institut national, l'Académie des inscriptions et belles-lettres forma la seconde classe, celle des sciences morales et politiques (voyez INSTITUT).

Liste de tous les académiciens de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis son commencement en 1663 jusqu'en 1793 (\*).

| Reception.                                  | Mort. |
|---------------------------------------------|-------|
| 1663. Jean Chapelein                        | 1674. |
| Amoble de Bourzeys, abbé                    | 1672. |
| * Frençois Charpentier                      | 1701. |
| 1670. Charles Perrauli ( 1683 . se retire ) | 1703. |
| 167a. * Paul Tallement ( 1706, veleron )    | 1712  |
| 1674. Philippe Quinault                     | 1638. |
| 1682. Jeon Galloin, obbé ( ne retire )      | 1707. |
| André Félibien                              | 1695. |
| De la Chapelle                              | 1604. |
| Jenn Racine                                 | 1699. |
| * Nic Boileau des Préaux (1705, vét.).      | 1711. |
| Pierre Ralassant.,                          | 1689. |
| 1691. Jacques de Taureil (1705, vétér.)     | 2714. |
| Ensèle Renaudot (1711, vétéran)             | 1710. |
| 1694. * Simon de la Loubere (1705, vétér.). | 1719. |

« l'éruditioo qui rassemble les faits et les autorités, la critique qui sait les choisir, les comparer et les apprécier; et à la critique qui disseute les faits, elle uoit celle qui épare le goût par l'examen des meilleurs modèles. » Exir. des règl. de 17,85 et 18:6.

(\*) Extrait, pour ce qui précède 1772, de la Bibliothèque historique de France, par le père Lelong, I. IV, p. 63, et complèté pour la suite à l'aide des registres de l'Academie.

| Récention. Mort,                                                                              | Biometica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                               | Réception,<br>1706. Jacques la Quien de la Neuville (1714,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mor  |
| 1695. André Daeler                                                                            | reteran)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170  |
| Haétalent alors hult', tous de l'Académie française,                                          | Joseph-Fruoçois Bourgoin de Villefora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 171  |
| cotome au commencement, lorsque le roi, par son                                               | (1708, se démet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1:3  |
| édit de reglement de 1701, établit 10 boueraires,                                             | Auguste Nadal , abbé (1714, vétéran),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 274  |
| Ju penslonneires, se associes, et to alèves (changes                                          | Nacolar Baret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170  |
| en 'associés i'un 1716 ). C'est ec qu'on appelle le                                           | Nicolas Boindin (1714, vetéran)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 175  |
| renouvellement de cette neudémie.                                                             | Henri Morio (1725, se demet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1721 |
| Honoraires:                                                                                   | Michel Pinart, abbé (1713, vétérao)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 271  |
| 1701. Jean-Paul Bigness, abbé,                                                                | le Roy, abbé (1726, se demet):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 374  |
| Jean François-Paol la Fevre de Cau-                                                           | 1508. Camilla la Tellier da Louvois, abbé,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| martin, depuis évéque de Bloiz 1733.                                                          | houoraire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 272  |
| Armaud Gaston de Roban, depuis car-                                                           | Pierre - Charles Boy (1712, sa place                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| dinal                                                                                         | Nicolas-Hubert Mongaolt, abbé (1711,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 176  |
| Fabio Brulart de Sillary, évêque de                                                           | veteran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Seelis                                                                                        | 1709. Jérôme Biguoo, conseiller d'État , ho-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 274  |
| François de la Chaize, confesseur du roi. 1709.                                               | noraire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171  |
| Jacquer-Louis de Beringben, premier                                                           | Michel la Tellier, confesseur du rol, he-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .7.  |
| Jeau M.bitlon, religieux benedictin. 1723.                                                    | moraire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171  |
| Jeau Mibillon, religieux benedictin 1706-                                                     | 1710. Jenn Baptista Thiandlère de Beisey,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -,-  |
| Louis Marie de Roche-Baron, due d'Au-                                                         | abla (1714, vétéran )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178  |
| 180nt 1704.                                                                                   | Act. Auselme, abbé (1714, vétéran).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 173  |
| Mielei le Palletier da Soozy, conseiller                                                      | 1711. François Sérin, abbé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 224  |
| d'État                                                                                        | Elie Blanchard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2751 |
| Nicolas-Joseph Foucault, conseiller d'É-                                                      | Jacques Hardion (file)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 376  |
| Pensionnaires.                                                                                | 1713. Mortio Billet de Fanière (1716, an de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                               | met).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Les boit acciens, ci-deract désignés par une                                                  | Michel Godean (1714, se démet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 273  |
| étoile, avec les deux surrants.                                                               | Jesu-Pierre des Ours de Mandajors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| François Boutard, abbé (2710, vétér.). 1729.<br>JFrançois Felibien, (1716, se retire.). 1733. | (1715, veterao)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 274  |
| JFrançoia Felibien, (1716, se retire.]. 1733.                                                 | 1713 Antoine Baoler, abbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 174  |
| Associti (qui devinrent penzionoaires).                                                       | Etianor Fourment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 274  |
| Marc-Antoine Oudinet (1711, vétéran), 1718.                                                   | 1714. Charles Henri Maslon da Bercy, hon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 371  |
| Bern. le Bovier da Fontenella (1705, ve-                                                      | Nicolas Fréret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 174  |
| técan)                                                                                        | Nicolaz Mahudel, mé-lecin (1744, se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 174  |
| Charles Rollin , ancien recteur (1705,                                                        | dimet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| vátéran)                                                                                      | Louis François de Fontenu, abbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Honoré de Quiquerso de Bezojeu (1705,                                                         | Alexand. Goulley de Bolsrobert (1727,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -,-  |
| vetéran) éveque de Castres 1736.                                                              | sa place vacante).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Jean Baptiste Cnuture, abbé 1728.                                                             | 1915. Claude Sallier, abbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 176  |
| Jean-Foy Vaillant, moderin 1506.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| J. Marie de la Marque de Tilladet, abbé. 1715.                                                | Nomination de trois honoraires étranger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Julien Pouchard                                                                               | Philippe Antoine Gualterio, cardinal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 173  |
| Thomas Corneilla (1705, vétéran) 1769.                                                        | Auselme Banduri , benédictin de Reg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 274  |
|                                                                                               | Gisbert Cuper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 271  |
| Eléves (qui deviorent associés).                                                              | 2716. Cette année, la classe des élèves est sup-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Antoine Galland                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| François Bourdelin, (1705, veteran) 1717.                                                     | primée at il y a 20 associés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Jann-Baptinte Rousseau (1705, vet.). 1741.                                                    | Nicolan Gédoyn, abbé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***  |
| Jean-François Simon (1711, veteran) 1719.                                                     | 1717. Pierre-Paul de Lormande, abbé (1719,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .,,  |
| Jean Prévost (1713, sa place vacante).<br>Jean René de la Bonnodière (1707, sa                | so démet).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Jean Rene de la Bonnousera (1707, 10                                                          | Camille Falconet, médecin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 206  |
| place vacante). Joseph-François Doebé 1705.                                                   | Jeso-Baptizte-Heori du Trousset de Va-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - /- |
| Louis Boivin (Tainé)                                                                          | lincourt, (1719, se démet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173  |
| Nicelas Hearing (1210, Tritiral) 1720.                                                        | Charles de Biencoort (1717, sa place                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -,-  |
| Nicolas Henrion (1710, vétéran) 1720.<br>Philib. Bern. Moreau de Mantoor                      | déclarée vacante),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| ( 1736, vétéran) 1737.                                                                        | Pierre de P. de Goudrin d'Antiu, depuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|                                                                                               | eveque de Langres, honoraire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 173. |
| 1702. Jenn François Foy Vaillant (fils), med. 1708.                                           | Melching de Polignac, cardinal, bonor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 174  |
|                                                                                               | 1718. Jacques-Christoph. Iselin, hoo. étrang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 173  |
|                                                                                               | 1719. Bern. de Montfascon, religieox bené-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Charles Cour Boudelot, avocat 1712.                                                           | elictlo, bonocarre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Claude Gron de Bore                                                                           | Antoine Lancelot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174  |
| Guillaume Massieu, abbé                                                                       | Louis Bacine (1746, vétéran)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 176. |
| Charles Valois de la Macra 2747.                                                              | 1744. Comeome or to Bodillere de Chambors.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 274  |
| Jean Boisto (le jeune)                                                                        | 1718. Louis-Jean de Poullly (1729, se dém.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 175  |
| Pierre Jean Burette , médecin 1747.                                                           | Étienne Laurénult de Foncemagne,<br>Deois-François Seconsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177  |
| Frence Person , movement 1747.                                                                | source of the property and the second of the | 175  |

| Réception. Murt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reception. Mort.                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1743. Goillanme Duboir, ministre d'État at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jean-Pierra de Bougainville 1763.                  |
| cardinal, bonoraire 1723.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Charles de Brosses , président à Dijon ,           |
| André-Rercula de Fleury, depuis pre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | honoraire corresp. on sead. libre., 1777.          |
| William Helicain de Lingth' de bant bie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | addition Corresp. on scan. pure., 1777.            |
| mier moistre et cardinal, bonoraire 1743.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1747. Jean-Pierre Terrier 1757.                    |
| 1754. Michel Fourmont (le jeuor, abbé) 1716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jean-Jacques Barthelemy, abbe, 1795.               |
| Jean-Raptiate de la Curne de Sainte-l'a-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1748. Charles le Beau 1778.                        |
| laye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jean Otter 1748.                                   |
| 1716. Victor-Marie d'Estrées, maréchal de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Charles Peyssonel, associé correspond. 1757.       |
| 1710. Vicine-Marie a Entrees, marecust as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1749. Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte        |
| France, bonoraire, 1737.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1749. Marc-Fierre de Voyer de l'autily, comte      |
| Heuri Charles du Cambout de Caislin,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d'Argenson, honoraire 1764.                        |
| évêque de Metz, honoguira 1732.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jean Capperonuler 1775.                            |
| Jean Baptiste Southay, abbé 1746.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Leon Menard                                        |
| 1727. Pierre Nicolas Bonamy 1770.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auguste-Louis Bertin de Blagny (1759,              |
| 1727. Pierre Ancoles Bollemy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Makeste-Toute tel cut on tringing (12.50)          |
| Louis-François-Joseph de la Barra 1738.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | veteran , vivait encore en 170s).                  |
| Bené Vatry, abbe 1769.<br>1728. Eticoox de Casay (1730, vétéran) 1783.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beat A D. Fidela da Zor-Lauben , aca-              |
| 1728. Eticoca de Canay (1739, vétéran) 1783.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | demicien libra                                     |
| Jean-Pierre Moret de B. de Valbonnaya,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Askew, Anglaia, académic, libre, 1775.             |
| associé correspondant honoraira 1730.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Octavien da Guasco, abbé, acad, libre, 1783.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Octobres of Contests, stope, state, sibir, 1783.   |
| 1719. Louis Monbroun de la Naute 1773.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1750. Réglement du 9 mai, pour une seule           |
| Paris (1733, sa place déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | clause d'academiciens libres, dont                 |
| vacante pour absence).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| Jean-Daniel Schorpflin, associé corres-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | quatre regnicoles at huit strangers.               |
| pondaot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | and a demand distance William or A for A           |
| position of the same of the sa | 1751. Armend-Jérdine Bignon, prévôt des            |
| Gregoire Alexandre Cappool, hono-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | marchauds, bonoraire, 1773.                        |
| reier étranger 1747.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 175s. Claude Guillaume Boordon de Sigrals, 1791.   |
| 1738. Paul-Hippolyte de Besovilliers, due de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1753. Joseph Deguignes 1800.                       |
| Saint Arguan, honoraire 1776.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Paul Fourber, abbé 1768.                           |
| 1-33. René-Louis de Voyer de Paulmy, mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1754. Charles Batteax, abbé                        |
| quis d'Argeuson , bonoraire 2757.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1734. Charles Batters, abbe 1786.                  |
| date d'attenum ' monorant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jean-Bay tiste Bourguignon d'Anville. 1781.        |
| Chartes d'Oricons de Bothetin, abbé,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1755 Mylord Chesterfield, acad. libre, 1773.       |
| honoraire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dominique Passionei, cardinal, aca-                |
| Jean-François do Revnel, abbé 1761.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | demiciro libre                                     |
| Jacques Bern. Durey de Noinvelle, aca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Charles-Jean-François Henault, socien              |
| demuseu l'hre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | président, honoraire 1770,                         |
| 1734. Scipion Maffei, marquis, honoraire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | president, nonoraire 1770.                         |
| 1734. Scipion staties, marquis, monoraire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1756. Jeso Leverque de Burigoy 1785.               |
| étranger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Autoior Brne, marquia de l'aulmy, boo. 1787.       |
| 5735. François Gelucz, abbé 2752.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Louis Dupay                                        |
| 1736. Guillatuse Nicolay (1756, veteran) 1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1757. Lonia Phelypeaox, comte de Saint-            |
| Joseph de Seytres, marquis de Cannout,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plorentio, depois duc de la Vrillière,             |
| correspondant honoraire (?).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Professio, depois doc de la villiere,              |
| Pr Verse Pro constant to the con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bonoreire                                          |
| Fr. Xavier Bon, correspondent bon. 1761.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Alexis-Symmaque Mazorchi , Napoli-                 |
| JFred. Phely peaux, comte da Maura-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tain, academicien libre 1771.                      |
| pus , bonoraire 1781.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1759. Chrétien-Guillaums de Lamoignon de           |
| 1737 Jos. de Rimard, baron de la Bastie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Malesherbes, honoreire 1794.                       |
| correspondant honoraire 1742.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 1738. Ameet Melot 1759.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jean-Loois le Beau, le jeune 1766.                 |
| -2 Ch Day beats (-12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Louis-George Ouderd Fendrix de Bré-                |
| 1739 Ch. Pennt Itucion (1753, veterao) 1771.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | quigay 1795.                                       |
| 1740, Jean Lebeul, abbe 1760.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
| 1741 Eugène-Pierre de Surbeck, corr. bos. 1741.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 376e. Gabriel-Henri Gaillard 1806.                 |
| 1742. J. Fr. Boyer, auc ao éveque de Mire-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1761. Étienne Mignot , docteur en théologie. 1771. |
| poix, homeraire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jean-Jacques Garnier, abbé 1804.                   |
| Jerome Begnon, anc. intendant da Sois-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Printed of Carmer, supe 1804.                      |
| Actions inglices and internation on July                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pierra Jean Grosley, avocat à Troyes,              |
| soms , bonoraira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | academicies libra                                  |
| J. Philippe René de la Blaterie, abbé. 17-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
| Cb. Philippe de Monthemult d'Egly. 1749.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | academicies libre 1777.                            |
| Anne-ClPhilippe, comte de Caylos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1762. François Bejot                               |
| honoralra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -landar relatives relatives relatives              |
| 1743. Philippe Venuti, abbe, corresp. hou, 1769.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fronçois Arnauld, abbé 1784.                       |
| 1743. Pumppe venuti, abbe, corresp. boo. 1709.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1763. AbrahHyacinthe Anquetil do Perron. 1805.     |
| Jean-Quiria Quiriai, rardinal, bono-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1764. Clement-Charles-François de l'Averdy,        |
| raire étranger 1755.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ministre d'Etat, honoraire 1793.                   |
| MiEt. Turgot, conseiller d'Etat, bon. 1751.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2765. Louis-François de Paule d'Ormesson           |
| Chrét Guillanina de Launignon, pre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de Nuisean, honoraire 1789.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | self Unbert Pered Amelber abbi                     |
| fident, honoraire 175g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1766. Hubert Pascol Ameilhon, abbe 1811.           |
| Pierre Mexandre Levesque de la Baya-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Matthieu Antoine Bouchaud, docteur                 |
| liere 176s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | en droit 1803,                                     |
| 2744. Augustin Briley, abbe 1772.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1757. Pierre-Edsor Gaultier de Sibert 1768.        |
| Louis-Jules B. Mazarini Maneigi, due                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gnillaume de Rochefert 1788.                       |
| de Nivernois, humaraire 1798.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1768. Jean-Simon Levesque de Poullly, nea-         |
| Jenn-Bas Paschal Fenel, abbe 1753.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | die de la                                          |
| 1753.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dém-rien libre 1830.                               |
| 2745 comte de Cianter, houoraire étr. 1779.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1760. Le père Pacciaudi, théatin d'Italia,         |
| 4746. Joseph-Baltharar Gibert 1771.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | academicien libre 1985,                            |

| 0.    | a communication                                                                          |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       | **                                                                                       | Mort. |
| Récep | Issa David la Roy                                                                        | 1803. |
| 1770. | Jean-David le Roy<br>François-Jean-Gabriel de la Porte du                                |       |
|       | Their                                                                                    | 1815. |
|       | Theil                                                                                    |       |
| *77*  | cardinal, honoraire                                                                      | 1794. |
|       | Charles-Marie Fevret de Fontette, sen-                                                   | 1794. |
|       | Charles-paris Fevret de Pontetie, son-                                                   |       |
|       | démicien libre<br>Louis Désormesux, historiographe des                                   | 1779. |
| 1773. | Louis Desormetux, austoriograpae des                                                     | 1793. |
|       | princes de Conde                                                                         | 1797. |
| 1771. | Jein-Eipritte Gispar a Ausse de vii-                                                     | 12n5. |
|       | 10410m.                                                                                  | 1833. |
|       | loison.  Bog-Joseph Dacier.  Henri-Léon-Jean-Baptista Bertin, ministre d'Etat, honoraire | 1833. |
|       | Henri-Leve-Jesu-Baptists pertin, mi-                                                     |       |
|       | matre d'Etat, nonoraire (?)                                                              | 1793. |
|       |                                                                                          |       |
|       | demicien libre                                                                           | 1784. |
|       | Gaspard-Michel le Blond, abbe                                                            | (?)-  |
|       | Le prince Massalski, évêque de Wilna,                                                    |       |
|       | académicien libre                                                                        | (?).  |
| 1773. | Dusanix                                                                                  | 1799- |
|       | Bartoli , antiqualre du rol de Sardai-                                                   |       |
|       | gne, academicien libre                                                                   | 1788. |
| 1775. | Dutens, academieirn libre                                                                | 1813. |
|       | Duters, academiern libre                                                                 | 1780. |
| 1776  | . Turgot, ministre d'Etat et contrôleur                                                  |       |
|       |                                                                                          | 1781. |
| 1777  | Amelot, secretaire d'Etat, acad hon.                                                     | 1781. |
|       | Baron de Sainte-Croix, acad. libre                                                       | 1809. |
|       | Baron de Sainte-Croix, acad. libre<br>Brunck, commissaire des guerres à                  |       |
|       | Strasbourg, academicien libre                                                            | 1803. |
| 1778  | Lareher,                                                                                 | 1813. |
|       |                                                                                          | 1803, |
| 1779  | Fréderie II, landgrave regnant de Hesse-                                                 |       |
|       | Cassel, académicien libre                                                                | 1785. |
| 1780. | Comte de Choiseul-Gouffier                                                               | 1817. |
|       | De Keralio                                                                               | (?).  |
|       | Labbe Bentier                                                                            | 1788. |
| 1781. | L'abbr Auger.  Bignon, scademicien honoraire.  Prince de Besuvau, acad. honoraire.       | 1793. |
|       | Bignon, seasternicien honoraire                                                          | 1784. |
| 1783  | Prince de Brauvau, acad. houoraire, .                                                    | 1793. |
|       |                                                                                          | tkot. |
| 1781. | Prince de Torremuzza, associe libre .<br>Baron de Breteuil, academ bonoraire.            | 1793. |
|       | Biron de Breteuil, academ honoraire.                                                     | 1707. |
| 1-85. | Houard                                                                                   | 1802. |
|       | r ordonnance du 15 janvier 1785 Loc                                                      | . v.  |
| 1.0   | ne huit associés libres résidents, savoir                                                |       |
| BO484 | be muit associes introc responses, savoir                                                |       |
|       | n. Clément                                                                               | 1793. |
|       | D. Poirier                                                                               |       |
|       | Nonger                                                                                   | 1836. |
|       | Bailly                                                                                   | 1794  |
|       | Barthez                                                                                  | 1846. |
|       | Camps                                                                                    | 1804  |
|       | Hennin<br>Sylvestre de Sacy (1791 démissionnaire)                                        | 1807. |
|       | Sylvestre de Sacy (1701 démissionnaire)                                                  |       |
|       | He Saint-Simon, eveque d'Agde, asso-                                                     |       |
|       | cié libre                                                                                | 1794  |
|       | Cardinal Antonelli, associé libre                                                        | 1811. |
|       |                                                                                          |       |
|       | des inscriptions at belles-lettres.<br>Voyez restrer),                                   |       |
|       | Voyez pastitet).                                                                         |       |
|       | Bitande , associe liber                                                                  | 1828. |
|       | Bitambé, associe liber<br>De Saint-Viccens, associe liber                                | 1708  |
| 1787  | De Brirane, archetrque de Toulouse,                                                      |       |
|       |                                                                                          |       |
|       | Belio de Buln                                                                            | 1815  |
| 1788  | Belio de Bula                                                                            | 1800  |
| 1780  | Lagrent de Villedeuil, hagoraire                                                         | (2)   |
| -/-9  | Michaelis, associe libre                                                                 |       |
|       | Levesque                                                                                 | 1812  |
| 1"91  | . Gosselin                                                                               | 1830  |

secuiranas raceireas.

1704. Gr. de Bore.
1705. Fréret (à sa place Foncemagne).
1719. Fréret (à sa place Foncemagne).
1755. Charles le Bean.
1776. Loois Duppy.
1788. Bon-Joseph Ducier.

ACADÉMIE ROVALE DES SCIENCES. - L'Académie royale des sciences fut fondée eu 1666 par Colbert, et soumise à la même organisation que l'Académie des inscriptions et médailles. Pour faciliter ses travaux, Louis XIV fit construire le bâtiment de l'Observatoire, où Cassini, l'un de ses premiers membres, fit d'importantes observations, En 1699, les academiciens furent partagés en quatre classes : 1° celle des membres honoraires; 2º celle des membres ordinaires ou pensionnaires; 3° celle des associés; 4° celle des élèves, dont chacun était sous le patronage d'un pensionnaire. La première classe ne comptait que dix membres, qui, comme dans l'Académie des inscriptions, étaient des grands seigneurs ou des personnages de la cour, afin de mêler toujours quelque élément aristocratique à ces societes, au sein desquelles les distinctions sociales semblaient devoir s'effacer. Les autres classes comptaient chacune vingt membres. Les membres honoraires devaient habiter la France, les pensionnaires et les élèves résider à Paris. Parmi les associés, il pouvait y en avoir huit d'etrangers. La classe active, si je puis dire, des pensionnaires était divisée en six sections, composées de trois membres; elles devaient s'occuper, chacune en particulier, de géométrie, d'astronomie, de mécanique, de chimie, d'anatomie et de botanique. En 1716, le regent supprima la classe des élèves. En 1785, Louis XVI forma quatre sections nouvelles pour l'histoire naturelle, l'agriculture, la minéralogie et la physique. Comme les autres académies, l'Académie des sciences se proposa

| DE L'HISTOIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DE FRANCE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| unelque grand travail, et la mentre du mérillem, ordonnée por elle, et exicuiée par l'un de ses membres, récupiée par l'un de ses membres, récupiée par l'un de ses membres de l'accident de la France 1699 formaient, en 1793, une collection de l'accident de la France 1699 formaient, en 1793, une collection de l'accident de l | shorption.  163. J. Ferr Variguous and one opening the Jack Philips of State of Stat | ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa.<br>ayaa. |
| Educ Narients. 664.  651. Jese Gallens, sheld & Saine-Nerries 664.  665. Jese Gallens, sheld & Saine-Nerries 664.  665. Pesson Binnells. 665.  665. Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-C | Schedulen in Prestre de Vashana, lean. Schedulen in Prestre de Vashana, lean. Serque Bornalii (fra Balv), astro- freque Bornalii (fra Balv), astro- freque Bornalii (fra Balv), astro- freque Vashana (fra Balv), astro- freque Vashana (fra Balv), astro- freque Bornalii (fra Balv), astro- Claude Berger, modeste, Claude Berger, modeste, Claude Berger, modeste, Freque Charles, Freque Charles, Freque Charles, Freque Charles, Berger Charles, Berger Charles, Guilleauer Ausstelle, Joseph Charles, Freque Charles, Fr | 2705.<br>2705.<br>2706.<br>2706.<br>2706.<br>27703.<br>27703.<br>27704.<br>27704.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>277000.<br>277000.<br>277000.<br>277000.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>27700.<br>277                                                                                                                                                |

| Réce  | ption.                                                                     | Mert. | Réception.                                                                                                           | Mort   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       | Louis Petit, chirurgien                                                    | 1751. | Pierre Maloet, medecin                                                                                               | 1744.  |
| 1766  | Françoia Nicole                                                            | 1758. | Jeun-Pierre de Crousez, associé etrang.                                                                              | 1750.  |
|       | Claude-Joseph Geoffroi, chimiste                                           | 1733. | 1726. Jeur-Bené de Longueil da Maisons, b<br>Maro-Pierre de Voyar de Paulmy, comte                                   | 1731.  |
|       | Joseph Sonrin                                                              | 17.77 | d'Argenson , bonoraire                                                                                               | 1064   |
|       | Bomi, exelu                                                                | .,.,. | Loois-Cleade Boordelin, médecia,                                                                                     | 1970   |
|       | Saulmun                                                                    | 1705. | 1787. Michel-Robert le Pelletier des Forts. h.                                                                       | 1241   |
| 1797  | JeanTerrosson, de l'Aendémie française.                                    | 1751. | Eustache Manfredi , associa etranger                                                                                 | 1739.  |
|       | Victor Marie d'Estrees, merechal da                                        |       | Fréderic Ruisch, astocie étraoger                                                                                    | 1731.  |
|       | Frence, hooorsire                                                          | 1737. | Cherles-Elicone Louis Comas                                                                                          | 1768   |
|       | Jacques Bénigus Winslow, medecia                                           | 1700. | 1728. Beori-Frençois d'Aguesseau, chance-                                                                            |        |
| 1700. | Pierre Magnol, médecie                                                     | 1713. | Benri-Louis de Hamel du Monceau                                                                                      | 1751.  |
|       | Haus Sloone, Auglais, associe atranger.                                    | 1953. | François-Joseph Huosod, médecin                                                                                      | 1742   |
| 1709. | Jean-Baptiste Engueherd , medera                                           | 1716. | 1740. Pierre Mabien                                                                                                  | 1753.  |
| 1719  | Milord comte de Pembrok , ass. etr                                         | 1733, | Edmond Halley, associé étranger                                                                                      | 1740.  |
| 1711. | Jean-Nicolas de la Hire, médecio                                           | 8787. | 1730. Joseph-Antoine d'Agnesseou, de Val-                                                                            |        |
|       | Bernard de Beagelogne, abbe<br>Antone de Jussien, médecin,                 | 1744- | jouan, honoraire                                                                                                     | 0744   |
|       | Jonn-Henri Imbert, medecin                                                 | 1758. | Charles-Maria de la Condemina                                                                                        | 1773.  |
| 1212. | Pierre Blondin , medecin                                                   | 1713. | Herman Boerheya , associe étrenger                                                                                   | 1238   |
| -,    | Andre-François Boureau Deslandes                                           | 1252. | 1731. LFr. Armand, duc de Richelieu, hou.                                                                            | 1788.  |
|       | Pierre-Sumon Roubsult, chirargien                                          | 1741. | Alexis-Clapde Clairault                                                                                              | 1765.  |
| 1714. | Eugène d'Alouville de Louville                                             | 1731. | Jeen Grosse, médecin                                                                                                 | 1744   |
| 1714. | Joseph-Nicolas de l'Isle, astronome                                        | 1768. | François Gigot de la Peyronie, chirur-                                                                               |        |
| 1715. | Jean-Cleude-Adrien Helvetina, med<br>, Due d'Escalone, associa etranger.   | 1733. | Jeon-Boptista Morgagni, associé étr                                                                                  | 1747   |
|       | L. Ferd. comte de Mersigli, ass. etc.                                      | 1030  | 1731. Pierre Rougnet                                                                                                 | 1771   |
| 1716. | Melchior de Polignae, cardinal, bon.                                       | 1761  | Jean-Dominique Maraldi                                                                                               | 1788   |
|       | Mere-Rene merquia d'Argenson, bono-                                        | -,    | 1731. Jeen-Paul Greodyen de Fonchy<br>1732. François Chicoyneco, med. ass. lib.                                      | 1788.  |
|       | raire                                                                      | 1731. | 1732. François Chicoyneco, med. ass. lib                                                                             | 1752   |
|       | L. Leon Pajot, comte d'Onsembray, bon.                                     | 1754. | Étieone-Simon de Gamaches, ch. reg.                                                                                  |        |
|       | Pierre Chirac, mideciu                                                     | 1752. | associé libra                                                                                                        | 1736.  |
|       | Pierre-Rest. de Mantmort, ass. libre.                                      |       | 1733. Alesis Fontaine<br>Christian Wolphios, associé étranger.                                                       | 1771.  |
|       | Charles Reyneau, prieur da l'Oratoire,                                     | 1719  | 1734. George-Louis le Clerc de Bullon                                                                                | 1788   |
|       | associe libre                                                              | 1718. |                                                                                                                      |        |
|       | J. Bap, Deschiens de Ressous, uss. lib.                                    | 1735. | Cesar-François Castini de Thury                                                                                      | 1784.  |
|       | Sebustien Valllant, boteuiste                                              | 17:5. | 1736. Cherles d'Albert, associé libre                                                                                | 1751.  |
|       | Ant. Tristen Denty d'Isnerd, medecin.                                      | 1740. | Gilh. Guyan de la Chevalleraye, ess. lib.                                                                            | 1749.  |
|       | de Camus, esclo pour absence<br>Jean-Beptiste Colbert, marquis da          |       | Partre-Charles le Monnier                                                                                            | 1799   |
| .7.0. | Turey, bonornire                                                           | 1146  | Mirrois , bonoraire                                                                                                  | 1-55   |
|       | Marios                                                                     | 1720. | 1030. François Siceire de Brémond                                                                                    | 1242.  |
|       | Henri Jacques Nompar de Caumout.                                           |       | Joseph Cerri, premier médecia da                                                                                     |        |
|       | due de la Force , bouoreire                                                | 1726. | Joseph Cerri, premier médecia da<br>S. M. Catholique, ass. étr                                                       | 1748.  |
| 2718. | Jean-Jacques Dortous de Mairan                                             | 1771- | Jean-Antoine Nollet (abbé)                                                                                           | 1770.  |
| 1719. | Jean Law, contrôleur generel, hon<br>André-Hercula de Fleury, depois car-  | 1719. | Jean Poleni, associé étrangez<br>1740. Étienter Mignot de Montiguy                                                   | 1701.  |
| .,    | disel, honoraire                                                           | 1-13  | Loois Phelypeeux, comte da Saint Flo-                                                                                | .,     |
|       | Jean-Baptiste-Heuri du Troosset de Va-                                     | .,40. | reutin , bonoraire                                                                                                   | \$222. |
|       | lineaur, bonoraire                                                         | 1730. | 1741. Antoine Ferrein, medecin                                                                                       | 1769.  |
|       | Mersa-Goil, Benard de Rezay, ass. lib.                                     | 1736, | JPaul de Gon de Naires (abbé, vét.).                                                                                 | 1,86.  |
|       | Joseph Privat de Moliéres                                                  | 1742. | Nicolas-Louis de la Caille (abbé)                                                                                    | 1762.  |
|       | Pierre let, empereur de Rossie, hogor.<br>Français Petit, modecia          | 1715. | Jean le Rond d'Alembret                                                                                              | 1785.  |
| .703. | Jacques Trent, medecin                                                     | *74*. | Joseph - Marie - Frençois da Lassone,                                                                                | *749-  |
|       | Sauvenr Morand, chicurgien, doven                                          |       | médecin (vétéran)                                                                                                    | 1788.  |
|       | en sous 1778                                                               | 1773. | 2742. Ponl-Jecques Malouin, inédecin                                                                                 | 1778.  |
| 1723. | Pierre-Louis Morean de Mempertuis                                          | 1759. | Mertin Folkes, associé étraprer                                                                                      | 1754.  |
|       | Camille d'Hostun, duc de Tallerd, bon.                                     | 1728. | 1-43. Michel-Ferdinsod d'Albert, duc de                                                                              |        |
|       | Charles de Cisternay du Fay                                                | 1739. | Michal Philippe Property - (4 (-14)                                                                                  | 1769.  |
| 1744- | de Beaufort                                                                | 1700. | Michal-Philippe Boovard, méd. (vét.).<br>Deniel Charles Trudeine, honoraire                                          | 1787.  |
|       | Jeen Seuse , premier médecin do roi.                                       | 1771. | Lonis-Guilleume la Moonier, médecin                                                                                  | -70%   |
| 8715. | Jeeo-Frençois Phelypeena, comte de                                         |       | (1779 , démissionneure)                                                                                              | 1200-  |
|       | Magrepas, bongerier                                                        | 1781. | Jeen-Etienur Gortterd, medecin                                                                                       | 1:86.  |
|       | Louis de l'Isle de la Croyère                                              | 1743- | 1744. Louis-Jean-Meria Daubenton, médecin.                                                                           | 1799.  |
|       |                                                                            |       |                                                                                                                      |        |
|       | Bernard de Jossien, medecin, veteran.                                      | 1777- | Gespart le Compasseur de Créqui-Mont-                                                                                |        |
|       | Bernard de Jossieu, médecin, veterau.<br>Pierro le Monnier<br>Louis Godin. | 1757. | Guspart le Lompasseur de Créqui-Moot-<br>fort, maequis de Courtivron (vétéran).<br>1744. Guillaume Rouelle, chimiate | 1785.  |

## DE L'HISTOIRE DE FRANCE.

| écration.                                                                           | Mort.  | Reception.                                                                | Mort   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Jos. Esupère Bertin, médeciu (vet.).                                                | 1786   | nocie libre                                                               |        |
| Armand-Louis du Plessis de Richelsen,                                               |        | Achille-Pierre Dinnia da Sejoor, asso-<br>cie libre (demissiononire 1-26) | 1794.  |
| duc d'Arguillan, honoraire                                                          | 175e.  |                                                                           |        |
| 745. Pierre-Joseph Macquer, médecin<br>746. Jacques de Vaucanton                    | 1781.  | Gabriel de Bory, associé libre                                            | 1794-  |
| Antuine de Parcieux                                                                 | 1768.  | Pierre Puissonnier, medecio, sus. lib.                                    | 1708.  |
| Loois-Antuina Nicolle de la Croia                                                   | 1760.  | 1766. Prioce de Lowenstein, ass. etr                                      | 1789.  |
| J. B. da Machaolt, ministre d'État, hon.                                            | 1794   | Louis Codet, chimista                                                     | 1799-  |
| 747. Marc-René de Montalembert, ass. lib.                                           | 1800.  | 1768. Gabriel Jars , chimiste                                             | 1769.  |
| 748. François-David Beritsant, médecin.                                             | 1773.  | Autuine-Laurent Lavursier, chimista                                       | 1794.  |
| Daoiel Bernnuilli, associé étranger Jacques Bradley, associé étranger               |        | Charles Besset (abbé)                                                     | 1814.  |
| 49. Patrice d'Arcy                                                                  | 1901.  | dorect                                                                    | *****  |
| YvMarie Desmareta, comte de Maille-                                                 | *//9*  | Pierre Demours, médecin (vétéran)                                         | 1705.  |
| bois, houoraire                                                                     | 1201.  | Anteine Portal, médecia                                                   | 183a.  |
| L. Elia. de la Vergne de Tressan, ass. lib.                                         | 1-83,  | CesGubr. da Choiseol, due da Pras-                                        |        |
| 50. Ch. G. de Lamuig uon da Matesherbes, h.                                         | 1704.  | lin, honoraire                                                            | 1785.  |
| Girard de Van-Swieten, associé étr                                                  |        | 1770. Charles Messier                                                     | 1817.  |
| 751. Antuine Louis Rouille, min. d'Flat, b.                                         | 1751.  | Jean Dominique Cassinl                                                    | 1785.  |
| Fr. Quesnay, médecin, associa libre                                                 | 1774.  | Balthager-George Sage                                                     | 1814.  |
| Jenn-Baptiste le Roy (vétéras)<br>52. Juseph Lieutand, médeem (vétéras)             | telle. | Aless-Marie de Buchon, abbé                                               | . 3    |
| Claude Groffray, chimiste                                                           | 1033.  | Alexandre-Theophila Vandermoude                                           | 1206   |
| Théodore Baron, médecia                                                             | 1768.  | 1771. JacqAot. Joseph Ceurin                                              | 1800.  |
| Rot-Michel Barrin de la Galissonnière                                               |        | JozLouis de la Grange, associé étran-                                     |        |
| associe libre                                                                       | 1756.  | ger (+786 oummé pensionnaire vét.)                                        | 1813.  |
| 53. Juseph-Jérome le François de la Laode.                                          | 1807.  | Didier-Fr. Mesnard de Chunzy, ass. lib.                                   |        |
| G. J. H. J. B. le Gentil de la Galalsière                                           |        | Thomas Franklin , associa etranger                                        | 1790.  |
| (vétéran)                                                                           | 1791.  | Antoine Baume                                                             | 1804.  |
| Éticone Hales, associé étranger<br>54. Wuldemar, comte de Lowendal, bon.            | 1750.  | 1773. Antoine-Laorent de Justieu                                          | 1837.  |
| Abraham Muivre, associé étranger                                                    | 1755.  | Pierre Sunon Delaplace                                                    | 1800.  |
| Albert de Haller, associé étranger                                                  | 1222.  | Raphael Bienvenu Sabatier                                                 | 1811.  |
| 55. George de Macclesfield, ass. étr                                                | 1764.  | 2774. Felix Vicq d'Asyr                                                   | 1794.  |
| Léonard Euler, associé etrauger                                                     | 1984.  | Tuussaint Bordenave                                                       | 1781.  |
| Jean Morean de Séchelles, miniatre                                                  |        | 1776. Niculas Christiern de Thy, comte de                                 |        |
| d'Etat, bonuraire                                                                   | 1760.  | Milty, associé libre                                                      | 1784.  |
| Paul d'Albert de Luynes, cardinal, bon.                                             | 1788.  | 1777. Amelat, henureire                                                   | 1781.  |
| 56. Alexaudre-Guy Pingré, chanoise régu-<br>lier, associa libre                     |        | Margraff, associé étranger<br>Duc d'Ayen, honoraire                       | 1781.  |
| Beroard Furest de Belidor                                                           | 1790.  | Charles-Claude Labillarderia, comte                                       |        |
| 58. Etienna Bezoot                                                                  | 1783.  | d'Angivillers, pensionnaire vétéran.                                      | 181m.  |
| Louis-Léon-Félia de Brancas, comte de                                               | .,     | 1778. JB. Bucquet                                                         | 128 .  |
| Lauragaia (veteran)                                                                 |        |                                                                           |        |
| Aug. Den. Fougeroux de Bondaroy                                                     |        | ancien professeur de méd., ass. étr                                       | 1781.  |
| Joseph Bernard de Chabert, ass. Jih                                                 | 1805.  | Jean Pingle, mederin du rei d'Aogle-                                      |        |
| Mathieo Tillet.<br>5g. Jean-Bapt, Chappe d'Auteroche (abbé).                        | 1791.  | Claude Melebior Carnetta                                                  | 1782.  |
| Jacques Bane Tenon, charurgien                                                      | 846    | 1779. JB. Pirrre-Aot. Demonet de Lamarck.                                 | 1794.  |
| Jean-François Clément Morand, méd.                                                  | 1784.  | President de Sarron, honoraire surn.                                      | 1019.  |
| Michel Adanson,                                                                     | Bob.   | 1280. Grapar Monge                                                        | 1818.  |
| Mothurio-Jacques Bristuo                                                            | 806.   | Claude-Louis Bertholet                                                    | 1811.  |
| 6n. Antoine Petit, sorderin                                                         | 774-   | 1781. Charles-Augustio de Coolomb                                         | 1806.  |
| 61. ChFrCes. le Tellier de Montmirail, h.                                           | 764.   | Duc de la Rochefonesolt, honoraire                                        | 1827.  |
| Jos - Alexandre de Jahlonnwski, ass. etc. :<br>Hessri-Leonard JB. Bertin , ministre | 777.   | 1781. Guillaume Hunter, associa étranger.                                 | 1783.  |
| d'Étet, bunuraire (?)                                                               |        | Bergman, professeur de chimie à Upsal,<br>associé étranger                |        |
| FlJm. de Vallière, associé libre                                                    | 791.   | Pierre-Françuis-Andre Mechain                                             | * No.5 |
| Ch. Prant de Tauroière, associé libre.                                              | 1222.  | Jean-Nicolas Buache                                                       | 1845   |
| 6a. Charles Louwus, associé étranger :                                              | 1228   | Jeao Bernonilli pere, associe etraoger.                                   | 1500.  |
| 63. Jean-Sylvain Bailly                                                             | 1794.  | Paul-Juseph Barthès, ass. lib. surn                                       | 1806.  |
| Edme-Sebustien Jeaurat                                                              | 1803.  | 1783, Bene Just Hany                                                      | 1821.  |
| 64. Jacques Douglas, comte da Murton,                                               | -      | Henri-Alexandre Tessier                                                   | 1837.  |
| associe etranger                                                                    | 768.   | Bené Lourche Desfuotaines                                                 | 1834.  |
| AntRené de l'aulmy d'Argenson, ho-<br>noraire                                       | -64    | Adrien-Marie Legendre,                                                    | 1053.  |
|                                                                                     | 777    | Wargentio                                                                 |        |
| 65. François-Cesar le Tellier, marquis de                                           |        | Charles Bonnet, associé étraorer                                          | troi.  |
| Cnurtanyaus , husoraire                                                             | 1281.  | 1784, JB. Marse Meutmore,                                                 | Local  |
| Et François Turgot, associé libre . :                                               | Hq.    | Jean-Albert Euler, as-ocié étranger                                       | 1510.  |
| J R Ant. Andouillé, chirurgien, as-                                                 |        | Juseph Priestley, associé étraoger                                        | 1804.  |
|                                                                                     |        |                                                                           |        |

### L'UNIVERS. - DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE

| Réception.  Jean Dorcet.  Quatremer d'isjourel (1786 se place                        | Mort.<br>1801.          | Un décret de la Co<br>suspend les election<br>mais un outre déci |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| . declarée vecante pour obsence                                                      |                         | previsoirement l'A-                                              |
| Antoree-François Fourerny, associe lib.                                              | 1809.                   | aux pieces vacaotes                                              |
| 1785. Joseph Le Paule d'Agilet                                                       | 1785.<br>1789.<br>1813. | ACADÉMIE                                                         |
| Pierre Marie-Auguste Broussonnet                                                     | 1807.                   | PEINTURE                                                         |
| l ouis-Aug, le Tonnelser de Brotenil , h.<br>André Thouju                            |                         |                                                                  |
| Dubanel                                                                              |                         | zarin en 1648.                                                   |
| Philippe Frédérie baron de Dietrich,                                                 |                         | Le cardinal-m                                                    |
| sasocié libre                                                                        | 1793.                   | protecteur. Ell                                                  |
| 1787. Joseph Bauks, essocié étranger                                                 | 1840.                   | tecteur, d'un v                                                  |
| Etienne-Chorles de Lomenie de Brienne,                                               |                         | recteur, d'un c                                                  |
| archevéque de Toulouse, honoraire.                                                   | 1794.                   |                                                                  |
| 1788. Charles-Eugène Gabriel de le Croix.<br>maréchal de Castries, bonoraire         | 1801.                   | teurs, d'autan<br>de douze profe                                 |
| Anne-Cesar comte de le Luzerne, bon.                                                 | 1791.                   | sienrs adjoints                                                  |
| 1789. Louis-Antoine de Bougainville, ass. lib.                                       | 1811.                   | nombre illimi                                                    |
| Herschel, associé etraoger                                                           | 1811.                   |                                                                  |
| 2790. Charles-Louis l'Heritier de Brutelle<br>Pierre-Simon Pelles, associé étrenger. | 1800.                   | membres hono                                                     |
| Horner-Benedict de Saussure, ass. etc.                                               | 1799-                   | phe, d'un secré                                                  |
| PACASTALANA PRAPÉTENTA.                                                              | . 799.                  | En 1793 elle e                                                   |
| 1668. L'obbe Duhamel                                                                 | 1206.                   | académies ; det                                                  |
| 1690 Bern. le Bovier de Fontenelle                                                   | 1757.                   | réunie à l'Acad                                                  |
| 1757. NicChristian de Thy, counte de Milly .                                         | 1784.                   | forma la quatr                                                   |
| 1776. M -J -Antoine Nicolas de Caritat de                                            |                         |                                                                  |
| Condorcet                                                                            | 1793.                   | (Voyes Insti                                                     |
| Liste de tous les membres de l'ancier                                                |                         | adémie des beaux<br>en 1793 (*).                                 |
| L'Académie à se formation en 16                                                      |                         |                                                                  |
| Ch. Lebruo, p.                                                                       | h.,                     |                                                                  |

Convention du 25 novembre 2792 ons dous toutes les académies cret du 27 mars 2793 sutoriss Académis des sciences à nommer dana son sein. Il ne parait pas u son esecution.

DE SCULPTURE ET DE Elle fut établie par Maet constituée en 1655. inistre en fut le premier le se composait d'un prorice-protecteur, d'un dihancelier, de quatre recit d'adjoints à recteurs, esseurs titulaires, de plus, de conseillers, d'un ité d'académiciens, de praires, d'un historiogrataire et de deux huissiers. eut le sort de toutes les ux ans plus tard, en 1795, lémie d'architecture, elle rieme classe de l'Institut. TUT).

x-arts, depuis sa fondation

| 1.'Académie à se           | formation en 1648 se composait de viegt-deus m | sembres, savoir :  |      |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------|
|                            |                                                | Mort.              | Age. |
|                            | Ch. Lebrus, p. h.,                             | 1690.              |      |
| 1                          | Cherles Errard, p. b                           | 1689, a5 mai.      | 83.  |
|                            | Sébattien Bourdon, p. b                        | 1671, 8 mai.       | 55.  |
|                            | Laurent de La Hyre, p. h                       | 1656, al decembre. | 51.  |
|                            | Jacq. Sarrario, t                              | 166e, 3 décembre.  | 68.  |
|                            | Michel Corneills, p. b                         | 1664,              | 61.  |
| ortant le titre d'Anciens. | François Perrier, p. h                         | 1650. juin.        |      |
|                            | Henri de Besobron, p. p                        | 1622, 17 mai.      | -4   |
|                            | Eosteche Le Sueur, p. a                        | 1655. 1 mei.       | 34.  |
|                            | Juste d'Egmont on Juste, p. p.,                | 16-4. 8 janvier.   | 55.  |
| 1 1                        | Gérard Ven Opstal, s                           | 1668. 1 post.      | 71.  |
| . 1                        | Simon Guillein, a                              | 1658, 24 décembre. |      |
|                            | Louis du Guernier, p. mio                      | 1650, 16 janvier,  | 44.  |
|                            | Pierre Van Mol. p.                             | 1650, 8 evril.     |      |
|                            | there van mot p                                | 1680, 18 decembre. | 70.  |
|                            | Loois-Elie Ferdioond, p. p                     |                    | 65   |
| Leadémiciena               | Louis de Boullongne, p h                       | 1674, mars.        |      |
|                            | Henri Mouperche, p. pays                       | 1086, 16 décembre  | 84.  |
|                            | Hans, p. min                                   | 1658, 6 aviil.     | 43.  |
|                            | Louis Testelin, p. h et p                      | 1655, 19 aout.     | 40.  |
|                            | Gerard Gasuso, p. fl                           | 1683, sa janvier.  | 75.  |

|                    | Gerard Gassio, p. fl      |                  | 1685, sa janvier.                        | 75. |
|--------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------|-----|
| (*) Extrait des    | registres de l'ancienne   | p. ėm.<br>p. fl. | peintre sur émail.<br>peintre de fleurs. |     |
| travail entierener | il ueuf.                  | p. gen.<br>p. h. | peintre de genre.                        |     |
| Explicatio         | n des abréviations.       | p. h.            | peintre d'histoire.                      |     |
| arch.              | architecte.               | p. mar.          | peintre de marines.                      |     |
| grav.              | graveur.                  | p. min.          | peintre en miniatus                      |     |
| grav, de med.      | graveur de niédailles.    | p. orn.          | printre d'ornement                       | ts. |
| grav. en p. f.     | graveur en pierres fines. | p. past.         | peintre en pastel.                       |     |
| p. an.             | peintre d'animaux.        | p. pays.         | peintre de paysage.                      |     |
| p. arch.           | peintre d'architecture.   | p. p.            | peintre de portraite                     | 8.  |
|                    |                           |                  |                                          |     |

| THICTOIDE |  |  |
|-----------|--|--|
|           |  |  |

| Thomas Pingrier, p. pays.                                                                                    | Mort.<br>1653, |                             | Age.<br>37.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Académiciens   Thomas Pinagier, p. pays   Samuel Bernard, p. min                                             | 168;, 4        | M Justo.                    |               |
| Metobres admis dapuis 1648.                                                                                  | Mort.          |                             | Age.          |
| 1648, 1 ferrierGilbert de Sève, p. b                                                                         | 1608.          | 9 avril.                    | 83.           |
| Ph. de Champangne, p. h. et p                                                                                | 1674.1         | a sout.                     | 72.           |
| Mathies Montages ou de la Plate Montager,                                                                    | 1895, 1        | 7 avril.                    | So.           |
| p. pays, et mar                                                                                              | 1660, 1        | 19 septembre                | 52.           |
| m mars                                                                                                       | 1678.          | at ferrier.                 | 72.           |
| Louis Le Biebeur, p. arch. et de parspective                                                                 |                | 16 join.                    | 64.           |
| Louis Le Nain Painé, p de bamborhades                                                                        | 1648,          | 23 mai.                     |               |
| Ant Le Nain, dit le Chevalier, p. de bamboch.                                                                | 1077,          | so svril.<br>8 mars.        | 58.           |
| 1651, 4 20út                                                                                                 |                |                             |               |
| a septembre Clouds Vigness, p. h                                                                             | 1070,          | 16 mai.<br>15 mers.         | 77.           |
| Philippe de Boyster, s                                                                                       | 1600           | 16 jauvier.                 | 88.           |
| 4 novembre Abrah. Bozze, grav. prof. de perspective, caclo<br>le 24 novembre : 1006                          | roga,          | io jauriei.                 |               |
| a decembre François Quatrouls, chirurgien anatomista prof.                                                   | ulian.         | q septembre                 | . 28.         |
|                                                                                                              | ,-,            | ,,                          |               |
|                                                                                                              | 1665,          | 16 sout.                    | 60.           |
|                                                                                                              |                |                             |               |
|                                                                                                              | 1670,          | to mars.                    | 53.           |
| 2657, 7 joilletFrançois Gir-edon, 8                                                                          | 2715.          | 3 juillet                   | . 88.         |
| 28 JoillatThomas Reguzudin, s                                                                                | 1706,          | 3 juillet                   | 56.           |
| 5 août Gaspard de Marsy, 5                                                                                   | 1001,          | 16 decembrs.                |               |
| François Le Maira, p. p                                                                                      | 1000,          | 30 jain.                    | 67.<br>75.    |
| 165g, 3 août Ant. Paillet, p. h                                                                              | 1600           | 19 sout.                    | 70.           |
| 1660, 38 février Michel Lance, p. fl. an. et pays                                                            | 1661.          | 19 novembre                 |               |
|                                                                                                              |                |                             |               |
|                                                                                                              |                |                             |               |
|                                                                                                              | 1696           | s mars.                     | 73.           |
| 1661, 18 mars                                                                                                |                |                             |               |
| bre 1671                                                                                                     |                | 3 mars                      | 69.           |
| 27 aoûtJacq. Burette, 2                                                                                      | 1603           | 16 décembre.                | 62.           |
| 1862, a septembreJacq. Rousseau, p. arch. et pays<br>a décembre Étienne Migon, prof. de géom. et de perspect | 1670.          | 11 septembre                | 36.           |
| 1663, 6 janvier Jacq. Van Loo, p. h. et p                                                                    | 1650.          | з5 потещьте                 | . \$6.        |
| le 14 mars 1665                                                                                              |                |                             |               |
| 3 mars Nicoles Migoard, dit d'Avignon                                                                        | 1668.          | ao mars.                    | 63.           |
|                                                                                                              | 1672,          | 13 novembre                 | . 55.         |
|                                                                                                              | 1661,          | an joillet,                 | 48.           |
| 17 mars Thibaut Poissant, s. et arch                                                                         | 1668,          | 16 september                | s. 63.<br>55. |
|                                                                                                              | 1679.          | 6 mai.                      |               |
| Noël Coypel, p. h                                                                                            | 1707,          | aá decembre<br>a5 avril.    | 79            |
| Claude Le Fevre, p. p                                                                                        |                | 4 juin.                     |               |
| Loois Lerambert, a garde des actiques du roi.                                                                | 1610.          | tá imo.                     | 36.           |
|                                                                                                              | 1669.          | 3 avril.                    | 75.           |
| Nicolas Domonster, p. p. su past                                                                             | 1667,          | 16 arptembre<br>14 fevrier. | . Ša.         |
| Heuri Gissey, dessinateur                                                                                    |                |                             | 65.           |
| 7 avril Zacharie Heince, p                                                                                   | 1669.          | a3 join                     | 58.           |
| 14 arril Catherine do Chemin, p fl                                                                           | 1678,          | at septembre                | 58.           |
| lasac Moillon, p                                                                                             | 1073,          | a6 mai.                     |               |
| Pierre de Sève, le puioé, p. h,                                                                              | 1686           | a 5 inillet.                |               |
| Gilles Rousselet, grav                                                                                       | 16-6.          | 15 juillet.<br>3 ferrier.   | 73.           |
| az avrilJB. de Champsigne, p                                                                                 | 1681.          | 28 octobre.                 | 50.           |
| Nicolas de Piate-Montagne, p. h                                                                              | 1706.          | a5 decembre.                |               |
| Étiepos Villequin, p. h                                                                                      |                | 15 decembre                 | . 6g.         |
| Francesco Maria Borsoo, p. pays                                                                              | . 1679.        | 6 juin.                     | 54            |
| Macé                                                                                                         |                |                             |               |
| as avril Ant. Berthellemy, p. p                                                                              | 1669,          | 11 juin.                    | 36.           |
| 36 mai,Pierre du Guernier, p. min                                                                            | 1674.          | at compare.                 | \$0,          |
|                                                                                                              |                |                             |               |

# L'UNIVERS. - DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE

| 10      | L UNIVERS DICTION MINE INCIDED                                                                                                                                                                                                                                   | LIDIO                                      | UL.        |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| Rétroi  | Can.                                                                                                                                                                                                                                                             | Mort.                                      |            | Age.       |
| 446.5 S | n juin JB. Blanchard dit l'Oncle                                                                                                                                                                                                                                 | 1665. 51                                   | rril.      | -0.        |
| 1003, 3 | moit Simon François, dit François de Toori, p                                                                                                                                                                                                                    | 16-1, 22 1                                 | mal.       | 65         |
|         | Pierre Van Schuppen, grav. de porte                                                                                                                                                                                                                              | 1701, 7 0<br>1670, 41                      | ners.      | 74.        |
|         | Gregoire Horet, grav                                                                                                                                                                                                                                             | 1670, 41                                   | uin.       | 6o.        |
|         | annt                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |            |
|         | Raudouin Yvart, p                                                                                                                                                                                                                                                | 1694, 12                                   | décembre.  | žo.        |
| 1       | 5 septembre Daret de Careneuve, p. p. et grav                                                                                                                                                                                                                    | 16:8, 29                                   | roát       | 78.        |
| 3       | o décembrs Gnill. Chastean, grav                                                                                                                                                                                                                                 | 1683, 15                                   | septembre, | 49.        |
| 1564. 1 | g julllet Pierre Panpelier, p. mia                                                                                                                                                                                                                               | 1666, 18                                   | min.       | 45.        |
|         | Simon Laminoy, p                                                                                                                                                                                                                                                 | 1683, 20                                   |            | 60.        |
|         | Jean dn Bois, p pays.                                                                                                                                                                                                                                            | 1680, 9                                    | uin.       | 61.        |
|         | Philippus Vleughels, p                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | eptembre.  | 74.        |
|         | Jacques Bailly, p. fl. en min                                                                                                                                                                                                                                    | 1620 01                                    | eptembre.  | 50.        |
|         | Jacques Dilly, p. 4- va ann                                                                                                                                                                                                                                      | 1704. 2                                    | imillat    | 79.        |
| 1       | 9 juillet                                                                                                                                                                                                                                                        | 1721, 12                                   | novembre.  | 90.        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10:3, 6                                    | millet.    | 42.        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1681. 18                                   | ferrier.   | 74.        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1703, 6:                                   | pout       | 77.        |
|         | Nicolas Legendre, s                                                                                                                                                                                                                                              | 1671, 28 :                                 | octobre.   |            |
|         | n novembreJacquet Hourean, s                                                                                                                                                                                                                                     | 1691, 18                                   | mai.       | 67.        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |            |
|         | de sa réception et ne figure pas sur les listes.                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |            |
|         | 6 décembreLe Dart, p., id                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |            |            |
| 1665,   | 4 janvier Gabriel Blanchart, dit le neveu, p. h                                                                                                                                                                                                                  | 1704, 19 1                                 | danier.    | 64.        |
|         | Denis Permentier, p. fl. et fruits                                                                                                                                                                                                                               | 1072, 21                                   | odt.       | 60.        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1711. 7.                                   | panvier.   | 71.        |
|         | Abroh. Generis, p. pays<br>I mai                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | eptembre.  | 55,        |
|         | mai                                                                                                                                                                                                                                                              | 1679. 8 :                                  | eptembre.  |            |
| (       | jain. Pierre Sarrain, s<br>jailletLouis du Namenr, p. b.                                                                                                                                                                                                         | 1693, 11 4                                 | not a bear | 77.        |
| -       | jailletLouis de Nameor, p. B                                                                                                                                                                                                                                     | 1684, 8                                    |            |            |
|         | nodt Brooit Massou, s de med Jean Warin, grav. de med Jean Warin, grav. de med 8                                                                                                                                                                                 | 1684, 16                                   | out.       | 68.        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1699, 16 1                                 | excier.    | 64.        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1682, 90                                   | msi.       |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1714. In 1                                 | mai.       | 86.        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1570, 3 0                                  | octobre.   | 5e.        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2700. 61                                   | evrier.    | 81.        |
| 30      | avril                                                                                                                                                                                                                                                            | 1690, 27                                   | vril.      | 61.        |
| 25      | jnin                                                                                                                                                                                                                                                             | 1703, 27 1                                 | ferrier.   | 69.        |
|         | septembre Pierre Hutiont, s                                                                                                                                                                                                                                      | 1673, 29                                   | eptembre.  | 63.        |
| 1568,   | ferrier Michel Anguire, f                                                                                                                                                                                                                                        | 1686, 11 ]                                 | millet,    | 74-        |
|         | juillet Pierre Mazeline, s                                                                                                                                                                                                                                       | 1686, 11<br>1708, 7<br>1788, 5<br>1710, 30 | evrier.    | 63.        |
| 1669,   | décembre                                                                                                                                                                                                                                                         | 1700. 30                                   | ione,      | 64.        |
|         | 5 janvierCh Hérault, p. pays                                                                                                                                                                                                                                     | 1710, 30                                   | millet     | 78.        |
| 8070, 3 | 5 parties Revalues on Canada Pelemet                                                                                                                                                                                                                             | 1718, 19                                   | nie.       | 68.        |
|         | 6 juillet Jacques ou Claude Friquet<br>Veuroze, p. h                                                                                                                                                                                                             | .,,                                        |            |            |
| 100     | 6 octobre Bertholnme Flemmel dit Berthollet, p. h                                                                                                                                                                                                                | 1675, 10                                   | ioillet.   | 63.        |
|         | Gérard Léonard Herrard, a. et grav en méd                                                                                                                                                                                                                        | 1675, 8                                    | octobre.   | 45.        |
| 100     | 6 décembre Israél Silvestre, dessinet, et grav                                                                                                                                                                                                                   | 1691, 11                                   | octobre.   | 71.        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |            |
|         | 8 mars Martin Desjardins, s                                                                                                                                                                                                                                      | 1694. 21                                   | mai.       | 54.        |
|         | s moutNicolsa Hallier, p. p                                                                                                                                                                                                                                      | 1686, 17 1                                 | mars.      | 51.        |
| 1670, 3 | s mars. Martin Desjardins, s. s matt. Nicolsa Hallier, p. p. o janvier. Jean Garnier, p.                                                                                                                                                                         | 1703, 35                                   | etobre.    | 73.        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1678, 16                                   | septembre. | 70.        |
|         | Mathieu Lespagnandelle, a                                                                                                                                                                                                                                        | 1689, 28                                   | even.      | 74.<br>66. |
|         | Pierre Bosrguignon, p. p. 6 marsJean Raon, a                                                                                                                                                                                                                     | 1707,                                      | mart.      | 00.        |
|         | 6 mars Jean Raon, a                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |            |            |
|         | Thillians I 'Aliemant, B. D.                                                                                                                                                                                                                                     | 1716, 22                                   | mars.      | 84.        |
|         | Ettach Sorbie Cheron, B. B.                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | eptembre.  | 63.        |
|         | 6 ands Schastien Le Clerc, destinat, et grav                                                                                                                                                                                                                     | 1714, 25                                   | octobre.   |            |
|         | e octobre Jean Cotelle, p. min                                                                                                                                                                                                                                   | 1708, 24                                   | septembre. | 63.        |
| 16-3.   | 1 Julis Paul Niguard, P. P.  1 Julis Philippe I. Allemant, p. p.  6 zolit Sebastine LeGer, diminat et gran  o octobre, Fran Centelle Legence, p. p.  1 Gerrier Nicola Berger, p. p., extin la 3o inavier c61a.  Nicolas Berger, p. p., extin la 3o inavier c61a. | 1674. 16                                   | mai.       | 46.        |
|         | 5 svrilNicolas Heude, p. p., exclu la 30 janvier 168a<br>pour s'étre établi en Angleterre sans la per-                                                                                                                                                           |                                            |            |            |
|         | pour s'étre établi en Angleterre sans la per-                                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |            |
|         | mission dn rot                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |            |            |
|         | René-Antaine Houasse, p. h                                                                                                                                                                                                                                       | 1710. 271                                  | 981.       | 65.        |
| 1       | 3 mai François Van Der Meulen, p. bat                                                                                                                                                                                                                            | 1690, 15                                   |            | 56,        |
| 70.0    | Nicolas Baudesson, p. fl                                                                                                                                                                                                                                         | 1680, 41                                   | eptember.  | 7:-        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |            |

| Rec   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | eption.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ag                                                                                             |
|       | 23 july Ch. de La Fosse, p. h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1716, 13 décembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sec.                                                                                           |
|       | 9 septembre Pierre Lombard, grav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1681, Je octobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 69.                                                                                            |
| 1654. | 31 mersGerard Audran dit l'Oncle, grev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1702, 25 juillet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61.                                                                                            |
| /**   | a6 mai Jeno Forest, p. paya., exelu comme protes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
|       | tant, est reintegre le 25 avril 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1711, 17 mars,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76                                                                                             |
|       | z septembreJena Nocret, p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1719, 8 decembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77                                                                                             |
|       | 6 octobre François de Troy, p. p. et h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1730, 1 mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85.                                                                                            |
|       | Pierre Mooier, p. b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1703, 29 decembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64.                                                                                            |
| 645   | 5 janvier Jean Corneille dit le Jeane, p. h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2695, 23 avril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49                                                                                             |
| ,     | Frang. Boonemer, p. h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1689, 9 juia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34.                                                                                            |
|       | ay marsClaude Audrau, p. h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1684, 5 janvier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42.                                                                                            |
|       | Jean Jourenet, p. b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1717. 5-avril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 73.                                                                                            |
|       | a# jninGeorge Focus, p. paya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1708, a6 ferrier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64.                                                                                            |
|       | 3 noût                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -,, ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -,,                                                                                            |
|       | Jana Ecunae, p. min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r677, 16 inillet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36                                                                                             |
|       | 5 octobre Figer, p. p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1677, 16 juillet.<br>1698, 30 décembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75.                                                                                            |
|       | 26 octobre Etienna Baodet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1711, 8 juillet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -3.                                                                                            |
|       | 7 décembreMartio Lambert, p. p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1699, 18 ferrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | í,                                                                                             |
| 6-6   | a5 jaoviceLoois Le Conte, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1694, 24 décriobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 9                                                                                            |
| .070, | z fevrierGnill. de Proidementagne, p. pays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1685, 13 novembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38.                                                                                            |
|       | 11 avril Frenç. l'Espingolas, s., exclu le 6 nov 1674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1705, 18 juillet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.                                                                                            |
|       | Ant. Cayrerox, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1718, to octobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | to.                                                                                            |
|       | 3e maiThomas Blanchet, p. h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1680, 11 joio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fra.                                                                                           |
|       | JB. Tubi, dit Betiete le Romain, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1700, 9 août.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70.                                                                                            |
|       | an Inio Mann Nattier o p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1705, 24 octobre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63.                                                                                            |
|       | a7 juin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1713, 6 decembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64.                                                                                            |
|       | 24 juillet Domenico Guidi, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,10, 0 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
|       | 3 aout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1698, 18 mars.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55.                                                                                            |
|       | of nonember touch Beneard a da batelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2704, 1 mars.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56.                                                                                            |
|       | 14 novembre Joseph Parrocel, p. da batailles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1718, 22 septembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83.                                                                                            |
| .077, | 6 marsGerard Edelinck, grav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1707, 3 avril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66.                                                                                            |
|       | 11 avrilJean Le Pantre, desa, et grav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 168s, a février.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65.                                                                                            |
|       | 7 soutJeso Hellart, p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | root, a reveree.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03.                                                                                            |
|       | Isaze de la Croix, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
|       | 27 novembreBon de Boullongoe l'ainé, p. h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1717, 16 mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68.                                                                                            |
|       | 4 decembra Allegrain, p. paya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1717, 10 843.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
|       | a6 maraAlexie Loyr, orf. et grav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1736, 1 avril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93.                                                                                            |
| 1070, | Le Conte, s vers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1681.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73.                                                                                            |
|       | 19 novembre François Verdier, p. h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
|       | 25 févrierAntoios Massno, grav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1730, 19 jam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79-<br>64.                                                                                     |
| 1079, | 18 mars Lenis Lieberis, p. h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1700, 30 mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| .64.  | 34 fevrierLouis Joblot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1687. 3 decembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45.                                                                                            |
|       | 2- man Dhillians M. codes a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1713, 27 avril.<br>1715, 25 décembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37                                                                                             |
|       | 30 marsPhilippe M.gmer, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1701, 17 jaio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66.                                                                                            |
|       | a3 novembre Dorother Masse, sculptonie en beis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1701, 17 juie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66,                                                                                            |
|       | as mart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1713, 3 avril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| 1001, | Auseime Flamen, s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75.                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1717. 15 mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70.                                                                                            |
|       | af avril Corneille Van Cière, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1732, 31 decembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 84.                                                                                            |
|       | 26 avril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1732, 31 decembre.<br>1732, 19 moi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50.<br>87.<br>84.                                                                              |
|       | 26 avril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1732, 31 decembre.<br>1722, 19 moi.<br>1686, 15 fevrier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90.<br>84.<br>42.                                                                              |
|       | 26 avril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1733, 31 decembre.<br>1733, 19 moi.<br>1686, 15 fevrier.<br>1716, 3 fevrier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90.<br>87.<br>84.<br>42.<br>65.                                                                |
|       | a6 avril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1732, 31 decembre.<br>1722, 19 moi.<br>1686, 15 fevrier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90.<br>84.<br>42.                                                                              |
|       | 26 artil. Corneille Van Clève, s.  5 juillet. Nicotas Rabon, p. h. Charles Berille, p. pays.  Jenn Corne, s.  1 soût. Louis Rich Perdiaand, n. p., each comme pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1733, 31 decembre.<br>1733, 19 moi.<br>1686, 15 fevrier.<br>1716, 3 fevrier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90.<br>87.<br>84.<br>42.<br>65.                                                                |
|       | 56 arril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1732, 31 decembre.<br>1712, 19 moi,<br>1686, 15 février.<br>1716, 2 fevrier.<br>1710, 22 avoit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$4.<br>42.<br>65.<br>60.                                                                      |
|       | 26 arril. Corrollle Van Clere, 1  5 juillet. Nicolas Rabon, p. h.  Charles Berille, p. pays.  Jenn Corno, .  Louis Ribe Preliand, p. p., each comme protestum to roctobe. 1  aoút. Louis Ribe Preliand, p. p., each comme protestum to roctober 1681, abjure, pais est pintegrale de los mars 1686.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1733, 31 decembre.<br>1713, 19 moi.<br>1686, 15 février.<br>1716, 2 fevrier.<br>1710, 21 moit.<br>1717, 5 septembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70.<br>87.<br>84.<br>42.<br>65.<br>60.                                                         |
|       | 16 artil. Gerreille Van Gleve, 1.  5 juillet. Nicolas Rabon, p. h. Charles Devillet, p. pays. Jenn Corrin, 1.  1 soldt. Lockers Bevillet, p. pays.  1 soldt. Lockers Lockers project october plat, 2 pays.  printager is no october plat, 2 pays.  printager is 5 mars 1606.  Louis de Booffongung, p. h.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 173a, 3s decembre.<br>172a, 10 moi.<br>1686, 15 fevrier.<br>1716, a fevrier.<br>1710, as aout.<br>1717, 5 septembre.<br>1733, as movembre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90.<br>84.<br>42.<br>65.<br>60.                                                                |
|       | 16 artil. Geraville Van Gieve, 1.  5 juillet Canadille Van Gieve, 1.  Nicolas Rabens, p. h.  Canadille Can                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1733, 31 decembre.<br>1723, 19 moi.<br>1686, 15 fevrier.<br>2716, 2 fevrier.<br>1710, 21 septembre.<br>1717, 5 septembre.<br>1733, 21 novembre.<br>1700, 13 août.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70.<br>87.<br>84.<br>42.<br>65.<br>60.<br>78.<br>74.                                           |
|       | 56 artil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1733, 31 decembre.<br>1723, 19 moi.<br>1686, 15 fevrier.<br>2716, 2 fevrier.<br>1710, 21 sevit.<br>1717, 5 septembre.<br>1733, 21 novembre.<br>1709, 13 novit.<br>1686, 19 avril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70.<br>87.<br>84.<br>42.<br>65.<br>60.<br>78.<br>74.<br>41.                                    |
|       | 56 artil. Generalle Van Cibre, to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1733, 31 decembre.<br>1723, 19 moi.<br>1686, 15 fevrier.<br>2716, 2 fevrier.<br>1710, 21 sevit.<br>1717, 5 septembre.<br>1733, 21 novembre.<br>1709, 13 novit.<br>1686, 19 avril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90.<br>87.<br>84.<br>42.<br>65.<br>60.<br>78.<br>74.<br>41.                                    |
|       | 56 artis.   Generalle Van Giere,   1.     5 juillet.   Inc. Lachter-Bouset Van Beereg, p. mar.     5 juillet.   Nicolat Edons, p. h.       1 sold   1 sold | 1733, 31 decembre.<br>1723, 19 moi.<br>1886, 15 fevrier.<br>1716, 3 fevrier.<br>1710, 81 seviet.<br>1717, 5 septembre.<br>1719, 13 soit.<br>1709, 13 soit.<br>1866, 19 sviil.<br>1723, 7 janvier.<br>1717, 0 sviil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90.<br>87.<br>84.<br>42.<br>65.<br>60.<br>78.<br>74.<br>41.<br>86.                             |
|       | 56 artis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173a, 31 decembre.<br>173a, 19 mi.<br>1686, 15 février.<br>2716, 3 février.<br>1710, 32 ewit.<br>1723, 8 septembre.<br>1709, 13 août.<br>1686, 19 avril.<br>1723, 7 javrier.<br>1774, 9 avril.<br>1744, 13 marie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50.<br>87.<br>84.<br>42.<br>65.<br>60.<br>78.<br>74.<br>61.<br>86.<br>69.                      |
|       | 56 artis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173a, 31 decembre. 173a, 10 mi. 1646, 15 février. 1710, 01 mout. 1717, 5 septembre. 1713, 31 movembre. 1704, 13 moit. 1704, 13 moit. 1704, 7 janvier. 1717, 0 avril. 1714, 13 mars. 1710, 18 juin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70.<br>87.<br>84.<br>42.<br>65.<br>60.<br>78.<br>74.<br>41.<br>86.<br>69.<br>68.               |
| 680,  | 56 arti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 173a, 31 decembre. 173a, 19 m. 1646, 15 ferrier. 1716, a ferrier. 1710, a1 accit. 1717, 5 septembre. 1733, a1 sovembre. 1733, a1 sovembre. 1734, 19 arril. 1646, 19 arril. 1737, 9 arril. 1741, 13 mar. 1740, 18 feis. 1773, 18 jeis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70.<br>87.<br>84.<br>42.<br>65.<br>60.<br>78.<br>74.<br>61.<br>86.<br>63.<br>86.               |
| 680,  | 56 artis. — Gamerille Van (Jire; 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 173a, 31 decembre. 173a, 15 mi. 1646, 15 ferrier. 1710, 81 mout. 1717, 5 septembre. 1710, 81 mout. 1713, 31 movembre. 1704, 13 mout. 1704, 13 mori. 1714, 13 mori. 1714, 13 mori. 1715, 10 mi. 1715, 10 mori. 1715, 17 m | 70.<br>87.<br>84.<br>65.<br>60.<br>78.<br>74.<br>61.<br>86.<br>69.<br>68.<br>73.               |
| 680,  | 56 artis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173a, 31 decembre. 173a, 19 m. 1646, 15 ferrier. 1716, a ferrier. 1710, a1 accit. 1717, 5 septembre. 1733, a1 sovembre. 1733, a1 sovembre. 1734, 19 arril. 1646, 19 arril. 1737, 9 arril. 1741, 13 mar. 1740, 18 feis. 1773, 18 jeis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 70.<br>87.<br>84.<br>42.<br>65.<br>60.<br>78.<br>74.<br>61.<br>86.<br>63.<br>86.               |
| 680,  | 56 artis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 173a, 31 decembre. 173a, 15 mi. 1646, 15 ferrier. 1710, 81 mout. 1717, 5 septembre. 1710, 81 mout. 1713, 31 movembre. 1704, 13 mout. 1704, 13 mori. 1714, 13 mori. 1714, 13 mori. 1715, 10 mi. 1715, 10 mori. 1715, 17 m | 70.<br>87.<br>84.<br>65.<br>60.<br>78.<br>74.<br>61.<br>86.<br>69.<br>68.<br>73.               |
| 680,  | 56 arth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 173a, 31 decembre. 173a, 16 moi. 1686, 15 ferrier. 1710, at sent. 1710, at sent. 1710, at sent. 1710, at sent. 1700, 13 août. 1704, 13 août. 1704, 7 janrier. 1714, 13 mari. 1714, 13 mari. 1714, 13 mari. 1715, 10 avril. 1715, 10 avril. 1715, 10 avril. 1715, 10 avril. 1716, 21 avril. 1717, 170, 18 jani. 1718, 20 avril. 1718, 21 avril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70.<br>87.<br>84.<br>42.<br>65.<br>60.<br>78.<br>74.<br>61.<br>86.<br>69.<br>86.<br>75.        |
| 680,  | 56 artis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1732, 3x decembre, 2732, 15 mis. 1636, 15 fevrier. 2716, 3 fevrier. 2716, 3 fevrier. 2717, 5 septembre, 1733, 18 sovembre, 1709, 13 soit. 1646, 19 avril. 1709, 13 soit. 1709, 13 soit. 1709, 18 feis. 1714, 13 mer. 1714, 13 mer. 1713, 30 avril. 1713, 30 avril. 1714, 13 mer. 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, | 70.<br>87.<br>84.<br>65.<br>60.<br>78.<br>74.<br>61.<br>86.<br>69.<br>68.<br>73.               |
| 680,  | 56 artis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1732, 31 decembre. 1732, 16 mis. 1856, 15 ferrier. 1716, 2 ferrier. 1716, 3 esptembre. 1717, 5 esptembre. 1717, 5 esptembre. 1718, 10 sovembre. 1700, 13 codd. 1717, 9 avril. 1722, 7 jarvire. 1717, 13 mars. 1717, 13 mars. 1718, 14 mars. 1718, 17 avril. 1718, 17 avril. 1706, 18 faction.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70.<br>87.<br>84.<br>42.<br>65.<br>60.<br>78.<br>74.<br>41.<br>86.<br>63.<br>86.<br>73.<br>85. |
| 68e,  | 56 artis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1732, 3x decembre, 2732, 15 mis. 1636, 15 fevrier. 2716, 3 fevrier. 2716, 3 fevrier. 2717, 5 septembre, 1733, 18 sovembre, 1709, 13 soit. 1646, 19 avril. 1709, 13 soit. 1709, 13 soit. 1709, 18 feis. 1714, 13 mer. 1714, 13 mer. 1713, 30 avril. 1713, 30 avril. 1714, 13 mer. 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, 1714, | 70.<br>87.<br>84.<br>42.<br>65.<br>60.<br>78.<br>74.<br>61.<br>86.<br>69.<br>75.               |

### 2 L'UNIVERS. — DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE

| 72    | L'UNIVERS. — DICTIONNAIRE ENCYCI                                                      | OPÉ DIQUE                                |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| R     | frenting.                                                                             | Mort.                                    | Age,       |
|       | 3, 30 janvier Joseph Roettiers, grav. de med                                          | 2707, 22 septembre                       | . 06.      |
|       | 27 ferrier Gabriel Revel, p. p                                                        | 1717, 31 septembre                       | 60.        |
|       | 27 norembre Philibert Vigier. a                                                       | 1719, 5 jaurier.                         | 83.        |
| 168   | 1, 18 maraJean Poultier, s                                                            | 1710, 12 nevembre.                       |            |
|       | 17 juin Louvois fait notifier à l'Academie que son in-                                | 17-91 12 motomate.                       |            |
|       | tention est que l'un prenne un toin très-exact                                        |                                          |            |
|       | de ne recevoir aucune personne dans l'Aca-                                            |                                          |            |
|       | demie qui ne sort d'un tres-grand mesite et                                           |                                          |            |
|       | digne d'entrer dans la compagnie.                                                     |                                          |            |
|       | 26 août                                                                               |                                          |            |
|       | 14 septembreLouvoia decide que les grands prix seront                                 |                                          |            |
|       | envoyés dans l'academie de Rome à la pen-                                             |                                          |            |
|       | sion do roi                                                                           |                                          |            |
| 108   | 5, 30 juin Pierre Granier, s                                                          | 1715, 6 octobre.                         | Se,        |
|       | 24 novembre J. B. Blain de Fontenay, p. fl. L'Arademie                                |                                          |            |
|       | l'admet à prendre séauce avant qu'il aut<br>terminé son tableau de réception pour lui |                                          |            |
|       | marquer la jose qu'elle a de ce qu'il s'est                                           |                                          |            |
|       | marquer is jose qu'este à la fei catholi-                                             |                                          |            |
|       | - que, et exciter par ses grâces les autres                                           |                                          |            |
|       | o de la religion prétendue reformée qui                                               |                                          |            |
|       | wsont de la compagnic, à restrer dam je                                               |                                          |            |
|       | « giroo de l'Eglise, laquelle seance                                                  |                                          |            |
|       | « l'Académie lui a accurder sans couse                                                |                                          |            |
|       | s quence, since à l'egard d'autres per-                                               |                                          |            |
|       | a tonnes de la dite religion prétendne ré-                                            |                                          |            |
|       | · formée qui seraient capables d'être reçues                                          |                                          |            |
|       | « à l'Academie qu'elle favorisers de la                                               |                                          |            |
|       | <ul> <li>mesme grice. "Il présente son tableau,</li> </ul>                            |                                          |            |
|       | et est reçu, le 30 août a687                                                          | 1715, ta ferrier.                        | 61,        |
| 1030  | , 30 mars Nicolas de L'Argillière, p. p. et b                                         | 1746, 16 mars.                           | 90.        |
| 168   | a8 juin                                                                               | 1693, 13 juits.                          | 37.        |
| 1047  | , 7 juie                                                                              | 1718. 1 jein.                            | 73.        |
|       | 30 andt Philippe Vegunu, p. p                                                         | 1701. 7 septembre.                       | ti-        |
|       | 19 novembreSimon Guillebaut, p. b.                                                    | 1739, 9 stril.                           | 83.        |
| +688  | , a6 join., Jean Hardy, s                                                             | 1708, 12 septembre.                      | 65.        |
|       | ar novembre André Bouva, p. p.                                                        | 2740, 18 mai.                            | 83.        |
|       | 31 décembre David Bourdereile                                                         | 1706, 8 fevrier.                         | 55.        |
| 168q  | 5 ferrier Fr. Bandesson, p. fl.                                                       | 1713, 17 mers.                           | 69.        |
| -     | 14 septembre. Jacques Clerion, a                                                      | 1714, 28 evril.                          | 25.        |
| 1690  | , 5 mars Mignard, nomme par le roi académicien,                                       |                                          | ,          |
|       | recteur, chancelier et directeur                                                      | 1695.                                    |            |
|       | 31 mars Simon Hurtrelle, a                                                            | 1714. 11 mors.                           | -6.        |
|       | 17 mai Philippe Ferrand, p. en émail                                                  | 2731, 5 jaovier.                         | So.        |
| 1693  | 39 aoútNicolas Conston, s                                                             | 1733, 1 mai.                             | 78.        |
| 1691  | 6 mars                                                                                | 1717, 87 mai.                            | 73.        |
| 1099  | bátiments le rei                                                                      |                                          |            |
|       | t soutAlexandre-Franc, Desportes, p. an                                               | 1708, 11 mai.                            | 63.        |
|       | at estables   Inn Tortabel n n                                                        | 1743. 21 août.                           | 83.        |
| 1=00  | a jaevier Hyscinsbe Rigaud, p. p. et b                                                | 1718, 10 novembre.<br>1743. 19 decembre. | 66.<br>84. |
| -,    | 17 marsThomas Bernard, grav. de méd                                                   | 1713, a3 sout.                           | 63.        |
|       | 30 juilletPhil. Meurnier, p. arch                                                     | 1734, 27 d-cembre.                       | 78.        |
|       | to october Fr. Barris, a                                                              | 1716, 10 octobre.                        | 70.        |
| 1701  | to agril Michel Boyer, p. szch                                                        | 2724. at janvier.                        | ް.         |
|       | as join François Joormet le jeune, p. p                                               | 1749, 8 avril.                           | - /-       |
|       | 30 millet Joseph Vivien, p. bast.                                                     | 1734, 5 décembre.                        |            |
|       |                                                                                       | 1764. 17 ferrier.                        | 71.        |
|       | 19 octobreRobert Le Lorrain , 8                                                       | 2743, 2 jeie.                            | 78.        |
|       | 16 novembre Philippe Bertraod, a                                                      | 1714. 30 janvier.                        | fie.       |
|       | 31 décembre Pierre Gobert, p. p                                                       | 1744. 13 fevrier.                        | 83.        |
| 1701  | 34 mars, Louis de Silvestre, p. h                                                     | 1760. ta avril.                          | 84.        |
|       | François Marot, p. h                                                                  | 2719. 3 décembre.                        | 51.        |
|       | Robert Tournières, p. p. et de petits sujets d'h.                                     | 1748, an mars.                           |            |
|       | a6 aoûtJerdms Vallet, grav                                                            | 275a, 18 mai.                            | 90-        |
| 1703. |                                                                                       |                                          | - 2        |
| - 700 | as seril Nicolas Bertin, p. h                                                         | 1719, 10 octobre.<br>1736, 11 avril.     | 73.        |
|       | 3e jeinJean Louit Le Moyne, a                                                         | 1755, á mái.                             | •••        |
|       |                                                                                       |                                          |            |

| Récoption,                                                           | Nort.                                | Age.       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1703, 28 juillet Jean flane, p. p. at b                              | 1735, 1 juillet.                     | •          |
| Pierre-Jacques Cases, p. h                                           | 1754, 25 jaim.                       | 79-<br>60. |
| 4 août Niculas Simon Belle, p. p                                     | 1734, at unvembre.                   | 60.        |
|                                                                      | tere, 3o mars.                       | 71.        |
|                                                                      | 1725, 20 septembre.                  |            |
| 26 juilletJacques Van Schuppen, p. b                                 | 1751, janvier,                       |            |
|                                                                      | 1761, janvier.<br>1763, 19 Juin.     | 87.        |
| Henri de Favanor, p. h.  18 octobre J. B Santerre, p. b. et p.       | 1752, 27 avril.                      | 83.        |
| at autober . J.R. Santerre p. h. et p                                | 1717, 21 novembre.                   | 68.        |
| a6 actubre Guill Constant, 3                                         | 1740, 22 février.                    | 6q.        |
| 25 octobre Guill, Constou, 2                                         |                                      |            |
| 6 decembre, Michel Serre, p. b,                                      | 1733, 1n octobre.                    | 79         |
| 1705, 26 septembre Sommel Masse, p b                                 | 1753, 30 tale.                       | 82.        |
| 1706, 29 usaiLouis Simonorau, grav                                   | 1727, 16 mayer.                      | 67.        |
| 25 septembre Louis Silvestre alné, p. pays                           | 1727, 16 jouvier.<br>1740, 18 avril. |            |
| 1707. 29 janvier Claude Verslut, p. h                                | 1733, to december.                   | 66.        |
| 30 avril P. d'Ulin, p b                                              | 1748, 28 janvier.                    | 79-        |
| 30 juilletGaspard du Change, grav                                    | 1757, 6 janvier.                     | 94.        |
| Autoine Tronvoin, grav                                               | 1708, 10 mats.                       | 55.        |
| 27 aoûtPierre Drevet, grav                                           | 1230.                                |            |
| 3 i sej tembre Michel-Ange Houasse, p                                | 1730, 3n septembre.                  | 5e.        |
|                                                                      | 1728, to octobre.                    | 50.        |
|                                                                      | 1716, 25 mars.                       | 50.        |
|                                                                      | 1756.                                |            |
|                                                                      | 1719, 18 septemb.                    | 62.        |
| 28 juilletJean François da Troy, p. h                                | 1752, 26 janvier.                    | 23.        |
|                                                                      | 1730. 9 joillet.                     | Z3.        |
| 270 Octobra                                                          | 1713, 22 decembre.                   | 50.        |
| 22 juinJean Millet dit Francisque, p. pays                           | 1723, 17 avril.                      | 57.        |
|                                                                      | 1731, a octobre.                     | ág.        |
| a3 août Pierre Domanchin, sieur de Chavaune, p. pays.                | 1744, a3 decembre.                   | 22.        |
| of octobreJB. Feret, dit Baptista, p. pays                           | ,,,,,                                |            |
|                                                                      | 1752, 26 août.                       |            |
|                                                                      | 1728.                                |            |
|                                                                      | 1761, 21 inillet.                    | 98.        |
| 17 juin Gilles Alloo, p. p                                           |                                      |            |
| 31 decembre Augustin Cayot, s                                        | 1722, 6 aveil.                       | 55.        |
| 1712. 30 avril Franç. Coudray. s                                     | 1727, 29 avril.                      | 49.        |
|                                                                      | 1716, 15 decembra.                   | 38.        |
| 29 octobreJ. B. Nattier. s., rayé le 27 avril 1726                   | .,,                                  |            |
| 29 Octobre                                                           | 1723, 11 mal.                        | 48.        |
| 1713, 27 mai                                                         | 1728, 29 avril.                      | 59-        |
|                                                                      | 1733, 4 mai.                         | 40.        |
|                                                                      | 1-50, 14 juio.                       | 49.        |
| JB. Le Moyne, a                                                      | 1731, 20 octobre.                    | 48.        |
| 29 novembreJacq. Bousseau. 3                                         | 1740, 13 ferrier.                    | 60.        |
| 20 BOTTERDE Satel & leaven n neva                                    | 1748, 24 ferrier.                    | 75.        |
| 1728, 26 septembre                                                   | 1737.                                |            |
|                                                                      | 1727, 6 ferrier.                     | 64.        |
| 3 juillet J. B Masse, p. et grav                                     | 1767, 17 septembre                   | 79.        |
| -9 and Ant Wattern, n. de suieta modernes                            | 4721, 26 juillet.                    | 33.        |
| 38 août Ant Watteau, p. de sujets modernes<br>Jean Raonx, p. h. et p | 1734.                                | 57.        |
| 31 decembre Jean Thierry, a                                          | 1739, 20 décembre.                   |            |
| Charles-Joseph Roettiers, grav. med. et des                          | ,,,,,                                |            |
| monules                                                              | 1779, 14 mars.                       | \$7.       |
| 1918, 26 mars François Chéreau, grav                                 | 1730, 15 avril.                      | 49-        |
| 3n avril Jean Blanck ou Leblace, grav. de med                        | 1749. 13 décembre.                   | 74+        |
| 38 mai Sébustien Rocci, p. h                                         | 1-34, 13 mai.                        | 72.        |
| Jean du Viviar, grav. de med                                         | 1761. 3s avril.                      | 74.        |
| 30 juillet François Le Moyne, p. b                                   | 1737, 4 juio.                        |            |
|                                                                      | 1266, 2 percubre                     | 84.        |
|                                                                      | 1755, 3o avril.                      | 69.        |
|                                                                      | 1713, 14 septembre                   | . 52.      |
| 1720, 28 jum                                                         | 1768.                                | 56.        |
|                                                                      | 1740.                                |            |
|                                                                      | 1757, 5 août.                        | 74-        |
|                                                                      | 1757, 15 avril.                      | 84.        |
|                                                                      | 1734, 14 décembre.                   | 42.        |
|                                                                      | 1749, 27 janvier.                    |            |
| 1731, 2a févrierCharles Parrneel, p. bat                             | 175a, 24 mai.                        | 64.        |
| 36 avrilJacques La Jone, p. arch                                     | 1761, 12 avril.                      | 74-        |
| to active and the samples of source by many attentions               |                                      | * * * *    |
|                                                                      |                                      |            |

# 74 L'UNIVERS. — DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE

|        | E CHITEIG DICTION.AIRE ENCICE                                                                                                       |                                        |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Reco   | eption.                                                                                                                             | Nort.                                  | Age.        |
| 1733.  | 20 janvierNorbert Roettiers, grav. général des monpaies                                                                             |                                        |             |
|        | de France                                                                                                                           | 1727, 18 mai,                          | 6+          |
|        | 38 marsAutoine Dien, p. h                                                                                                           | 1727, 11 avril.                        | 65.         |
|        | 29 août Joeques Antoioe de Laistre, p. b                                                                                            | 1765, 10 septembre.                    | 75          |
|        | 31 decembre Lucas, p. b                                                                                                             | 1765, to juillet.                      | ře.         |
|        | Fierre Niculas Huilliot, p. fl. et fruits<br>3 avril                                                                                | 1751, 14 décembre.                     | 78-         |
| .7.5   | 28 août                                                                                                                             | 1765, 10 fevrier.                      | 8a.         |
|        | 35 septembre, Claude-François Besportes, p. an                                                                                      | 1774, 3r mai.                          | 29-         |
| 1725.  | 28 septembre Nicolas d'Origny, p. h et gray.                                                                                        | 1746, 1 decembre.                      | 88.         |
| , .    | 24 novembre Jacques-François de Lyen , p. p                                                                                         | 1761, 3 mars.                          | 77.         |
|        | François Octavien, p. de sujeta modernes,                                                                                           | 1736,                                  |             |
|        |                                                                                                                                     | 1733, 28 mai.                          | 45.         |
|        | Jean le Groz. p. p                                                                                                                  | 1-45, 25 janvier.                      | 74.         |
|        | Hyacinthe Cullin da Vermont, p h                                                                                                    | 1-61, 16 avril.                        | 68,         |
| 1710.  | ag november                                                                                                                         | 1-33, 26 mai.<br>1-81, 18 fevrier.     | 43-<br>80.  |
| 1710.  | Bouaventure de Bar, p. de sajeto mod, et gal.                                                                                       | 1719, 1 septembre.                     | 20.         |
|        | Jean Rapt. Simon Chardin, p. d'ao. fr. et gen.                                                                                      | 1779. 6 decembre.                      | 81.         |
|        | 27 octobre Simon-Henri Thomassio, grav                                                                                              | 1741. 7 janvier.                       | 53.         |
|        | 31 decembre Pierre Le Bouteux, p. p                                                                                                 | 1750, en septembre.                    |             |
|        | J. B. Pater, p. de sojets modernes                                                                                                  | 1936, 25 judiet.                       | 40.         |
|        | Jacques Sarrae, professeur d'anatomie                                                                                               | 1773, 3 toni.                          | 81.         |
| 1730,  | 29 juillet Nic. de Larmestin, grav                                                                                                  | 1755, 28 février.                      | 71.         |
|        | 17 octobre Charles Dupuis grav                                                                                                      | 1742, 3 mars.                          |             |
|        | s5 soverolire, Bubert Drougis, p. p<br>33 février J. B. Van Lou, p. h                                                               | 17:5, 21 octobre.                      | 48.<br>-60. |
| 1731,  | 16 mai                                                                                                                              | 1745, 19 octobre.<br>1766, 19 janvier. | 71.         |
|        |                                                                                                                                     | 1790, 29 avril-                        | 76.         |
| 1231.  | 16 juillet Jeso-Paul Paunini, p. arch                                                                                               | 1764.                                  | 23.         |
|        | 17 septembreCh Leopold de Grevenbrock, p. de mar, et                                                                                | -,                                     | ,           |
|        | de pues terrestres                                                                                                                  |                                        |             |
| 1733,  | 25 avrilLouis-Nachel Van Loo, p                                                                                                     | 1771, 20 mars.                         | 64.         |
|        | 24 juillet                                                                                                                          | 1789, 3 décembre.                      | 93.         |
|        | 31 decembre Antoine Pellegrini, p. h                                                                                                |                                        |             |
|        | Jaurent Care, grav                                                                                                                  | 1771.<br>1770, 30 mai.                 | 66.         |
| 1734,  | Lucia Torque - n                                                                                                                    | 1770, 30 mai.                          | 76.         |
|        | Louis Tocqué, p. p.<br>Joseph-Francisque Millet, p. pays,                                                                           | hann aft frein                         | 80.         |
|        | 17 novembre Nicolas de Lobel, p. h Jacq - Suder-Joseph Ared, p. p Ja décembre Cls. Natoire, p. h Ja août Franç. Dandre Birdon, p. h | 1777, 16 juin.<br>1763, 18 mars.       |             |
|        | Jury André-Joseph Aved, p. p                                                                                                        | 1-66. 4 mars.                          | 64.         |
|        | 31 decembre Cls. Natoire, p. b                                                                                                      | 1777. 29 août.<br>1783, 13 avril.      | 78.         |
| 1735   | , 3o anút                                                                                                                           | 1783, 13 avril.                        | 23,         |
|        | 30 juillet Carle Van Loo, p. b.,                                                                                                    | 1765, 15 julibet.                      | 61.         |
|        | Louis Sorugue, grav                                                                                                                 | 1761, 6 octobre.                       | 76.         |
|        | 3 octobre JJos. Bumons, p. h                                                                                                        | 1779, en mars.<br>1743, 2 avril.       | 54.         |
| 16     | 14 novembre Adries Manglard , p. de mar                                                                                             | 2760, en août.                         | 65.         |
| .,,,,, | 19 décembre Jean Moyreau, grav                                                                                                      | 1762, 26 octobre.                      | 71.         |
| 1232   |                                                                                                                                     | 1755.                                  |             |
|        | 25 maiLambert-Sigisbert Adam, #                                                                                                     | 275q, 23 mai.                          | 58.         |
|        | . Pierre-Charles Trémolière, p. b.,                                                                                                 | 1789. 11 mai.                          | 36.         |
|        | Ant. Boizot, p. b                                                                                                                   | 1781, 10 mars.                         | 80,         |
| 1738,  | , 18 joillet J. B. Le Moyne, a                                                                                                      | 2778, 25 mai.                          | 74-         |
| 1759   | 16 septembre Eisenoe Poitreau , p. de pays                                                                                          | 1767.<br>1755. 2 andt.                 | 81.         |
| 1740   | 30 juillet Charles Chastelaio, p. de poya                                                                                           | 1755, 2 acut.                          | ***         |
| *74*   | roi, bien que protestant et vu son mérite,                                                                                          |                                        |             |
|        | p. de port, au pasiel                                                                                                               | 1786, ra mars.                         | 91.         |
|        | 27 feerier Loois Antreau, p. p                                                                                                      | 1760, 25 août.                         |             |
|        | 27 maiJ.Jos. Vinache, 8                                                                                                             | 1754. 1 décembre.                      | 58.         |
|        | a6 aout Bouat Noonotte, p. B                                                                                                        | 1785, 4 fevrier.                       | 76.         |
|        | Jean-Marc Ladey, p                                                                                                                  |                                        | -           |
|        | 30 décembre François La Datte, a                                                                                                    | 1787, 18 janvier.                      | £1.         |
| 1740   | , 31 mars                                                                                                                           | 1789, 15 mai.<br>1763, 23 avril.       | 76.         |
|        |                                                                                                                                     | 1777, 13 joillet.                      | 61.         |
| 1463   | a3 ferrier Jacques Philippe Le Bas, grav                                                                                            | 1783. 14 avril.                        | 78,         |
|        | to payember Paul-Ambrosse Slodts, s.                                                                                                | 1738, 15 december.                     | 56,         |
| 1745   | 3a juillet                                                                                                                          | 1-85, an anot.                         | 73.         |
| .,     | Jano Ch. Frantier, p. h.                                                                                                            |                                        |             |

| Maria di Caranta di Ca | -                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| Réception.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mort.                 | ye.  |
| 1744, Jo juillet Georga-Frédéric Schmidt, grav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1775, 25 janvier.     | 63.  |
| 1745, 27 ferrier Edma Boncharden, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1761, 27 juillet.     | 64.  |
| 3a octobrePierre l'Enfant, p. pays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1787, 23 juin.        | 83.  |
| 1746, 27 anut Antoiae Le Bel, p pays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1793, 9 mars.         | 84.  |
| 24 septembre Manrice-Quentin de Latour, p. p. au past                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1788, 17 ferrier.     | 84.  |
| 24 septembraJacq. André Portail, dessinsteur do rol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1759, 4 sovembre.     |      |
| 1747, 29 juilletPierre-Louis Saragor, grav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1771, 59 avril.       |      |
| 3a septembre Pierre Le Sneor, p. p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |      |
| 15 novembreCb. Hatio, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1776, 29 juillet.     | 61.  |
| 30 décembre , Ch. Van Loo, p. b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |      |
| 1767, 30 decembre Nic. Ch. Silvester, p. destinateur et grav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1767.                 | 68.  |
| 1748, 30 msrsJacques Guay, grav. en p. f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vivait encore en 1793 |      |
| 31 mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1781, 5 jain.         | 69-  |
| 1749, 25 octobreJacques-Nicolas Tardico, grav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1791. 9 juillet.      | 76.  |
| 1751. 19 mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1776.                 | Sg.  |
| 18 sout Lonis-Claude Vassé, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | s77s, 1 décembre.     | 53.  |
| 27 novembreCocbin fils, grav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |      |
| 31 decembre Gabriel-Christophe Allégraio, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1795, 19 avril.       | 85.  |
| 1753, 28 août                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1775, 20 décembre.    | 79-  |
| Jo septembre J. J. Bachelier, p. fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1806, ea wril.        |      |
| 1753, 16 mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1778, f janvier.      | 61.  |
| 38 jailletJ. B. Pérosocau, p. p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1783, novembre,       | 61.  |
| 13 soft Joseph Vernet, p. mar. et de pays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1789. 3 decembre,     | 77-  |
| zá novembra Alexandre Roslia, peintre suédois reçu quoi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | **   |
| que de la religion lothérienae (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1789, 5 faillet,      | 75.  |
| 1754, 30 marsJoteph Marie Vien, p. b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1809.                 |      |
| 18 julaNicotse Dopole, grav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1771, 16 mars.        |      |
| Rtfeata Falconet, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1701, a5 jagvier.     | 95.  |
| s5 novembreValude, p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1282, 13 decembre.    | 78.  |
| 1755, 31 mai Louis-Jesa-François de Lagrenée, p. h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1803. juillet.        | ,    |
| 1756, 31 janvierNicolas-Henri Jesurat de Bertrix, p. gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,                     |      |
| 19 malSimon Challes, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1765, s8 octobre.     | 46.  |
| 16 juia Gluseppe Baldrighi, prem. p. du duc de Parme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .,00, 50 00,000       | 400  |
| 14 juillet Louis Le Lorraio, p. h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1750, 24 mars.        | 44.  |
| 1757, 30 avril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1791, 7 février.      | \$2. |
| Jo juillet Nicolas Desportes , p d'anim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -/94 / 101/1011       |      |
| Marie-Therèsa Reboul, épouse de Vien, p. en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |      |
| miniatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |      |
| 1758, 30 septembra Pierre-Aat. de Muchy, p. d'arch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |      |
| 15 averabreFrHubert Dronals, p p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |
| 1759, 26 mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1765, en ferrier.     | 35.  |
| 28 avrilCaffièri, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1791, 31 jain.        | 68.  |
| 28 juilletJacques Nicolas Juliard , p. de pays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1700, to avril.       | 75.  |
| Guillause Voiriot, p p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1790, 10 avril.       | 70.  |
| 1760, 16 janvier Augustin Pajon, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | s8og.                 |      |
| 1761, 24 juillet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |
| 3 octobre Emioao. Salvador Carmoaa, gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1807.                 |      |
| 3 octobre Chimast Louis Mariana Balla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |      |
| 1781, 16 join Nicolas Sebastien Adam, s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1806, en octobre.     |      |
| 1761, 30 Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1778, 27 juio.        | 74-  |
| 3n octobre Antoine Favray, p gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |      |
| 1763, 28 msi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |      |
| 3n joilletJB. d'Huèz, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |      |
| 20 gout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1769, 15 décembre.    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |      |

(\*) Her certies: d'observes le proprie qu'exista fait les idem philosophique depuis la priescitie de l'Arich de Naters. Auss errares va, dis l'étais de Naters. Auss errares va, dis l'étais de Naters house arrares va, de l'etais de Naters house arrares l'etais de Naters house arrares l'etais l'etais de l'eta

8. de Salad-Capate et al éternatió, Manistera, de lafer reverser à l'Annéheira de priorer se intera Donis, per pour seudoris, de religios perioriser definerate, de definer qu'il sei manistra de la server al la effective de la region perioriser definerate, de definer qu'il sei manistra de la server al la direct en entre de la region perioriser de come de la direct en entre de la region de l

«Signé, sa Vapotèsas. «

## 6 L'UNIVERS. - DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE

| 70       | E CHITERS DICTIONNAIRE ENCICE                                 | OFEDIQUE                                |      |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| Récept   | 69,                                                           | Mort.                                   | Age. |
| 1 263.   | 6 novembre Henri-Ruland-Hurace de la Porta, p                 | 1793, 23 mars.                          | 60.  |
| 3764.    | 7 stril J. B. Descamps, p. de genre                           | 1791, 14 aust.                          | So.  |
|          | octuber, Nichel-Brunu Bellrogé, p                             | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |      |
|          | décembre Ch. Norbert Boettiers , grav. de méd                 | 1772, 10 novembre.                      | 53.  |
| 1205.    | 3 soul J. H. Lenrince n                                       |                                         |      |
| 1        | septembre Fr. Guerin. p                                       |                                         |      |
|          |                                                               |                                         |      |
|          |                                                               | 1773, 19 mars.                          |      |
|          | 8 fevrier M «lame Therboncha p                                |                                         |      |
|          | a auut                                                        | 1813.                                   | 83.  |
|          | 6 septembre Jacq -François Atoand , p. h                      | 1769, 7 mars                            | 39.  |
| 1768. 3  | o avril Gabriel Briard , p. b                                 | 1777, 18 novembre.                      | 5-8. |
| 1        | à javo Louis Phil. Mouchy, s                                  |                                         |      |
|          | g octobre                                                     | 1775, to navembre.                      | 55.  |
| 1709, 1  | ferrier Goy Brenet, p. b                                      | 1793, at fevrier.                       | 64   |
|          | puilletNic. Rern. Lepicié, p. h                               | 1754, 14 septemben.                     | 49.  |
|          | g juillet JB. Huet, p. anim                                   | 1807.                                   | +3.  |
|          | a acptembre Gilles Demorteno, grav. so crayon                 | 1276, 31 joillet.                       | 51.  |
|          | Ch. Louis Clevisseau, p. d'arch                               |                                         | 98.  |
|          | octobre Pierre Pasquier , p. en émail                         | vivait meore en 179                     | 90.  |
|          | novembre Bernard Restout, p. h                                | *************************************** |      |
| 1220. 1  | 3 fevrier                                                     | 1797. 4 avril.                          |      |
| .,,-,    | Étienne Pierre Adrien Guis, s                                 | 18a3, 3 ferrier.                        |      |
|          | i juillet Demniselle Anne Vallayer, p. geu                    |                                         |      |
|          | septembre Marir Suzanne Giroust, epouse de Roslin             |                                         |      |
|          | p p. an post                                                  | 1771, 31 sout.                          | 38.  |
| 2771, 1  | jenvier Antoine Beoufort, p. h.,                              | 1764, 25 jnin.                          | 63,  |
|          | Ch. Leva-seur, grav                                           |                                         |      |
|          | 7 avril                                                       | 1798, 3 novembra.                       | 69.  |
| 3        | a juin Pierre-Et Moitta, grav                                 |                                         |      |
|          | juilletFelix Ir Custe, s                                      | 1817, en levrier.                       |      |
| 1773, 3  | janvierCharles Bridao, a                                      | 1805, 28 avril.                         | 75.  |
| 1775,    | mai Charles Porporati, grav. à Turin                          | 1816, 16 juin.                          |      |
| 3        | juillet Nicolas René Juliain, p. b                            |                                         |      |
|          | oct hre Jacques Rorttiers, grav. de méd                       | 1784. 17 mol                            | 27   |
| 1774.    | 3 auutJoseph Doplessit, p. p                                  | 1783, 4 janvier.                        | 60.  |
|          | soutLouis du Rameau, p. b.                                    | 1796, en juio.                          |      |
|          | pioin                                                         | 1811. fewrier.                          |      |
|          | septembre Éticoue Aubry, p. p                                 | 178r, 34 juillet.                       | 36.  |
| 1776.    | mars Louis-Sunon Lempereur, grav                              | 1796.                                   |      |
| -,,,-,   | moraJean-Gutthard Muller, grav                                | - 73                                    |      |
| ,        | mai,JacqFirmin Beauvarlet, grav                               | 1207.                                   | 66.  |
|          | 8 décembre Pierre Simon-Bonj, Davivier, grav. de méd.,        | 1819, 11 juillet.                       |      |
| 1777. 3  | avril Louis-Jacques Cathelio, grav                            |                                         |      |
|          | juilletJean-Antonia Houdon, 3                                 | 1823, 22 février.                       | 75.  |
| 1778.    | janvier Simon-Charles Miger, grav                             |                                         |      |
|          | novembre Simon-Louis Boizot s                                 | 1809, 10 mare.                          | 61.  |
| 1779. 2  | ferrierAlesis Loir, p. p. so past,                            | 1785, 18 nont.                          |      |
| ,        | mare                                                          | 1804, 17 décembre.                      |      |
| _        | Jesu Bardin, p. h                                             | 1800, en octobre.                       | 77   |
| 3        | juillet,                                                      | 18:6, 1\$ octobre                       | #5.  |
|          | aout Martin-Clueda Monet, a                                   |                                         |      |
|          | septembee JB. Weiller, p. ém. et en min                       | 1791, 35 juillet.<br>1807,              | 42.  |
| 17,00, 5 | norrenbre Auto-ne-François C Het, p. h                        | 1007.                                   |      |
|          | decembre François Guillaume Menageot, p. h                    | 1816, 4 octobre.                        |      |
|          | Land Come Berthellemy to h                                    | 1811, 1 mars.                           | 63.  |
| .,, .    | Gérard Van Sparndunck, p. fl                                  | 1810, 11 mai.                           | 76,  |
| 1782. 3  | avril                                                         | 1816, 4 août.                           | 70.  |
|          | sentembre Georges Haza, grav                                  |                                         | ,    |
| 3        | povembre Jean-François Húe, p. pays                           |                                         |      |
| 1783. 3  | mars Joseph Sauvagr, p. gen<br>mai Louise Élisabeth Lehrun, p |                                         |      |
| 3        | mai Louise Elisabeth Lehrun, p                                |                                         |      |
|          |                                                               |                                         |      |
|          | On far le nombre des académiciennes à 4.                      |                                         |      |
| ,        | 3 soutL. David, p. h                                          | 18s5, ag décembre.                      | 77-  |
|          | octobreJB. Regnault, p. b                                     | 1819, 12 novembre.                      | 7    |
| 1784, 1  | jaavier Nicolas Gnibal, p                                     | 1784, 3 novembre.                       | 59.  |
|          |                                                               |                                         |      |

| Réception,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mort.                            | Age. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| 1784, 31 joillet Adolphe-Ulric Vertmoller , p. p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |      |
| 30 octobreCesar Ven Loo, p. de pays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |      |
| 1785, 18 mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1816, 7 mal.                     |      |
| IB. Stouf, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1816, 30 juio.                   |      |
| 3a jailletJean-Joseph Foucou, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18:5.                            |      |
| 1786 la sentembre. Autous Vestier n. n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |      |
| 1-86, 30 septembre Aotoine Vestier, p p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1817.                            | 63.  |
| Jo juinJeen-Frang. Pierre Peyrou, p. b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1810, 20 jaeriet.                | 26.  |
| Louis-Nicolas de l'Espisassa, p. pays                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1010, 20 jeering.                | 700  |
| at initiate the property of th |                                  |      |
| 28 juillet Pierre-Remi de Valenciannes, p. de paysege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1819, 16 jeovier.                |      |
| bistorique à la goueche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1825, 27 evril.                  | 69.  |
| 38 juillet Dominique-Vivent Denon, dessin. et grav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1895, 27 evni.                   | 70.  |
| Jean-Charles Perrin, p h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |      |
| 24 codt Jean-George Preisler, grav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |      |
| 1788, 19 mars Jess-Ant. Theod. Giromt, p. b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |      |
| 31 mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |      |
| Frenç, Dumont, p en minist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |      |
| 27 septembre Simon-Louis Bocquet, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |      |
| Jean-Michel Morean, grav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1814, 30 oovembre.               | 73.  |
| 1789, 3o mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |      |
| Corn, Van Spaendonck, p. fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |      |
| 19 juio Marie-Antoine Bilcog, p. de genre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |      |
| 18 cout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |      |
| Étienne Lavellée Poussin , p. h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |      |
| Nicolas de Laonay, grev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |      |
| a6 septembre,Ch. le Monnier, p. b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |
| 3 octobre Nicolas Monsiau , p. b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |      |
| 1791, 26 mors Louis Pierre Deseine , a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1817, 13 octobra.                |      |
| 15 juin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |      |
| COSSILLES COSESSIONS OF ARATECAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |      |
| 1663, 10 novembre Pierre Toornier, procureur 20 parlement et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |      |
| de l'Academie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |      |
| 30 décembreGédéon du Mets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1709, 10 septembre.              | 83.  |
| 1665, 4 jmiletCb. Perrsolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1703, 16 mers.                   | 78.  |
| 1667, 30 avril Andre Felibien, bistoriographe des bâtiments.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1695, 11 joio.                   | -6.  |
| 3: décembre De la Chapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | ,    |
| 1684, 17 joio 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |      |
| 1689, Le chevalier Gio, Pietro Bellori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |      |
| -d-) '-'-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |      |
| 1693, 27 jain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1728, en mei.                    |      |
| 1094. 7 sout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1730, en mej.                    |      |
| 1099, 7 mars Robert de Cotte, cootrosser geoeret ses bet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2735, 15 joillet.                |      |
| 25 avril Roger de Piles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1706, 5 avril,<br>1706, 21 juin. | 73.  |
| 26 septembre Jacques Testu, abbé de ND. de Beval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1706, 21 juin.                   | 79-  |
| 1700, 8 mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1741, 23 evril.                  | 76.  |
| 1701, 26 sout Pierre Lambert, contenteur des bat, du rei .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | s709, IN Mors,                   | 63,  |
| 1703, 17 janvierNicolas de Luonay, dir. de la moon. des méd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1717, 19 00ú1.                   | 80.  |
| 1704, 6 decembre Joseph Lauthier, avocat aus conseils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1719. 19 decembre.               | 76.  |
| 1707, 15 oovembre Jean Fr. Blondel, trésorier general des bât.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1756.                            |      |
| 1708 Aut. Anselser, abbe de Saint Sever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |      |
| 1709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5743, 14 mars.                   | 81,  |
| s join Desjardins, contrôleor general des bâtion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |      |
| 1710, 25 jenvier Jules-Robert de Catte, coutr, gen, des hatim,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1767. \$ septembre.              |      |
| a fevrier JB. de Fermelhuis, docteur regent de la fo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |      |
| culté de medecine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1731, 20 ferrier.                | 24.  |
| 1743, 5 decembre Jean de la Motte, intendent des batiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1738, 18 decembre.               | , 4. |
| 1717, 23 coût Philippe Lefebvre, seigneur de Nandy, in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,32, 22 000                     |      |
| tendant des meuos plansers du ros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1750, 8 décembre.                | 80.  |
| 4 octobre Cloude Grus de Boze, introdant des juscrip-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | systy a determine.               |      |
| tions des bétiments                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1753, 10 septembre.              |      |
| 1731, 24 sovembreComie de Caylon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1755, 5 orptembre.               | 74.  |
| 1731, 14 novembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1705, 5 is premare.              |      |
| 5734. 9 jeneierLouis de Bouilongue, cons. 20 parl. de Mete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1769. 11 ferrier.                | 79-  |
| 1739, 31 decembre, JB. ds Julienne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-66, 19 mars.                   | 80.  |
| 1742, 26 maiJacq. Ange Gabriel, 1ee architecte du roi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1781, 4 jouvier.                 | 83.  |
| 1743, 4 mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1767, 26 reptembre.              |      |
| 1747. 6 mai Nicolas Fercet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1749. 8 mers.                    | 61.  |
| 1766, 23 mers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1786, 11 jenvier.                | 68.  |
| \$767, 16 septembre Marquis de Voyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1781, 16 septembre.              | 60.  |
| 31 octobra Pierre-Jean Mariette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1774, to septembre.              | 80.  |
| 176q, 15 favore, Ange Laurent de Laire de Jolly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5779, 18 mare.                   | 5 3, |
| 1777, 6 decembra Le due de Basilton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |      |
| 30 décembre Jean-Nicolas de Boullongne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1787, 8 janvier.                 | 60,  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |      |

|  | ENCYCL OPEDIOUS |  |
|--|-----------------|--|

| 78           | L'UNIVERS.                                    | - DICTIONY          | AIRE ENC                                                                   | YCL      | OPÉDIQUE                             |       |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------|
| Réceptio     |                                               |                     |                                                                            |          | Mort.                                | Age.  |
| 1783, 28     | sestembre Blo                                 | ndel d'Assiscoort.  |                                                                            |          |                                      | 480   |
| 1784. 7      | septembre, .2. Blo<br>fewner, Bor             | no de Bessoval      |                                                                            |          | 2791, a juin.                        |       |
| 1285, 36     | février Jen                                   | n-Claude Richard.   | abhé da Saint, 8                                                           | Sno.     | 1791, a5 novembre.                   | 64.   |
|              |                                               |                     |                                                                            |          | 2793.                                | - 04- |
|              |                                               |                     |                                                                            |          | *13**                                |       |
| 3787. 37     | paovier De                                    | Brebse              |                                                                            |          |                                      |       |
| 3            | septembreD'A                                  | CRESSERO            |                                                                            |          | 1826.                                |       |
|              |                                               | остав заваза. (Ст   | Lie to of ands -                                                           | -4-5     |                                      |       |
|              |                                               |                     |                                                                            |          |                                      |       |
| 2747, 1      | septembreFrei                                 | W                   |                                                                            |          | 1769, 8 mars.                        | 63.   |
|              | septembreHen                                  | -Charles Garaier,   | seigneur d'Isla.                                                           | *****    | 1755, 12 décembre.                   | 58.   |
| *747. 2      | octobreMan                                    | n Heila             | ************                                                               | *****    | 1754. 5 avril.                       |       |
|              | octobrsCom                                    | quis de Catrocres . |                                                                            |          | 1777, 16 novembre.                   | 86.   |
| 2            | P-6                                           | féric de Lovendal   |                                                                            | *****    | 1777, en décembre.                   | 78.   |
|              | rin rin                                       | Henri Watelet       |                                                                            |          | 1754, 13 josliet.                    | 60.   |
|              | decembreJule                                  | Hippolyte de Val    | lory                                                                       |          | 1786, 13 janvier.<br>1785, en avril. | 68.   |
| 3750, 10     | décembes Mar                                  | iette               |                                                                            |          | 1774, 10 septembre.                  | 87.   |
| 1753, 23     | décembre Mar<br>auût                          | Mex. comte de Ve    | mos.                                                                       |          | 1760, 6 janvier.                     | 66.   |
|              |                                               |                     |                                                                            |          | 1779, 18 mars.                       | 53.   |
|              |                                               |                     |                                                                            |          | 1785, 31 ferrier.                    | 70.   |
|              |                                               |                     |                                                                            |          | 1767, 24 septembre.                  | ,     |
| 1760. 26     | novembre De l                                 | moce de Furence     |                                                                            |          | 7-71-1-1                             |       |
| 8            | novembre De ]                                 | Southougue, fils    |                                                                            |          |                                      |       |
|              | Jacq                                          | -Germaie Soufflot   |                                                                            |          | 3781, 39 août.                       | 67.   |
| 1-64. 6      | Jacq<br>octobreJB.<br>octobreE'ab             | -Fr. de Montellé.   |                                                                            |          | 1787, 27 anút.                       |       |
| 3707, 31     | octobreL'ab                                   | be Ecomanuel Pos    | umyer                                                                      |          | 2784. 4 ferrier.                     | 72.   |
|              | Bion<br>marsBaro                              | del d'Assincourt,   | ************                                                               |          |                                      |       |
| 1709. 4      | mars Baro                                     | o da Besenval       |                                                                            | *****    | 2791, 21 juin.                       | 54.   |
| 4774, 34     | septembre Turg<br>décembre Rich               | OL                  | 127 1 W 100                                                                |          | 2781, 20 mars.                       | 54.   |
| 1777, 0      | sovier Le d                                   | erd de Soint-Mon,   | sobe de rompe                                                              | 120      | 2791, 25 novembre.                   | 64.   |
| 1070, 10     | and le o                                      | umbe d'Affer        |                                                                            |          | 2793.                                |       |
| 1780, 10     | eptembrsLe C                                  | ally de Bretenil.   | *************                                                              |          | *793.                                |       |
| 1781. 21     | erril Le co                                   | omte de Brehan      |                                                                            |          |                                      |       |
| 1782, 11     | reril Le et                                   |                     |                                                                            |          | 1826.                                |       |
| 26           | octobreLe el                                  | omta de Cholseul-C  | louffer                                                                    |          | 3817.                                |       |
| 1784, 281    | lëvrierLa 🛭                                   | aréchal da Segor.   |                                                                            |          | 1801. 8 octobre.                     | 78.   |
|              |                                               |                     |                                                                            |          |                                      |       |
| 30 1         | erilLe b                                      | aron d'Aothon       |                                                                            |          |                                      |       |
| 38 (         | lécembreLe e                                  | comte de l'ares     |                                                                            | ****     |                                      |       |
| 1780, 4      | nars De l<br>lévrier Be li<br>septembre La be | cubert              | **********                                                                 | *****    | 1793, 3n mars.                       | 6a.   |
| 2707, 31     | SALISA                                        | neymere             | **********                                                                 |          | -                                    |       |
| *9 *         | eptembre                                      | tion os missinn's   |                                                                            |          | 1807.                                |       |
| Nomination   | COMMMITTERS.                                  |                     | Nomination.                                                                |          |                                      |       |
| Nothination  | s. J. Nocret.                                 |                     | 2706 17 mars.                                                              | Franç    | ois Desportes,                       |       |
| 1003, 3 8833 | Mignard.                                      |                     | 1707. 3 foill.                                                             | Berrys   |                                      |       |
|              | D'Origny.                                     |                     | 1715, 25 feer.                                                             | Miche    | Boyer.                               |       |
|              | s. Thibnut Poissant.                          |                     | 36 oct.<br>2721, 25 oct.                                                   | B. Au    | dran.<br>urnières,                   |       |
| 17 1031      | Fr. Tortebat,                                 |                     | 2724, 24 janv.                                                             | W IO     | urnseres.                            |       |
| 665. 4 mill  | P. Rabon.                                     |                     | 1725, 28 rept.                                                             | Date     | Character                            |       |
| a Gire       | Ch Dofrana da Po                              | stel                | 1735, 2 juill.                                                             | N. La    | Chaoge.                              |       |
| 670. 6 dec.  | Ch. Dofresse de Po-<br>Israél Silvestra.      | *****               |                                                                            |          |                                      |       |
| 673, 13 mai  | . Nicolas Baudesson.                          |                     | redo a feill                                                               | 1.8 1    | Maneri                               |       |
| 675.         | François Chaureau                             |                     | 1740, 2 joill.<br>2743, 6 joill.<br>28 sept.<br>2744, 31 janv.<br>28 mars. | Ch . I   | Bootline                             |       |
|              | Baudouin Yvart.                               |                     | all aent.                                                                  | 1.5.6    | hardin                               |       |
| 677. 6 mar   | s. Edelinek.                                  |                     | 2744. 3x sanv.                                                             | Louis    | Tocqué.                              |       |
| 679, 1 mill  | . Jacques Roussess.                           |                     | 28 mars.                                                                   | J-A-     | I. Aved.                             |       |
|              | Baptiste,                                     |                     | 1751, 37 mars.                                                             |          |                                      |       |
| 681, 39 ant. | Ch. Hernolt.                                  |                     |                                                                            | Delate   | er.                                  |       |
|              | Vao der Menleo.                               |                     | 1757, 29 jant.                                                             | Cars.    |                                      |       |
|              | Gérard Audrao.                                |                     | 1766, 23 mars.                                                             | Vernet   | L.                                   |       |
| ***          | Rousselet.                                    |                     | 1767. 31 net.                                                              | Roskie   |                                      |       |
| 686.         | Et. Baudet.                                   |                     | 1773, 7 toars.<br>1774, 3 juil.                                            | Le Pri   | nce.                                 |       |
| an joil      | l. Alexis Loyr.                               |                     | 1774. 3 juil.                                                              | t)tons   | ia.                                  |       |
| 699, 7 mar   | s. J. R Blain de Font<br>il. J. Forest.       | rnay.               | 1775, 35 onv.                                                              | De Ma    | ichy.                                |       |
| 23 146       | . Philippe Meusaier.                          |                     |                                                                            |          |                                      |       |
| all sept     | . J. Parrocel,                                |                     | 1781, 30 dec.                                                              | secdar   | n de Besufort,                       |       |
| Jo sep       | Vivien.                                       |                     | 1784, 3s juill.                                                            |          |                                      |       |
|              |                                               |                     | -,, juni.                                                                  | ******** |                                      |       |
|              |                                               |                     |                                                                            |          |                                      |       |

|                                  | DE L'HISTOIR                          | E DE FRAN                  | ICE. 79                                                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nomination                       |                                       | Nomination.                |                                                                            |
| :786, ag avril.                  | Wille la père.                        | 2715, 28 sept.             | Poirier.                                                                   |
| ress. 20 mars                    | Van Spaeudonck,                       |                            | Care.                                                                      |
| 1793. 7 juill.                   | Hue.                                  | 26 oct.                    | Tavernier.                                                                 |
|                                  | Davivier.                             | 28 dec.<br>1716, 24 joill. | Le Moyne l'ainé.<br>De Troy le fils.                                       |
| 401                              | OINTS A PROPESSEURS.                  | 1717, 29 mai.              | De Favanue.                                                                |
| 1664.                            | Norret.                               | 1717, 19 mm.               | Bertrand.                                                                  |
| 1004.                            | Nort Coypel,                          | 1718, 30 avril.            | Galloche.                                                                  |
|                                  | D'Origon.                             | 1719, 30 déc.              | Verdot.                                                                    |
|                                  | D'Origny.<br>Miguard l'ainé.          | 1720, 26 ect.              | Coypel le fils.                                                            |
|                                  | Lerambert,                            |                            | Cayot.                                                                     |
| x665.                            | Paillet.                              | 1714, 25 avril.            | Masson.                                                                    |
| 4 juill.                         | Seve le puiné, le prem, éin en forme. | 1723, 29 mai.              | Du Mont-                                                                   |
|                                  | Nicolas le Geudra,                    | 2724, 24 fevr.             | Boussean.<br>Ant. Dira.                                                    |
| 1666. 27 sept.                   | Jean Michelin,                        | 1725, 28 avril.            | Le Moype.                                                                  |
| 1666, 3 mars.                    | Loyr.                                 | 28 sept.                   | Tournières.                                                                |
| 1670, 25 oct.                    | Gabriel Blanchard.                    | 3726, 26 oct.              | D'Ulin.                                                                    |
| 1070, 25 oct.                    | Le Hongre.                            | 3o dec.                    | Le Clerc.                                                                  |
| 1672, 1 oct.                     | Desjardins.                           |                            | Fr. Le Moyne.                                                              |
| 1673, 16 fevr.                   | Balth. Marsy.                         | 1727, 5 juill.             | Thierry.                                                                   |
| a sept.                          | De la Fosse.                          | 1730, 6 mai.               | Restout.                                                                   |
| an ect.                          | Michel Corneille l'aine.              | 1731, 27 oct.              | NN. Coypel.                                                                |
| 1675, 27 juill.                  | Raon.                                 | 1733, 10 janv.             | JB. Van Loo.                                                               |
|                                  | Housese.                              | a8 nov.                    | Collin de Vermont.                                                         |
| 1676, 11 avril.                  | Coyseros.                             | 31 déc.                    | Dumont le Romain.                                                          |
| 3 juill.                         | Baptiste Tubi.                        | 1735, 2 juill.             | LM. Van Loo,<br>Boucher,                                                   |
|                                  | Audrao l'ainé.                        |                            | Natoire.                                                                   |
|                                  | Jopvenet,<br>P. Monier.               | 1736, 2 juitl.             | Carle Van Loo                                                              |
| - e 1-m                          | Nicolas de Plate-Montague.            | 1737, 2 juill.             | Jeaurat.                                                                   |
| 2680, 31 noot.                   |                                       | 1/0/1 2/01111              | Adam l'aine.                                                               |
| 1681, 39 nov.                    | Verdier.                              |                            | Trémolières.                                                               |
| 1001, 19 1011                    | Licherie.                             |                            | Dandre Bardon.                                                             |
|                                  | Stella.                               | 2739, 4 juill.             | Oudry.                                                                     |
| 20 déc.                          | De Nameur.                            | 1740, a juill.             | Le Muyue In fils.                                                          |
| 1683.                            | Masson.                               | 1743, 6 juill.             | G. Couston.                                                                |
| 1684, 8 janv.                    | Magnise.                              | 28 sept.                   | La Datta.                                                                  |
|                                  | De Boullengne l'aine.                 | 1744, 31 janv.             | Ch. Parrocei.                                                              |
| a déc.                           | Autoine Coypel.                       | 28 mars.<br>1745, 3 avril. | Pierre.                                                                    |
| 2686, 27 juill.                  | Corneille le jaune.                   | 30 oct.                    | Pigalle.                                                                   |
| 2687, 30 déc.<br>2690, 29 avril. |                                       | 1746, 26 mars.             | Nattier                                                                    |
| z juill.                         | Magellee.                             | 1/40, 10 mores             | PA. Slodtz.                                                                |
| a Junio                          | L. de Boullungne le jeune.            | 1748, 6 juill.             | Noël Halle.                                                                |
| 2691, 1 déc.                     | Van Clera.                            | 1752, 8 avril.             | Nattier.                                                                   |
| 2602, 26 isov.                   | Alexandre Uhaliski.                   | ag mai.                    | JCh. Frontier.                                                             |
| 2692, 26 janv.<br>6 dec.         | François de Troy.                     | 29 juill.                  | Allegrain.                                                                 |
| 28 déc.                          | Philippe Magnier In fils.             | 1754, 6 juill.             | Viro.                                                                      |
| 1693, 26 sept.                   | Le Conte.                             | ag decea                   | bre. Une délibération de l'Académie                                        |
|                                  | Cl. Halle                             | Leaves                     | en vigneur le réglement qui ublige<br>cours les candidats aux places d'ad- |
| 1694, 30 oct.                    | Finnen fils.                          |                            |                                                                            |
| #695, 13 août.                   | Prou.<br>Nicolas Couston.             | 1755, 5 juill.             | à professeur.<br>Falconet.                                                 |
|                                  | Vernansal.                            | 1758, 25 févr.             | Leclerc fils. Nommé en reconnais-                                          |
| a699, 4 juill.                   |                                       | 2,50, 20 10.11             | sance des services de son père, sans                                       |
| 1099, 4 Juin.                    | L. Johlot, prof. adj. da géom. persp. |                            | avoir été reçu académicien.                                                |
| 2701, 27 août.                   | Colombel.                             | 29 avril.                  | Lagrenée.                                                                  |
| 1703, 24 joill.                  | Friquet da Vauroze, prof. d'anat.     |                            | Vassé.                                                                     |
| .,                               | Rigaud.                               | 1760, 5 juill.             | Dethayes.                                                                  |
|                                  | Barroiz.                              | 4 4 1 77                   | Amedee Van Loo.                                                            |
| 2704, janv.                      | L. de Silvestre.                      | 1762, 30 juill.            | Bella.                                                                     |
| 17 mars.                         | Cotelle,                              |                            | Pajon.<br>Adam.                                                            |
| 14 joill.                        |                                       | 1763, 26 nov.              | Bachrlier.                                                                 |
| 1705, 30 join.                   | Marot.<br>Bertio.                     | 1765, 2 mars               |                                                                            |
| 1706, 3 julil.                   | S, Hurtrelle.                         | 1767, 29 août.             | Doveo.                                                                     |
| , /oo, s join.                   | Coustou le jeune,                     | ,-/s.ay = 00th             | Francio.                                                                   |
| 3o déc                           | Fremin.                               | 1770, 28 joill.            | Briard.                                                                    |
| 2708, 24 nov.                    | Christophe.                           | 111                        | D'Huès.                                                                    |
| 2730, 27 sept.                   | Le Lorrain.                           |                            | Lépicie.                                                                   |
|                                  |                                       |                            |                                                                            |

# 80 L'UNIVERS. - DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE

|                                            | L'UNIVERS DICTIONN                                                       |                                         |                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Nominatio                                  |                                                                          | Nomination.                             | De Boullengne alné.                      |
| 1773, 31 dec                               | Brenet.                                                                  | 1692, 6 dec.                            | Antoine Coypel.                          |
|                                            | Bridan<br>L. Du Bamero.                                                  | 1603, 26 sept.                          | Corneille Van Clère.                     |
| 1776, 27 juil                              | Gois.                                                                    | regat se repr.                          | François de Troy.                        |
|                                            | Lagrenée jeune.                                                          | 1694, 30 oct.                           | L. Boullongue le jeune.                  |
| 1777. 6 dec                                |                                                                          | 1695, 13 août.                          | Poerson.                                 |
| 1778. 4 Juil                               | . Teraval.                                                               |                                         | Alexandre Ubetisky.                      |
| 1781, 27 oct                               | Berruer.                                                                 | 1699. 4 juill.                          | Mazeline.                                |
|                                            | Mrnageot.                                                                | 1701, 6 soul.                           | Figure fils.                             |
|                                            | Jolien.                                                                  | 1702, 24 juil.                          | Claude Hallé.                            |
|                                            | Surer.                                                                   |                                         | Nicolas Couston.                         |
| 1785, 14 sep                               | Lecomte<br>Vincent.                                                      | 1704. 5 janv.                           | Ph. Magoier.                             |
| 26 nos                                     |                                                                          | sy mars.                                |                                          |
| 1793, 7 juil                               |                                                                          | 14 juill.                               | Vernanani.                               |
| -/9s, / Jun                                | Houden.                                                                  | 1705, 30 juin.                          | Be Largillière.                          |
|                                            | Regnanit.                                                                |                                         | Colombel.                                |
|                                            | Dejoux.                                                                  | 2706, 3 juill.                          | Barrois.                                 |
| 1792, 7 juil                               | L. Berthellemy.                                                          | 3 juill,<br>3n dec.                     | L. Silvestre.<br>Cornu.                  |
|                                            | P3 07 455 8 T 23.                                                        |                                         | Rigaud,                                  |
|                                            |                                                                          | 1710, 17 sept.                          | Maret.                                   |
| 165e, 2 juil                               | L. Testelin.<br>t. Poerson.                                              | . y. s, 10 erpt.                        | Fremin.                                  |
| 1651, 4 soc                                | t. Baugin.                                                               | a6 oct.                                 | Bertin.                                  |
| 2 sep                                      |                                                                          | at déc.                                 | Couston icane.                           |
| 2 sep                                      | Buyster.                                                                 | 2716, 24 juilt.                         | Tripier, prof. d'anatomie                |
| 1653, 8 mm                                 | n. Guerin.                                                               | 1717, 29 mai.                           | Cristophe.                               |
| 1655. 6 ma                                 | rs. Ph. De Champaigne.                                                   |                                         | Le Lorroin.                              |
| 6 juil                                     | l. Du Guernier.                                                          | 1718, 30 avril.                         | Cazen.                                   |
|                                            | Becnard.                                                                 | 1719, 30 sec.                           | De Troy fils.                            |
|                                            | Gilbert Sere l'ainé.                                                     | 1710, 16 oct.                           | Bertrand.<br>Galloche.                   |
| £3 po1                                     |                                                                          | 2724. 5 févr.                           | Le Moyne l'ainé.                         |
| 1656, 7 dec                                | How.<br>De Boullengne.                                                   | 8 avril.                                | Tavernier,                               |
| 7 oct                                      | Henri Testelin le jeune.                                                 | 2725, 28 sept.                          | Favanne.                                 |
| 1658, 26 juil                              |                                                                          | 2726, 26 oct.                           | Masson.                                  |
| 165q, 1 ma                                 |                                                                          | 1718, 30 oct.,                          | Bousseau.                                |
| 5 joil                                     | I. Ferdinand.                                                            | 1730, 6 mai.                            | Verdot.                                  |
|                                            | Girardon.                                                                | 1733, 10 fevr.                          | Charles-Autoloe Coypel.                  |
|                                            | De Marsy.                                                                | 30 mai.                                 | François la Moyne.                       |
| 1661, 2 juil                               | l. Le Bebeur,                                                            | 28 nov.<br>31 dec.                      | Restout.                                 |
| 1664.                                      | Paillet.                                                                 | 1735, 2 joill.                          | Nort Nicolas Coypel.<br>Van Loo la père. |
|                                            | J. Nocret.                                                               | 1735, 1 juil.                           | Domont le Romain.                        |
|                                            | Coypel.<br>D'Origny                                                      | 2736, 7 juill.<br>737, 2 juill.         | Carle Van Loo.                           |
|                                            | Nicolas Mignard.                                                         | 7×71 - June                             | Boucher.                                 |
|                                            | Bairette.                                                                |                                         | Natoire.                                 |
|                                            | De Champaigne la neveu.                                                  | 1740, 2 juill.                          | Collin de Vermont.                       |
| 1667. 3 SYF                                | l. Loyr.                                                                 | 1743, 6 juill.                          | Jeaurat.                                 |
|                                            | M. Anguier.                                                              | 28 dec.                                 | Oudry.                                   |
| 1670, 16 oct                               | . Bertholet.                                                             | 2744, 31 jauv.                          | L. S. Adam.                              |
| 1671, 3 de                                 | Gabriel Blanchard.                                                       | a8 mars.                                | Le Moyne fils.<br>Charles Parcocel.      |
|                                            | Sève le puiné.                                                           | 1745, 3e oct.<br>1746, s6 mers.         |                                          |
| 1674. 6 oct                                | De la Fusse.                                                             | 1746, so mara.                          | Bonesardou.                              |
| 2675, 27 joil                              | l. Desjardios.                                                           | 1752, 29 mai.                           | J. B. Pigelle.                           |
| 2676, 3n ma<br>3 joi                       |                                                                          | 1,521, 19 mm.                           | JMarc Nettier.                           |
| 1677, 13 6.4                               | r. Antoma Covsevox.                                                      | ag juill.                               | Dandre Bardon,                           |
| 1679, 15 no                                |                                                                          | 1554. 6 mill.                           | Paul Slodts                              |
| 168e, 27 jui                               |                                                                          | 2-55, 5 ruill.                          | Hallé,                                   |
|                                            | Tubi.                                                                    | 1756, 31 janv.                          | Jeaurat.                                 |
| 1681, 29 no                                | r. Clauda Audrau.                                                        | 1758, 25 fevr.                          | Challes, prof. de persp.                 |
|                                            | Jouvenet.                                                                | 1759, 7 Juill.                          | Vien.                                    |
|                                            | Nicolas de Plate-Montagna,                                               |                                         | Allegrain.                               |
| 30 để                                      |                                                                          | 1761, 7 wers                            | Falconet.                                |
| 1684. 8 jar                                | r. Verdier.                                                              | 1701, 7 4011                            |                                          |
| 1684, 8 jas                                | r. Verdier.<br>II. P. Momer.                                             | 1 gout.                                 | Vasse                                    |
| 1684. 8 jan<br>1686, 27 jui<br>1690, 29 av | r. Verdier.<br>Il. P. Momer.<br>il. Magnier.                             | 1 gout.                                 | Vasar<br>De la Grence,                   |
| 1684, 8 jas                                | r. Verdier.<br>Il. P. Mosser.<br>il. Magnier.<br>II. Fann                | 1 gout,<br>1763, 3 nct.<br>1765, 21 and | Dr la Grence,<br>Belle.                  |
| 1684. 8 jan<br>1686, 27 jui<br>1690, 29 av | r. Verdier. I. P. Mosser. il. Magnier. II. Faun Michel Corneille l'ainé, | 1 gout.                                 | Dr la Grence,<br>Belle.                  |

```
Nomination.
                                                                                                                                        Nomination.
    1773, 27 feve. Caffieri.
                                                                                                                                    1790, 30 jaor. Van Loo.
1793, 7 juill. Bechrlier.
    1776, 27 juill. Doyeo.
    1777, 27 sept. D'Huez
    1778, 4 juill. Breuet.
                                                                                                                                                                                   SACTEVAS.
                                                                                                                                    1635, 6 juill. Lehrus.
    1781, 3 mors. Du Rameau.
                                                                                                                                                                           Ch Frrard.
  7 julil. Gais.
48 juill. Lagrenée le jeune.
1784, 2 oct. Monchy.
1785, 3 sept. Taraval.
26 nov. Berruer.
                                                                                                                                                                          S. Bourdou-
                                                                                                                                                                           J. Sarrazio.
                                                                                                                                 J. Sarrazin.

J. Sarrazin.

165g., 7 juill.

165g., 5 juill.

167g., 12 juin.

167d., 6 oct.

167d., 5 oct.

167d., 14 juill.

Domeraico Guidi.
    1790, 30 janv. Menagent.
                                   Julien.
    1792, 31 mars. Surée.
                7 juill. Lecomte.
Vincent.
                                                                                                                                  1616, 17 juill. / Desigration.
                 31 déc. Sue le fils.
                                                                                                                                1689, 3 juill. Gilbert de Sève.
1690, 5 mars. Mignard.
                                       ADJOINTS A PECTAUSS.
                                                                                                                                                     s juill. Noel Coypel.
                                                                                                                                s jnill. Noël Coypel.
1694, 30 oct. Ant. Coysevox.
1665, 13 soët. Ant. Paillet.
1701, 2 juill. Housese.
  1664, 16 août. Nicolas Mignard.
  1667, 3 tept, J. Noeret.
1668, 28 juill. Nicolas Loyr.
  1669, 17 juill. M. Anguier.
1672, a déc. François Girardon.
1675, 3 août. Gaspard de Maray.
                                                                                                                                  1703, 24 juill. Belafotse.
                                                                                                                                 1707, 31 dec. J. Jouvenet.
2715, 28 sept. C. Van Cleve.
  16;9, 16 août. Gilbert de Sève.
                                                                                                                                 1716, 19 déc. Aut. Coypel.
1717, 24 avril. L. de Boullongne le jenne
  1681, 20 dec. Desjardina-
  1686.
                                        Le Hougre.
  1686, Je Bronger
1689, 2 juill, Noel Corpel.
1690, 1 juill, Anteine Paillet.
6 mai, Ant. Coyzerax.
1694, 30 oct. Th. Reguaudin.
                                                                                                                                1720, 26 oct. Nicolas Constou.
1722, 10 janv. Nic. de Largillière.
2733, 10 janv. G. Coustou.
                                                                                                                                     30 mars. Cl. Halle.
                                                                                                                             1737, a juill. Rigaud.
1737, a juill. Robert la Lorrain.
1743, 6 juill Cares.
1744, 3r juny. René Frémin.
  1695, 13 amit, Houasse.
 1695, 13 avit.
1901, a juil.
1902, a 4 juil.
1902, a 4 juil.
1902, a 4 juil.
1902, a 3 ure.
1906, 3 juil.
1907, 3 ure.
1907, 3 ure.
1907, a 4 sept.
1908, a 4 constou-
1908, a 5 constou
                                                                                                                                                28 mars. J Crismphe.
                                                                                                                             1546, 26 mars. L. Le Nevue.
                                                                                                                                                                          l., Galloche.
                                                                                                                                1748, 6 juill. De Favanne.
175a, 24 mai. J Restont
  1717, 24 avril. Nicolas de Largillière.
 1720, 26 oct. Françoiz Barrois.
1722, 10 janv. Françoiz de Tany.
                                                                                                                                 1752, 29 juill. Damoot Le Romain
  1736, 26 net G. Couston.
                                                                                                                                 1754, 6 joill. Carle Van Lon
1761, 1 aout. Boscher.
1765, 23 aout. Jesurat.
  1733, 10 jauv. II. Rigaud.
                                                                                                                                 1768, 30 janv. Le Moyne
            30 mai N. Bertin
                                                                                                                              1700, 20 Jan. Le Moyne.
1700, 7 juill Conston.
1777, 37 Mpt. Picelle.
1773. 4 juill. Dandré Bardon
1781, 3 mars, Halle.
2 juill. Vien.
                                        Robert Le Lorrain.
             a8 nov.
 18 nov. Robert Le Lorrau.

17 16. 7 juill. Françaia Cheistophe.

1743, 6 juill. Cazes.

1744, 31 juil L. Galloche.

48 mars. L. Le Moyne.
                                                                                                                                1783, 16 avril. Allegrain.
                                                                                                                                 1785, 3 acpt. Lagrenec.
 1-46, 26 mars. De Favanne.
                                       Ch - Ant. Coppel.
                                                                                                                                 1792. 7 Juill. Pojon.
                                        J. Bestont.
1-53, 20 mai. Carle Van Loo.
20 juill. Boucher.
1-54, 6 juill. Colin de Vermont.
                                                                                                                                                                            CRANCALISM.
                                                                                                                                 1655, 6 juill. Lebrun,
                                                                                                                                 1695, 13 anút. Fr. Girardon
                                                                                                                                 1715, 28 sept. Belafosse.
 1761, 7 mars. Jeanrat.
                   1 août. Le Moyue.
                                                                                                                                 1716, 19 dec. Ant. Coynesor.
 1:65, 23 audt. Conston.
 1768, 30 janv. Pierre.
                                                                                                                                 1733, 10 janv. Nic Couston.
 1770, 7 juill. Pigalle.
                                                                                                                                                30 mal. Nic. de Largillière
                                                                                                                                 1746, 26 mars. Cates
 1777, 27 sept. Hallé.
 1778, 4 juill. Vien.
1781, 3 mars. Allegrain
                                                                                                                                 1754, 6 juill. Gallorbe
                                                                                                                                 1761, 1 août. Restout.
1768, 30 janv. Dumont le Romain
 1701, 3 mars. Attegram

7 juill. Lagrenée l'aîné.

1783, 26 avril. Falconet.

1785, 3 sept. Belie.

1790, 30 janv. Pajou.
                                                                                                                                 1781, 24 feet. Jeanest
1781, 24 feet. Jeanest
1785, 8 janv. Pigalle.
3 sept. Vica.
```

6º Livraison. (DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE, ETC.)

| 82               | L'UNIVERS. — DICTIONS                      | AIRE ENC       |
|------------------|--------------------------------------------|----------------|
|                  | piaccreaza                                 | Nomination     |
| Nomination.      |                                            | 1655, janv.    |
| 1648.            | Errard.                                    | 1661, 3 avril. |
| 1695, 13 août.   | Noël Coypel-                               | 1672, 13 fest. |
| 1699, 7 avril.   | De La Fosse.                               | 1683, 4 dec.   |
| \$703, 24 juill. | Ant. Coyserox.                             | 1699. 7 fevr.  |
| rea5. 3e juin.   | J. Jouvenet.                               | 1708.          |
| 1208, 7 juill.   | Françosa da Troy.                          | 1737, 6 avril. |
| rest. A fuill.   | Corn. Van Clèva.                           | ACADÉM         |
| 1714. 7 joilt.   | Aot. Coypel.                               |                |
| 1721, 10 janv.   | L. de Bonilongue le psoné.                 | Elle fut fon   |
| 1735, 5 ferr.    | G. Constou.                                | qui la comp    |
| 1738, 5 juill.   | Nic. de Largillière.                       | distingués     |
| 2742. 7 juill.   | René Frémio.                               |                |
| 2744, 28 mars.   | Cares.                                     | fesseurs et    |
| 1747, 13 juin.   | ChAnt. Coypel.                             | jours être c   |
| 1751, 19 joill.  | L. de Silvestre.                           | chargés de     |
| 1760, 5 jull.    | Restout.                                   |                |
| 1763, 25 juin.   | Dumont , direct. houoraire.                | ments de la    |
|                  | Carle Van Loo.                             | Wailly ava     |
| 2765, 23 août.   | Boucher.                                   | nommé mei      |
| 2768, 2 juill.   | Le Moyna.                                  |                |
| 1770, 7 joill.   | Pierre.                                    | tecture, cor   |
| 1789, 30 mai.    | Vien.                                      | compagnie      |
| pacs á:          | TAISSE BY EISTORIOGRAPHES.                 | directeur de   |
| 1650, a juill.   | H. Testelio, destitué par ordre du         | opposition,    |
| 1681, 20 dec.    | Nic. Guério.<br>Renou, secrétaire adjoint. | suppression    |
|                  | Renne, secretaire aujouat.                 | pendant ré     |

1683. 3o iany. De Saint-Georga, historiograp 1714, 19 mars. François Taverniar. 1735, 27 janv. L.-Fr. Dubois de Saint-Gelais, secrétaire et historiographe. 1737, 16 avril. Bernard Lepicie, secret, et histor. 1755, 25 janv. Ch. Nie. Cochin. 1776, 24 fevr. Renou, secrét. adjoint.

TICA-PROTECTERS. 1661, 24 sept. Colbert. Marquis de Seignelay. 1675, 11 mai. 1690, 16 dec. De Villacerf. Robert de Cotte. 1737, 6 avril, Philbert Orry, ministre d'Etat, di-

recteur genéral des bitiments, aris et manufactures da France. Marques de Marigny. 1754. PROTECTADES.

l'organisation de l'Institut, dans la nuatrième classe, celle des Beaux-Pierre Séruier, chanc, de France, 1648. Arts. Foyes INSTITUT. abdique. Liste des membres de l'Académie d'architecture depuis sa fondation , le 31 décembre

9. 7 fevr. Le marquis d'Antin 6 avril. Le cardinal de Fleuri ACADÉMIE D'ARCHITECTURE. le fut fondée, en 1671, par Colbert, i la composa des artistes les plus stingués de cette époque. Les prosseurs et le secrétaire devaient touurs étre choisis parmi les architectes argés de la surintendance des bâtients de la couronne. En 1767, M. de ailly ayant été, par ordre du roi, mmć membre de l'Académie d'archicture, contrairement aux statuts, la mpagnie réclama, et M. de Marigny, recteur des bâtiments, irrité de cette position, obtint de Louis XV la ppression de l'Académie, qui fut ce-ndant rétablie, grâce à l'intervention de M. de Saint-Florentin, ministre, mais à la condition qu'on se soumettrait à la volonté royale. M. de Marigny, pour se venger de cet acte de résistance, priva jusqu'à sa mort, arrivée en 1773, les élèves lauréats de la pension de Rome, où il n'envoya, durant cet intervalle, que ses laquais, ses favoris, des abbés et d'autres personnes

entièrement étrangères à l'étude des

beaux-arts. L'Académie d'architecture

fut supprimée en 1793, et comprise, à

Le cardinal de Mazario Pierre Segular, pour la 1º 1661.

Hardouin Mansard

Colbert.

Loorois

| 1671, jusqu'au 8 août 1793, jour de sa suppression (*).                                             |                                                                                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| L'Académia se compose d'abord des buit memb                                                         | res auivants.                                                                    |            |
| François Blondel. Le Van Libbral Brand. Stander Brand. Antoine Le Paulter. Pierre Mignard. D'Orbay. | Mort.<br>1686, 21 janvier.<br>1670.<br>1697.<br>1687.<br>1891.<br>1725.<br>1808. | Age.<br>68 |
| Andre Felibien, gieur des Avaux                                                                     | 1693, 11 join.                                                                   | 76         |
| намамя армія рамія 1671.                                                                            |                                                                                  |            |
| Reception,                                                                                          | Mort,                                                                            | Age.       |

(\*) Cette liste, qui paraît pour la première fois, a été dressée à l'aide des registres de l'Académie conservés à l'Institut, et des Almanachs royaux de 1719 à 1793.

### DE L'HISTOIRE DE FRANCE.

83

Jules Hardouin Manzart.... 1708, 10 mai 1615. La Motte-Coquart..... 16.8. 1680. Dancour. Gubert ..... 1681. André Lemitre.....Pierra Bullet 1700. 1685. 1718. 1687. De La Hyre..... 1735, 15 joillet. Robert de Cotte ..... 1604. 1738, on mai, 1733, a3 juin. 1696. 1698. Lemnistre. 1741, 23 avril. 1699. Gobert.
Peere Lambert. 1700, 10 mars. Carlleteau, dit Laseurance, comme il signe, un l'Assurance ..... 1725 1758. Deliale-Mansard..... Delespine.... 1719 Mathieu Lennistre Sis. 1732. ery..... Gittard fils..... Rivet.... 1730 1700 1718. Poictevin..... 1702. Prévost. D'Orhay, filz. 1705. 1744. De La Hyre, file..... 1739 Aubert..... 1707. D'Ulin..... 1734 Boffrand.....Jules Rubert de Cutte, fils de Bubert...... 1754 1700 8 septembr 1711. 1767. 1720, 11 fevrier. 1716. 1732. 1717. Jossenay,...... 1 -6a. 1718. 1740 1740. Herdonin..... De La Guépière.... 1746. Le Roux. ..... L'Assurance, fils...
De Vigny, donne an démission en 1758, à la suite 1743. d'une dénonciation de l'Academie, pour insultes faites à Mansart de Levi. Jean-Charles Garnier Seigneur d'Isle, contrôleur 1786. géneral des bâtiments et manufactures...... 1255, 12 décembre. 17a5. Hillaudel..... 17fiz. 2743. 1748. Mezières ..... 178a. 4 janvier. Jean Courionse..... 1738. De Villeneuve.... 273m. Le Grand.... 1751. 1734. Content d'Ivry..... De Lespée, l'ainé..... a†68. 1730. L'abbé Camus..... Yange .... Jean-Michel Chrystet ...... 1772 1132.

Bequaire, fils aine.....

De Luzy

Mollet, petit-fils....

Licuyer

Simeanet...... Lerist 1737.

1747.

1540.

1234.

1735.

#### L'UNIVERS. - DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE 84

| Récep     | tion.                                             |           | Mort.                     | Ago.    |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------|
| 123       | 5. JoeqHard. Manaart, sieur de Lévi, couste de Sa | rone.     | P4011.                    | Ago.    |
| 173       | Aubry Guillot                                     |           | 1771.                     |         |
| 173       | 9. Godot                                          |           | 1703.                     |         |
| 174       | o, J.B.A. Beausire, fils, la jeune                |           | 1261.                     |         |
| 174       |                                                   |           | 1254.                     |         |
| *,*       | Tannevot                                          |           | . / - 4.                  |         |
| 174       |                                                   |           | 1758,                     |         |
| -,4       | Ledreus                                           | *****     | 1792.                     |         |
| 104       |                                                   |           | 1791                      |         |
| 1-4       |                                                   |           | 1781, 19 20At.            | 67      |
| 175       |                                                   |           | 1701, 19 autt.            | 97      |
| *7.5      | Franque                                           |           |                           |         |
|           | Nscolas Potain                                    |           | 1791.                     |         |
|           | Maximilien Brebinn                                |           | 1791.                     |         |
|           | Le Franc d'Estricby                               |           | 1262.                     |         |
|           | Le Carpentier                                     |           |                           |         |
|           | Jacques-François Blondel, fila de Jeao-François   |           | 1773.<br>1774. o janvice. | 6a.     |
| 1250      | 5. Moranzel                                       | *         | 1774. 9 janvice.          | 09.     |
| 175       | D'après les lettres patentes do 15 join 175       |           | 1704-                     |         |
|           | nombre des membres de cette académia es           | 6, R      |                           |         |
|           |                                                   |           |                           |         |
|           | à 30 , dont 15 de première classe et 15 de sec    | onde.     |                           |         |
| 175       | . Hapeau, ingénieur des ponts et chaussées        | * * * * * | 1763, 10 mars.            |         |
| 1750      | Jean-Rodalphe Peronnet, idem<br>Buosset           |           | 1794. 17 ferrier.         | 86      |
|           | Rooset                                            |           |                           |         |
|           | Pluyette                                          |           | 1769-                     |         |
|           | Julien David Le Roy                               | ****      | 1803, 17 janvier.         | 69      |
| 1961      | . Morrau                                          |           |                           |         |
|           | Cooston                                           |           |                           |         |
|           | Desmaisnus                                        | *****     |                           |         |
|           | Belicard                                          |           | 1786, 28 février.         |         |
|           | Etienne-Louis Boullée                             |           | 1799, 6 février.          |         |
| 176       | l. Gabriel, jenne, contrôlent des bâtiments do r  | oi        | 1781.                     |         |
| 1763      | . Regemortes, le jeooe, ingénieur                 |           | 1774                      |         |
| 100       |                                                   |           | 1785, 11 anút.            | 55      |
|           | Charles de Wailly                                 |           | 1798. s novembre          | 69      |
| 1561      | De Lestrade                                       |           | 1770.                     |         |
|           | Michel-Jean Sedaine                               |           | 1797, 17 mai.             | 78      |
|           | Mauduit                                           |           |                           |         |
| 1:6       | . Trouard, père                                   |           |                           |         |
| 1779      |                                                   |           | 1811, so janvier.         | 71      |
| 177       | Nerolas Jardin                                    |           | 1807.                     | 74      |
| -7        | 3. (harles-Axel Gnillaumot                        |           | 1807, 7 netobre.          | 77      |
|           | Ledous                                            |           | 1806, 10 novembre.        | 70      |
|           | Guitlaume Contore                                 |           | 1799, 19 décembre.        | 67      |
| 177       | . Jean René Billaudel                             |           | 1786.                     |         |
|           | Jacques Gondouiu                                  |           | 1818, 29 décembre.        | 81      |
| 177       | Mique                                             |           |                           |         |
| 1-75      | . Mathurin Cherpitel                              |           |                           |         |
|           | Jean François Beartier                            |           | 1818, 16 avril.           | 83      |
|           | Beloard                                           |           |                           |         |
|           |                                                   |           | 1801, s. soùt.            | 67      |
| 1777      | . Autome-François Peyre, le jeune                 |           | 1823, 6 mars.             | 84      |
| 1584      | Pierre-Adrien Paris                               |           | 1819, 1 anut.             | 75      |
| 1781      | . Alexandre-Theodore Brongmart                    |           | 1813, 6 juin.             | 7.5     |
| 1781      | Jean-Aroand Raymond                               |           | 1811, 28 janvier.         | tig     |
| 1781      | Antoine-Joseph Debeorge                           |           |                           |         |
| 1786      |                                                   |           | 1814. 7 décembre.         | 76      |
| 1791      | . Deroaudin                                       |           |                           |         |
| 79        | Jean-Augustio Renard                              |           | 1807, 24 janvier.         | 63      |
|           |                                                   |           |                           |         |
| mination  |                                                   |           |                           |         |
| of as Fra |                                                   |           | Bire, fils.               |         |
| ofte Bol  |                                                   | Desgo     | dets.                     |         |
| and Inc   |                                                   | s. Broan  | d, fils, démissionnair    | e.      |
| Take Inc  | ques-Ange Gabriel.                                | . Lerou:  | x . adjoint à Bruand.     |         |
| Was Min   | jue, était encore directeur en 1793.              | Courte    | one, remplace Brust       | ad.     |
| 1,000     |                                                   | L'abb     | Carous, prof. de ge       | ométrie |
|           |                                                   | y. Jossen | ay.                       |         |
|           | nenis Blondel. 174                                | . Lories  | . professeur d'archit     | reture. |
| 160c, De  | la llire, père. 176:                              | z. Jacqu  | es-François Blondel.      |         |
|           |                                                   |           |                           |         |

Non

1768 Mandoit, professeur de géométrie. 1774, David Le Roy.

1776. Le Bossu, prof. d'hydrodynamique 1792. Bieux, prof. de stereutomie.

SECRÉTAINES 1672. Felibien, sieur des Avaux. 1702. L'abbé Pervoit, sous-secretaire

1718. Felibien, fils.

1-68. Selaine. #1570610054Ph#

2262. Le Boy.

ACADÉMIE DE FRANCE A ROME. - Cette Académie fut fondée en 1666 par Colbert, à l'instigation de Lebrun. On y envoyait quelques jeunes gens, indiqués par l'Academie, pour compléter leurs études au milieu des chefsd'œuvre de l'Italie. En 1684, Louvois ordonna que tous les éleves de l'Académie des beaux-arts, qui auraient remporté les grands prix décernés par l'Académie, seraient envoyés à Rome à la pension du roi. Aujourd'hui l'école

de Rome est ouverte aux jeunes gens qui ont remporté les grands prix de l'École des beaux-arts. Les prix de peinture, de sculpture et d'architecture sont donnés tous les ans ; le prix de grayure en taille-douce, fondé en 1804, est donné tous les deux ans ; le prix de gravure en médaille et pierre fine, fonde en 1805, et celui de paysage historique, créé en 1816, sont décernés tous les quatre ans. Le prix de musique est donné chaque année. Sauf les lauréats musiciens, les élèves restent à Rome cinq années; quant aux musiciens, ils passent deux ans en Italie, une année cu Allemagne, et deux ans à Paris

L'Académie de Rome occupait d'abord un palais voisin du theatre de l'Argentine; en 1700, elle fut transferce dans uir palais situé en face du nalais Doria, Depuis 1800, elle est établie à la Villa-Médicis.

AISTE OUS DIRECTEURS OR L'ECRDÉRES DE PERFCE A 5011

1606 Krard.

1671, Covpel.

1675. Frard pour la 2º fois. 1089. Pendant so ans pas de directeur ; on cruit que pendant ce temps l'Academie se trouva sous la direction de l'ambassade

Saint-Louis des França s à Rome. 1600. Benzisc.

on de l'administration religione de

1704. Porriou Wirughels

1-38. De Troy. 1-51. Natoire

1774. Hallé, par interon.

1781. De Lagrenée aloé. 1787. Ménageot. 1703. Surve.

1807. Paris, arch. 1808, Lethière. 1817. Thrvenio.

1822. Gorry. 1828. Horace Verort. 1834. Ingres, aujourd'hol directeur. ACADÉMIE DE NÉDECINE. - EII

1731, une académie de chirurgic avait été créée à Paris; elle publiait des mémoires comme les autres académies, et comme elles aussi décernait des prix chaque année. Détruite à la révolution, et rendue à peu près inutile par l'établissement, dans le sein de l'Académie des sciences, de la section de médecine et de chirurgie, cette ancienne institution ne fut retablie que le 20 décembre 1820, par ordonnance royale; mais son organisation definitive ne date que du 28 octobre 1829. Elle est divisée en onze classes on sections: 1° d'anatomie et de physiologic; 2º de pathologie médicale; 3° de pathologie chirurgicale; 4° de thérapeutique et d'histoire naturelle médicale; 5" de médecine opératoire; 6° d'anatomie pathologique; 7° d'accouchements; 8° d'hygiene publique, médecine légale et police médicale; 9° de médecine veterinaire; 10° de physique et chimie medicales; 11° de pharmacie. Mais cette nombreuse academie, instituee dans le but de fournir au gouvernement tous les renseignements nécessaires sur ce qui se rapporte à l'hygiene publique, ne paraît pas avoir compris cucore l'importance de ses attribu-

considération dont elle pourrait être l'objet. ACADÉMIE DE CHIRURGIE. - Elle fut fondée en 1731, et publia, de 1768 à 1798, douze volumes in-4° de mémoires. En 1820, elle fut reorganisée sous le nom d'Academie de chirurgie.

tions, et ne jouit pas de tonte la

ACADÉMIES DANS LES DÉPARTE-MENTS. - La plupart des grandes villes de la France ont des académies littéraires et scientifiques, auxquelles le goût des recherches historiques, réveillé dans ces derniers temps par de grands exemples et par les encouragements de plusieurs ministres, est venu donner une nouvelle importance. Les plus célèbres sont celles d'Amiens, de Besancon, de Bordeaux, de Rouen, de Clermont, de Dijon, de Lyon, de Marseille, de Nancy, de Nîmes, de Toulouse, etc. Les autres portent généralement le titre plus modeste de Sociétés.

ACADÉMIE DE MUSIQUE. — C'est le nom que portent le grand Opéra de Paris, et le Conservatoire établi à Lille, chef-lieu du département du Nord.

ACADÉNIES UNIVERSITAIRES.—
C'est le nom donné aux circonscriptions universitaires. Sous le rapport administratif, le royaume est partagé en départements; sous le rapport militaire, en divisions militaires; sous le rapport pudiciaire, en diocèses; sous le rapport judiciaire, en ressorts de cours royales, etc. Il 'est de même pour l'instruction publique, en académies; elles sont au nombre de vingtsix.

| NOMS     | NOMBRE DES FACULTÉS, COLLÈGES, INSTITUTIONS, PENSIONS ET<br>ÉCOLES DE LEUR RESSORT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aix      | . Compreed les départements des Bouches-du-Rhéoe, des Basses Alpres, du Vaz et de la Cores. A Als, una faculté de théologie, une de druit, A Marzeille, ou collège royal. Dessi le resort, seize collège a commonsar, com justification, quarrante et une pensions. dess écoles ourmales primaires, milla sia cent cinquiste de collège de commonsar, de commendation de configue de commendation de configue de commendation de configue de commendation de configue de confi |
| Amirins  | Compreud les départements de l'Aisne, de l'Oise, de la Sonnue. A Amiens, un collège royel, one école secondaire de medecine. Dans le ressort, dix colléges commonorex, deux institutions, ciaquente pensions, deux mille six cent quatre-vingt-dix-espt écoles primaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aogers   | . Comprend les départements de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe,<br>A Angera, collège royal, one école accondaire de médecina. Hans le reseort,<br>dix huit collèges communsus, uoe institution, die-sept penssons, deux écoles<br>normales primaires, milla deux cent douze ecoles primaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Besançon | . Comprend les départements du Doubs , do Jure et de la Heute-Saone. A Be-<br>sançon , one facolté des lettres , un collège royal , et une école accondaire de<br>inédecine. Dans le ressort, quinze collèges communeux, deux institutions<br>viogt et une pensions , mille els cent soisante et onne écoles primaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bordesux | Comprend les départements de la Charente, de la Dordogna et de la Gironde.<br>A Bordeaux, une feculié de théologie, une des sciences, une des lettres, une<br>érale secondieire de méderoce, un collège pryal. Dans le ressort, sept collèges<br>communaux, einq institutions, elinquante-quatre pensions, deux ecoles oor-<br>maies prinaires, mille deux cont une feccles primaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bourges  | Compress les départements du Cher, de l'Indre et de le Nièrre. A Bourges , un collège reyel. Dans le ressort, neuf collèges communant, une iostitution, vingt et une pensions, une école normale primaire, conq cent trente-deux écoles primaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Coeta    | Compreud les départements du Calvados , de la Nanche et de l'Orne. A Casu , une faculté de droit , une farulté des sciences , une des lettres , une école se-condaire de médecio , et on college rouje. Dans la resport , acus college commonneux , une institution , vinig-t-ciriq pensions, trois recles normales primeires , et deux mille trois cert quarrante écoles primaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cahors   | . Comprend les départements du Lot, de Lot-et-Garoone et do Gera. A Cabors,<br>un collège royal. A Auch, no collège royal. Dens le ressort, neul collèges<br>communaux, con institution, quarante-tent pensions, deux écoles normeles<br>primeires, mille quatre cent cinquents et un recoles primeires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Clermont | Comprend les départements de l'Allier, du Ceotal, de la Haute-Loire et do Puy-<br>de Disos. A Giermont, une réols secondaire de médreine et on collège royal.<br>A Moulins, on collège royal. Ao Poy, un collège royal. Dans le reasort, donne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| NOMS          | HOMBRE DES FACULTÉS, COLLÉGES, INSTITUTIONS, PENSIONS ET<br>ÉCOLES DE LEUR RESSONT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| un sessiving. | ECOLES DE LEUR RESONT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | collèges communeux, trente pensions, quatre écoles normales prinseires, et milla cent vingt-trois écoles primaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dijom , ,     | Compreod les départements du le Géréd'Or, de la Haute-Marce et de Sédére-su-<br>Laire. A Dison, une facultir de druit, une des serences, une des lettres ne<br>récole secondaire de méderina et un collège royal. Dans le ressort, vingt collè-<br>ges communaux, treate-six pessions, deux écoles normales primaires, et<br>mille buit reut enquanate-qui écoles premaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Donai         | Comprend les-dépertements du nord et du Pas-de-Celais. A Bouei, ou collège royal. Dans le ressort, viogt et un collèges communaux, une école normale primaire, six lostinaiross, quaerente-trois peusions, deux mille six cent quaerente-trois peusions, deux mille six cent quaerente en  |
| Grenoble      | Compernd les départements des Hauste-Alpes, de la Dréune et de l'Inère, à Gre-<br>uoble, une faculté de droit, una des acimeres, nos écols secondaire de nuclear<br>cine et so collèger royal. Dans le ressert, sept collèges communos, quetre<br>institutions, vingt-sinq pensions, deux écoles uormales primaires, et milla cent<br>sinest école na risuaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Limoges.,     | Comprend les départements de la Corrise, de le Creuse et de le Haute-Vienne.  A Limages, un collège coyal. Dans le reasort, dans collèges communaux, cinq institutions, dix buit pensions, trois écoles normeles primaires, at quatre cent collecte, matter écoles primaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lyon          | Compreud les départements de l'Ain , de la Loire et de Rhône. A Lyon, nos fe culté de théologie, une des sciences, une des lettres , one celos secondaire de médicine , no college rayal. Dans le ressort, six collèges communenz, dix justitationes, cinquante-drux persions, treis école normales priméires, et quille nautes pert neinante dix geoles priméires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mets          | <ul> <li>Competed les départements des Ardenars et de le Noscile. A Mete, ou cellège<br/>royal. Dans le ressort, ciaq collèges communeux, une institution, vingt-six<br/>pansions, deux écoles normeles primaires, et mille etaq cent quarante et una<br/>contraction.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Montpellier   | Compresd les départements de l'Aude, de l'Aveyron, de l'Heraut et des Pyreuses-Orisotales. A Montpellier, une faculté de sordeciere, une faculté des sordectes, ous feculté des lettres, un collège coyal. A Rhodez, un collège royel. Dans le ressort, dis sept collèges emmonance, vingt-sept institutions, trente-institution, et mille sept cont soisante sis écoles primaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neacy         | Comprend les départements du la Meurthe, de la Meure et des Vorges. A Naury, une école secondaire de méderine et us collèges royel. Dens le ressort, quinze collèges commentus, vingt-citup pensaons, trois écoles normales, quatre mille course en vingt-cimuler evoles primaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nimes         | Compered les departements de l'Ardèche, du Gard, de le Luzice et de Veu cluse. A Nimes, un collège royal, Dans le ressort, dis collège royal, Dans le ressort, dis collèges ennommans, deux institutions, vingtaix persions, quatre écoles normeles primeires, milla cinq cent quette-industries describes persions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Orteans       | Comprend les départements d'Inder-et-Loire, du Loiret et de Loir-et-Cher.  A Orleans, un collège royel, A Tours, un rollège royel, Innes le ressort, cinq collèges communaux, trois institutions, trente et une pensions, deux écoles de la contract troite écoles primaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Paris         | Compared in digratements for Labo, Elizare Labo, de la Marre, da la Saine de Saines Marre, de Carrello de Saines Marre, de Carrello de Labo, el Saines Marre, de Carrello de C |

| NOMS           | NOMBRE DES PACULTÉS, COLLÉGES, INSTITUTIONS, PENSIONS E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| uss actorates. | ÉCOLES DE LEUR REISORT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pau.           | Compressó les départements des Bauset-Pyrénées, des Hantet-Pyrénées et de Laufes. A Pao, un collège royal. Isans le ressort, dis collèges communus na institution, trente-deux peusions, deux écoles normales et mille sept ces trente-quarte primaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poitters       | Compered les départements de la Charente-Inférieure, des Deux-Sèrres, da la<br>Vendre et de la Vienne. A Pusiters, une faculté de droit, une ecole secondais<br>de sudecise, un collège royal. Bass la ressort, quatotre collèges commanda<br>quatre iostitutions, trente-quatre prossons, une recle normale primatre, et<br>malle eing cent treute six ecoles primative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reuges         | Compered les départements des Gier-des Nord, du Finistère, d'Ille-ét-Valine, de la Lois-chefrieure et du Meriblan. A Beutes, une fecult de droit, unu de lettres, une fecult acroundaire de molecune et un cullege evyal. A Nantez na cullege repyal. A Nantez escendaire de audecime. A Puntry, un collège de la molecule de la competencie. A Puntry, un collège de la competencie de la collège expandaire de sanction de la collège de la col |
| Roues          | . Compered les départements de l'Enre et de la Seine-Inférieure. A Rouen, une fasoité de theologie, une cole secondaire de medecine, un collège royal. Dans le ressort, neuf collèges communaux, trois institution, soixante-buit pensions, deux écoles normales primaires, mille sept rent doure écoles primaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| trasboneg      | Comprend les departements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin A Stratbourg, une fa-<br>culté de theologie pour la confession d'Angybourg, une faculte de droit, me<br>farulte de modecine, une faculté des lettres, su college royal Dans le res-<br>tant, desost collèges commonsus, une maistuline, quante pentions, deux<br>écoles mornales primaiters, millé cinq erut quazante-trans eccles primaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| oulouse        | Compered les départements de l'Ariege, de la Hoste-Garcone, en Trare et de<br>Trare et Garcone. A Toudoux, une faculté de théologie, une faculté de froit,<br>une faculté des sciences, une faculté des lettres, une cecle secondaire de uni-<br>érone, un coulige royal. A Montaban, one faculté du twoleje punt la<br>confession hévérique. Dans le resuert, nord collèges commonses, sis mistim-<br>cent singlespet éche primaire, come écoles nomaine primaires, mille trois<br>cent singlespet éche primaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Le personnel d'une académie universitaire est composé d'un recteur, qui ne depend que du grand maître de l'Université, mais dont l'administration est surveillée par les inspecteurs généraux; de deux inspecteurs (l'Académie de Paris en a un plus grand nombre). d'un secrétaire, des professeurs qui apportiennent aux differentes facultes, et des professeurs agrégés qui sont attaches aux collèges royaux places dans le ressort de l'academie. Le recteur, directeur en chef de l'enseignement dans chaque académie, est en relation directe avec le ministre d'une part, et de l'autre avec les proviseurs chefs des collèges, qui, à leur tour, communiquent aux professeurs les arrêtés ministériels ou les décisions du recteur.

Les principaux fonctionnaires publics de chaque académie se forment en conseil pour délibérer sur les affaires les plus importantes, présente des candidats pour les places vacantes dans les facultés, contrôler certains actes des proviseurs et des professeurs, expulser des collèges les enfants contre lesquels des plaintes graves ont été clèvées, etc.,

etc. (Fag., au mot UNIVESITÉ).
ACOLLAB.—Cérimonie usited ans la réception d'un cheatier, et qui consistat orinairement en tras comps du sur l'épaule ou sur le con de celui qu'il arnait cheatier. L'empereur Sigismond étant venu, en 1415, rendre visite au roi Claries VI, assista à une séance du porlement, et arma chevailer, par accoided, un des plaideurs auquel qu'on proposoit contre ledit Signat, par le consoit de Pestel, que ciefur Signet n'estoit pas clevalier, et Pestel Festoit, présent sous, luy assis pardessus le président, et au plus hout, partendit par le faire chevaliers, et appartenoit bien de faire chevaliers, et print d'un de ses gens son espre, et lett Signet mit à genoux pres du greffier, frapa trois grands coups ledi roi chausser l'un de ses esprens dorre, et luy il chausser par l'un de ses gens, et l'y ceindre une ceiture où estoit pendu un consteun long pour esprèc, car alians ment de la cause dudit Signet (\*).

Bayard se contenta aussi de donner l'accolade lorsqu'il conféra à Francois Ier l'ordre de chevalerie, alors aussi éloigné du but de son institution que dépouillé des cérémonies longues et sérieuses qui accompagnaient autrefois la réception d'un membre. Champicr nous a conservé la conversation qui précéda cette cérémonie. « Le roy, dit-il, voulut faire et créer les chevaliers qui luy avoient servy en ceste bataille, et pour ce qu'il appartient, par l'ordre de chevalerie, au seul chevalier créer et faire ung aultre chevalier. le roy, avant de créer les chevaliers, appela le noble chevalier Bayard; si luy dist: « Bayard, mon amy, je veulx « que aujourd'huy soye faict chevalier " par vos mains, pour ce que le che-« valier qui a combattu à pied et à « cheval en plusieurs batailles entre « tous les aultres est tenu et réputé le « plus digne chevalier. Or est ainsy de « vous, qui avez vertueusement, en « plusieurs royaulmes et provinces, et « en plusieurs batailles et conquestes, « combattu contre plusieurs nations, « comme Espagnols, au royaulnie de " Naples, en Italie, à Bresse, à Pau-« din , à Ravenne ; je délaisse la France , « en laquelle on vous cognoit assez. » Aux parolles du roy repond Bayard: « Sire, celuy qui est couronné, sacré « et oingt de l'huile envoyée du ciel, « et est roy d'un si noble royaulme, le a premier fils de l'Eglise, est chevalier a sur tous aultres chevaliers. - Si, dit (\*) Actes du parlement de Paris, ann.

« faut icy alleguer ne loix ne canons : « faictes mon vouloir et commande-« ment, si voulez estre du nombre de « mes bons serviteurs et sujets. --« Certes, répond Bayard, sire, si ce « n'est assez d'une fois, puisqu'il vous « plaist, je le feroy sans nombre pour « accomplir, moy indigne, vostre vou-« loir et commandement. « Alors prinst son espée Bayard, et dist : « Sire, au-« tant vaille que si estois Roland ou « Olivier, Godefroy ou Baudouyn, son « frère. Certes, vous estes le premier « prince que oncques fis chevalier : « Dieu vcuille que en guerre ne prenez « la favte! » Et puis après, pour manière de jeu, si cria haultement, l'espée en la main dextre : « Tu es « bien houreux d'avoir aujourd'huy à « ung si beau et puissant roy donné « l'ordre de chevalerie, Certes, ma « bonne espée, vous serez moult bien « comme relique gardee, et sur toutes « aultres honorée, et ne vous porteray « jamais, si ce n'est contre Turcs, Sar-« rasins ou Mores. » Et puis feit deux saults, et apres remit au fourreau son espée. » l'ouez CHEVALERIE. ACERAC OU ASSERAC. - Bourg et seigneurie de Bretagne, du diocèse de

« lè roy, Bayard, dépêchez-yous; it ne

érigée en marquisat en 1574. ACHAT DE SOLDATS. -- Une des causes qui rendirent les petits princes de l'Allemagne du nord-ouest, surtout les ducs de Brunswick, si ennemis de la France durant la république et l'empire, c'est que Bonaparte ruina leur commerce de soldats avec l'Angleterre, commerce qui formait l'une des hranches les plus importantes de leurs revenus. La première fourniture d'hommes que firent ces princes eut lieu après un marché possé, le 27 février 1776, entre lord North, acheteur d'une part, et d'autre part le due de Brunswick, le landgrave de Hesse-Cassel, et le prince héréditaire de Hesse, fournisseurs. Les termes de ce marché, conclu quelques années avant la révolution française, sont curieux à rapporter. Les princes s'engageaient solidaire-

Nantes (département de la Loire-Inférieure, arrondissement de Savenay), ment à livrer, à un prix convenu, au charge pour eux de reprendre, à la paix, ceux de leurs 16,968 sujets qui n'auraient pas été tués en Amérique au service de l'Angleterre. Dans tous les eas, le ministre anglais devalt leur en solder d'avance le loyer. « Quant à cenx qui seront tues, ils demenrent dès ce moment acquis à l'acheteur, à la condition toutefois nour lui de payer aux vendeurs ci-dessus désignés dix livres sterling (250 francs) par tête de soldat hors d'état de leur être remis. Pour ceux qui ne scront qu'estropiés. les vendeurs consentent à les reprendre, movennant l'engagement consenti par l'acheteur de payer pour trois estropiés, comme pour un soldat mort, dix livres sterling. » Telle était, en 1776, à la veille de la déclaration des droits de l'homme par l'assemblée nationale, la moralité des princes allemands et du cabinet anglais. Comment s'étonner alors du fameux manifeste du duc de Brunswick?

ACHÉ (le comte d'), vice-amiral de France, et investi, en 1757, du commandement des forces françaises dans les mers de l'Inde. Soit incapacité, soit insuffisance de ressources, il ne put prévenir les succès des Anglais, et attacha son nom à la ruinc de tous nos établissements coloniaux sur les côtes du Malabar et du Coromandel. Le commerce de la compagnie des Indes fut alors détruit sans retour, et la France, qui avait si longtemps été toute-puissante dans ces parages, s'en vit chasser par ses rivaux. - Un autre membre de la même famille, qui émigra durant la révolution, vécut longtemps à la tête des bandes de chouans de la Bretagne. Condamné à mort en 1799, pour vols et attaques de diligences sur les grands chemins, it se réfugia en Angleterre; étant revenu sur le continent, il périt, dans une rencontre avec des gendarines gardescôtes, le 9 septembre 1809.

ACHENIEIM. — Bourg de la basse Alsace (département du Bas-Rhin, arrondissement de Strasbourg). C'était une des seigneuries de cette province

ment a llvrer, à un prix convenu, au appartenant la noibresse immatriculée. ministre anglais 16,96% soldates, à la Turenant sa dernière charge pour eux de reprendre, à la campagne, et deux nois avant sa ment an araille paix, ceux de leurs 16,968 suits qui poi forcer Strasbourg à rester dans n'auraient pas été tués en Amérique au la neutralité et empécher Montécuculli service de l'Ancietterre. Dans tous les de nosses le Rhiai.

de passer le Rhin.
Achièras. — Bourg situé à l'extrémité de la forêt de l'outainebleau, à une fiene nord de la Chapelle la Reine (département de Scine-et-Mane, araciemes signeurie fitt unie, en 1766, à la barounie de Rougemont, et, en 1680, à celle de la Chapelle la Reine, avec le titre de marquisat, en faveur de Pierre d'Argouges.

Actidav (Dom. Jeon J. Lee d'), me A Saint-Quentin en 1690. Sa vic, passée dans le cloître entre la prirer et l'étude, n'à d'autres évéments que les publications qu'il fit. La plus importante fut cele de son spécifein-d', renfermant une foule de pièces importantes et curieuses appartair à l'histoire du moyeu ége, et jissqu'asor indites. D'Achery, une des giorces littéraires de la savante compaçante caire de l'abbaye de Saint-Germain

des Prés, à l'âge de 76 ans. ACIGNÉ.— Bourg et autrefois seigneurie de Bretagne, érigée en marquisat, en 1609, en faveur de Charles de Cossé (département d'Ille et Vilaine, arrondissement de Rennes.)

ar doubsement de Arches... On noma mail ainsi, sous l'ancienne monarchie, des billets signés du rol, et portant l'ordre au tresoire de puper à vue au porteur, et sans lui demauder ni récepissé, ni signature, la somme inscrite au billet. Ces bons au porteur che au billet. Ces bons au porteur dépense. Le trivor royal elant regardé, depuis François II°, comme la propriéte privée do roi, celui-ci en disposait à son gré; mais pour que la publicité qui répain la prodigalité des publicité qui répain la prodigalité de princes et l'avidité des favorites et des correisans. Alla d'objer à et et incon-

venient, ceux-ci imaginèrent les acquis de comptant. Henri IV avait dejà ordonné que cette forme de payement ne servirait que pour les affaires secrètes et importantes de l'État; mais ses successeurs profitèrent de cette déclaration pour cacher sous ce voile leurs honteuses prodigalités. Cependant, sous Louis XIV, leur somme ne dépassait pas ordinairement dix millions par an; mais, sous son successeur, quand vint le règne des favorites et des courtisanes, ces dépenses s'élevèrent, en 1730, de vingt à trente millions. A près le ministère du cardinal de Fleury, elles montèrent successi-vement de soixante-quinze à quatrevingt-dix millions; enfin, en 1759, elles dépassèrent cent dix-sept millions. Ce n'était encore là qu'une partie de la liste civile de l'ancienne monarchle dont le chiffre s'elevait, en 1786, à une époque d'économie et de réforme, à plus de quarante millions. (Voy. Fr-NANCES, LISTE CIVILE, etc.)

ACRAIGNES, bourg et ancienne seigneurie du conté de Vaudemont (département de la Meurthe, arrondissement de Nancy.) ACRE. — Nom d'une mesure agraire

antrefois usitée en France, et dont

l'étendue variait suivant les diverses provinces. L'acre de Normandie était de 160 perches. On lit, dans un ancien registre de la cour des comptes : 24 pieds font une percle; 4 verges font un acre; 40 percles font une verge; 2 verges font un arpent. Acre. Saint-Jean d'Acre, au pied

ses murs avec des tronpes venues de toutes les parties de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, et ce fut encore au pied de ses murailles que vint échoner la fortune de Napoléon dans l'Orient. Durant la premiere croisade, Saint-Jean d'Acre était tombé presque sans résistance aux mains des chrétiens; mais Saladin s'en étant emparé en 1187, après la victoire de Tibériade, releva ses murailles démantelées, et en fit une place pour couvrir Jérusalem . sa récente conquête. On travaillait depuis deux ans à ses fortifications, quand la troisième croisade commença, suscitre par les plaintes des chrétiens de Syrie, auxquels Saladin venait d'enlever la ville sainte. « Le marquis de Montferrat, prince de Tyr et prétendant au royaume de Jérusalem, faisait, dit un historien des croisades, promener par l'Europe une représentation de la malbeureuse ville. Au milieu s'élevait le saint sépulcre, et par-dessus un cavalier sarrasin, dont le cheval salissait le tombeau de Notre-Selgneur. Cette image d'anier reproche percait l'âme des chrétiens occidentaux ; on ne voyait que gens qui se battaient la poitrine et criajent : Malheur à moi ! » Aussitôt les bandes de pèlerins se mirent en route; l'empereur Frédéric Barberousse descendit le Danube avec une puissante armée; Richard d'Angleterre, Phllippe de France, prirent la croix. Pendant qu'ils s'armaient, les chrétiens de Syrie, refugiés dans la ville de Tyr, voyant leur nombre s'accroître chaque jour, reprirent l'offensive et allerent assiéger Saint-Jean d'Acre. Pendant deux ans, toute la guerre se concentra autour de cette place. On livra dans le voisinage du mont Carmel neuf batailles, qui tontes en méritaient le nom; et telles furent les vicissitudes de la fortune, que le sultan s'ouvrit une fois un chemin jusque dans la ville, et que, dans une autre circonstance, les chrétiens pénétrèrent dans la tente de Saladin. Par le secours des plongeurs et des pigeons il entretenait avec la ville une correspondance suivie; et, des que la mer se trouvait libre, la garnison épuisée

était remplacée par de nouveaux soldats. La famine, les combats, et l'influence d'un climat étranger, diminuaient tous les jours l'armée des Latins; mais les tentes des morts se reinplissaient de nouveaux arrivants. qui exageraient le nombre et la diligence de ceux qui marchaient sur leurs traces. Le vulgaire étonné se laissa persuader que le pape lui-même était arrivé dans les environs de Constantinople, à la tête d'une armée innombrable. La marche de l'empereur remplissait l'Orient d'alarmes plus sérieuses. C'é-tait la politique de Saladin, qui multipliait les obstacles que Barberousse rencontrait dans l'Asie, et peut-être dans la Grèce; et la joie que lui causa la mort de ce souverain fut proportionnée à l'estime qu'il lui inspirait. Les chrétiens éprouvèrent plus de découragement que de confiance à l'arrivée du duc de Sonabe et de cina mille Allemands, debris de son armée épuisée par le voyage. Enfin, au printemps de la seconde année, les llottes de France et d'Angleterre jeterent l'ancre dans la baie de Ptolémais, et l'émulation des deux jeunes rois, Philippe-Auguste et Richard Plantagenet, donna une nouvelle vigueur aux opérations du siège. Après avoir employé tous les moyens, épuisé toutes les ressources, les défenseurs de la ville se soumirent à leur sort; ils obtinrent une capitulation, mais à de dures conditions. On stipula, pour prix de leur vie et de leur liberté, une somme de deux cent mille pieces d'or, la délivrance de ceut nobles et de quinze cents captifs d'un ordre inférieur, et la restitution du bois de la vraie croix. Quelques contestations sur le traité, et quelques delais dans l'execution ranimercut la fureur des Francs, et le sanguinaire Richard fit décoller trois mille musulmans, presque à la vue du sultan. Par la ronquête d'Acre, les Latins acquirent une forte place et un port commode; mais ils payerent bien cher cet avantage. L'historien, ministre de Saladin, d'après les rapports des ennemis, évalue à cinq ou six cent mille le nombre des chrétiens arrivés successivement, et celui des soldats morts les armes à la main, à cent mille. Il calcule que les maladies et les naufrages en enlevèrent une quantité beaucoup plus considerable; et que, de cette puissante armée, une très-petite partie seulement put retourner sans accidents dans sa patrie.

Maîtres de cette place importante, et trop peu nombreux après le depart de Philippe-Auguste pour faire d'autres conquêtes, les croisés se fortilierent dans Saint-Jean d'Acre, où vinrent successivement se réfugier les garnisons chrétiennes des villes reprises par les mahométans. Ce fut la que le roi, dénossédé de Jérusalem, fixa sa résidence; et jusqu'à l'année 1291, on le sultan d'Egypte s'en empara, Ptolemais resta l'un des principaux comptoirs de la Méditerranée orientale, Mais quand les musulmans y rentrèrent, ils en raserent les murailles, en comblerent le port; et cette ville, l'une des plus florissantes de la côte de Phénicie. devint une solitude.

Vers le milieu du dix-huitième siècle, le cheik Daher, émir arabe de la Galilée, s'en empara par sur-prise, releva les murailles, déblava le port, et y ramena le commerce et la navigation. Ce fut sous son successeur Djezzar - Pacha que Bonaparte vint Lassieger. Maître de l'Egypte, Bonaparte avait besoin de s'en assurer la possession en prevenant les attaques dont la Porte, excitée par l'Angleterre, le menacait, Deux armées étaient préparées : l'une, transportée sur des vaisseaux anglais, devait venir debarquer en Egypte au printemps prochain; tandis qu'une autre plus nombreuse descendait de l'Asie Mineure vers la Syrie, où Djezzar-Pacha faisait d'immenses préparatifs. Bonaparte se décida à proliter de l'hiver pour traverser le désert qu'il lui aurait ete impossible de franchir en ete. et d'aller lui-même au-devant des Svriens. Il partit dans les premiers jours de fevrier, à la tête de treize mille hommes environ, enleva le fort d'El-Arisch et Gaza qui couvraient la Palestine, prit Jaffa, et marcha sur

Saint-Jean d'Acre, la seule place qui pût encore l'arrêter dans la Syrie. « Mais Diezzar s'v était enferme avec toutes ses richesses et une forte garnison. Il comptait sur l'appui de Sidney Smith. qui eroisait dans ces parages, et qui lui fournit des ingénieurs, des canonniers et des munitions. Il devait d'ailleurs être bientôt secouru par l'armée turque réunie en Syrie, qui s'avançait de Damas pour franchir le Jourdain. Bonaparte se hâta d'attaquer la place pour l'enlever comme celle de Jaffa, avant qu'elle fût renforcée de nouvelles troupes et que les Anglais eussent le temps d'en perfectionner la defense-On ouvrit aussitôt la tranchée. Malheureusement l'artillerie de siège, qui devait venir par mer d'Alexandrie, avait été enlevée par Sidney Smith. On avait pour toute artillerie de sièze et de campagne une caronade de trentedeux, quatre pièces de douze, huit ohusiers, et une trentaine de pièces de quatre. On manquait de boulets, mais on imagina un moyen de s'en procurer. On faisait paraître sur la plage quelques cavaliers : à cette vue Sidney Smith faisait un feu roulant de tontes ses batteries, et les soldats, auxquels on donnait eing sous par boulet, allaient les ramasser au milieu de la canonnade et des rires universels.

« La tranchée avait été ouverte le 30 ventôse (20 mars 1799). Le général du genie Sanson, crovant être arrivé dans une reconnaissance de nuit au pied du rempart, déclara qu'il n'y avait ni contrescarpe, ni fosse. On erut n'avoir à pratiquer qu'une simple breche et à monter ensuite a l'assaut. Le 5 germinal (25 mars), on fit breche, on se presenta à l'assaut, et on fut arrête par une contrescarpe et un fossé : alors on se mit sur-le-champ a miner. L'operation se faisait sous le feu de tous les remparts et de la belle artillerie que Sidney Smith nous avait enlevée. Il avait donne à Diezzar d'excelleuts pointeurs anglais et un ancien émigré, Phelippeaux, officier dù génie d'un grand merite. La mine santa le 8 germinal (28 mars), et n'emporta qu'une partie de la contrescarpe. Vingtcing grenadiers, à la suite du jeune Maily, monternat il assaut. En voyant ce brave officier poser une c'helle, les Tures furent epouvautés, mais Mailly tomba mort. Les grenadiers furent alors découragés, les Tures reinrent; deux bataillons qui suivaient furent acuceilits par une horrible fusillade; leur commandant Laugier fut tuć, et Passaut manquu encore.

« Malheureusement la place venait de recevoir plusieurs mille hommes de renfort, une grande quantité de canonniers exerces à l'européenne et des munitions immenses. C'était un grand siège à exécuter avec treize mille homnies, et presque sans artillerie. Il fallait onvrir un nouveau puits de mine pour faire sauter la contrescarpe entiere, et commencer un autre cheminement. On était au 12 germinal (1" avril). Il y avait déja en dix jours d'employés devant la place; on annonçait l'approche de la grande armée turque; il fallait noursnivre les travaux et couvrir le siège, et tout cela avec la seule armée d'expédition. Le général en chef ordonna qu'on travaillàt sans relâche à miner de nouveau, et détacha la division Kleber vers le Jourdain, pour en disputer le passage à l'armée venant de Damas (\*). »

Bonaparte lui-même marcha au-devant de cette armée innombrable comme les étoiles du ciel et comme les sables de la mer, et la detrnisit au combat du mont Thabor. De retour de ce glorieux champ de bataille, il poussa plus vivement le siège de Saint-Jean d'Acre, multiplia les assauts, les surprises. Mais la ville, défendue par une nombreuse garnison, resista a tous ses efforts; le 7 mai, il arriva encore dans le port d'Acre un renfort de douze mille hommes. C'était beaucoup plus que Bonaparte n'avait de soldats; cependant, « calculant qu'ils ne pourraient pas être debarques avant six heures, il fait sur-le-champ jouer une piece de vingt-quatre sur un pan de mur. C'était à la droite du point

(\*) Thiers, Histoire de la révolution feançaise, t. X , p. 402. où depuis quelque temps on déployait tant d'efforts. La nuit venue, on monte à la brèche, on envahit les travaux de l'ennemi, on les comble, on encloue les pièces, on égorge tout, enlin on est maltre de la place, loraque les troupes débarquées s'avancent en bataille et présentent une masse effrayante. Rambaut, qui commandait les premiers montes à l'assaut, est tué: Lannes est blessé. Dana le même moment, l'ennemi fait une sortie, prend la breche à revers, et coupe la retraite aux braves qui avaient penétré dans la place. Les una parviennent à ressortir : les autrea, prenant un parti désespéré, a'enfuient dans une mosquée, a'y-retranchent, y épuisent leura dernières cartouches, et sont prêts à vendre chèrement leur vie, lorsque Sidnev Smith, touché de tant de bravoure, leur fait accorder une capitulation. Pendant ce temps, les troupes de alége, marchant sur l'ennemi, le ramenent dans la place, après en avoir fait un carnage épouvantable et lui avoir enlevé huit cents prisonniers. Bonaparte, obstiné jusqu'à la fureur. donne deux jours de repos à ses troupes, et le 21 ( 10 mai ) ordonne un nouvel assaut. On y monte avec la même bravoure, on escalade la brèche, maia on ne peut paa la dépasser. Il y avait toute une armée gardant la place et défendant toutes les rues. Il

fallut v renoncer. " Il y avait deux mois qu'on était devant Acre, on avait fait des pertes irréparables, et il ent été imprudent de s'exposer à en faire davantage. La peste était dans cette ville, et l'armée en avait pris le germe à Jaffa. La saison des débarquements approchait, et on annoncait l'arrivée d'une armée turque vers les bouches du Nil. En s'obstinant davantage, Bonaparte pouvait s'affaiblir an point de ne pouvoir repousser de nouveaux ennemia. Le fond de ses projets était réalisé, puisqu'il avait détruit les rassemblements formes en Syrie, et que de ce côté il avait réduit l'ennemi à l'impuissance d'agir. Quant à la partie brillante de ces mêmes projets, quant à ces vagues

et merveilleuses espérances de conquêtes en Orient, il fallait y renoncer. Il se décida enfin à lever le siège. Mais son regret fut tel que, malgre sa destinée inouie, on lui a entendu répéter souvent, en parlant de Sidney Smith : Cet homme m'a fait manquer ma fortune. Les Druses qui, pendant le siége, avaient nourri l'armée, toutes les peuplades ennemies de la Porte, apprirent sa retraite avec désespoir. Il avait commencé le siège le 30 ventôse (20 mars), il le leva le 1er prairial (20 mai) : il y avait employé deux inois. Avant de quitter Saint-Jean d'Acre, il vonlait laisser une terrible trace de son passage : il accabla la ville de ses feux, et la laissa presque réduite en cendres (\*). »

Après le départ de Bonaparte, Diezzar rebâtit la ville avec les débris qui y étaient entassés; et quoiqu'elle soit encore d'une nédiocre étendue, elle renferme quelques beaux monuments construits avec des restes d'édifices antiques. Aujourd'hui elle est l'entrepot du commerce de coton de la Syrie, et appartient depuis 1832 au viceroi d'Éxpure Miélente-Ali.

ACTE ADDITIONNEL. - A son retour de l'île d'Elbe, au mois de mars 1815, Napoléon sentit le besoin de donner une satisfaction à l'esprit libéral et d'imiter les concessions de Louis XVIII, qui avait reconnu certaines libertes publiques. Mais la charte du roi et l'acte additionnel de l'empereur étaient tous deux entaches du même vice : c'était d'un côté comme de l'autre un simple octroi du bon plaisir royal et non un contrat synallagmatique. Napoléon n'était tombé en 1814 que parce qu'une partie de la nation, rassasiée de gloire militaire et avide de liberté, s'était séparée de lui : en 1815, il voulut rallier à sa cause les partisans d'un régime vraiment constitutionnel, en leur faisant quelques avances qui pusaent satisfaire l'opinion publique. . Mais, dit son historien Thibaudean, il se révoltait contre la tyrannie de l'opinion à laquelle il

(\*) 1bid. , p. 407 et suiv.

était forcé de céder. Il le faisait de mauvaise grâce, sentant qu'il agissait contre sa nature et sa conviction. On voulait le détacher du passé et qu'il fût un homme nouveau; c'était impossible, il s'y cramponnait de toutes ses forces, « Vous m'ôtez mon passé, « dit-il, je veux le conserver. Mes onze « ans de règue! l'Europe sait si j'y at « des droits. Il faut que la nouvelle constitution se rattache aux ancien- nes; elle aura la sanction de plusieurs « années de gloire. Les constitutions im- périales ont été acceptées par le peu-· ple. » Il defendait done sa legitimité fondée sur la souveraineté populaire, comme Louis XVIII avait appuyé la sienne sur sa naissance et le droit divin. » Ce fut le 23 avril que fut publié dans le Moniteur le décret suivant :

Acte additionnel aux constitutions de l'empire.

Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut :

Depuis que nons avons été appelé, il y a quinze années, par le vœu de la France, au gouvernement de l'État, nous avons cherché à perfectionner, à diverses époques, les formes constitutionnelles, suivant les besoins et les désirs de la nation, et en profitant des leçons de l'expérience. Les constitutions de l'empire se sont ainsi formées d'une série d'actes qui out été revêtus de l'acceptation du peuple. Nous avions alors pour but d'organiser un grand système fédératif européen, que nous avions adopté comme conforme à l'esprit du siècle, et favorable aux progrès de la civilisation. Pour parvenir à le complèter, et à lui donner toute l'étendue et toute la stabilité dont il était susceptible, nous avions ajourné l'établissement de plusieurs institutions intérieures, plus spécialement destinées à protéger la liberté des citoyens. Notre but n'est plus désurmais que d'accroître la prospérité de la France , par l'affermissement de la liberté publique. De la résulte la nécessité de plusieurs modifications importantes dans les constitutions, sénatus-consultes et autres actes qui régissent cet empire. A ces causes, voulant d'un côté, conserver du passé ce qu'il y a de bon et de salutaire, et de l'autre, rendre les constitutions de notre empire conformes en tout aux vœux et aux besoins nationaux, ainsi qu'à l'état de paix que nous désirous mainteniravec l'Europe, nous avons résolu de proposer au peuple une suite de dispositious tendant à modifier et perfectionner ses actes constitutionnels, à entourer les droits des citoyeus de toutes leurs garanties, à donner au système représentatif toute sou extension, à investir les corps intermédiaires de la considération et du pouvoir désirables; en un mot, à combiner le plus haut point de liberté politique et de sureté individuelle avec la force et la centralisation névessaires pour faire respecter par l'étranger l'indépendance du peuple français et la dignité de notre couronne. En conséqueuce, les articles suivants, formant un acte supplementaire aux constitutions de l'empire, seront soumis à l'acceptation libre et solennelle de tous les citoyens dans toute l'étendue de la France.

#### TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1. Les constitutions de l'empire, nommement l'acte constitutionnel du 22 frimaire an viii , les sénatus-consultes des 14 et 16 thermidor an x, et celui du 28 florcal an X11, serout modifiés par les dispositions qui suivent. Tontes leurs autres dispositions sont confirmées et maintenues

2. Le pouvoir législatif est exerce par l'empereur et par deux chambres.

3. La première chambre, nommée chambre des pairs, est héréditaire.

4. L'empercut en nomme les membres, qui sout irrévocables, eux et leurs descen-dants mâles, d'aine en ainc en ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. L'adoption ne transmet point la dignité de pair à celm qui en est l'obiet.

Les pairs preunent seance à vingt et un ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vinet-

5. La chambre des pairs est présidée par l'archichancelier de l'empire, ou, dans le cas prévu par l'article 51 du senatus consulte du 28 floreal an x11, par un des membres de cette chambre désigné spécialement par l'empereur.

6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, sont pairs de droit. Ils siègent après le président. Ils prennent scance à dix-huit ans, mais n'ont voix deliberative qu'à vingt et un

7. La seconde chambre, nommée chambre des représentants, est élue par le peuple. 8. Les membres de cette chambre sont

au nombre de six cent vingt-neuf. Ils doivent être âgés de vingt-cinq aus au moins.

- 9. Le président de la chambre des représentants est nommé par la chambre, à l'ouverture de la première session. Il reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'empereur.
- La chambre des représentants vérifie les ponvoirs de ses membres et prononce sur la validité des élections contestées.
   Les membres de la chambre des re-

présentants reçoivent pour frais de voyage, et durant la s-ssion. Endemoité décrétée par l'assemblée constituante.

- 12. Ils sout indéfiniment rééligibles.
- La chambre des représentants est renonvelée de droit eu eutier tons les ciuq ans.
- 14. Ancun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut è re arrité, sauf le cas de flagrant défit, ui poursoist en matière crininelle uu currectionnelle, pendant les sessiuss, qu'en vertu d'une résolution de la chambre dont il foit partie.
- 15. Aucum ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la convocation, ni quarante joors après la session.
- 16. Les pairs ont jugés par leur chambre, en matière criminelle ou correctionnelle, dans les formes qui secont réglées par la loi. 17. La qualité de pair et de représentant
- est compatible avec tootes les fonctions puhitiques, hors celles de comptables. Tontefois les préfets et sous-préfets ne
- sont pas éligibles par le collège électural du département on de l'arrondissement qu'ils administrent. 18. L'empereur envoie dans les cliambres
- iles ministres d'État et des conscillers d'État, qui y siègent et prennent part aux discussions, nais qui n'ont voix délabérative que dans le cas où ils sont membres de la chambre comme pairs ou élus du penple.
- 19. Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs oo de celle des représentants, ou qui siègent par mission du gouvernement, dounent aux chambres les éclairessements qui sont jugés nécessaires, quand leor publicité ne comprouet pas l'interêt de l'Elat.
- 20, Les séances des deux chambires sont publiques. Elles peuvent néamoins se former eu comité severt, le claumbire des pairs sur la demande de dix membres, celle des représentants sur la demande de vingét-eine, Le gouvernement peut également requérir des contrilés seretés pour des communications à faire. Dans tous les cas les élibitations de faire. Dans tous les cas les élibitations.

- et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en scance publique.
- 21. L'empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la rhambre des représentants, La proclamation, qui pronouce la dissolution, convoque les collèges électoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion des représentants dats six mois au plus tard.
- 22. Durant l'intervalle des sessions de la chambre des représentants, ou en cas de dissolution de cette chambre, la chambre
- des pairs ne peut s'assembler.

  23. Le goovernement a la proposition de la loi; les chambres peuvent proposer des amendements : si ces amendements ne sont pas adoptés par le gouvernement, les champs adoptés par le gouvernement, les champs
- bres sont tenues de voter sur la loi telle qu'elle a été proposée. 24. Les chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qu'il leur paraît convenable d'insérre dans la loi. Cette
- demande peut être faite par chacune des deux chambres. 25. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux chambres, elle est portée à l'autre; et si elle y est approuvée, elle est portée à l'empereur.
- 26. Aucun discours écrit, excepte les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées et les comptes qui sont rendus, ne peut être In dans l'une oo l'autre des chambres.
- TITRE 11.

  Pes collèges électoraux et du mode d'élection,
- 27. Les collèges électoraix de département et d'arrondissement sont maintenns, eunforniement au sénatus-consulte du 16 thermidor an x, sauf les modifications qui suivent.
- Les assemblées de canton remplirons chaque année, par des élections annuelles, toutes les vacances dans les collèges électorans.
- rant.
  29. A dater de l'an 1816, un membre de la chambre des pairs désigné par l'empeteur, sera président à vie et inaunoville de chaque collège électoral de département.
- 36. A dater de la même époque, le collège électront alle chaque département nummera, parmi les membres de chaque collège d'arrondissement, le président et deux vice-présidents. A cet effet l'assemblée du collège de département prévêdera de quinze jours celle du collège d'arrondissement.

31. Les collèges des départements et d'arrondissements nommeront le nombre de représentants établi pour clascum par l'acte et le tableau ci-annevée, nº 1.

et le tableau ci-annevée, nº 1.

32. Les représentants peuvent être choisis indifféremment dans toute l'étendue de la

France.
Chaque collége de département ou d'arrondissement qui choisira uu représentant
hors du département ou de l'arrondissement,
nommera un suppléant qui sera pris nécessairement dans le département ou l'arrondissement.

33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une repré-

sentation spéciale.

L'élection des représentants commerciaux et mantfacturiers sera faité par le collège électoral de département, sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de comnerce et les chambres consultatives réunies, suirant l'acte et le tableau ci-annexés, 10°2,

# TITER 115.

### De la loi de l'impót.

31. L'impót général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an; tes impôts indirects penrent dire votés pour plusieurs années. Dans le cas de la dissolution de la chambre des représentants, les impositions votees dans la session précédente sont continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la chambre.

35. Auem impôt direct ou indirect en

argent on en nature ne peut être perçu. Aucun emprunt ne peut avoir lieu, acune incerțiition de creiance au grand-livre de la dette publique ne peut être faite, aucun donaine ue peut être afaite, aucun elvee d'hommes pour l'armée oc peut être ordonnée, aucune portion du territoire ne peut être échaugee qu'en vertu d'une lui.

36. Tonte proposition d'impôt, d'emprunt ou de levee d'hommes ne peut être faite qu'à la chambre des représentants. 37. C'est aussi à la chambre des repré-

sentants qu'est portée d'abord: 1° le budget géuéral de l'État, contenant l'aporçui des creettes et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère; 2° le compile des recettes et dépenses de l'année on des années précédentes.

### TITER IV.

Des ministres et de la responsabilité, 38. Tous les actes du gouvernement doivent être contre-signés par un ministre ayant

département.
39. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement signés par eux, ainsi

que de l'exécution des lois.

40. Ils peuveut être accusés par la chambre des représentants, et sont juges par

40. Its peuvent etre accuses par in chambre des représentants, et sont jugés par celle des pairs. 41. Tout ministre, tout commandant

41. 100t ministre, tout commandant d'armée de terre ou de mer peut être accusé par la chambre des représeotants, et jugé par la chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou Ibonneur de la nation. 42. La chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discré-

tionnaire.

43. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la chambre des représentants doit déclarer qu'il y a lieu à exa-

nuiner la proposition d'accusation.

44. Cette déclaration ne peut se faire
qu'après le rapport d'une commission de
soixante membres tirés an sort. Cette com-

mission ne fait son rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination. 45. Quand la chambre a déclaré qu'il y

a lieu à examen, elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.

46. Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les chambres. 57. Lursque la chambre des représentants

a déclaré qu'il y a lieu à examen contre un mioistre, il est forme une nouvelle commission de soixante membres tirés au sort, comme la première, et il est fait par cette commission un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa nominatiou.

48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport. 49. L'accusation étant prononcée, la cham-

hre des représentants nomme ciuq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation devant la chambre des pairs.

50. L'article 75 du titre vin de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an vin, portant que les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'État, sera modifié par une loi.

7º Livraison. (DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE, ETC.)

# TITRE V. Du pouvoir judiciaire.

51. L'empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie des l'instaut de leur nomination, sauf la nomination des juges de paix, et des juges de commerce, qui aura lieu comme par le passé.

Les juges artuels nommes par l'empereur, anx termes du sénatus-consulte du 12 octobre 1807, et qu'il jugera convenable de conserver, recevront des provisions à vie avant le premier janvier prochain.

 L'institution des jurés est maintenne.
 Les débats en matières criminelles sont publics.

54. Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux militaires.

55. Tous les autres délits, même comnis par des militaires, sont de la compétence des tribnnaux civils. 56. Tous les crimes et délits qui étaient

attribués à la haute cour impériale, et dont le jugement n'est pas réservé par le présent arte à la rhambre des pairs, seront portés devant les tribunaux ordinaires.

57. L'emperrur a le droit de faire grâre, même en matière correctionnelle, et d'arcorder des amnisties.

58. Les interprétations des lois demandées par la cour de cassation seront données dans la forme d'une loi.

# TITRE VI. Droits des citorens,

59. Les Français sont rgaux devant la loi, soit pour la contribution aux impôts et chargrs publiques, soit pour l'admission aux em-

plois civile et militaires. 60. Nul ne pent, sous ancun prétexte, être distrait des juges qui lui sout assignés

par la loi.

61. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ni exile que dans les ras prevus par

la loi et suivant les formes preserites.
62. La liberté des cultes est garantie à

tous.

63. Toutes les propriétés possédérs ou acquises en vertu des lois, et toutes les créances sur l'État, sont inviolables.

64. Tout riioven a le droit d'imprimer et de publier ses peusses, en les signant, sans aucune ceneure préalable, sauf la responsabilité légale, qurés la publication, par jugenent, pur jurès, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle.

65. Le droit de pétition est assuré à tous

les citoyeos. Tonte pétition est individuelle-Les pétitious peuvent être adressées, soit au gouvernement, soit aux deux chambres; néanmoirs, res dernières nobre doivent récont présentées aux chambres soits le garantie d'un membre qui rerommande la pétition. Elles soit lues publiquement; et si la chambre les preud en considération, elles sout portées à l'empereur par le président.

sout portées à l'empereur par le président. 66. Aucune plare, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans le cas d'invasion de la part d'une

force étrangère, ou de troubles civils. Dans le premier cas, la déclaration est

faite par un acte du gonvernement.

Dans le second cas, elle ne peut l'étre que par la loi. Toutefois, si, le cas arrivant, les chambres ne sont pos assemblées, l'acte du gouvernement déclarant l'état de siège doit être converti en une proposition de lui dans les quinze premiers jours de la réunion des

chambres. 67. Le peuple français déclare que, dans la délégation qu'il a faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend pas donner le droit de proposer le rétablissement des Buurbons ou d'aucun prince de cette famille sur le trône, même en eas d'extinctinn de la dynastie impériale, ni le droit de rétablir, soit l'anrienne noblesse féodale, soit les droits féodaux et seigneuriaux, soit les dimes, soit aurun culte privilégié et dominant, ni la farulté de porter aucune at-teinte à l'irrévocabilité de la vente des domaines nationaux; il interdit formellement au gouvernement, aux chambres et aux citoyens, toute proposition à cet égard. Donne à Paris, le 22 avril 1815.

Signé, Narolion.
Par l'empereur, le muistre secrétaire

d'État.

## Signé, le duc de Bassano.

a La publication de reix este causus un secondeste causus miscondeste causus de l'albaion fut en un instant dissière. La rupide : l'illusion fut en un instant dissière. La masse de la population se détacha de Napoleon, comme elle s'était détachée de Bourbons. Tout le monde précit que l'empereur et l'empire et sient perdus, le le lui reix que le famie, les hommes compromis, les patrices derrejutes, qui voyaint encore dans. No poton qui voyaint encore dans. No poton qui voyaint encore dans. No poton nale, et tous cœux que la nocessité rotaciant às a fortune. « Nopoléon, disait-

on, a 'agissait pas mieux que les Bourbons; et il n'avait ni leurs prigues, ni leurs croyances pour l'excuser; il avait promis que l'assemblée du Champ de mai serait chargée de corriger la constitution; il avait manqué à sa parole. La formalité de l'acceptation gor le peuple était illusoire; rien n'etait chauge. Napoléon aussi n'avait rien appris (") » ("Ogez CEXT 20UES).

ACTE SORIONIQUE.—On appelais insii Folbigation oi etait I Sapirant au grade de licencié, de répondre a sur produce le licencié, de répondre a proposees le jour de sa réception, de puis sit heures du matin jusqu'à sit heures du soir, sans aucune interruption. Le preniere qui l'alt souteun fuis, inc. de jours pueries, qui rappellent les Disputationes de omni re actibil, et qui debournaient l'esprit et les etudes du veritable savoir sur des frivoltés qu'à la revolution française.

ACTIONS. - Dans la langue du commerce, on entend par action un document qui constate que tel individu a mis une certaine quantité de fonds dans une affaire ayant un but détermine, et promettant des profits auxquels l'actionnaire aura part dans la proportion de sa mise de fouds, un dixieme des profits lui étant réservé, par exemple, si sa mise de fonds est égale au dixième du fonds social. Son capital preud lui-même la dénomination d'action, et c'est sous ce terme qu'il devient négociable, Lorsqu'il se presente une grande entreprise a executer, comme un canal ou un chemin de fcr, dont le gouvernement ne se charge pas, ct qu'il n'y a point de particulier assez riche pour l'entreprendre avec ses propres ressources, une compagnie ou société de capitalistes se forme, laquelle détermine le montant du fonds social nécessaire pour l'exécution de l'entreprise, et le divise ensuite en actions de 2,000 fr., de 1,000 fr. ou même de 500 fr., afin

(\*) Buchez et Roux, Histoire parlementaire de la revolution française, 1. XL, p. 135.

d'appeler les capitaux. Si le fonds social est de 100,000 francs, il y aura ceut actions de 1,000 fr. ou deux cents de 500 fr. qui seront émises par la societe. Si l'entreprise est mauvaise et la société en perte, les actionnaires, qui veulent vendre leur action pour retircr leurs fonds, ne trouvent des acheteurs qu'à la condition de consentir à perdre plus ou moins, selon le discredit dans lequel l'entreprise est tombée; si, au contraire, elle est bonne, la valeur de l'action augmente. C'est ainsi que les actions du journal le Constitutionnel, émises dans l'origine au taux de 3,000 fr., je crois, ont rapporte jusqu'à 60,000 fr. aux actionnaires. Les sociétés par actions sont d'origine recente. En France, elles datent de Law (voyez ce mot) et de l'immense banqueroute qu'il a amenée, et se sont continuées, mêlées de succes et de revers, de bien et de mal, jusqu'aux actions du Musée des familles et des fameuses Mines de Saint-Bérain, L'éclat de cette scandaleuse affaire paraît avoir exercé une heureuse influence. Instruits par les débats publies, les capitalistes, on doit l'espérer, n'accorderont plus desormais une conliance aveugle à des fripons audacieux qui les ont si souvent séduits par l'appôt d'un gain imaginaire, et d'un autre côté les faiseurs de société par actions sont avertis que même à une epoque de corruption il est encore des lois qui fletrissent et châtient quiconque ose tromper la bonne foi publique. ACY. - Ancienne abbave de Nor-

ACY. — Ancienne abbaye de Normandie, à onze lienes un tiers nordest de Rouen, qui rapportait à son abbe 9,000 liv. de rente.

ADALARD OU ADALBARD, né vers 753, etat petit-fis de Clarles Martel, neveu de Pepiu le Bref et ecousin germain de Charlenague. En 772, il fit profession au monastère de Corbie, alors deja côtcher, puis se retira au mont Cassin. Cependant le goût de la retraite ne l'empécha pas de devenir le principal ministre de Pepin, fils aine de Charlenague, qui avait été chargé par son père du gouvernement de l'Italie. Disgracié par Louis le de l'Italie. Disgracié par Louis le Débonnaire, et estilé por lui dans l'île de Nôirmouiter, il ne rottra dans son ancienne abhaye de Corbie qu'en 821. Deux aus plus tard, il fonda dans la Sare un monastère du même nom / Corwey ), et mourut en 826. Son frère Wala, qui jous un grand rôle politique à cette époque, fut son successeur. (\* Yope: Wala.)

Analysinov.—L'onconnildansnothistoriedray personanges decenom. Le permier, archevique de Reima le Fainent, fat un des prélats les plus avants de son temps. Ce fut lui qui, no 187, sacra or llugues. Capet, il mournt l'année suivante, le 3 janvier ce, son zée pour réformer la discipline de l'Égilise, ses efforts pour donner une vie nouvelle aux éroles de sa ville arrhipiscopale, lui assignéent le cois du d'ixierne sièret.

Le second, surnonime Ascelin, fut élevé aussi aux honneurs de l'épiscopat: mais il se montra intrigant, brouillon, et de mœurs peu réglées. « Né en Lorraine, d'une famille qui possedait de grandes richesses, il étudia à Reims sous le célébre Gerbert, et passa bientôt pour l'un des plus savants hommes du siècle. Il paraît que ses contemporains étaient surtout frappes de son éloquence, car Dieu lui avait donne, disent-ils, un incomparable talent de persuader. Il en profita pour pousser sa fortune, et gagna si bien les bounes graces du roi Lothaire, qu'en 977, malgré sa jeunesse, il fut nommé évêque de Laon, la principale des villes où regnait encore le petit seigneur qui s'appelait roi des Fran-. cais. Adalberon apporta à son église des trésors immenses qui lui appartenaient en propre, et qu'il sut treshabilement accroitre. Ses richesses ne l'occupaient pas senles ; tont donne lieu de croire qu'il était encore mieux avec Emma, femme de Lothaire, qu'avec le roi son mari. A la mort de Louis V, Arnoul, fils naturel de Lothaire et chanoine de Laon, livra cette ville au prince Charles, son oncle; et Ailalbé-

ron, qui sans donte avait déjà embrassé le parti de Hugues Capet, fut niis en prison. Il s'echappa, et se réfugia près de Hugues. A cette occasion. la reine Emma écrivit à l'impératrice Adelaide sa mere : " Ma douleur est « su comble, ô ma souveraine, ma - mère chérie ; j'ai perdu mon mari ; - l'espérais en mon fils, il est devenu « mon ennemi; des hommes qui naa guere m'étaient chers m'ont aban-« donnée, pour ma perte et celle de « toute ma race. Ils ont répandu con-« tre l'évêque de Laon d'odieux men-· songes; ils le poursuivent et veulent · le depouiller de son rang pour m'im-- primer à moi-même une ignominie « qui me fasse justement perdre le « mien (\*). » Adalbéron, de son côté. écrivit à tous les évêques pour leur denoncer ses ennemis et menacer d'une accusation quiconque entreprendrait d'exercer les fonctions épiscopales dans son diocese. Il y rentra bientot, se reconcilia avec Arnoul, et fit même recouvrer à ce dernier la faveur de Hugues Capet, qui le nomma archevêque de Reims. Lorsqu'à la suite d'événements que nous ne rappellerons pas ici, Reims ent été livré à Charles par son archevêque, ils s'établirent l'un et l'autre à Laon; mais, en 991, Adalbéron les trahit tous deux, et les fit tomber, ainsi que la ville, aux mains de leur ennemi. A dater de cette époque, la vie de l'évêque de Laon devint, ce sentble, plus etrangère aux affaires politiques; mais on ne le voit pas moins tonjours tracassier, avide, opiniatre, et engagé dans une multitude de querelles, tantôt avec Gerbert, devenu archevêque de Reinis, et son metropolitain, tantôt avec le bon roi Robert ui-même, qui s'irrita au point de l'accuser devant le saint-siège, en envoyant à Rome l'exposé de ses griefs. Adalberon parvint pourtant à se réconcilier avec Robert, et ce fut, à ce qu'il parait, vers l'an 1006 qu'il lui adressa son poeme en forme de dialogue, satire bizarre des mœurs des moiues, de

(\*) Gerherti Épist. 50, dans le recueil des historicus de France, 1. IX, p. 288.

la cour, et même de la conduite personnelle du roi. Telle est du moins l'opinion des savants bénédictins. Je serais plus enclin à penser que ce poënie appartient au temps où Adal-beron était brouillé avec le roi Robert, et peut-être même ne fut pas étranger à sa disgrace momentanée. A travers la censure générale des vices du temps, on démêle sans peine que l'auteur dirige surtout ses attaques contre Odilon, abbé de Cluny, à qui Robert portait une affection particulière; et malgré les éloges qu'il donne au roi, il est difficile de croire que Robert n'en ait pas pris quelque humeur. Quoi qu'il en soit, ce petit ouvrage, dont l'obscurité a désespéré les plus habiles erudits, nous doune sur l'état de la société, du gouvernement et des ordres monastiques au onzième siècle, quelques renseignements curieux. Adalbéron mourut le 19 iuillet 1030, après un épiscopat de cinquante-trois ans, dont la fin ne fut pas moins agitée que tout le cours de sa vie. Il pretendait choisir lui-même son successeur, et l'avait déjà désigné ; mais, sur les représentations de quelques évêques, l'archevêque de Reims, Ebble, son metropolitain, s'y opposa, et Adalberon vit en mourant echouer son dernier dessein. Deux autres ouvrages qui portent son nom, un poeme sur la sainte Trinité et un traité de dialectique, n'ont jamais été publiés (\*). » ADALBERT OU ADELBERT, impos-

teur du huitieme siecle, qui prétendait être en relation habituelle avec les anges, et dissit avoir rece de Jéssie Christ lui-même une lettre apportée du ciel par saint Michel, et trouves de Jéssie de l'entre le l'entre du ciel par saint Michel, et trouves de Jéssies profes du relle. Batuze l'a publiée dans son appendice aux capitulaires des rois de le occupie encore près de trois comman à cetté époque, et un pape même envoya au roi de France une lettre envoya au roi de France une lettre envoya au roi de France une lettre

(\*) M. Guizot, Notice sur Adalbérou, dans sa collection de mémoires relatifs à l'histoire de France, t. VI, p. 417 et suiv. écrite par saint Pierre lui-même et trouvee à Rome sur son autel. Au reste, Adalbert, condamné en 744 au concile de Soissons, paraît avoir fini ses jours en prison.

Answ.— Jean Adam, jesuite, natii du Limousin. conun par sou zê de contre les jansénistes, qui le porta jusqu'à atta-que saint Auguein hai-même, qu'il appeliait l'Africam celadier, et pa peliait l'Africam celadier, et pa rème de la cour. Dann l'un de ses discours, il compara le cardinal Mazzin, précurseur du messi est royal, à saint Jean l'Evrangeliste, et la rème sies qui renaitent dut récemment de faire la Fronde, il les assimilait aux juis, etc.

- Pour maître ADAM, le menuisier de Nevers, voy. BILLAUD.

-Il y eut, audix-huitieme siècle, toute une famille de sculpteurs du nom d'Adani, et originaire de Nancy. Le pere (Jacob-Sigisbert) ne sortit point de sa ville natale, mais ses trois fils allerent tous trois à Paris et à Rome, et se firent une brillante reputation. Deux d'entre eux (Lambert-Sigisbert et Nicolas-Sébastien) furent membres de l'Aeadémie des beaux-arts (\*), et le troisieme travailla, pendant plusieurs années, à Berlin, pour le roi de Prusse. Leurs ouvrages, où le talent du statuaire se montre souvent, se ressentent cependant du goût maniéré de l'époque, qui demandait à la sculpture de produire les mêmes effets que la pejuture.

ADAM, carabinier au premier batalilon de la vingitieme demi-brigade d'infanterie l'égère; au possage du Pô. le 8 mai 1796. il résista avec sept de ses camarades à quatre-vingts hussards autrichiens, qui chargerent vainement plusieurs fos, et qui furent contraints de tourner bride après avoir perdu plusieurs des leurs.

ADANSON. — Né à Aix en 1727, fut un botaniste distingué et un voyageur intrépide. Poussé par l'amour de la

(\*) Voyez la liste, p. 74 et 75, années 1737 et 1762.

science, il abandonna à vingt et un ans l'état ecclésiastique et s'emborqua pour le Senégal, esperant que la répu-tation de ce climat malsain en aurait éloigné les botanistes, et qu'il pourrait v faire une riche moisson. Son espérance ne fut pas trompée : durant les eing années qu'il y passa, il y recneillit un nombre considérable de plantes nouvelles; c'est lui qui fit connaître à l'Europe le boabah qui porte aujourd'hui son nom, Adansonia digitata. Cet arbre gigantesque, le plus colossal des végétaux connus, a quelquefois jusqu'à 75 pieds de circonférence. Sa croissance, d'abord très-rapide, ne tarde pas à devenir insensible; et. d'après des calculs ingénieux d'Adanson et de M, de Humboldt, il v a tel de ces arbres qui peut être contemporain du déluge. D'après M. de Humboldt, un boabah, ayant 10 pieds de diamètre et 73 pieds de haut, aurait 5150 ans d'existence. Quelque temps après son retour, en 1757, Adanson publia son histoire naturelle du Sénégal, qui lui mérita deux ans plus tard un fauteuil à l'Académie des sciences. Dans un grand ouvrage postérieur de quatre années, Famille des plantes, 1763, Adanson essava de renverser le système dé Linne et d'établir une classification nouvelle. Plus tard, il conçut l'idée d'une encyclopédie et en rédigea le plan; mais la révolution et les faibles ressources dont il disposait l'empêchérent de remplir le vaste programme qu'il s'était tracé. Lorsque l'Institut natinnal fut réorganisé, Adanson ne put s'y rendre faute de souliers. Cependant le ministre de l'intérieur lui accorda une pension; mais il mourut en 1806, en laissant derrière lui une masse considérable de manuscrits

et de matériaux.

ADDA. — Ctet rivière de Lombardie, dont le cours est de quarante-luit lieues environ, descend del s'Alteline, traverse les lacs de Como et de Seco, baigne Lodi , Pizzighettone, et se jette dans le Pò à d'aux lleues de Crémone. Dans toutes les guerres des Français et des Autrichiens en Italie, cette rivière a joué un grand rôle.

Alnsi, ce fut sur ses bords que le prince Eugène et Vendôme se livrèrent, en 1706, la sanglante bataille de Cassano (worze ce mot), au lieu même où, le 27 avril 1799, Moreau essuya un échec fatal. Le passage de l'Adda par Bonaparte, dans la campague de 1796, fut signale par la brillante affaire du pont de Lodi (vovez ce mot).

ADELANGE ON ÆDELINGEN. — Hameau dépendant autrefois de la seigneurie de Faulquemant en Lorraine. (Denartement de la Moselle, arrondis-

sement de Metz.)

ADHEMAR. - Adémar, Adhémar ou Ayınar. On connaît de ce nom plusieurs personnages appartenant à la même famille, et inegalement célèbres. Le premier Adhémar de Monteil, prince d'Orange, fut fait duc de Genes par Charlemagne: il chassa les Sarrasins de la rivière de Gênes, les poursuivit jusque dans la Corse, et leur enleva cette île; mais trois de ses neveux périrent dans les combats qu'il livra aux infidèles. - Le second Adhémar de Monteil, évêque du Puy en Velay, joua un role important durant la première croisade. Avant un des premiers pris la eroix au concile de Clermont, il se réunit avec un enros nombreux à Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, et se signala par son courage et ses conseils dans toutes les circonstances; mais il ne put voir Jérusalem : la mort l'enleva quelque temps après la bataille d'Antioche, an gain de laquelle il avait pulssamment contribué. Le Tasse en a fait un des héros de son pneme. - Le troisième fut évêque de Metz en 1327: les riches domaines attachés à l'évêché faisaient du titulaire un prince temporel puissant et redoute; Adhémar profita de ces richesses pour étendre son influence, et se montra un des évêques les plus turbulents de l'époque. Pendant presque toute la durée ile son épiscopat, il fut en guerre avec les ducs de Lorraine, dont l'un, Raoul, était célèbre dans toute la chrétiente, par son courage et ses exploits : et avec les ducs de Bar, qui perdirent la ville de Conflans. A la fin de cette longue lutte, marquée par des avantages et des revers, Adhémar fut valueur: Châteus Sains et d'autres forteresses appartenant audorel corraine furent pris et demantelés. Nais, pour trouver des ressources et se mettre en etat de soutenir les frais de tant de guerres, il avait été contraint d'aliener les villes de Varviller et de Sarrebourg, la châtellenie de Turquestein, etc. Adhémar mourut en 1361. Durant une de sex guerres avec le duc Roudi, Il Tavail personlelment déllé à un

il l'avait personnellement défié à un combat singulier. ADIGE (campagne des Français sur l'). Ce flenve, le plus grand de l'Italie après le Po, descend des Alpes suisses, baigne Bolzano et Trente dans le Tyrol, traverse Verone et Legnago, et se jette à Porto-Fossone dans le golfe de Venise. Son cours, de quatre-vingt-dix lieues, est large et rapide, et forme une barrière redoutable entre la Lombardie et les anciens États de Venise. Ce fleuve a donné son nom à une partie de la mémorable campagne de Bonaparte en Italie, durant laquelle il offrit tant de preuves de la rapidité et de l'audace de ses conceptions stratégiques. En moins de quinze jours, avec une armée découragée, sans discipline, sans ressources, sans solde, sans fournitures assurées, sans grosse artillerie, et moitié moins nombreuse que l'armée ennemie, Bonaparte avait tourné les Alpes malgré les Autrichiens et les Piemontais réunis, remporté six victoires (Montenotte, 12 avril 1796; Millesimo, 14 avril; double combat de Dego, 15 avril; Saint-Michel, 20 avril; Mondovi, 22 avril); pris vingt et un drapeaux, cinquante pièces de canon, plusieurs places fortes, fait quinze mille prisonniers, tué ou blessé dix mille hommes, et contraint enfin le roi de Piémont à se détacher de la coalition. Le général autrichien Beaulieu, rejeté successivement au delà du Pô. de l'Adda et du Mineio, par ses combats de Fombio, du pont de Lodi et de celui de Borghelto (voyez tous ces mots), avait abandonné aux Français toute la Lombardie. Réfugié dans le Tyrol, il écrivait au conseil aulique : Je vous avais demandé un général,

et vous m'avez envoyé Argenteau (qui avait été battu à Montcnotte). "Je sais qu'il est grand seignenr, et « qu'en récompense des arrêts que je « lui ai ordonnés, on va le faire feld-« maréchal de l'empire. Mais je vous « préviens que je n'ai plus que vingt « mille hommes et que les Français en « ont soixante mille; que je fuirai de-« main, après demain, tous les jours, « jusqu'en Sibérie, s'il prend envie à « ces diables de m'y poursuivre. » Bonaparte ne pouvait pas aller si vite. Deux mois lui avaient suffi pour con-quérir toute la plaine du Pô jusqu'à l'Adige; mais il s'arrêta sur les bords de ce fleuve, et se décida à en faire sa ligne de défense contre les nombreuses armées que l'Autriche, effrayée par les désastres et les dépêches de Beaulieu. allait précipiter sur lui pour ressaisir la riche proje qu'il venait de lui enlever. « La meilleure ligne de défense, dit-il lui-même dans ses mémoires, pour une armée française contre des armées autrichiennes debouchant du Tyrol et du Frioul, c'est l'Adige : elle couvre toutes les vallées du Po; elle intercepte la movenne et la hasse Italie; elle isole la place de Mantouc... C'est pour avoir méconnu ce principe que le maréchal de Villars manqua tout le but de la guerre en 1733. Il était à la tête de cinquante mille hommes réunis an camp de Vigevano en octobre: n'avant pas d'armée devant lui, il pouvait se porter où il voulait. Il se borna à se tenir en observation sur l'Oglio, à cheval sur le Pô; avant ainsi perdu l'occasion, il ne la retrouva plus : trois mois après, Mercy arriva dans le Serraglio avec une armée. Le maréchal de Coigny, quoiqu'à la tête d'une armée tres-superieure pendant toute la campagne de 1734, et victorieuse dans deux hatailles rangées, celles de Parme et de Guastalla, ne sut tirer aucun parti de tent d'avantages; il manœuvra alternativement sur les deux rives du Pô. Si ces généraux avaient bien connu la topographie de l'Italie, des le mois de novembre, Villars ent pris position sur l'Adige, interceptant ainsi toute l'Italie, et Coigny eut profité de ses vic-

toires pour s'y porter à tire d'aile(\*). » « Cette rivière, dit-il ailleurs, est large, rapide et profonde, jamais gueable; elle a soixante toises de largeur à Verone... En occupant le lac de Garda par quelques chaloupes canonnières, et la chaussée de la Chiese par le fort de la Rocca d'Anfo, la ligne de l'Adige couvre parfaitement le reste de l'Italie. Les montagnes du Brescian, du Bergamasque, du Milanais, sont impraticables: l'ennemi ne pourrait penetrer que par le Simplon, s'il était maître de la Suisse. Cette ligne se divise en trois parties : la premiere, entre le lac de Garda et le plateau de Rivoli; la deuxième, depuis Rivoli jusqu'à Legnago; la troisième, depuis Legnago usqu'à la mer. La première est defendue par les hauteurs de Montebado et la position de la Corona: l'ennemi ne peut y pénétrer avec de l'artillerie; il faut qu'il soit maître du plateau de Rivoli pour pouvoir recevoir son artillerie, que, dans ce cas, il ferait descendre par la chaussée qui longe la rive gauche de l'Adige. Depuis Roverdo, les forts de Vérone et la partie de la ville sur la rive gauche doivent nécessairement être occupés comme têtes de pont. La petite place de Legnago sert de tête de pont au centre de la ligne. De Legnago à la mer, il v a beaucoup de marais; on peut, en profitant des eaux de l'Adige, de la Brenta et du Pô, se menager un moyen de communiquer avec la place de Venise. En coupant une digue de l'Adige, plus bas que Porto-Leguago, on inonde tout le terrain entre cette rivière et le Pô; on réunit leurs eaux à celles de la Moli-

(\*) On a prietodo que Bonquete n'avairimani fui dans lotte a vie qu'un extendence dont le général Sélastiani fui a visitine : « Il me fui, dissisi-il, marriere de surprise en surprise, » Ce général en effectul plassieros fois bissès surprendir par l'entie plassieros fois bissès surprendir par l'ennemi. Nous pouvous en ajoutre un secoudi Bonqueri, d'ount extre encapque de 1796, interrogé sur son âge par sun d'amo qu'étonatiq que à l'amontante, bui rèpondiri-il, j'aurai Milan (mille ans) dans dis port, » nella; alors tout le pays de Legnago à

la mer est impraticable. L'Adige était sans doute une excel- 1 lente barrière, mais il ne fallait pas avoir derrière soi Mantoue (vovez ce mot) et sa garnison de douze mille Autrichiens; les rois de Sardaigne, les ducs de Modene et de Plaisance, qui, sans doute, avaient posé les armes, mais qui n'attendaient que l'occasion de les reprendre; la cour de Rome qui s'agitait, celle de Naples, qui, en quelques marches, pouvait amener trente mille hommes sur le théâtre de la guerre; les Anglais qui avaient une armée toute prête à débarquer à Livourne, et la haine enfin de tous les prêtres et de tous les nobles de la Lombardie. Pour contenir tant d'ennemis, et faire face à ceux qui allaient se présenter, Bonaparte n'avait que quarante-cinq mille hommes, dont nuinze mille étaient encore employés à la garde des forteresses et au blocus de Mantoue. C'était donc avec trente mille hommes sculement qu'il allait avoir à combattre les soixante mille soldats que Wurmser (\*) réunissait dans

le Tyrol italien. Dans les derniers jours de juillet, le général autrichien débouche du Tyrol: son lieutenant Quasdanowich se porte avec vingt-cinq mille homines, par la rive droite du lac de Garda, sur Salo et Brescia, pour tourner l'armée francaise, qui, separéede Milan, aurait ainsi sa retraite coupée et serait attaquée sur ses derrières, tandis que le général en chef, descendant, avectrente-cinq mille hommes formés en trois divisions, la vallée de l'Adige, l'attaquerait de front et l'acculerait a Mantoue, où, cernée par soixante et douze mille hommes. elle serait détruite ou forcée de mettre bas les armes. Comptant sur une victoire assurée, grâce à sa grande supériorité numerique, Wurmser semblait n'avoir craint qu'une chose, que l'ar-

mée française ne lui échappêt.

La position de celle-ci était des plus critiques; de tous les généraux assem-

<sup>(\*)</sup> Wurmser était né en Alsace, mais il servait depuis cinquante aus la maison d'Autriche.

blés en conseil de guerre, Augereau seul croyait qu'on pouvait tenter encorc quelque coup demain avant de battre en retraite; mais Bonaparte avait saisi le plan de Wurmser. Celui-ci le crovait encore sous Mantoue, et résolu à se tenir sur une prudente défensive : Bonaparte songe, au contraire, à l'attaquer lui-même, à prévenir la réunion de ses colonnes dispersées et a les accabler l'une après l'autre. Mais il fallait pour réussir des prodiges d'activité: il fallait surtout se résoudre au douloureux sacrifice du siège de Mantoue, qu'il avait eu tant de peine à former. Il s'y resigne. La division Serrurier, chargée du siége, recoit l'ordre de brûler ses affûts, ses plates-formes, de jeter ses poudres à l'eau, d'enterrer ses projectiles, et d'enclouer les pièces. Augcreau qui était à Legnago, Massena à Verone et à Rivoli, Serrurier qui arrivait de Mantoue, la réserve, toutes les divisions enfin se portent à la pointe du lac de Garda, au lien où devait s'opérer la jonction de Ouasdanowich et de Wurmser, arrivés, le premier, le long du Mincio, le second, le long de l'Adige.

Le 31 juillet, les combats commencèrent : les divisions de Quasdanowich, accablées par la supériorité du nombre et de la valeur, furent battues à Lonato, à Brescia, à Salo, et contraintes de se replier sur Gavardo.

Tandis que son lieutenant reculait devant le choc des troupes françaises, Wurmser, au lieu de chercher à le rejoindre, allait faire son entrée dans Mantoue, au son de toutes les eloches, et visitait la tranchée où les traces du départ précipité des Français le comblaient de joie et d'espérance. Ce ne fut que le 2 août au soir qu'il passa le Mincio à Goëto, pour se diriger sur Castiglione; mais, pendant ce temps, Bonaparte, moins pressé par Quasdanowich qu'il avait repoussé dans les montagnes, accourait au-devant du général autrichien. Son armée, massée entre Castiglione et Ponte di San Marco, était en position de faire face à Quasdanowich s'il tentait un nouvel effort, et à Wurmser, s'il attaquait

du côté de Castiglione. Le 3 août, en effet, une nouvelle bataille fut livrée, les divisions de Wurmser s'avancèrent cette fois jusqu'à Lonato, au nombre de trente mille hommes; Bonaparte n'en avait que vingt mille, le reste de ses troupes étant occupé à contenir Quasdanowich ou à précipiter sa retraite, en menaçant de couper ses communications avec le Tyrol. Néanmoins, le succès ne fut pas douteux : l'avantgarde de Masséna, qui gardait Lonato par où les Autrichiens esperaient opérer lenr jonction avec le second corps déjà en retraite et sur lequel ils commençaient à concevoir des inquiétudes, fut, il est vrai, enfoncée et chassée de Lonato; mais Bonaparte, qui était a Ponte di San Marco, se mit luimême à la tête des troupes, et le général ennemi, ayant trop étendu sa ligne dans l'espérance d'ouvrir quelque communication avec Salo, où il croyait Quasdanowich, fut coupé par son centre, et vit bientôt son armée rompue, forcée de se replier partie sur le Mincio, partie du côté de Salo, où rencontrant une division française et cernée de toutes parts, elle fut contrainte de mettre bas les armes; l'autre corps, rejeté sur Castiglione, ne put même se maintenir dans cette position et en fut chassé par la division Augereau. Wurmser n'avait pas assisté à la bataille de Lonato, livree par ses lieutenants, et dont le résultat rendait definitivement impossible la jonction des deux armées autrichiennes; mais en réunissant aux troupes qu'il avait près de lui les débris de celles qui s'étaient battues à Lonato. il se tronva encore à la tête de vingtcing ou trente mille hommes. Bonaparte résolut de l'attaquer. Campé sur les hauteurs de Castiglione, dans une excellente position, il attendit, pour engager l'action, que la division Serrurier, qui était partie de Marcaria le 4 au soir et avait marché tonte la nuit, parût sur les derrières de l'ennemi. Aussitot qu'il entendit son canon, il engagea lui-même l'action avec vigueur, et, au bout de quelques heures, toute l'armée ennemie était en

pleine retraite. Mais les tronnes francaises, excédées de tant de combats et de marches forcées, ne purent le poursuivre vivement dans sa retraite sur le Mincio. Cependant Angereau marcha sur Borghetto et Massena sur Peschiera, deux villes situées sur ce fleuve. Le temps qu'il fallut perdre à chasser les Autrichiens qui bloquaient Peschiéra, et la résistance épronyée par Augereau à Borghetto, donnèrent le temps à Wurmser de gagner Vérone. Le 7. Bonaparte parut devant cette ville, et s'en empara; il ne restait plus au general autrichien d'autre parti à prendre que celui de remonter la val-lée de l'Adige, qu'il avait naguère descendue avec tant de confiance. Les troupes françaises reprirent leurs anciennes positions, et chassèrent les arrière - gardes démoralisées de Quasdanowich et de Wurmser de tout le pays compris entre les lacs d'Ydro et de Garda, et, dans la vallee de l'Adige, jusqu'à l'entrée du Tyrol. Wurmser avait ; il est vrai , ravitaille la garnison de Mantoue , mais il ne ramenait à Trente que la moitié de sa belle armée. Aux combats et aux batailles qui furent livrés du 29 juillet au 12 août, l'armée française avait fait quinze mille prisonniers, pris soixantedix pièces de canon et neuf drapeaux. tué ou blesse vingt-cinq mille hommes ; la perte de l'armée française avait été de sept mille hommes, dont quatorze cents prisonniers.

Cependant Wurmser, retiré dans le Tyrol, y recut bientôt des secours qui le mirent en état de recommencer la campagne, pour délivrer Mantoue bloque de nonveau. Renoncant cette fois a marcher droit aux Français par la vallée du haut Adige, le long du Montébaldo où se trouvaient les formidables positions de la Corona et de Rivoli, et où il avait été si malheureux au mois d'août, il se décida à laisser Davidowich dans le Tyrol, avec vingt mille hommes pour le garder; tandis que lui-même, à la tête de trente mille, déboucherait par les gorges de la Brenta et de Bassano sur le bas Adige, où il comptait enlever Porto-Legnago

sur les derrières de l'armée française. delivrer Mantone, et forcer ainsi sans combat Bonaparte à abandonner l'Adige et à se retirer derrière le Mincio. Mais c'était croire que Bonaparte le laisserait operer sans faire un seul mouvement. A peine les troupes autrichiennes eurent-elles été mises en mouvement, que Bonaparte, comprenant le projet de Wurmser, résolut de prendre l'offensive, et, comme il le dit lui-même, de battre Wurmser en détail en le surprenant en flagrant délit, afin d'achever la destruction de cette armée qui lui avait donné tant de soucis an'elle n'avait pas suffisamment expiés par ses désastres de Lonato et de Castiglione. Le général Sahuguet fut charge du blocus de Mantoue, et Kilmaine, avec trois mille hommes, garda l'Adige et couvrit le siege; le reste de l'armée se mit en marche pour penetrer dans le Tyrol, Vaubois par la rive occidentale du lac de Garda, Masséna et Augereau par la vallée de l'Adige; Davidowieh occupait Rovérédo sur le même fleuve. Le 4 septembre, tous ses avant-postes, ses camps retranches du Pont de la Sarca, de Mœri, de Saint-Marc, furent attaqués et forces de se replier sur le quartier général. Les deux armées se trouvérent alors réunies et en présence au-dessus du lac de Garda, et à cheval sur l'Adige. L'attaque fut impétueuse et la résistance opiniâtre ; une charge, exécutée avec intrépidité par le général Dubois avec cinq cents chevaux, ébrania la ligne ennemie, qui bientôt se mit en retraite vers Roveredo où les Français entrèrent pêle-mêle avec les fuyards. Les Autrichiens ne purent se rallier que derrière la ville, dans l'excellente position de Calliano. « L'Adige v est encaissée entre des montagnes à pic. Le défilé n'a pas quatre cents toises de largeur; des fortifications et une muraille soutenue par plusieurs bat-teries en barraient l'entrée. Le général Davidowich y était en position avec une réserve. Le général Dommartin plaça une batterie d'artillerie légère, qui prenait la gorge en écharpe ; les tirailleurs s'engagerent, et obtinrent

quelques avantages sur les montagnes, Neur batállions en colonne serrie se précipiterent dans le defife, abordivent l'ennemi, le culturient : artillerle, conderté, lombreille, tous les conocacient de la colonne de la colonne de sept drépenus, sept cents hommes furent pris (?). "Le lendemain, l'armée curta dans la ville de Trente, Davidowich avait raillé ses débris derrière le Lavis, à Trois lieues de Trente; Vanbois l'attaqua, et les Autrichiers Vanbois l'attaqua, et les Autrichiers Neumarks.

La perte de la bataille de Rovérédo, l'occupation de Trente et du Tyrol italien, enfin les désastres de Davidowich compromettaient singulièrement la position de Wurmser. Maître de Trente, Bonaparte l'était aussi de la vallée supérieure de la Brenta (\*\*), par laquelle Wurmser descendait sur Bassano: il lui coupait donc toutes ses communications, et, en le suivant par cette route, il pouvait, si Kilmaine et Sahuguet gardaient blen la ligne de l'Adige. l'enfermer entre ce fleuve et la Brenta. La journée et la nuit du 5 au 6 septembre furent employées par Bonaparte à organiser l'administration du pays et à recevoir des nouvelles; le 6. à la pointe du jour, il se mit en marche, avec les divisions Augereau et Masséna, par les gorges de la Brenta, laissant Vaubois sur le Lavis pour contenir Davidowich, couvrir Trente, et être en position d'avancer jusqu'au Brenner, si Moreau, qui était alors cn Bavière, pouvait pousser jusque-là sa droite. Il fallait faire avec la plus grande rapidité trente lieues d'un chemin difficile, en tournant les montagnes impénétrables de Malara et des Setto-Communi qui séparent la vallée de l'Adige de celle de la Brenta, pour atteindre Bassano et Wurmser. Le soir du 6 on campa à Borgo-val-Sugagna; le 7, on rencontra l'arrière-garde de Wurmser en position derrière Primolano. Forcee, après une action assez vive, cetta arrière-garde in il bas les arres; des parse de caissons, douze pières de canon, cinq drapeaux, quatre mille cinq cents hommes, furent pris. A la nuit, l'armée qui avait fait irugit fleues en deux jours, birousqua au village de Gismone 2 l'Onnaparte y etabilt son quarrier général sans suite, ana bageze, et sistude. Un soldar, qui l'en fit ressouvenir au camp de Boulogne en 1805, partages avec lui sa ration de pain.

Ce même soir; une division autrichienne, inutilement détachée du reste de l'armée, paraissait devant Vérone pour passer l'Adige; mais la place était a l'abri d'un coup de main, et la colonne, mitraillée par trente bouches à feu, se repliait à Saint-Michel, en attendant de Wurmser un équipage de pont, lorsqu'elle fut rappelée en toute hâte par celui-ci, menacé dans Bassano même par l'armée française qui descendalt la Brenta. Mais elle n'eut pas le temps d'arriver. Le 8, l'avantgarde autrichienne qui couvrait Bassano fut rejetée sur cette ville; le corps de bataille, attaqué à son tour, fit peu de résistance, et Wurmser eut à peine le temps de se sauver sur la ronte de Vicence, favorisé dans sa fulte par le dévouement de quelques vieux grenadiers autrichiens qui se sacrifierent pour arrêter la poursuite. Ce fut seulement à Vicence que le généralissime put rallier ses troupes; il se trouvait ainsi conpé des États héréditaires et sans communications avec l'Autriche; un de ses lieutenants, Quasdanowich, qui commandait la droite à Bassano, avant été coupé de la Brenta, avait été contraint de se replier sur le Frionl.

Battue à Rovérédo, dans les gorges de la Brenta, et à Bassano, chassée du Tyrol italien et repoussée de Vérone, l'armée autrishienne, forte de soitsante mille, hommes à l'ouverture de la campagne, aval perdu toute sa droite (le corps de Davidowich), et ce qui restait sous les ordres inmedits du vieux maréchal ne s'élevait pas à plus de seize mille hommes, Jetes dans un

<sup>(\*)</sup> Mémoires de Napoléon. (\*\*) Cette riviere a sa source dans un petit lac à trois lieues de Trente.

pays dont les Francisis corquient tousries les sissus. Jannis position n'avait éte plus critique; à claque instant le generalissime autrichien pouvait étre mes. Bonaparte mancuvra pour arriver à ce but, que recherchait son ambition. Augereau marcha sor Pedone, ver à ce but, que recherchait son ambition. Augereau marcha sor Pedone, Saluçuet, qui cominandait le blicous de Mantoue, reçut l'ordre de profiler de la topograpifie difficile du pays entre Levango et Mantoue, pour emternier place. d'approcher de cette derniere place.

Des seize mille hommes de Wurmser, six mille étaient de bonne cavalerie, qui, n'ayant point éprouvé de pertes et n'avant pas été battue, n'était pas demoralisee comme le reste de l'armée; elle se répandit dans tout le bas Vicentin, pour chercher un passage sur l'Adige. Deux escadrons découvrirent ainsi le bac d'Albarédo et passerent sur la rive droite; en courant la campagne, ils rencontrerent quelques soldats de la garnison de Legnago, qui furent sabres; leur chef crovant que toute l'armée autrichienne était audela de l'Adige, perdit la tête, et, dans la crainte d'être coupe de Mantoue, évacua Legnago sans rompre le pont. Wurmser profita de cette faute, et s'empara aussitôt de cette ville. Il ne crovait pas que les troupes, qui étaient naguère encore derrière lui dans la vallée supérieure de la Brenta, fussent en mesure de lui couper la retraite de Legnago sur Mantoue. Des marches aussi rapides, aussi gigantesques denassaient la portée des connaissances stratégiques du vieux maréchal, accoutumé aux formes lentes et methodiques de l'armée autrichienne : aussi. maître maintenant de passer l'Adige à volonté, crut-il pouvoir donner un jour de repos à ses troupes harassées. Cependant , Bonaparte arrivait au même monient à Arcole avec Masséna, tandis que les coureurs d'Augereau, qui s'avançait sur la route de Padoue, se montraient dejà à Monta-gnana, à trois lieues de Legnago. A la fâcheuse nouvelle de l'occupation de

Legnago par les Autrichiens, Bonaparte fit passer l'Adige à la division Masséna, au bac de Ronco, espérant pouvoir cerner encore le maréchal, s'il arrivait à temps pour le prévenir sur la Molinella. Kilmaine, auquel Bonaparte avait laisse, avant de marcher contre Davidowich à Rovérédo, des instructions dans lesquelles tous les evenements de cette campagne avaient été prévus avec une merveilleuse habilete, avait reuni derrière la Molinella tout ce qu'il avait pu trouver de troupes, et couvrait ainsi la route de Mantoue. Mais il était trop faible pour résister au choc de toute l'armée autrichienne; aussi Bonaparte s'avanca sur lui à marches forcées; malheureusement trompées par un guide, ses colonnes, au lieu d'arriver a Sanguinetto, point intermédiaire entre Legnago d'où partait Wurmser, et la Molinella où il voulait arriver, furent conduites à Céréa : elles y trouverent Wurmser qui, plus nombreux, ramena avec perte l'avant-garde française, et put continuer sans obstacle sa route sur la chanssée de Sanguinetto. Ce fut à l'échauffourée de Céréa que Bonaparte. accourant au galop dans le village au moment où son avant-garde était mise en déroute, n'eut que le temps de tourner bride et de se sauver en toute hâte. Wurmser arriva quelques minutes apres, à la place même où il s'était trouve; instruit de cette circonstance par une vieille femme, il le fit poursuivre dans toutes les directions, recommandant surtout qu'on l'amenat

vivant.

1 l'écher de Céréa ne changeoit rien

2 l'écher de Céréa ne changeoit rien

2 la situation des choeses; Wurmswer

2 la situation des choeses; Wurmswer

2 la situation des choeses; Wurmswer

2 parts, car Saluquer l'attendant à Cas
tellaro, au débouché de la route de

5 senguinetto, avait eu l'ordre tres
préess de couper tous les ponts de

5 senguinetto, avait eu l'ordre tres
préess de couper tous les ponts de

1 s'ultila-limpenta, et Wurmser, qui en

fut bienuit instruit par sa cavalerie,

6 d'irigea usussitté vers ce point,

pour échapper à la ruine certaine qui

pour échapper à la ruine certaine qui

accourat du bleux de Mantoue a yez

accourat du bleux de Mantoue a yez

cinq cents hommes pour défendre ce pont, arriva trop tard. Il se placa alors en carré sur le éliemin, et lit une vigoureuse résistance; mais il fut sabré par les cuirassiers autrichiens et resta mort sur le champ de bataille. Ce detachement fut perdu. Le 14, à Due-Castelli, un autre succès semblable à ceux de Céréa et de Villa-Impenta vint jeter quelque adoucissement sur les désastres du vieux marechal, qui se jeta dans Mantoue avec duuze mille honimes, vaincus et exténués, Avec la garnison de Mantoue, Wurmser avait encore une armée; mais le combat de Saint-George le renferma étroitement dans la forteresse, ou huit mille hommes suffirent pour le bloquer ( royes MANTOUR): le reste de l'armée francaise alla se remettre en observation devant le Tyrol. Le 15 septembre, cette nouvelle campagne fut terminee : c'é-

tait la troisième de l'annee 1796 (\*). Pendant ces glorieux travaux de l'armée d'Italie, l'Allemagne vovait se succeder nos désastres, et l'Autriche, délivrée par les succès du prince Charles des craintes que lui inspiraient les armees du Rhin et de Sambre-et-Meuse . songeait à envoyer une quatrième armée en Italie. Le maréchal Alvinzi fut chargé d'aller délivrer Mantoue et Wurmser; deux armées réunies, l'une dans le Frioul, et l'autre dans le Tvrol, furent mises sous ses ordres; Davidowich resta à la tête de la première, qui comptait dix-huit mille hommes; Alvinzi se chargea de conduire la seconde, forte de guarante mille hommes. A la fin d'octobre, son quartier genéral fut porté de l'Isonzo sur la Piave, sur laquelle il jeta deux ponts le ter novembre. Son dessein était de franchir encore la Brenta et de se réunir à Davidowich dans Vérone, pour marcher ensemble sur Mantoue. Bonaparte, de son côté, se décida » à répéter de droite à gauche la manœuvre qui, contre Wurmser, lui

avait riussi de gauche à droite, chastà-dire, qu'apris avoir cherchi el daà battre. Attinzi et à ue rejete derriere la Piare, l'i projetait de renonter la Brenta pour venir assisilier queue Davidowich (). Mais pour que ce projet reussit, il faliait que vaubois, posts sur le haut Augie dans la position du Lavis, fermait à Davidowich l'entrée de cette vallée et domaît le temps à son chef de venir le soutenir.

soutenir. Le 6 novembre, les divisions Massena et Augereau attaquerent en avant de Bassano Alvinzi, qui s'était avancé déjà au delà de la Brenta. Il fut rejeté sur Bassano; mais l'arrivée inattendue d'un renfort empêcha les Français de passer le pont de cette ville et de rendre leur succès décisif; d'ailleurs la nouvelle des progrès de Davidowieh les obligea bientôt à se replier en toute hate sur Verone et l'Adige, pour couvrir cette ligne. A deux heures du niatin, Napoléon apprit, en effet, que Vaubois, accable par des forces supérieures, avait reculé du Lavis sur Calliano, et que, menacé d'être tourné dans cette position, il allait être contraint de descendre encore le fleuve pour chereher à arrêter l'ennemi sur le Montébaldo, à la Corona et à Rivoli, s'il en était temps encore. Aussitôt Bonaparte lève son camp, traverse Vicence au moment où Alvinzi commençait déjà sa retraite sur la Piave, et fait filer son armée sur l'A-dige. Un officier de confiance, le colonel de Vignoles, le précède; il court à Vérone, y prend un bataillon qui arrivait de la Vendée, et le porte au pas de course sur la Corona. Dejà les tirailleurs ennemis abordaient cette position; Vignoles les contint jusqu'au lendemain matin, où Joubert vint le soutenir avec un régiment tiré du bizcus de Mantoue; peu après Vaubois parut ini-nieme avec toutes ses forces. Ainsi l'armée reculait, mais, en reculant, elle se concentrait et tenait tonjours ses adversaires divises; aussi Bonaparte allait bientôt reprendre l'offensive

<sup>(\*)</sup> Beaulien, du 12 avril au 4 juin; Wurmser et Quasdanowich, du 31 juillet au 12 août; Wurmser et Davidowich, du 4 au 15 septembre.

<sup>(\*)</sup> Jomini.

contre Alvinzi, Apparavant, il se porta vers la division Vaubois, la fit réunir sur le plateau de Rivoli, et lui dit : « Soldats, je ne suis pas content de « vous ; vous n'avez montre ni disci-« pline, ni constance, ni bravonre; au- cune position n'a pu vous rallier; vous « vous êtes abandonnés à une terreur « panique. Vous vous êtes laissé chas-« ser de positions où une poignée de « braves devait arrêter une armée. « Soldats de la 39° et de la 85°, vous « n'êtes pas des soldats français. Gé-« néral chef d'état-major, faites écrire « sur les drapeaux : Ils ne sont plus « de l'armée d'Italie! » Cette harangue, prononcée d'un ton sévère, arracha des larmes à ces vieux soldats; les lois de la discipline ne purent étouffer les accents de leur douleur; plusieurs grenadiers, qui avaient des armes d'honneur, s'ecrièrent : « Général, on « nous a calomniés; mettez-nous à « l'avant-garde, et vous verrez si la « 39° et la 85° sont de l'armée d'Ita-« lie. » Avant ainsi produit l'effet qu'il voulait, il leur adressa quelques paroles de consolation. Ces deux régiments, quelques jours après, se couvrirent de gloire (\*). »

De retour à Vérone, Bonaparte voulut se degager d'Alvinzi : mais celui-ci occupait les formidables positions de Caldiéro : une pluie congelée, qu'un vent violent du nord-est chassait dans la figure des soldats, et les fortes positions des Autrichiens rendirent tous les efforts inutiles, il fallut rentrer dans le camp de Vérone. La situation des Français devenait vraiment critique. Vaubois n'avait plus que huit mille hommes. Les deux autres divisions Augereau et Masséna, après s'être vaillamment battues sur la Brenta et avoir manque leur opération sur Caldiéro, ne comptaient plus que treize mille combattants. « Le sentiment des forees de l'ennemi était dans tontes les têtes. Les soldats de Vanbois, pour justifier leur retraite, disaient s'être battus un contre trois. L'ennemi avait perdu aussi sans doute, mais il était

ver Vérone d'assaut. La garnison de Mantoue s'était réveillée; elle faisait de fréquentes sorties, harcelait sans cesse les assiègeants, qui n'étaient que huit à neuf mille, pour contenir une garnison de vingt-cinq mille, dont dix à douze mille, il est vrai, étaient malades. Les Français n'étaient plus en position de prendre l'offensive nulle part; ils étaient contenus d'un côté par la position de Caldiéro, de l'autre par les gorges du Tyrol. Mais quand même les positions de l'ennemi eussent permis de l'attaquer, sa supériorité numérique était trop connue; il fallait lui laisser prendre l'initiative, et attendre patiemment ce qu'il voudrait entreprendre. La saison était extrêmement mauvaise; tous les mouvements se faisaient dans la boue. L'affaire de Caldiéro, celle du Tyrol, avaient sensiblement baissé le moral du soldat français ; il avait bien encore le sentiment de sa supériorité à nombre égal, mais il ne crovait pas pouvoir resister à un nombre si superieur. Un grand nombre de braves avaient été blessés deux ou trois fois à différentes batailles, depuis l'entrée en Italie. La mauvaise humeur s'en mélait : « Nous ne « pouvons pas seuls, dispient-ils, rem-« plir la tache de tous. L'armée d'Al-« vinzi qui se trouve ici est celle devant « laquelle les armées du Rhin et de « Sambre-et-Meuse se sont retirées. « et elles sont oisives dans ce moment : « pourquoi est-ce à nous à remplir leur « tâche? Si nous sommes battus, nous « regagnerons les Alpes en fuyards et . sans homeur; si, au contraire, nous « sommes vainqueurs, à quoi aboua tira cette nouvelle victoire? On nous « opposera une autre armée semblable « à celle d'Alvinzi, comme Alvinzi luia même a succédé à Wurmser, comme « Wurmser a succédé à Beaulieu, et,

plus nombreux, mais il avait gagné beaucoup de pays. Il avait compté à

son aise le petit nombre de Français :

aussi ne doutait-il plus de la délivrance de Mantoue, ni de la conquête de l'Ita-

lie. Dans son délire, il réunit et fit

fabriquer avec ostentation une grande quantité d'échelles, menaçant d'enle-

<sup>(\*)</sup> Mémoires de Napoléon, I. III, p. 291.

 dans cette lutte inégale, il faudra « bien que nous finissions par être « écrasés, » Napoléon faisait répondre : . Nous n'avons plus qu'un effort a à faire, et l'Italie est à nous. L'en-. nemi est sans doute plus nombreux, « mais la moitié de ses troupes est « composée de recrues : battu . Man-« toue succombe, nous demeurons « maîtres de tout, nos travaux finis-« sent ; car non-senlement l'Italie , · mais encore la paix générale est dans « Mantoue. Vous voulez alter sur les « Alpes, vous n'en êtes plus capables : « des bivouacs arides et glacés de ces « stériles rochers vous avez hien pu « conquérir les plaines délicieuses de la Lombardie; mais des bivouacs riants et fleuris de l'Italie vous n'êtes plus « capables de retonrner dans les nei-« ges. Des secours nous sont arrivés . « d'autres sont en route; que ceux qui « ne veulent plus se battre ne cher-« chent pas de vains prétextes, car, « hattez Alvinzi, et je vous réponds « de votre avenir. » Ces paroles, répétées par tout ce qu'il y avait de cœurs genéreux, relevaient les âmes, et les faisaient passer successivement à des sentiments opposes. Ainsi, tantot l'armée, dans son découragement, eût voulu se retirer, tantôt, remplie d'enthousiasme, elle parlait d'aller en avant, « Est-ce aux soldats d'Italie de souffrir « patiemment les insultes et les pro-« vocations des esclaves ! »

« Lorsque l'on apprit à Brescia, Bergane, Milan, Crémone, Lodi, Pavie, Bologne, que l'armée avait essuyé un échec, l'es blessés, les malades sortirent des hôpitaux, encore mal guéris, pour reprendre leur place dans les rangs; les blessures d'ungrand nombre de ces braves chient encore sanglantes. Ce spectacle touchant remplissait l'âme des plus vives émotions (\*)».

C'est ici que se placent les admirables opérations qui amenerent la bataille d'Arcole (voyez ce mot). Repoussé de Caldiéro, Bonaparte tourna cette position; trop faible pour combattre en plaine avec treize mille hommes contre quarante mille, il transporta son champ de pataille sur des chaussées entourées de vastes marais, où le nombre devenait inutile, La une bataille de trois jours décida de la campagne. Alvinzi, accable, se retira sur Montébello. Les Français purent alors se tourner contre Davidowich, qui, durant la derniere journée d'Arcole, avait chasse Vaubois de Rivoli et force ce général de se réfugier à Peschiera. Ne laissant à la poursuite d'Alvinzi que la cavalerie légère, Bonaparte dirigea Augereau et Massena sur Davidowich; le second, reuni à Vaubois, devait l'attaquer de front, tandis que le premier, marchant par les montagnes sur Dolce, se préparait à lui couper la retraite. Le general autrichien n'echappa à une ruine certaine qu'en se bâtant de regagner Roveredo; toutefois if ne put sauver toute son arrieregarde, qui laissa aux mains des Français quinze cents hommes, deux équipages de pont, neuf canons et beaucoup de bagages. Pendant que de si grands résultats étaient obtenus sur l'Adige, tandis que Davidowich était rejete dans le Tyrol et Alvinzi derriere la Brenta, le vieux Wurmser, enfermé dans Mantoue, avait essavé de troubler le blocus par des sorties. Mais Alvinzi lui avant fait savoir . au commencement de la campagne, qu'if ne paraîtrait devant Mantoue que le 23, Wurmser n'avait commence qu'à cette époque ses opérations, et alors Alvinzi était depuis huit jours derrière la Brenta.

trième campagne était terminée, et une quatrieme armée avait été, sinon détraite, au moins vaineue et réduite à un petit nombre de soldats démora-linés. Mais la constance du cabinet de Vermer était aussi grande que l'opjuis-mois qui s'écoulerent depuis la braitife d'Arnole. l'Autriele fit arriver dans le Friou des divisions tiresé de sea mées du Ritin où les Français étaient en quartier d'hiver, et le conseil quait-que sui imprimer un nouvement utatio-

Ainsi, le 18 novembre, une qua-

<sup>(\*)</sup> Mémoires de Napoléon , t. III, p. 395 et suiv.

nal à toute la monarchie. Les grandes villes offrerent des bataillons de volontaires. Vienne cu donna quatre: et. au commencement de janvier 1797, l'armée autrichienne d'Italie se trouva forte de soixante-cinq à soixante-dix mille combattants, sans compter six mille Tyroliens, excellents tirailleurs, et les vingt-quatre mille hommes enfermés dans Mantoue. Les Français ne comptaient à la niême époque que quarante-trois mille hommes, dont trente-un mille seulcment gardaient l'Adige. Joubert occupait le Montébaldo, Rivoli et la Corona, qu'il avait couverts de retranchements : Masséna était à Véronc, Augereau à Legnago, Serrurier a Mautoue, et Rey, avec quatre mille hommes, à Dezensana. Wurmser avait attaqué par la chaus-sée de la Chiese, à l'ouest du lac de Garda, par le Montebaldo qui borde la rive orientale du même lac, enfin par la vallée de l'Adige qui coule entre le Montebaldo et l'une des chaînes du Malara: ses colonnes devaient se réunir sur Mantoue, située au milieu des marais du Mincio, lequel sort à Peschiéra du lac de Garda. Quelques mois après, Alvinzi avait débouché par le Tyrol, par la Piave et la Brenta, pour réunir ses deux corps d'armée à Vérone. Cette fois on fit un troisième plan, que secondaient les dispositions hostiles de la cour de Rome, Alvinzi devait faire deux grandes attaques indépendantes l'une de l'autre : la premiere et la plus sérieuse par le Montibaldo, la seconde par le Padouan et le has Adige. Les deux corps se reuniraient sons Mantoue. Si la première attaque echouait, il semblait que la seconde devait forcement reussir : alors le siège de Mantoue serait levé, la place approvisionnée, et Wurmser, se mertant à la tête des troupes, s'établirait dans le Serraglio, et se mettrait en communication avec l'armée papale qui se réunissait alors dans la Romagne, Un agent secret, chargé de faire connaître a Wurmscr ce plan de campagne, fut arrêté par une sentinelle comme il franchissait le dernier poste de l'armée du blocus. Il avait avalé sa dépêche, renfermée dans une boule de cire à cacheter: mais on la lui fit rendre : c'était une lettre signée de l'empereur lui-même et écrite en caractères trèssions

caractères très fins. Le 12 janvier, les opérations commencerent. Provera, qui commandait l'attaque du bas Adige, envoya la division Boyalitsch sur Vérone: Massena engagea l'action avec elle; mais Bouaparte, ignorant eucore le plan des Autrichiens, replia ses troupes derriere Verone. L'ennemi étant en opération, il fallait le laisser démasquer son attaque véritable et tenir en attendant toutes les troupes en réserve. A dix heures du soir, le 13, les rapports arrivèrent à la fois du Montébaldo et du bas Adige : rien d'inquietant de ce dernier côte: mais Joubert annoncait qu'il était déborde de tous côtés et qu'il se maintiendrait difficilement sur le plateau de Rivoli. Ce plateau était la clef de toute la position : c'était la seulement que l'ennemi pouvait réunir son infanterie, sa cavalerie et son artillerie, qui étaient jusqu'à ce point forcées de marcher en divisions separées. Ainsi, tandis que deux colonnes pressaient Jonbert de front, une troisième, celle de Lusignan, suivait le revers occidental du Montébaldo pour tourner Rivoli; Quasdanowich, avec la quatrieme, longeait la droite de l'Adige avec l'artillerie et la cavalerie; enfin Wukassowich descendait la rive gauche du même fleuve, se dirigeant sur le fort de la Chiusa. Par suite de ces dispositions, Lusignan était séparé par la crête du Montébaldo, des trois colonnes du centre, que les hauteurs impraticables de San Marco séparajent à lenr tour de Quasdanowich; enfin, l'Adige coulait entre Onasdanowich et Wukassowich. En outre, toutes ces colonnes, excepte celles de Quasdanowich, étaient sans canons et sans cavalerie; il fallait donc qu'elles opérassent avec un ensemble parfait pour réussir. Mais compter que Bonaparte ne saurait pas trouver un moven de déranger quelque partie de ce plan, et par là de le faire manquer tout entier, c'était trop oublier Castiglione, Arcole, et les quatre campagnes qu'on venait de faire.

Dès deux heures du matin, Bonaparte, précédant toutes ses troupes, se rendit au camp de Joubert. Le temps, fort pluvieux depuis quelques jours, s'était éclairei; la lune s'était levée et éclairait toutes les montagnes. Le général monta sur différentes hauteurs et observa les lignes des feux ennemis: elles remplissaient tout le pays entre le lac de Garda et l'Adige; l'atmosphère en était embrasée. Ces lignes formaient eing camps distincts, et les feux des bivouacs annoncaient quarante à quarante-cinq mille hommes; les Français n'en avaient que vingtdeux mille, mais avec soixante pièces de canon et plusieurs régiments de cavalerie. Les divisions ennemies ne pouvaient être en mesure de commencer une attaque d'ensemble qu'à dix heures du matin. Dès la troisième heure de la nuit, Bonaparte engagea l'action contre les colonnes du centre. A quatre lieures, l'une d'elles, celle d'Ocskay, était déjà en déroute; à dix heures et demie, les deux autres colonnes du centre, celles de Koblos et de Leptay, eureut le même sort. A ce moment, Quasdanowich deboucha; mais pour arriver sur le plateau de Rivoti il lui fallait défiler par un raviu très-profond, que les batteries françaises couvraient de leurs fenx. A peine la tête de sa colonne parut-elle sur le plateau qu'elle fut assaillie sur ses deux flancs par de l'infanterie, et en front par de la cavalerie que conduisaient Leclere et Lasalle, L'ennemi fut culbuté et rejeté dans le ravin, où tous les corps, cavalerie, infanterie, artillerie, entassés péle-méle, offraient une masse sur laquelle chaque coup portait. Un caisson, qu'un obus fit sauter, augmenta encore le désordre. Quant à Wukassowich, qui se trouvait de l'autre côté de l'Adige, il v restait parfaitement inutile; et Lusignan qui avait vendu la peau de l'ours, ou, en d'autres termes, qui avait ete envoyé sur les derrières de l'armée française pour lui couper la retraite, se vit luimême dans une situation désespérée, et obligé après la bataille de mettre bas les armes. A deux leures de l'aprèsmidi, l'ennemi, lattu de toutes parts, était rompu et vivennent poursuivi; un moment, toute l'armée autrichienne faillit même être prise au dédlé de

l'Escalier.

A l'instant où finissait la bataille de Rivoli, Bonaparte apprit que Provéra avait franchi l'Adige près de Legnago, et surpris une marche à Augereau. Laissant à Joubert et à Murat le soin de poursuivre l'ennemi, il partit à l'heure même pour Mantoue avec quatre régiments : il avait treize lieues à faire; cependant il entra à Roverbella comme Provéra arrivait devant Saint-George, l'un des faubourgs de Mantoue, au delà du lac. Mais ce point était fortifié et occupé par Miollis et quinze cents Français. Le 16, Provéra, qui avait concerté avec le vieux Wurmser une attaque générale contre le corps du blocus, livra les combats de la Favorite et de Saint-George, à la suite desquels Wurmser fut rejeté dans la place, et Provéra contraint, pour la seconde fois, de mettre bas les armes (\*). A la fin de janvier, les troupes françaises étaient rentrées à Trente. à Bassano et à Trévise; enfin, le 2 février, Wurmser capitula dans Mantoue, et rendit cette place à laquelle semblaient attachés les destins de l'Italie. Pendant ce dernier acte de la campagne de l'Adige, qui dura du 13 au 16 ianvier, les Français avaient fait vingtcing mille prisonniers, pris vingt-quatre drapeaux et soixante pièces de canon. La perte totale de l'ennemi était de trente-cing mille hommes; en v ajoutant la garnison de Mantoue, qui s'élevait à vingt mille hommes dont douze mille combattants, on trouvera que l'armée française, composée de quarante mille hommes, avait en quatre

(\*) - Les Rémes troupes , écrivait Bonaparte au Directoire, out battu l'ennemi à Sau-Michele, pres Vérone, à Rivoit et sous Mautone. Les légions romaines faisaient, di-on, vingt-quaite milles par jour, les soldats en font trente et se battent dans l'intervalle. jours pris ou tué cinquante-cinq mille

ennemis.
Dès lors la merveilleuse campagne de l'Adige fut terminée, et Bonaparte put, à l'ouverture de la campagne suivante, contre la sixieme armee et le quatrieme généralissime (\*) qui lui étaient opposes, porter le thétire dels guerre dans les Etats béréditaires, et forcer enfin la cour de Vienne, trembante pour sa capitale, de signer la

paix de Campo-Formio. ADJACET. - Une des plaies dont les reines de France de la famille de Médicis couvrirent la France fut cette nuée de banquiers florentins qu'elles amenèrent à leur suite, et qui remplirent l'administration où leur habileté leur permit de faire de riches profits. Adjacet était l'un d'eux. « En ce temps, dit l'Estoile (1578), Ludovic Adjacet, Florentin, acheta le comté de Château-Vilain quatre cent mille francs épargnés de la ferme du roy qu'il avait tenue; et ce pour épouser la demoiselle d'Atry (Anne d'Aquaviva, fille du duc d'Atry ), de l'ancienne maison d'Atry, au royaume de Naples : laquelle demoiselle ne vouloit pour mary ce messire douanier, s'il n'étoit duc ou comte. - Le marchand florentin, devenu comte de Château-Vilain, voulut trancher du chevalier, et s'enhardit même jusqu'à accepter un duel, quoique son adversaire eût pu lui dire, comme Bayard aux Genois révoltés : « Ores , marchands , laissez « les arnies , lesquelles n'avez accoutu-· mées, et défendez-vous avec vos aul-· nes, etc. » Mais laissons encore parler l'Estoile : « Le dimanche 24 septembre, Ludovic Adjacet, qui de petit marchand et banquier à Florence, s'étoit tellement enrichi par la faveur de la Reine mère, qu'il avoit bâty près les Blancs-Manteaux une superbe maison, acheté le comté de Château-Villain cinq cents mil livres, acquis sur l'hôtel de ville trente ou quarante mil livres de ren-

te, outre ses riches meubles et autres biens; s'étaut battu près Sainte-Ca-(\*) Le prince Charles. Les trois autres étaient, comme on l'a vu, Beaulieu, Wurmser et Alvinzi. therine du Val des Écolier contre Polivere, engitaire du ridheau d'Encie, il fut obligé de lui demander la vie, que feld l'euveret lui accorda généressement. Mais ce vilain, pour récompense de ce plaisir, étant accompagné de dix ou douze Italiens armési jeunçu'à la gorge, attaqua pres de mijeunçu'à la gorge, attaqua pres de lette. Pulveret étant seul avec son valet, et le laisas pour mort. Sur quoy Servia, avocat, mon amy, fit ce distique :

Infelix , parcit tibl , qui , adjacete , jocenti , En jacet in medio pulvere pulvereus.

« Or espéroit Adjacet, quant il auroit tué Pulveret, en avoir incontinent du Roy sa grace, par ce que Sa Majesté alloit souvent manger chez lui. et s'y éjouir; mais le Roy se souvenant qu'apres avoir dit deux ou trois fois à Adjacet de payer quatre mil écus à un marchand pour des perles, Adjacet avoit fait le sourd, dit qu'il vouloit qu'on en laissât faire à sa justice. Son procès fut fait par le prevôt de l'hôtel ou son lieutenant, par le jugement duquel il fut condamné à deux mil écus envers Pulveret, ct à cinq cent envers les pauvres. Son crime étoit digne de mort: mais sa femme étoit favorite de la Reine »

ADJUDANT. - Ce terme vient d'un mot latin qui signilie aide; l'adjudant est donc un officier qui en aide un autre. Il y en a deux par bataillon : l'un est adjudant sous-officier, et transmet les ordres à tout le corps des sous-officiers: l'autre est adjudant-major, et transmet les ordres à tous les capitaines du bataillon. Il y a aussi des adjudants de place, chargés de tous les détails du service d'une place, et quelquefois du commandement particulier d'un fort. Autrefois il y avait des adjudants généraux intermédiaires entre les colonels et les généraux de hrigade, mais ils sont remplacés aujourd'hui par les coloncls d'état-major.

Cette dénomination et ces fonctions ne datent en France que du ministère du duc de Choiseul, et sont une imitation de ce que le grand Frédérie avait établi dans l'armée prussienne.

ADJUDICATION. - Vente faite aux enchères publiques, après convocation par affiches des personnes intéressées, et par-devant des officiers publics. Elle est volontaire quand un particulier vend aux enchères ses meubles, ses récoltes ou ses marchandises (il lui faut pour la vente de ses immeubles l'assistance d'un notaire ); elle est forcée ou judiciaire, quand ce sont les créanciers qui font vendre les biens d'un débiteur après un jugement obtenu du tribunal compétent; enfin elle est administrative toutes les fois que l'administration passe des marches. Les enchères dans ce cas n'ont pas lieu de vive voix, mais par soumissions cachetées et au rabais.

ADMINISTRATION. — Pris dans son acception la plus étendue, ce mot signifie la gestion des affaires publiques d'un Etat. Dans le tableau necessairement fort abrège que je vais presenter de Tadministration en France, j'essayerai de montres en qu'elle fut, sous les Romains, 2º a l'origine de 75 sous les Romains de 75 sous les régime représentatif.

 A l'époque de son indépendance, la Gaule, divisée entre quatre cents peuples et huit cents villes, s'il faut en croire Appien, n'avait point une administration genérale; seulement dans les grandes circonstances, une assemblée de la plupart des tribus gauloises était réunie dans quelque grande ville, et, comme celle qui fut convoquée par Vercingétorix, delibérait sur l'intérêt commun. Mais, sous les empereurs romains, la Gaule fut, comme les sutres contrees soumises à l'empire, divisée en provinces consulaires ou présidiales : elles étaient, vers la fin de l'empire. au nombre de dix-sept, et formaient l'un des trois diocèses de la préfecture des Gaules, qui comprenait encore l'Espagne et l'île de Bretagne. Les gouverneurs de chacune de ces dixsept provinces avaient deux sortes de fonctions :

« 1º Ils étaient les hommes d'affaires

de l'empereur, chargés dans toute l'étendue de l'empire des intérêts du gouvernement central, de la perception des impols, des domaines publies, des postes impériales, du reerutement et de l'administration des armées, en un mot de tous les rapports que l'empereur pouvait avoir avec les sujets.

« 2º Ils avaient l'administration de la justice entre les sujets eux-mêmes. Toute juridiction civile et criminelle leur appartenait; sauf deux exceptions. certaines villes des Gaules possédaient ce qu'on appelait jus italicum, le droit italique. Dans les municipes d'Italie, le droit de rendre la justice aux citoyens, au moins en matière civile et eu première instance, appartenait à certains magistrats municipaux, duumviri, quatuorviri, quinquennales, ædiles, prætores, etc. On a souvent cru qu'il en était de même hors de l'Italie et dans toutes les provinces; c'est une erreur : dans quelques villes seulement, assimilées aux municipes d'Italie, les magistrats municipaux exercaient toujours, sauf l'appel au gouverueur, une véritable juridiction

« Il y avait de plus dans presque toutes les villes et depuis le milieu du quatriene siécle, un magistrat particulier appiet dépensor, el non-seulement par la curie, ou corps municipal, mais par tout le peuple, et chargé de défendre au besoin, contre le gouje, et chargé de défendre au besoin, contre le gouje, et l'appendie de défendre au besoin, contre le gouje putation. La défenseur avait en matere civile la juridiction de première insance; il jugesti même un certain non-bre de causes, que nous appelleriona aujourd'hui de police correctionnelle.

a Sauf ces deux exceptions, les gouverneurs jugeaient seuls tous les procès, et les jugeaient sans sucun autre recours que l'appel à l'empereur.

« Voici comment s'exerçait leur juridiction. Dans les premiers siècles de l'empire, et conformément aux anciennes coutunes, celui auquel la juridiction appartenait, préteur, gouverneur de province ou magistrat municipal, ne laisait, quand un procès arrivait devant lui, que déterminer la règle de droit, le principe legal d'après iequel l'après iequel d'après ieq

devait être jugé. Il établissait ce que nous appelons le point de droit, et designait ensuite un simple citoyen nommé judex, véritable juré, quí examinait et décidait le point de fait. On faisait l'application du principe posé par le magistrat au fait reconnu par le judex, et le procès était jugé.

« Peu à peu, à mesure que le despotisme impérial s'établit et que les anciennes libertés disparurent, l'intervention du judex devint moins réguliere. Les magistrats décidèrent sans y recourir certaines affaires qu'on appela extraordinariæ cognitiones. Dioclétien abolit formellement l'institution dans les provinces; elle ne parut plus que comme exception, et Justinien atteste que, sous son règne, elle était complétement tombée en désuétude. La juridiction tout entière appartenait donc aux gouverneurs, d'une part agents et representants de l'empereur en toutes choses, de l'autre, maîtres de la vie et de la fortune des citoyens, sauf l'appel à l'empereur (\*), »

Quant au traitement de ces fonctionnaires, voici quelques détails qui nous ont été conservés par Lampride. Les gouverneurs de province recevaient sous Alexandre Sévere vingt livres d'argent et cent pieces d'or (\*\*), six cruches de vin, deux mulets et deux chevaux, deux habits de parade ( restes forenses), deux habits simples (vestes domesticas), une baignoire, un cuisinier, un muletier; et enfin, quand ils n'étaient pas mariés, une concubine : Quod sine his esse non possent, dit le texte. Quand ils sortaient de charge, ils étaient toujours obligés de rendre les mulets, les chevaux, le muletier et le cuisinier. Si l'empereur était content de leur administration, ils gardaient le reste; sinon ils étaient obligés de rendre le quadruple. Sous Constantin, le traitement en denrées subsistait encore, en partiedu moins; on

(\*) M. Guizot, Cours d'histoire moderne, t. I, p. 53 et suiv.

suivant les calculs de M. Soigev, Traité de metrologie, p. 75.

voit les gouverneurs de deux grandes provinces, de l'Asiana et du Pont, recevoir de l'huile pour quatre lampes. Ce fut seulement sous Théodose II, précisément dans la première moitié du cinquième siècle, qu'on cessa de rien donner en nature aux gouverneurs; encore les employés de leurs bureaux, dont nous allons présenter le tableau. recurent-ils jusqu'à Justinien, dans l'empire d'Orient, une portion de leur traitement en denrées.

Le préfet du prétoire qui résidait à Trèves, et plus tard à Arles, avait pour principaux agents :

. 1. Princeps ou primiscrinius officii. Il faisait citer devant le tribunal du préfet ceux qui y avaient affaire; il rédigeait et dictait les jugements; c'était sur son ordre qu'on arrêtait les prévenus. Son principal soin était la perception des impôts : il iouissait de plusieurs priviléges.

 2º Cornicularius. Il publiait les ordonnances, les édits et les jugements du gouverneur. Sa charge était fort ancienne; les tribuns du peuple avaient un cornicularius (\*). Son nom venait de ce qu'il avait pour signe de distinction une corne, dont il se servait peutêtre soit pour les publications, soit pour imposer silence à l'audience. Le præco, ou héraut, lui obeissait. Il ne restait qu'un an en place, et avait luimême un bureau nombreux : c'était une espèce de greffier en chef.

. 3º Adjutor. Aide on suppleant, qui paraît avoir été attaché aux différents emplois; sa charge était ici de faire arrêter les coupables, de présider à la torture, etc. Il avait aussi son bureau.

« 4° Commentariensis. Directeur des prisons, plus considéré que nos geoliers, mais ayant les mêmes fonctions; il avait la police des prisons, conduisait les prisonniers devant le tribunal, leur fournissait les aliments quand ils étaient pauvres, leur faisait donner la question, etc.

· 5º Actuarii vel ab actis. Ils écrivaient les contrats des citoyens et tous les actes destinés à faire foi en justice,

<sup>(\*\*)</sup> Deux mille cinquante-quatre francs

<sup>(\*)</sup> Valère Maxime. , l. vr. c. 11.

les testaments, les donations, etc. De la sont venus les notaires. Comme les actuarii attachés au préfet du prétoire ou au president ne pouvaient être partout, les duunvirs et autres magistrats municipaux eurent le droit de recevoir et de rédiger ces actes.

« 6º Numerarii. Ils étaient chargés de la comptabilité. Les simples gouverneurs en avaient deux, dits tabularii; les préfets du prétoire en avaient quatre : 1º Numerarius bonorum : il tenait les comptes des biens dévolus au fisc, dont les revenus devaient aller au comes rerum privatarum: 2º Numerarius tributorum, chargé des comptes des revenus publics qui allaient à l'ararium et au comte des largesses sacrées; 3° Numerarius auri : il recevait l'or qu'on retirait des provinces, faisait changer en or les monnaiesd'argent, et tenait les comptes des revenus des mines d'or : 4º Numerarius operum publicorum : il tenait les comptes de tous les travaux publics, ports, murs, aqueducs, thermes, et travaux auxquels était destiné le tiers des revenus des cités, et des contributions foncières levées au besoin. Ces numerarii avaient sous leurs ordres un grand nombre d'employés. « 7º Subadjuva. Sous-aide de l'ad-

julor.

« 8º Curator epistolarum. C'était le secrétaire chargé de la correspondance : il avait beaucoup de subordonnés appelés epistolares.

« 9º Referendarius. Rapporteur chargé de transmettre au prefet les requêtes des administrés et de rédiger ses réponses.

« 10° Exceptores. Ils écrivaient toutes les pièces relatives aux jugements du préfet; ils les lisaient devant son tribunal; ils étaient sous la direction d'un primiterius. On pourrait les conparer à des sous-greffiers et à des expéditionnaires.

« 11º Singularii, vel singulares, ducenarii, centenarii, etc. Chefs d'une espèce de geudarmeric attachée au service des gouverneurs de provinces. Les singulares les accompagnaient comme une garde militaire, foisaient exécuter leurs ordres dans la province, arrêtaient les coupables et les conduisaient en prison. Ils levaient des impôts, ainsi que les duccuarii (chefs de deux cents hommes ou cohortes), les centenarii, les accagenarii, etc.

12° Primipilus. Chef des cohortales. Chargé de distribuer les vivres aux soldats, au nom du préfet du pretoire : il inspectait ees vivres (\*).

II. Dans mon Histoire d'Allemagne, j'ai dit quels furent les résultats de l'administration impériale (\*\*), et ce qui en subsista (\*\*\*) quand les barbares eurent envahi les provinces. Sons les Mérovingiens, quand la royauté s'affermit, il v eut des essais de réorganisation administrative, mais its furent infructueux; Frédégonde y échoua, aussi bien que Brunehaut. Ce fut seulement au temps de Charlemagne que le nouvel empire fut soumis à un système qui voulut être régulier et général ( vovez CHARLEMAGNE et CAPI-TULAIRES), mais qui ne put étouffer les tendances à l'isolement qu'on voyait partout éclater. Peu à peu tont gouvernement central disparut; et quand Hugues Capet usurpa la couronne du petit-fils de Charlemagne, le système féodal, qui morcelait l'autorité comme le territoire, était établi d'un bout à l'autre de la France. L'administration se réduisit alors aux proportions des fiefs, et il y ent autant de gonvernements différents qu'il y avait de terres seigneuriales. Mais le roi, d'abord réduit à la possession de trois ou quatre comtés, agrandit peu à peu son domaine. Depuis le regne de Philippe I'r jusqu'à celui de saint Louis, et principalement sous le dernier de ces deux princes, une ère nouvelle commenca pour la France aussi bien que pour la royauté. . La féodalité, si forte, si compacte au commencement du douzième siècle, est maintenant ébranlée et désunie. Le roi qu'elle tenait cantif dans ses étroits domaines, s'est fraye une large route à travers tous les fiefs qui

(\*) Extrait du cours d'histoire moderne, par M. Guizol, t. 1, p. 55 et suiv.

(\*\*) Vol. Ier, page 50 et suiv.

("") Page 131 et suiv,

l'entouraient pour atteindre jusqu'aux limities de son royaume. Le sol est, si l'on veut, pariout couvert de se debris : les contes, les barons sont et resteront longtemps encore nomeux et puissants; le lief est toujours le caractère presque unique de la projette; enfin ca el la subsistent des mandes projette en la la comparation de la consultation de la consul

Cette action de l'autorité royale, ces agents qui se répandaient sur toute la surface de la France, c'était l'administration, le gouvernement général du pays qui s'organisait enfin aux dépens du régime féodal. Cependant, à l'époque de saint Louis, la France était encore divisée, pour nous servir des expressions mêmes des Etablissements, en pays de l'obéissance-le-roy et en pays hors l'obéissance-le-roy : le premier formait à proprement parler le domaine, où la seule volonté du roi faisait la loi; le second était composé des fiefs, où les seigneurs avaient été et étaient encore à peu près indépendants. Cependant le roi empiétait chaque jour sur leur autorité, principalement en multipliant les cas royaux. c'est-à-dire, tous les cas où un procès pouvait être porté en la cour du roi. En voici l'énumération, telle qu'elle se trouve dans le chapitre XV du livre II des Établissements : « Et se ce « est hors de l'obeissance du roy et il viegne en la cort le roy par resort, o par appel, ou par defaute de droit, ou « par faus jugement, ou par recreance vée, ou par grief, ou par véer le droit « de sa cort; il convient que il die que « le jugement est fausé, etc. » Quant au domaine proprenient dit, il était place sous la surveillance des prévôts, baillis, sénéchaux, etc., sous la direction enfin de tous les agents de l'administration. Philippe-Auguste, dont les conquêtes avaient tant enrichi le domaine de la couronne, avait le pre-

(\*) Vict. Duruy, Géographic historique du moyen âge, p. 226. mier senti le besoin d'en soumettre les possessions à une administration régulière, et il avait divisé les pays de son obéissance en soixante-dix-huit prévôtés, dont les chefs étaient placés sous la surveillance des baillis et le contrôle des prud'hommes, des conseillers municipaux. Durant le règne de saint Louis (voy. l'administration de ce prince dans les Annales, p. 187), le duel judiciaire fut aboli; aux batailles en justice furent substituées les preuves par témoins; les cas royaux furent multipliés, et il en résulta la ruine des justices féodales et l'extension de la juridiction du parlement du roi; enfin, l'institution des missi dominici de Charlemagne fut renouvelée, et des enquesteurs parcoururent les provinces.

La puissance souveraine, pour nous servir des expressions que Montesquieu et Tacite emploient en parlant d'Auguste et de Tibère, la puissance souveraine, dis-je, qui, sous Philippe-Auguste et saint Louis, avait agi insensiblement, renversa sons Philippe le Bel avec violence; les droits, les juridictions féodales et ecclésiastiques furent mis en oubli. Toute l'autorité se concentra dans les mains du roi, où elle devint absolue, et pour l'exercer il multiplia les instruments qui devaient faire sentir d'un bout à l'autre du royaume sa volonté et son pouvoir. La France fut couverte de ses agents : on les voit aux portes des villes, sur les chemins, sur les rivières, dans les forêts royales. dans les foires, partout enfin où il y a quelque espérance de prélever un impôt sur le marchand ou le voyageur. En outre, dans les mains de tous ces officiers se réunissent les attributions les plus diverses et souvent les plus incompatibles, car la royauté, toute novice eneore dans l'art de gouverner, ne sait pas diviscr les pouvoirs ni les

functions.

D'abord autour du roi était le grand conseil qui élisait les sénechaux, les baillis, les juges, les gardes des foires de Champagne, les gardes des eaux et forêts; plusieurs deses membres étaient aussi chargés de recevoir les requêtes

adressées su parlement de Paris, et de voir les enquétes que demandaient les eauses jugées en cette cour. Le conseil prononciat lui-même des arrêts qui devaient être exécutés sans appel. Enfin, éct dans son sein que le plus souvent étaient délibérées les ordonnances royates; même, quand er of fisiatt un appel à ses barons pour avoir leur assentiappent et le conseil de l'administration et l'endonnance porte : Ex provided delibéréation et l'endonnance porte : Ex provided delibératione baronum et notiri consilit.

Au-dessous du grand conseil, qui était le centre d'où partait l'impulsion gouvernementale, se trouvait le parlement (voyez ce mot), principalement charge des fonctions judiciaires, et où pouvaient assister alors les baillis, les sénéchaux, les prévôts et leurs ciercs. Dans la grande ordonnance de 1302, rendue pour le bien du royaume, Phi-lippe établit que les arrêts du parlement, qui n'était plus comme à son origine la cour des pairs, mais seulement l'un des conseils du roi, seraient exécutés sans appel, et que, s'il y avait ambiguité ou erreur, la correction, l'interprétation et la révocation en appartiendraient au roi ou à son conseil; que les enquêtes portées en la cour seraient expédices et jugées dans les deux années au moins qui suivraient leur présentation à la cour; que pour la commodité des citovens et pour l'expédition des causes, l'on tiendrait tous les ans deux parlements à Paris, ou comme nous dirions aujourd'hui, qu'il y aurait deux sessions judiciaires, deux assises; qu'il y aurait deux échiquiers à Rouen, et deux fois l'an les grands jours de Troyes; qu'enfin il y aurait un parlement à Toulouse, si les habitants du Languedoc consentaient à ce qu'il n'v eût point d'appel des présidents de ce parlement. Voilà pour la haute administration judiciaire.

Mais tout le royaume était couvert d'officiers subalternes, de sénéchaux, de baillis, de prévôts, de viguiers, de grulers, etc., qui jugeaient, les premiers surtout, même dans des causes capitales, lorsqu'il n'y avait pas appel en la cour du rot. Les baillis et les

sénéchaux étaient en quelque sorte des gouverneurs de province, charges d'v exécuter tout les ordres du roi, de quelque nature qu'ils fussent. Accablés de fonctions de tout genre, politiques, financières, judiciaires, administratives, les baillis furent contraints d'en déléguer quelques-unes aux prévôts, qui restérent plus spécialement chargés du soin de rendre la justice. Au temps de saint Louis, il y avait des jugeurs choisis par le bailli parmi les plus sages, pour s'éclairer de leurs conseils. Philippe le Bel les remplaca par les auditeurs. « Nous ordenons, « dit-il aux articles 6 et 7 de son or-« donnance de 1313, que li auditeurs « dou Chastelet ne jugeront de nule « cause de heritage, ne qui touche es-« tat, ne condition de personne, ne de « autres causes fors de celles que mon-« teront jusques à sexante sols ou au « dessouz. — Tous procez se pourront « faire devant les auditeurs, et quand « ils seront en point de jugier, ils en-« voyeront les procez devant le prevost « pour jugier. » - En outre des jugeurs et des auditeurs, il y avait encore des examinateurs de témoins; mais une ordonnance de 1313 déclare qu'il n'y aura plus d'examinateurs, et que les enquêtes seront faites par les notaires ou autres personnes nommées par les auditeurs ou le prévôt. Enfin. le prévôt et les auditeurs avaient des clercs, a pour tenir les registres et « faire les commissions et secrettes be-« soignes ; ces clercs payeront le quart « de ce qu'ils auront de leurs escrip-« tures, etc. (\*). »

Pour maintein' la tranquillité, faire les sommations judiciaires et exécuter les sentences, les prévôts avaient des sergents. — « Le sergent à cheval » n'aura pour sa journée que 3 sois parsis. Le sergent à pied, 18 deniers. Le sergent à verge, pour « de Paris, 4 deniers, et 2 en dedans des portes. — Il n' aura que 60 sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval, « tô 0 à pied. » Ils sergens à cheval de l'autre d'autre de l'autre de l'autre d'autre d'au

(\*) Voir entre autres l'ordonnance de

étaient probablement aussi chargés de la police commerciale pour les poids, les mesures, et étaient astreints à donner les premiers un cautionnement de 100 livres; les seconds, un de 20 livres. Enfin, pour écrire les dépositions des témoins, faire les contrats, et en un mot toutes les écritures publiques, il y avait des tabellions ou notaires choisis par le roi et surveilles par un président qui eut quelquefois le droit d'en créer de nouveaux. Leur salaire était, pour trois lignes d'écriture, de 1 denier; pour quatre à six lignes, de 2 deniers; au delà de re nombre, ils avaient 1 denier par trois

Un dernier titre de charge judiciaire que l'on reacontre dans les ordonnances de Philippe IV est celui de procureur du roi, chargé de défendre en justice les droits et proprietés du roi. Enfin il flaut ajouter à tous ces officiers, qui réunissaient les fonctions administratives et judiciaires, les rerdiers, les gruiers, les sergents de bois, les malters des forts, les met

sureurs, etc. Ce qu'était le grand conseil pour la politique générale et le parlement pour la justice, la chambre des comptes l'était pour les linances. La base de cette partie de l'administration, ou son plus simple élément, était le feu. La réunion d'un certain nonibre de feux formait un bourg on une ville, divisés eux-mêmes pour la perception en curies et en décuries. La réunion de plusieurs villes et bourgs formait un bailliage, et la réunion de plusieurs bailliages une province. Les repartiteurs de chaque bourg versaient les deniers dans les mains du bailli, qui, après déduction faite des dépenses sur les recettes, rendait l'excédant au trésorier de la province, lequel, à son tour, les transmettait aux trésoriers généraux de France, justiciables de la cour des comptes. Cette chambre, tribunal à la fois administratif et judiciaire, vérifiait les recettes, contrôlait les dépenses, examinait la conduite de tous les gens de finance, et procédait contre eux lorsqu'il y avait lieu.

" سموري "

Peu à peu cette administration, fort incomplete encore sous Philippe le Bel. se régularisa : les pouvoirs furent mieux définis, les attributions plus nettement séparées, et la monarchie se trouva enfin constituée avec ses trois grands centres permanents d'administration, le grand conseil, le parlement et la chambre des comptes et des corps temporaires, qui prirent accidentellement la place des premiers. Ainsi, sous le rapport politique, il y eut des états generaux, des états particuliers de province, des assemblées de senéchaussées, des réunions de bourgeois, etc., qui s'attribuerent une part plus ou moins grande, suivant les circonstances, des fonctions politiques du grand conseil; il y eut encore les commissions judiciaires, frequemment substituées au parlement par l'autorité royale pour décider dans des causes politiques. Enfin, après la bataille de Poitiers, fut établie, aux dépens de la ehambre des comptes, la cour des aides.

Nous ne pouvons suivre les développements de cette administration, ce serait l'histoire même de la royauté et de la France; d'ailleurs on peut recourir à chacun des mots suivants : PAR-LEMENT, COUR DES COMPTES, COUR DES AIDES, GRAND CONSEIL, MARE-CHAL, TRESORIER, CHANCELIER. INTENDANT, BAILLI, etc., où l'on trouvera l'histoire de toutes les grandes charges et de tous les grands curps de l'Etat. Nous indiquerons sculement quelle était en général l'administration du royaume avant la revolution; nous aurons ainsi les deux points extrêmes de son histoire sous l'ancienne mo-

narchie, son origine et sa fin. III. 1. En 1789, les conseils où étaient traitées les grandes affaires du royaume tant intérieures qu'étrangères, étaient:

Le conseil d'État du roi, composé du roi, du dauphin, quand il était en âge d'y assister, des secrétaires d'État, lorsqu'ils joignaient à cette qualité celle de ministre d'État; enfin, des autres ministres d'État que le roi jugeait à propos d'y doinettre, et du controleur général des finances. Ses séances se tenaient ordinairencent le dimanche et le mercredi, et l'on y traitait des affaires générales de l'État, de la correspondance avec-les puissances étrangeres, de la paix, de la guerre, et d'autres unatières semblables.

Le conseil des dépêches, composé du roi, du dauphin, du chancelier, du garde des sceaux, des ministres et des secrétaires d'État, du contrôleur général des finances, et de plusicurs conseillers d'État ordinaires et au conseil des dépêches. Il s'assemblait le samedi, et l'on y traitait des affaires des provinces, des placets, des lettres et brevets pour les gouverneurs, commandants et autres officiers des provinces et des places. Les secrétaires d'Etat, entre qui toutes les affaires, les provinces et les généralités étaient distribuées, y rapportaient et faisaient faire, chacun dans son departement, les expéditions des résolutions qui y avaicut été prises.

Le consell royal des finances, composé du roi, du dauphin, du chancelier, du garde des secaux de France, des conseillers d'État ordinaires et au conseil royal, des intendants des finances, et du contrôleur général. Il se tenait le mardi, et l'on y connaissait généralement de tout ce qui avait rapport aux revenus et aux dépenses du roi.

Le conseil royal de commerce, composé du roi, du dauphin, du chancelier, du garde des seraux, du chef du conseil royal des linances, du contròleur géneral, du secrétaire d'État de la marine, du ninistre au département de Paris, et d'un certain nombre de conseillers d'État. Il s'assemblait tous les cuitres ionse.

les quinze jours.

Le consel de l'Etat privé ou des parties, etait teuu par le chancclier, les cius que le chancclier, les cius teuu par le chancclier, les jours qu'il indiquait. Quoique le roi n'y assistit presque jaunais, néanmoins son fanteuil y etait toujours, et il était dit dans les arrêts : le roi en son consell, mais foragruil y assistit on ajoutait : 3a Majesté y étant. Ce tribunal était composé du chancelier, du garde des seeaux, des serrétaires d'État, d'environ viagt conseillers d'État ordicé des vienes de l'action posè d'activo des servicaires d'État ordicé d'environ viagt conseillers d'État ordicé.

naires, d'autant de conseillers d'État, divisés par semestres, du contrôleur général, des intendants des finances, tous ordinaires; enfin, de quatre-vingts maîtres des requêtes, qui y rapportaient les affaires, chacun dans le trimestre qui lui était assigné, et signaient les minutes des arrêts rendus sur leur rapport.

La grande chancellerie de France, composée du garde des sceaux de France, qui souvent était le chancelier lui-même; de quatre grands rappnrteurs, dont deux servaient ensemble une moitié de l'année; de quatre grands audienciers, qui servaient par quartier, et dont la principale fonction était de voir et examiner les lettres qui leur étaient portées par les secrétaires du roi, pour en faire rapport au chancelier et les taxer au contrôle; de quatre contrôleurs generaux de l'audience, qui mettaient devant le chauffe-cire les lettres qui étaient en état d'être scellees, et qu'ils recevaient ensuite de sa main pour les mettre au coffre, après les avoir paraphées conséquemment à la taxe du grand audiencier; de quatre gardes des rôles des offices de France. ainsi nommés parce qu'ils avaient les registres de tous les offices de France qui étaient scellés : c'était en leurs mains que se faisaient les oppositions aux sceaux et aux expéditions d'offices, soit pour hypothèque, soit au titre; de quatre conscrvateurs des hypothèques sur les rentes; de quatre scellcurs. La fonction des secrétaires du roi était d'assister au sceau, et de signer les lettres qui étaient présentées pour être scellees. Il y avait, en outre, plusieurs autres officiers qui étaient à la nomination du chancelier.

2. La justice pour les affaires ordinaires câtis daministree par des tribu-naux inférieurs, mitogens et supérieurs. Les premiers etainet les chaletinies, précédés, réjaurées et autres juridictions royales et seigneuries ni juridictions royales et seigneuries, injuridictions royales et seigneuries, injuridictions royales et seigneuries de la large de

niti cment et sans appel de toutes matères civiles qui ponviaent toubre en estimation, et n'excédaient pos la sonne de 2000 livres, tant pour le principal que pour les intérêts ou arérages évins avant la demande. Les affaires importantes et les cuases majeures étaient portés aux parlements ou conceils souverains, et autres tribunnes apprierrar étables pour les sur les appellations des sentences rendues par les jues inferieurs.

Dans le principe et jusqu'au règne de Philippe le Bel , le nom de parlement signifiait une assemblée générale des prelats, ducs, cointes et autres grands du royaume : c'était une espèce de diéte qui réglait tout ce qui regardait essentiellement l'Etat, et que le roi convoquait tantôt dans une ville, tantôt dans une autre. Les affaires de moindre importance, qui n'exigeaient pas la présence de tout cet illustre corps, étaient jugées par quelques seigneurs et d'autres personnes de capacité choisies par le roi, et qui suivaient partout sa personne. Mais comme il était aussi dispendieux qu'incommode aux sujets de venir du fond de toutes les provinces du royaume à la cour. pour la décision de leurs procès, Phi-lippe le Bel, vers l'an 1302, rendit, comme on l'a vu plus haut, le parlement sedentaire à Paris, et crea en plusieurs endroits d'autres tribunaux suprêmes, dont ses successeurs augmenterent le nombre, et qui tous, formés à l'instar de celui de la capitale, eurent aussi le nom de parlements. En 1789, on en comptait treize dans le royaume, savoir, les parlements de Paris, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Dijon, Rouen, Aix, Rennes, Pau, Metz, Douay, Besancon et Nancy. Il y avait en outre le conseil souverain d'Alsace, siègeant à Col-mar, celui de Roussillon, fixe à Perignan, et le conseil provincial d'Artols, séant à Arras, qui jouissaient de la même autorité et des mêmes honneurs que les parlements.

Une des préminences que celui de Paris avait sur les autres, c'était d'être la cour des princes du sang, des dues, comtes, et pairs de France, de l'archevêgue de Paris, et des abbés de Cluny et de Saint-Denis, qui y avaient voix et séance, et dont foutes les contestations et procès, de même que ceux des maréchaux de France et des grands officiers de la couronne, y étaient jugés de préférence à toute autre juridiction du royaume. En 1789, il était composé de six chambres, savoir : la grand'chambre, trois chambres des enquêtes, une chambre des requêtes du palais, et la chambre criminelle dite la Tournelle. Il avait le droit d'enregistrer tous les arrêts-rentiers émanés du conseil, et autres édits, ordonnances et déclarations du roi, quel qu'en put être l'objet; les mariages des rois, les traités de paix, etc.; les lettres patentes servant à l'érection de certains districts en duchés-pairies, marquisats, comtés, etc., et de faire des remontrances sur tous ces objets. Le roi nommait le premier président de la grand chambre et les procureurs généraux; mais les autres charges des six chambres étaient vénales.

Outreces divers tribunaux de justice, il y en avait encore en France deux autres dont la juridiction, unique dans le royaume, n'ébit pas bornée, comme celle des premiers, à une étendue particulière de territoire : c'étaient le grand conseil et la prérôté de l'hôtel du roi.

Le grand conseil, réduit en forme de cour suprême ordinaire par Charles VIII en 1497, varia souvent depuis, tant dans sa composition que dans les limites de son pouvoir. Louis XV, aurès lui avoir donné en 1768 une nouvelle forme, le supprima en 1771; mais le rappel de l'ancienne magistrature, lors de l'avenement du roi Louis XVI au trône, ayant porté à retablir aussi ce tribinal, le roi, par son édit de novembre 1774, ordonna qu'il fût à l'avenir composé d'un premier président, de huit autres présidents, de cinquante-quatre conseillers, deux avocats généraux, huit substituts et un greffier en chef. auxquels il faut ajouter un grand nombre d'autres officiers. Les matières dont le grand conseil avait droit de connaître furent rappelées et fixées de nouveau par l'édit de juillet 1775, et subirent encore depuis quelques légères

modifications.

La prévoté de l'hôtel du roi, composée pour la juridiction d'un grand prévôt, de deux lieutenants généraux de robe longue, d'un procureur du roi, d'un greffier, etc., connaissait en première instance des causes qui lui étaient attribuées, et dont l'appel se portait au grand conseil; mais elle jugeait en dernier ressort toutes les actions criminelles et de police qui pouvaient concerner des personnes de la suite de la cour, où ses officiers étaient chargés de maintenir l'ordre; quelque part qu'elle se trouvât, elle devait faire apporter des vivres, et aussi y faire droit sur les plaintes relatives au logement des officiers du roi et autres obiets de cette

nature. 3. Pour faciliter la perception des impôts, on avait divisé le royaume en certains districts ou juridictions qu'on appelait généralités et intendances. On en comptait, en 1789, trente-deux, dont la plupart étaient en pays d'Elections, et les autres en pays d'Etats ou provinces, qui avaient conservé le privilége de répartir elles-mêmes les contributions qu'elles devaient fournir pour soutenir les charges de l'État. Ces districts étaient : les généralités de Paris, d'Amiens, de Solssons, d'Orléans, de Bourges, de Lyon, de la Rochelle, de Moulins, de Riom ou d'Auvergne, de Poitiers, de Limoges, de Bordeaux, de Tours, d'Auch, de Montauban, de Champagne ou de Châlons, de Rouen, de Caen, d'Alencon, de Bretagne ou de Rennes, de Dauphiné ou de Grenoble, de Languedoc, de Roussillon ou de Perpignan, d'Aix, de Dijon ou de Bourgogne, de Besançon ou de Franche-Comté, de Strasbourg ou d'Alsace, de Lorraine et Barrois, de Metz ou des trois Evêchés, de Hainaut et Cambrésis, de Flandre et Artois, de Bayonne et Pau.

Les vingt premières étaient divisées en élections : celles de Bretagne, de

Dauphiné, de Languedoc, en diocèses: celles de Perpignan et d'Aix en vigueries; les autres en bailliages, prévôtes, gouvernements, etc. Tous ces netits districts étaient à leur tour partagés en paroisses ou communautés, dans chacune desquelles on comptait un certain nombre de feux.

Il y avait dans chaque genéralité un intendant ou commissaire départi, nommé par le roi pour prendre connaissance des affaires de justice, de police et finances qui concernaient les intérêts du roi et ceux du public; et dans la plupart un bureau des finances, ou tribunal des trésoriers de France, et receveurs généraux des finances, qui faisajent alternativement le service d'une année. Nous ne parlons point des officiers subalternes, qui étalent en très-grand nombre.

Il y avait deux espèces de cours souveraines, auxquelles étaient confiés la direction générale des revenus du roi et le droit de connaître en dernier ressort de tout ce qui les concernait.

Les chambres des comptes s'occupaient principalement des revenus non affermes. C'était la que se rendaient les comptes des deniers du roi, que l'on enregistrait et que l'on gardait ce qui concernait son domaine, les comptes du trésor royal, ceux des parties casuelles, ceux des recettes générales, etc. A proprement parler, il n'y avait que neuf de ces chambres dans le royaume, savoir : celle de Paris, celle de Dijon; la chambre ducale de Nevers, celles de Rouen, de Grenoble, de Nantes, d'Aix, de Nancy, et celle du duché de Bar; les chambres des comptes de Pau et de Metz avaient été réunies aux parlements de ce nom; celle de Dôle au parlement de Besançon, celle de Montpellier à la cour des aides de cette ville: celle de Blois avait été supprimée. Quant à celle de Lille, elle n'avait point été rétablie par le roi après la conquête des Pays-Bas, et les endroits qui v ressortissaient étaient, en 1789, du ressort de la chambre des comptes de Paris, qui tenait le premier rang, et qui, entre autres prérogatives, recevait le serment de foi et hommage que rendaient les vassaux des principautés, duchés-pairies, marquisats, comtés, vicomtés, baronnies, et autres fiefs relevant immédiatement du roi

relevant immédiatement du roi. Les cours des aides avaient été instituées pour les aides, tailles, gabelles, et autres droits de subsides qui se levaient par autorité du roi. Elles connaissaient généralement de tous les differends qui naissaient relativement à ces objets, aussi bien que de tous les contrats faits entre traitants, fermiers, munitionnaires, pour raison de leurs traités, fermes, sous-fermes et munitions, de leurs transports et associations, comptes de commis, etc. Il n'y avait dans le royaume que cinq de ces tribunaux distincts, savoir : Paris, Montpellier, Bordeaux, Clermont-Ferrand et Montauban. Ceux de Grenoble, de Dijon, de Pau, de Rennes, de Metz, étaient unis aux parlements de ce nom; ceux de Rouen, d'Aix, de Nancy, aux chambres des comptes établies dans ces villes; celui de Dôle avait suivi le sort de la chambre des comptes du même nom.

Les disisons de la France, dit Bust-hing (1), auquel nous avons emprunté la plupart des renseignements un qui precédent, sont aussi multipliées que les points de vue sous lesquels on pert la considere. On la divise en cours souveraines, eu égard à sa constitution politique; en trente-deux intendances et genéralités pour les finances; en dis-huir archevé-hés, quant à sa constitution ecclésiastique; et en province, suivants son et du militaire.

province, suivant son etat militaire. «
IV. A cette machine si complique la
révolution française a substitue une
organisation beaucoup plus simple et
beaucoup plus conforme aux principes
que cette grande crise politique a fait
prévaloir. Aujourd'hui la France est divisée en quatre-vingt-six départements,
subdivisées en trois cent soixante-trois

(\*) Busching, Introduction à la géographie de la France, 1. IV, p. 38 et suiv. de sa Géographie universelle.

sous-préfectures ou arrondissements, en deux mille huit cent quarante-cinq cantons, et trente-buit mille six cent vingt-trois communes. Les ministres qui, en 1838, étaient au nombre de huit, savoir, le ministre de la guerre. de la marine, de la justice et des cultes, de l'intérieur, du commerce, des finances, des affaires étrangères et de l'instruction publique, et qui en 1839 sont au nombre de neuf, par suite de la création d'un ministère des travaux publics, sont les premiers agents du pouvoir exécutif et les premiers administrateurs de l'État. Pres d'eux est place le conseil d'Etat. divisé en autant de comités qu'il y a de ministères, et que les ministres consultent sur les lois à proposer aux chambres, etc. A la tête de chaque département est un préfet, qui représente, dans cette circonscription, le pouvoir exécutif, et correspond avec tous les ministres. Près du préfet se trouve le conseil de préfecture, dont les attributions sont à la fois contentieuses et administratives, mais dont les décisions peuvent être réformées par le conseil d'Etat. De même que, près des ministres, se trouve la chambre des députés élus par les départements, de même, près des préfets est placé le conseil général du département, dont les membres prennent connaissance des comptes du préfet et de ses projets, font la répartition des contributions directes par arrondissement, statuent sur les demandes en réduction présentées par les conseils d'arrondissement des villes, des bourgs et des villages, et déterminent, dans les limites de la loi, le nombre de centimes additionnels demandes pour les dépenses de-partementales. Le sous-préfet, place à la tête d'un prrondissement, est subordonné au préfet et a près de lui un conseil d'arrondissement, qui ne peut être composé de moins de neuf membres elus. Chaque commune a un maire, assisté d'un ou de plusieurs adjoints, ct d'un conseil municipal appele à délibérer sur tous les intérêts de la commune. Les membres des conseils généraux de département et d'arrondissement sont nommés par les colléges électoraux; les conseillers municipaux sont élus par l'assemblée des électeurs communaux.

Administration judiciaire. - Cette administration se compose de la cour de cassation, tribunal suprême qui prononce sur les demandes en cassation formées contre les jugements rendus par les autres cours du royanme; d'une cour des comptes, qui vérifie la gestion de tous les comptables des deniers publics: de vingt-six cours rougles ; de quatre-vingt-six cours d'assises, une par département; de trois cent soixante-trois tribunaux de première instance, un par arrondissement : enfin de tribunaux de commerce, établis dans les principales villes commercantes. Le conseil d'Etat est le grand tribunal chargé de juger les causes purement administratives. Dans certaines villes manufacturières il existe des conseils de prud'hommes, et dans chaque division militaire, dans chaque cheflieu maritime, la loi a créé des conseils de querre et des conseils maritimes, dont les décisions peuvent être modifices par un conseil de revision.

Instruction publique. - Considéré sous ce point de vue, le royaume est divisé en vingt-six académies (voyez ce mot ); chaque académie renferme plusieurs facultés, des collèges royaux et communaux, des institutions et pensions particulières, des écoles chrétiennes et des écoles primaires. La réunion des recteurs, des inspecteurs généraux, des inspecteurs d'académies, des doyens et professeurs de facultés, des proviseurs, censeurs et professeurs des colléges royaux, représente l'Université de France, à la tete de laquelle est un ministre assiste d'un conseil royal. Au ministère de l'instruction publique se rattachent l'Institut , l'Académie de médecine, le Collège de France, l'Ecole normale. les bibliothèques publiques, etc. Finances. — Les chambres ayant

Finances. — Les chambres ayant voté l'impôt et sa répartition entre les quatre-vingt-six départements, le préfet et le conseil général font la répartition par arrondissement de la part de l'impôt direct que doit paver le département ; le sous-préfet et le conseil d'arrondissement font à leur tour la répartition entre les cantons et les communes; enfin le maire, avec le concours du conseil municipal et des commissaires répartiteurs, détermine la portion que chaque habitant payera, Quant à la rentrée de cet impôt et à celle des contributions indirectes qui forment un peu moins des deux tiers du budget général, elle est opérée par les agents de cinq administrations : 1º l'administration des contributions indirectes: 2º l'administration de l'enregistrement et des domaines; 3º l'administration des postes ," 4º l'administration des douanes; 5° l'administration des eaux et forêts. Toutes les sommes recueillies par ces administrations sont remises aux receveurs particuliers et aux recereurs généraux, qui en livrent tout ou partie aux payeurs. Il y a un receveur général et un payeur par département. Pour s'assurer de la fidelité de ses agents, le ministre les fait surveiller par des inspecteurs spéciaux, qui examinent avec soin les registres et les caisses des comptables des plus petites localités; enfin, la cour des comptes apure toutes les liauidations.

Administration militaire. - La France est partagée en vingt et une divisions militaires. Chaque division a un état major, et pour commandant supérieur un lieutenant général, qui a sous ses ordres autant de maréchaux de camp, chefs de subdivisions, que sa division renferme de départements. Le lieutenant général commandant la division est aussi le chef supérieur de toutes les troupes qui y stationnent. Quant à l'administration militaire proprement dite, elle est specialement confiée au corps de l'intendance. Un intendant réside au chef-lieu de la division, et un sous-intendant au cheflieu de chacune des subdivisions.

Administration maritime. — Sous le rapport de la circonscription maritime, le royaume est divisé en einquarrondissements maritimes, subdivisés en cinquante-huit quartiers (voyez

tous les mots écrits en italique, et Armée, Finances, Marine, Ministères, etc. ).

ADMIBAL (L'). - Henri l'Admiral, né en 1744 à Anjolet, dans l'Auvergne, d'une famille de paysans, fut d'abord domestique du ministre Bertin, puis employé comme garcon de bureau dans l'administration de la loterie rovale. La révolution avant supprime cette administration, l'Admiral se trouva sans ressources et concut une baine violente contre les chefs du nouveau gouvernement. Décidé à assassiner un des membres les plus influents du comité de salut public, il hésita longtemps entre Robespierre et Collotd'Herbois; mais n'ayant pu parvenir jusqu'au premier, il se logea dans la maison du second, rue Favart, et, le 22 mai 1794, il l'attendit à son retour du comité de salut public. Collot rentra vers minuit; à peine commençaitil a monter l'escalier, que l'Admiral, se précipitant sur lui, tiré successivement trois coups de pistolet sans pouvoir atteindre sa victime. Le bruit de ces trois détonations, les cris de Collot attirent une patrouille, qui, dans ce moment, traversait la rue. L'Admiral se réfugie dans sa chambre au cinquieme étage, et s'y barricade; mais on en enfonce la porte a coups de crosse de fusil, et malgré ses menaces de tuer le premier qui franchirait le scuil, un serrurier, nomme Geffroy, s'élance dans la chambre. L'Admiral le blesse grièvement d'un coup de fusil, mais il est aussitôt saisi, garrotte et conduit en prison. Fouquier Tinville l'interroge; il avoue tout, déclare qu'il aurait préféré frapper Robespierre s'il avait pu parvenir jusqu'à lui; qu'au reste, il n'a point de complices, qu'il a voulu rendre à son pays un grand service en le délivrant d'un homme de sang, et qu'il n'a qu'un regret, celui de n'avoir pas réussi. Le lendemain, 4 prairial, Barrere parut à la tribune de la Convention, et accusa Pitt d'avoir soudové l'assassin. « Les factions intérieures, dit-il, ne · cessent de correspondre avec ce gou-« vernement marchand de coalitions, « acheteur d'assassinats, qui poursuit la « liberté comme sa plus grande enne-« mie. Tandis que nous mettons à l'or-« dre du jour la justice et les vertus, les « tyrans coalisés mettent à l'ordre du a jour le crime et l'assassinat, Partout « vous trouverez le fatal génie de l'An-« glais : dans nos marchés, dans nos « achats . sur les mers, dans le conti-« nent ; chez les roitelets de l'Europe « comme dans nos cités. C'est la même « tête qui dirige les mains qui assassinent « Basseville à Rome, les marins français « dans le port de Genes, les Français « Ildèles en Corse ; c'est la même tête « qui dirige le fer contre Lepelletier et « Marat, la guillotine sur Chalier et les « armes à feu sur Collot-d'Herbois, » En effet, Barrère produisit en mêmê temps des lettres interceptées, d'après les quelles on voyait que des complots étaient diriges contre les comités, et particulièrement contre Robespierre. Une de ces lettres portait ce passage remarquable : « Nous craignons beaucoup " l'influence de Robespierre, Plus le a gouvernement républicain sera con-« centré, plus il aura de force et plus il « sera difficile de le renverser. » Ces paroles, ces lettres justifiées par la tentative de l'Admiral, par celle de la fille Cécile Renault, quelques jours après, sur Robespierre, augmenterent le crédit de celui dans lequel paraissait aux yeux des étrangers s'être concentrée la révolution tout entière. Sur le rapport de Barrère, la Convention ordonna une enquête sévere, afin de découvrir les complices de l'Admiral, et, pour récompenser Geffroy, on décido que chaque jour il serait lu à

la tribune nationale un bulletin de sa sante.

L'Admirol soutenait n'avoir pas de complices, mais, malgré ses denégations, on lui adjoignit soinante-deux victimes, pormi lesquelles etaient le vicus Sombreuil, gouverneur des Invides, un Rohan, un Montmorence, valdes, un Rohan, un Montmorence, cuand Pouquier Tinville innifiqua, se malheureux dans sa cause devant le tribunal revolutionanier, e Est-ce que vous avez le diable un corse, dit-il l'accusateur public, d'accuser tout ce
 monde d'être mes compliees.
 Conduit à l'échafaud à la barrière du Trône,
 il fut décapité le dernier, après avoir yu périr avant lui ses compagnons.

Anderion. — Dans notre droit eini, l'adoption a pour but d'établir un rapport de paternité fictive entre l'adoptant et l'adopté; mais il faut que le premier ait au moins einquante ans, et que le second soit plus jeune de quinze ans au moins. Lorsque l'adopté n'a pas vingt-cinq ans, il doit être muni du consentenant de ses père et

mere, s'il les a encore. Chez tous les peuples guerriers, à Rome, dans la Scandinavie, chez les Germains, Tadoption exista, mais plus large, plus fréquente, moins gênee par des conditions restrictives, parce qu'il faliait permettre au guerrier prive de ser collant paudre pour heritier de son nom et de ses armes un guerrier qui perpétuit le souvenir de sa gloire, ou de prendre un frère d'armes qui partagel tes dangers.

Des dérenonies symboliques consacraient au moyen sig e l'adoption. Durant la première croisade, le prince d'Édesse adopta. Baudouin, l'rere de Godefroi de Bouillon, qui lut etastite libit de l'adoption terre qu'il let indrardis i al'aveir comme sorti de lui-néme. L'orsque le chef des ismacliens, commun des croises sous le adopter saint Louis, il lut envoya de même son anneau et sa chemise.

D'autres fois, l'adoption se faisait par les arnes; mais cette dernière, d'où est sortie plus tard la chevalerie, eiait d'ordinante le signe de l'adoption d'honneur en frèrers, ou de la fraternité d'armes dont nous venons devoir reproduire deux formules également eurieuses quoique d'epoques très-differentes. La première est emprunte aux antiquités scandinaves (°), la seconde a (°) J. Griamo, Antiquités du orit ger-

(\*) J. Grimm, Antiquités du droit germanique, p. 39. été publiée pour la première fois par M. Petitot dans ses Observations sur l'histoire de du Guesclin (\*).

Ils parlageront entre eux rots et contéaux et toutes chores, comme amis, non comme ennemis. Que si l'un d'eux y manque, il doit être chassé, banni de la contrée, austi loin ju'homme peut être banni et que chrétiens vont a l'église, paiens aux terrples; aussi loin que seu brûle, que terre verdoie; aussi loin que l'enfant erie après la mère, et que la mère enfante ; aussi loin que le bois nourrit le feu, que le vaisseau vogue, que le bouclier brille, que le soleil fond la neige, que la plume vole, que le pin croit, que l'autour vole toute une longue journée de printemps, et que le vent bat au-dessous de ses deux ailes : aussi loin que le ciel est une voute et que s'étend le monde ; que le vent mugit, et que l'eau fuit vers la mer : aussi loin que l'homme seme te blé. A lui, seront interdites les églises et maisons de Dieu, la communauté des bonnes gens et toute demeure, excepté l'enfer. Mais il y aura amende pour le mal qu'on lui ferait à lui ou aux siens, engendrés ou non engendrés, nés et à naître, nommés et non nommés encore, lant que terre sera tant qu'homme vivra . . . . Partout ou les deux amis se rencontreront sur terre ou sur mer, sur vaisseau ou sur écueil, sur eau ou sur le dos d'un cheval, ils partageront ensemble rames et seaux, terre et planches, partout où besoin sera. En toute occasion ils auront mutuelle amitié, comme le père au fils, et le fils au père.

« Alliance entre Bertrand du Gues-« elin et Olivier de Clisson. « A tous ceux qui ces lettres ver-

 ront, Bertran du Guerelin, due de Mouline, connestable de France, et
 Ollivier de Clicon, salut: sçavoir faissons que pour nourrir bonne pais et amour perpetuellement entrenous et nos hoirs, nous avons promises, jurées et accordées entre nous les choses

(\*) Collection Petitot, première série, t. V, p. 182. « qui s'ensuivent : c'est à scavoir que · nous, Bertran du Guerclin, vontons « estre alicz et nous alions à tousjours a à vous, messire Ollivier, seigneur de « Clicon, contre tous ceulx qui pevent « vivre et mourir, excepté le roi de « France, ses frères, le vicomte de « Rohan et noz autres seigneurs de qui a nous tenons terre; et vous promet-« tons aidier et conforter de tout notre a povoir, toutefois que metier en aurez « et vous nous en requerrez. Item . « que ou cas que nul autre seigneur, « de quelque estat ou condition qu'il « soit, à qui vous seriez tenu de foi et « hommage, excepté le roi de France, « vous vouldroit deshériter par puis-« sance, et vous faire guerre en corps, « en honnour ou en biens, nous vous « promettons aidier, deffendre et se-« courir de tout notre pooir, si vous « nous en requerez. Item, voulons et « consentons que de tous et quelcon-« ques profitz et droietz qui nous pour-« ront venir et écheoir dore en avant. « tant de prisonniers pris de guerre « par nous ou nos gens, dont le prouffit « nous pourroit appartenir, comme de « pais raenconné, vous aiez la moitié « entierement. Item, ou eas que nous « scaurions aucune chose qui vous peust « porter aueun dommage ou blasme, « nous le vous ferons scavoir et vous « en accointerons le plustost que nous a pourrons. Hem, garderons vostre « corps à nostre pooir, comme nostre « frère. Et nous Ollivier, seigneur de · Clicon, voulous estre aliez et nous « alions à tous jours à vous, messire « Bertran du Guerelin , dessus nommé, « contre tous centx qui peuvent vivre « et mourir, exceptez le roi de France. « ses frères , le vicointe de Rohan et « noz autres seigneurs de qui nous « tenons terre; et vous promettons « aidier et conforter de tout notre « pooir toutes fois que metier en aurez « et vous nous en requerrez. Item, que « ou cas que nul autre seigneur de « quelque estat et condition qu'il soit, « à qui vous seriez tenu de fov et hom-« mage , excente le roy de France, vous « voudroit deshériter par puissance, · et vous faire guerre en corns, en hon-

« nour ou en biens, nous vous pro-· mettons aidier, deffendre et secourir « de tout nostre pooir si vous nous en « requerez. Item , voulons et consena tons que de tous et qualconques proua fitz et droicts qui nous pourront venir « et escheoir dore en avant tant de « prisonniers pris de guerre par nous . on nos gens, dont le prouffit nous « pourroit appartenir comme de pais « raençonné, vous aiez la moitié en-« tierement, Item, ou cas que nous scaurions aucune chosequi vous peus! « porter dommage aucun ou blasme . « nous le vous ferons scavoir et vous en accointerons le plustost que « nous pourrons. Item, garderons vos-« tre corps en nostre pooir, comme « nostre frère : toutes lesquelles cho-« ses dessus dites, et chacune d'icelles « nous Bertran et Ollivier, dessus « nonmez, avons promises, accordées « et jurées, promettons, accordons et « jurons sur les seintz Evangiles de « Dieu, corporellement touchiez par « nous et chacun de nous, et par les « foys et sermens de nos corps bail-« liez l'un à l'autre, tenir garder, entéa riner et accomplir, sans faire ne venir « encontre par nous ne les nostres on « de l'un de nous, et les tenir fermes « et agréables à tousjours. En tesmoin « desquelles choses nous avons fait « mettre nos sceaux à ces présentes lettres, lesquelles nous avons fait « doubler. Donné à Pontorson, le « vingt-troisième jour d'octobre, l'an « de grace mil trois cent soixante et « dix. Par monsieur le duc de Mou-« line, Voisins.»

Nois avois rapproché ces deux documents pour marquer comme les deux points extrémes parcourus par l'idée de la fraternité des armes. Il est curieux de voir la formule si poétique et si belle de l'association scondiuave aboutir à un traité passé, pour ainsi dire, par-devant notaire, et écrit en style de tabellion.

de tabellion.

Les frateraités d'armes, du genre de celles de du Guesclin et d'Olivier de Clisson, furent fréquentes au quatoraième, et même au quinzième siècle.

Toujours il y avait, dit Juyénal des

Ursins (\*), quelque grumelis entre les ducs d'Orléans et de Bourgogne, et souvent falloit faire alliances nouvelles : tellement que le dimanche vintiesme jour de novembre, monseigneur de Berry et autres seigneurs assemblerent lesdits seigneurs d'Orléans et de Bourgogne. Ils ouirent tous la messe ensemble, et receurent le corps de Nostre Seigneur, et préalablement jurérent bon amour et fraternité par eusemble. Mais la chose ne dura gueres. » Le mênie auteur (\*\*), parlant ailleurs des mêmes ducs d'Orléans et de Bourgogne : « Ils avoient promis l'un à l'autre sur les saints Evangiles de Dieu et sur le saint cauon, pour ce corporellement toúchans, présens aucuns prélats et plusieurs autres gens de grand estat, tant du conseil de l'un comme de l'autre, qu'ils ne pourchasseroient mal, domage aucun, ne vilenie l'un à l'autre, etc.; et firent en outre, an regard de ce, phisieurs grandes et solennelles promesses en tels cas accoustumez : car en signe et demonstrance de toute affection et perfection d'amour, et d'une vrave unité. et comme s'ils eussent et peussent avoir un mesme cœur et courage, firent, jurerent, et promirent solennellement vrave fraternité et compagnée d'armes ensemble par especiales convenances sur ce faites; laquelle chose doit de soi emporter telle et si grande loiauté, et amour mutuel, commes sçavent tous les nobles hommes. »

Louis XI lui-même, ce roi antichevatersque qui ne livra que deux batailles durant un règne de vingt-trois ans, rempli de troubles et d'agitations, conelut, par meure delibération de son conseil, une fraternite d'armes avec Charles le Téméraire, dernier duc de Bourgogne.

« Loys, etc., à tons, etc., comme puis nagaires boune paix et amilie ait esté laite et traitée entre nous et nostre très-êner et très-anié frère et cousin le duc de Bourgogne, et pour icelle encore mieux affernar, et en manière qu'elle soit perpétuellement

(\*) Ann. 1470. (\*\*) Ann. 1411.

inviolable, aussi pour y meltre et enraciner plus parfaite et cordiale amour, ait esté fait ouverture de contracter fraternité d'armes entre nous, scavoir faisons que nous cognoissons le grand bien qui est et pent venir à toute la chose publique de nostre royau me, pour l'union et jointure, et fraternité d'armes d'entre nous et de nostre dit frère et cousin, considerant aussi la grande vaillauce, prouesse, honneur, loiaute, seus, prudence, conduite et autres hautes et excellentes vertus qui sont en sa personne et la singulière et parfaite amour qu'avons espécialement à lui par dessus tous autres, Nous, de nostre certaine science, et par grand avis, et meure délibération, avons fait, contracté et concind, faisons, contractons, et concluons par ces présentes, comme vraye, seure et loyale fraternité d'armes avec nostre dit frère et cousin de Bourgogne; et l'avons prins et accepté, prenons et acceptons en nostre seul frère d'armes, et nous faisons, constituous et declarons le sien, et lui avons promis et promettons icelle fraternité continuer et eutreteuir, sans jamais nous en departir; et avec de le porter, aider, soustenir, favoriser et secourir de nostre personne et de tonte nostre puissance, en toutes ses questions et querelles contre queleonques personnes que co soient on puissent d'estre, qui peuvent vivre et mourir, sans personne quelcouque excepter; el en tous ses affaires et en toutes choses faire son fait le nostre propre, sans lui faillir de rien, jusques à la mort inclusivement. Toutes lesquelles choses dessus dites, et chascune d'icelles, nous avons promises et jurces, promettons et jurous par la fov et serment de nostre corps sur les saints Évangiles de Dieu, sur nostre bonheur et en parole de roy, avoir et tenir fermes, estables et agreables, sans jamais venir au contraire, en quelque forme ou manière que ce soit; et quant à ce nous submettons,

ADBATION PERFÉTTELLE. — On désigue par ce mot la dévotion singulère de quelques congrégations de femmes, laquelle consiste à adresser, soit au sacré cour de Jénus, soit au saint-sacrement, des prières non interrompues que les membres de la congréga-

(\*) Extrait tiré de la chambre des comptes de Paris et publié par du Cange dans ses Dissertations sur l'histoire de saint Louis. Collect. Petilot, 1<sup>rd</sup> série, t. III, p. 361. tion récitent à tour de rôle. Pratiques bien éloignées de l'esprit de l'Évangile l'oquad vous priez, disent les Écritures, n'usez pas comme les païens de vaines redites; car ils croient qu'ils seront exauces quand ils auront beaucoup parlé. »

ADOUBER qu'on fait dériver d'adoptage, et nieux du saxon dubba, signifait au moyen âge armer un chevalier: « Or aten jusques à le matin que je Cadouberay, et le donray armes, » est-ii dit dans l'Histoire de Merlin et d'Arthur. Nous croyous devoir emprunter les citations suivantes à du Cange:

Adouber vueil l'enfant Girert mon fil , Su m'aidera un guerre a maintenir. L'est heu à fere, sire, dit Auberi, Europye-le l'enopereres Pepis, Si fera hien chevalier le meschin.

Roman de Garin.

Adoubér-moi , bias oucles , dit Garin.
Et dit Fromoni : Vnbontiers , biax amis,
Or vos alez hagaier et revestir , etc.
Post.

Mes d'une chose me dites vérité, Se anques fûtes chevalier adobé.

Roman de Girard de Vienne. Sire, dit-elle, pour Dieu de paradis, Soit adouées mes frères Auberis, En toutes cors en lert plos sesgooris. Volentiers , dame , dist Raola li gentis , Le jour meismes n'y a plus terme mis, Fu chevaliers ses frères Auberis. Mais taut out il envers lay entrepris, Que il de rebe ne l'out mie porquis, Ne d'escarlate, ne de vair, ne de gris, Oue de devant ne s'en irrrnt partis. Mult se hasterent pour lor mans anemis Rapol l'edoube qui estoit ses amis. Premiera li chausse ses esperons massis, lit puis li a le branc au costel mis . En col le fiert, si con il ot apris, Tien , Auberi , di Raols li gentia Que dame Des , qui en la crois fa mis, Te doinst poolr contre tes aucmis Dez vos en oie, slee, dist Auberis Amengier voil pour Deo de paradis, etc. Romes d'Auber

Sire, je suis à veos venus.

Après fo grans, fors et creus.

Or si vondrois estre adoubez.

Roman de Florimond.

Roman de Florimond.
Là me fist-il chevalier adoubér,
Si ne fassiés chevaliers adouber,
Roman de Gaydon.
S'estoit chevaliers desenus,
De la main du roi proprement,

Qui l'adoube moult ricement.

Philippe Moultet. Leur VIII.

Le mot adobé ou adoubé signifiait
aussi simplement un cievalier.

Bierd den vet à Laon la cité.

En sa campagae trois cens des adobes.

Roman de Garra.

ADOUR. - Cette rivière, la plus grande de l'ancienne Gascogne, prend sa source au pied du pie du Midi dans le département des Hautes-Pyrénées, traverse ou touche les départements du Gers, des Landes et des Basses-Pyrénées , baigne Bagnères , Tarbes , Saint-Sever, Dax, Bayonne, et, après un cours de cinquante-cinq lieues, se jette à une lieue nord-ouest de Bayonne dans le golfe de Gascogne, par une embouchure qu'on nomme le Boucaut-Neuf. pour le distinguer du Vieux-Boucaut par où elle se dechargeait autrefois, et qui est à six lienes plus au nord. Dans son cours, l'Adour se grossit de l'Adour de Suebe qui a sa source dans la vallée de Campan, et dont le cours est de douze lieues ; de l'Adour de Baudean, qui naît dans la vallée du même nom; de la Medouze, qui passe à Montde-Marsan; du Gave de Pau, qui traverse Pau et Orthès et recoit le Gave d'Oléron, de la Nive qu'elle reçoit à Bayonne même. Le cours de l'Adour, au-dessous du pont entre la ville et la citadelle, forme le port, où peuvent eutrer de petites frégates. A l'embouchure du fleuve il s'est formé une barre qui laisse aux vaisseaux un passage de cinquante à soixante toises, mais qui, changeant souvent de place, rend la navigation en cet endroit fort

difficite. ADRESSE. - C'est un discours dans lequel un corps constitué, ou même la nation tout entiere, exprime au souverain ses craintes, ses esperances ou ses joies, les sentiments en un mot qui l'agitent. C'est aussi, dans un sens plus restreint, la réponse que les deux chambres font, à l'ouverture de chaque session, au discours de la couronne, En Angleterre, où le système représentatif est depuis des siècles en vigueur. l'adresse des chambres n'est ordinairement qu'une simple paraphrase du discours de la couronne. Les communes exerçant en effet, par leurs comités d'enquête, une surveillance active sur toute la marche du gouvernement, et nommant à peu près par elles-mêmes les ministères, n'ont pas besoin de donner à l'ouverture de chaque ses-

sion, par un acte solennel, des avis à la couronne, et d'exprimer une approbation formelle ou un désaveu, et même un refus de concours. Mais en France où le pouvoir royal n'est pas encore renfermé dans d'aussi étroites limites, où la couronne agit beaucoup par elle-même en deliors du parlement, les adresses ont souvent une importance sérieuse : c'est d'ordinaire une question de portefeuille. La couronne, dans son discours, fart l'expose de la situation du pays, de son état interieur et de ses relations diplomatiques; et la chambre des députes repond dans son adresse qu'elle approuve ou blâme tous les actes ministeriels qui ont en lieu daus l'intervalle des deux sessions. De là l'importance de l'adresse des chambres françaises. Celle des deux cent vingt et un , en 1830 , a fait la révolution de juillet. Le 8 août 1829, le ministere Martiguae avait eté remplacé par M. de Polignac, le chef ou plutôt l'instrument de la congrégation qui voulait faire rétrograder la France d'un demi-siecle en arrière; par M. de Bourmont, qui n'était connu de l'armée que comme un transfuge de Waterloo; par M. de la Bourdonnaie, l'un des plus violents réactionnaires de 1815, etc. Ce ministère etait un defi jeté a la France; c'était une annonce de la contre-revolution qui etait méditée depuis le retour des Bourbons par le parti prêtre et par celui des émigrés. Aussi, dans la presse, dans le pays, l'alarme et la colère, ou plutôt l'indignation et l'espérance, furent au comble, car on sentait que la cour allait quitter les voies détournées, secrètes et plus dangereuses où les jésuites la conduisaient, pour prendre des mesures énergiques et faire un coup d'Etat, comme M. Thiers le lui dit pendant dix mois dans le National. Le 22 mars, Charles X déplova pour la dernière fois devant les chambres réunies pour l'ouverture de la session, toutes les pompes de la royauté : « Pairs de France, députés « des départements, leur dit-il en ter-« miuant son discours, je ne doute « point de votre concours pour opérer a le bien que je veux faire. Vous repous-

« serez avec mépris les perfides insi-« nuations que la malveillance cherche « à propager. Si de coupables manœu-· vres suscitaient à mon gouvernement « des obstacles que je ne peux pas, « que je ne veux pas prévoir , je trou-« verais la force de les surmonter dans « ma resolution de maintenir la paix « publique, dans la juste confiance des . Français, et dans l'amour qu'ils ont « toujours montré pour leur roi. » Ces paroles étaient menacantes. La chambre des pairs, qui avait conquis un peu de popularité par son opposition à quelques actes du ministère Villele, insera dans son adresse, sous les formes les plus respectueuses et tout en exprimant son entier dévouement, un blame sévere pour les ministres. La chambre des députés discuta la sienne le 15 et le 16 mars. Les passages les plus remarquables étaient ceux-ci : « Cepen-« dant, Sire, au milieu des sentiments « unanimes de respect et d'affection « dont votre peuple vous entoure, il se « manifeste dans les esprits une vive « inquiétude qui trouble la sécurité dont « la France avait commencé à jouir . « altère les sources de sa prospérité, a et pourrait, si elle se prolongeait, « devenir funeste à son repos. Notre · conscieuce, notre honneur, la fidé-« lité que nous vous avons jurée et que · nous garderous toujours, nous im-« posent le devoir de vous en devoiler la cause.

« Sire . la charte que nous devons « à la sagesse de votre auguste prédé-« cesseur et dont Votre Majesté a la « ferme volonté de consolider le bien-. fait, consacre comme un droit l'in-« tervention du pays dans la délibération « des intérêts publics. Cette intervena tion devait être, elle est, en effet, « indirecte, sagement mesurée, cir+ « conscrite dans des limites exactement « tracées, et que nous ne souffrirons « jamais qu'on ose tenter de franchir ; « mais elle est positive dans son résul-« tat, car elle fait du concours permaa nent des vucs politiques de votre « gouvernement avec les vœux de vo- tre peuple la condition indispensable « de la marche régulière des affaires · publiques. Sire, notre lovauté, notre « dévouement nous condainnent à vous « dire que ce concours n'existe pas.

« Une defiance injuste des seutiments « et de la raison de la France est au-« jourd'hui la pensée fondamentale de « l'administration; votre peuple s'en « afflige, parce qu'elle est injurieuse « pour lui ; il s'en inquiete, parce qu'elle « est menacante pour ses libertés : cette « défiance ne saurait approcher de vo-« tre noble cœur. Non, Sire, la France « ne veut pas plus de l'anarchie que a vous ne voulez du despotisme. Elle « est digne que vous ayez foi dans sa « loyauté, comme elle a foi dans vos « promesses.

 Entre ceux qui méconnaissent une « nation si calme, si fldèle, et nous « qui, avec une conviction profonde, « venons déposer dans votre sein les « douleurs de tout un peuple jaloux de « l'estime et de la confiance de son « roi , que la haute sagesse de Votre « Majesté prononce! Ses royales pré-« rogatives ont placé dans ses mains « les moyens d'assurer entre les pou-« voirs de l'État cette harmonie cons-« titutionnelle, première et nécessaire « condition de la force du trône et de « la grandeur de la France. »

Pendant les deux séances qui furent employées a la discussion de l'adresse, plusieurs membres de la gauche prononcèrent des discours qui furent autant de commentaires énergiques des phrases académiquement révolutionnaires de l'adresse, pour nous servir de l'expression prétentieuse employée récemment par un député ministériel dans la discussion de l'adresse de 1839. qui faillit, elle aussi, exprimer un refus de concours, mais qu'une majorité de deux cent vingt et une voix a repoussée. Il était plus de six heures guand on proceda au scrutin sur l'ensemble du projet. La salle était faiblement éclairée, et un membre de la minorité trouvant dans cette circonstance qui allait devenir si grave par ses conséquences, assez de liberté pour faire un bon mot, déclara que l'adresse serait une œuvre de ténébres. Quatre cent deux membres étaient présents :

deux cent vingt et un votèrent pour l'adresse, cent quatre-vingt-un contre; majorité pour l'opposition, quarante

voix. Pendant quelques instants, le bruit courut que le roi ne recevrait pas l'adresse; mais son conseil pensa que ce serait éluder les difficultés du moment au lieu de les vaincre par l'énergie de la volonté royale, et la grande deputation désignée pour lui présenter cette adresse fut introduite le 18 mars, à midi, dans la salle du trône, avec le ceremonial d'usage (\*).

Après avoir entendu la lecture de l'adresse lue par le président de la chambre, M. Royer-Collard, le roi répondit par ces paroles qui avaient été délibé-

rées en conseil des ministres : « Monsieur, j'ai entendu l'adresse « que vous me présentez au nom de la « chambre des députés. J'avais droit « de compter sur le concours des deux « chambres pour accomplir tout le bien « que je méditais; mon cœur s'afflige de voir les députés des départements
 déclarer que de leur part ce concours « n'existe pas.

« Messieurs, j'ai annoncé mes réso- lutions dans mon discours d'ouver-« ture de la session; ces résolutions « sont immuables; l'intérêt de mon « peuple me défend de m'en écarter. « Mes ministres vous feront con-

« naitre mes intentions. »

Le lendemain parut une ordonnance qui prorogeait au 1er septembre la session de 1830, et, quelque temps après, cette chambre regardée comme factieuse fut même dissoute. La lutte étant engagée avec le pays, la rovauté ne voulut plus reculer, et quand les colléges électoraux eurent renvoyé à la chambre presque tous les députés qui avaient voté l'adresse du 16 mars, le ministère, désespérant d'atteindre son but par les voies légales, songea aux coups d'Etat. Mais la réponse aux ordonnances du 25 juillet fut une revolution. (Voyez REVOLUTION DE JUIL-

LET 1830. ADRETS (LES), en latin Castellum

(\*) Annuaire historique.

de Adextris, paroisse à quatre lieues trois quarts est-nord-est de Grenoble (département de l'Isère), avait autrefois le titre de baronnie.

ADRETS. - François de Beaumont, baron des Adrets, né, en 1513, dans le Dauphiné, est célèbre dans notre histoire comme général impitovable. et son nom, populaire encore dans nos provinces, n'est prononce dans le Dauphiné qu'avec effroi. Il fit ses premières armes des l'age de quiuze ans dans le Piemont, alors la meilleure école de guerre qu'il y eût dans ce siècle, et fut l'un des deux ceuts gentifshommes dauphinois qui se trouverent à l'armée qu'Odet de Foix, seigneur de Lantree, commandait en Italie en 1527. A dix-neuf ans il fut recu dans la première compagnie des cent gentilshommes ordinaires de l'hôtel du roi François I", où n'entraient que les fils des premières maisons du royaume. Il prit part depuis cette époque à toutes les guerres de Piémont jus-qu'en 1544, où il fut retenu pendant trois années dans l'inaction par une maladie douloureuse. Nomme commandant d'une compagnie de cavalerie par le maréchal de Brissae, il fut ensuite promu au grade de général des légionnaires de Dauphiné. Ces légionnaires (voyez ce mot) etaient de véritables gardes nationales mobilisées auxquelles François Ier avait eu recours dans sa détresse et qui rendirent d'im-portants services. Ils auraient fondé sans doute une véritable infanterie nationale, qui aurait remplacé l'infanterie mercenaire des landsquenets et des Suisses, sans la guerre civile qui desorganisa cette institution naissaute. En 1558, le baron des Adrets était dans la place de Monealvo en Montferrat, sous le commandement d'Ailly de Pecquieny qui en était gouverneur. Les Espagnols s'étant présentés devant la place, et y avant pratiqué une breche, s'en emparèrent, pillèrent la ville et firent la garnison prisonnière. Outré de ce revers, de la perte de son bagage et de sa liberté, des Adrets accusa publiquement Pecquigny de s'étre mal delendu, et pretendit que, puisqu'il était la cause des désastres qui avaient suivi la prise de la ville, il lui devait des dédommagements. L'avant cite par-devant le roi François II, il soutint que le gouverneur avait laisse entrer l'ennemi sans combattre; que la breche étant étroite et les assaillants peu nombreux, il aurait pu aisément la defendre; et termina en disant que si Pecquigny niait tous ees faits. offrait de les prouver, selon les anciennes lois du royaume, par un duel judiciaire. Ce singolier procès, qui fit grand bruit, partagea tonte la cour. Brissac etait pour des Adrets; mais, favorisé par les Guises, Pecquigny l'emporta, et un jugement defendit aux deux adversaires de rien attenter l'un contre l'autre, sous peine d'être punis comme criminels de lése-majesté. Irrité de cette sentence, des Adrets jura de s'en venger, non contre d'Ailly, auquel il avait cu le plaisir, disait-il, de reprocher sa làcheté en face et devant toute la cour, mais contre les Guisars qui l'avaient sontenn. Cette haine pour les Guises fut, dit-on, le principal motif qui lui fit prendre parti pour les hugnenots dans les guerres de religion qui, bientôt après, éclatèrent. Ces guerres, auxquelles le fanatisme donna un caractère si sanglant, eurent pour premier mobile l'ambition des Guises qui voulaient saisir toute autorité dans le royaume, et celle du prince de Condé qui, blessé de l'influence des princes lorrains, chercha à les supplanter en se mettant à la tête du parti huguenot. Catherine de Médicis, la reine mère, erut qu'elle pourrait profiter de ces prétentions rivales pour élever son propre pouvoir au-dessus des deux factions, et envenima a plaisir leurs querelles, se rappelant cette devise royale, qu'il faut diviser pour régner. En conséquence, alarmée, vers le commencement de l'année 1562, de l'influence croissante des Guises, elle voulut leur opposer le parti protestant; et, se rappelant alors la haine du baron des Adrets pour les princes lorrains, elle lui éerivit « qu'il lui ferait plaisir de s'attacher à détruire en Dauphiné l'autorité du duc de Guise; que tous les moyens étaient bons pourvu que l'affaire réussit; qu'il pouvait prendre parmi les protestants des forces pour lui opposer; que ce n'était point let une affaire de religion, mais de politique; que l'Église y était moins tutéressée que le roi; qu'enfin elle prenait tout sur elle et le sontiendrait partout. » Des Adrets était alors colonel des légionnaires de Provence, de Lyonnais et d'Auvergne; aussi des qu'il se fut déclare pour le prince de Conde qui venait de surprendre Orléans, vit-il accourir sous son commandement une foule de légionnaires et même de gentilshommes dauphinois, qui, convertis dejà pour la plupart aux nouvelles doctrines, étaient fort disposés à chasser de leur province les partisans du chef des catholiques (\*). Le duc de

(\*) Castelnau, anteur contemporain, nous fait connaître quelle était alors la situation de la Provence et du Languedoc, et rapporte brièvement les eauses qui firent de ce côté éclater les troubles, «En Provence et en Dauphiné, dit-il, il se fit de grands meurtres, tant des catholiques que des buguenots; car outre l'auimosité qui estoit entreux, ces peuples-là sont farquehes et belliqueux de leur nature, et des premiers qui s'estoient despartis, il y a trois cens ans, de l'Église extholique romaine, sous le nom de Vaudois, lesquels ou disoit alors estre sorciers; mais il se tronva qu'ils estoient plustost huguenots. Depuis le baron de la Garde avec le sieur de Cepéde (lisez d'Oppède), premier président de Provence, l'an 1555. mena quelques soldats à Cabrières, Merindol et autres villages, qui en firent mourir quelques-uns, dont les huguenots d'Allemagne et les eautons des Suisses firent plainte au roi Henry II; et, à cette cause, ledict président et tout le parlement de Provence fut suspendu, jusques à ce qu'il se fust justifié, et la cause renvoyée au parlement de Paris pour en cognoistre.

- Cela fair cause de faire multiplier les huguenots sous les rois Henry et François II; muis, apres les moertres de Vays, et de Sens, les caboliques se ficencierent un per plus sur les huguenot de Provence, où il en fut tué en divers lieux. Combien que le baron de Carsol, depuis fait due d'Urès, chevalier d'Moneure de la repne, mére du roy, tenant le

Guise était, en effet, gouverneur du Dauphiné, mais il y avait mis pour son lieutenant un brave gentilhomme du nom de Lamothe-Gondrin, qui faisait sa résidence ordinaire à Valence, Le baron des Adrets résolut de commencer les hostilités par la surprise de cette place; il s'y ménagea des intelligences et s'en empara le 27 avril 1562. Lamothe-Gondrin fut blessé mortellement d'un coup de hallebarde et son cadavre pendu aux fenêtres du château. C'était comme le signal des cruautés qui allaient suivre. Le lendemain, des Adrets fut proclamé administrateur des affaires, en attendant plus ample déclaration du prince de Condé. De Valence, dont il fit sa place d'armes et où il établit la liberté de religion, des Adrets marcha en toute hâte sur Lyon, dont les protestants s'étaient saisis, trois jours après la prise de Valence par le baron, et s'empara de toute l'autorité dans cette ville. Trois mille catholiques étant venus fourrager autour des murailles, il sortit avec eing eeuts homnies et les dispersa. Maître de ces deux places importantes, des Adrets dévasta de l'autre côté du Rhône le Forez, pour éloigner

party des huguenots et de leur religion, eust aucunement reprimé les séditions, si est-ce que, comme il fot party du pays, les catholiques reprirent les armes sous la conduite de Sommerive, fils aisné du comte de Teude, lequel prit les armes contre son père, gouverneur de Provence, qui favorisoit el lenoit le party des huguenots; lesquels s'assemblerent sous la conduite de Monvans, et prirent la ville de Cisteron, ayans auparavant pris celle d'Orange, où Sommerive, comme l'on disoit, fut persuadé par le vice-légat d'Avignon, neveu du pape, de s'acheoriner, voy ant que ladite ville d'Orange estoit grande et mulaisée à garder, et qu'elle seroit plus facile à prendre, comme elle fot, y avant este lue grand nombre des huguenots par les catholiques qui se voulurent venger des injures, pilleries et dommages qu'ils avoient recen d'ent, et en jellerent quelques-uns par les fenestres, et pendirent les autres par les pieds (\*). «

(\*) Mem. de Castelnau, Collection Petitol, promière série, t. XXXIII, p. 219 et 220, les catholiques des bords du fleuve, et pénétrant dans l'intérieur du Dauphiné, forca Vienne et Grenoble de lui ouvrir leurs portes. Dans cette dernière ville, il força le parlement de le suivre au prêche; et telle fut la terreur qu'il inspira, que, pendant une année entière, la messe ne se dit dans le bas Dauphiné qu'en secret et par des prêtres déguisés. C'est près de Grenoble que se trouve le monastère célèbre de la Grande-Chartreuse; des Adrets y envoya quelques bandes qui le pillerent et l'incendièrent. Puis il s'empara du Pont-Saint-Esprit, et entra dans le comtat Venaissin, qui alors appartenait au pape, en mettant tout à sac et à pillage; et il en aurait sans doute emporté la capitale, pour la traiter comme les troupes du pape avaient traité la ville d'Orange (\*), s'il n'avait été

(\*) Un auteur catholique, Varillas, raconte dans son histoire de Charles IX, que Fabrice Serbellon, commandant pour le pape dans le comtat Venaissin, se réunit aux comtes de Sommerive, de Suze et de Carces, pour faire une entreprise sur la ville d'Orauge dans le temps que la garnison en était sortie. Pendant l'assant, les catholiques restés dans Orange lui en ouvrirent une porte. Il eutra par la, et ses gens se contenterent d'abord de tuer tout ce qui se trouva sous les armes; mais ils renouvelèreut ensuite les exemples d'une inhumanité la plus raffinée que les tirans avaient autrefois inventée. « Ils employerent teur industrie à faire que ceux qui avoient esté assez malheureux pour eviter leur premiere furie, se sentissent mourir, et ne les tuerent qu'à petits cosps. Ils en precipiterent sur des pieux, sur des hafle-bardes, sur des espées et sur des piques. Ils en pendirent à la cheminée et les bruslerent à petit feu. Ils prirent plaisir à couper les parties secretes; et leur rage ne pardonua ny aux enfants, ny aux vieillards, ny aux malades, ny aux moissonneurs, quoy qu'ils ne leur eussent point trouvé d'autres armes que leur faucille. Les femmes et les filles n'en furent pas quittes pour la perte de leur honneur et pour estre ensuite abandonnées aux goniats; car on les mit en butte aux arquebusades et on les pendit aux fenestres, Les garçons furent réservés pour servir au comble de l'abomination. Et pour ajouter la moquerie à l'injure, les dames qui avoient

averti à une lieue d'Avignon que les catholiques s'étaient rendus maîtres de Grenoble; il y courut aussitôt, et répandit une telle épouvante parmi les troupes catholiques, qu'elles se débandèrent à son approche, et que leur chef Maugiron se sauva en Savoie, Grenoble retombo bientôt en son pouvoir; mais il se vengea cruellement des efforts faits par les catholiques et des craintes qu'ils lui avaient un instant inspirées. « Le baron des Adrets reprit les villes que le comte de Suze avoit ostées aux huguenots au comté Venaissin, et entr'autres Mornas, où environ deux cens catholiques qui avoient composé de rendre la ville, s'estoient retirez au chasteau, estimans que la capitulation leur seroit tenue, de sortir la vie et les bagages sauves; neanttnoins, sans avoir esgard à la foy jurée et publique, le baron des Adrets les fit cruellement precipiter du haut du chasteau, disant que c'estoit pour venger la cruauté faite à Orange, Aucuns de ceux qui furent precipitez et jettez par les fenestres, où il v a infinies toises de haut, se voulans prendre aux gril-

mieux aime mourir que d'assouvir l'impudicité des vainqueurs, furent exposées nues à la risée publique avec des cornes enfoncees dans les parties que la pudeur défind de nommer. Et il y en eut de l'un et de l'autre sexe lardez avec des tirets de papiers coupés des Bibles de Genève. On ne pardonna pas même aux catholiques qui avoient ouvert la porte, et après qu'on leur eut marqué une place et promis qu'ils y seruient en seureté avec leurs femmes et leurs enfants, on les tailla tous en pièces. Il ne se tronva que nenf cents soldats dans le château, qui ne suffisant pas pour le défendre, demanderent à capituler. On leur accorda tout ce qu'ils proposerent : mais ils ne furent pas plutot sortis qu'on les enveloppa; et cenx qui ne furent pas jugez dignes de monrir par la main des soldats, fureut precipitez du haut du rocher, etc. -

Le comte de Sommerive, dout il est question plus haut, était depuis le mois d'avril gouverneur de la Proseurec: dans l'espace d'une anoce il fit périr dans rette province par les supplices sept cent soixante-dix hommes, quatre cent soixante femmes, et vingtquatre enfants. les, ledict haron leur fit couper les doigts avec une très-grande inhumanité.

all y ent un desdicts percipitre qui en toninant du laute en boss dues etau, qui est assis sur un grand roher, se prit à une branche, et ne la voulut jamais abandonaer, quo voyast un lu furent tire ribhis coup et des qu'il fast possible de le toucher. De quy ledic baron estant essurerielle, juy sauva la vie, et reschapa comme pri miracte. I'y est evi role lieu depuis avec la fleyne arree du lloy, estant en Douglière arrees i', ent auser

vivoit encore la auprès (\*). » L'historien de Thou et d'Aubigné prétendent que cette exécution fut ordonnée par Montbrun, un des lientenants de des Adrets; mais il n'avait fait en cela que suivre les instructions et les exemples de son chef. Du reste, celui-ci fit quelque temps après la même chose a Montbrison en Forez, et lit encore précipiter cinquante prisonniers, donnant pour toute raison que quelques uns des siens avaient été tués pendant la capitulation nour la reddition de la ville. « Et la, dit Castelnau (\*\*), on remarqua plus de cruantes qu'es lieux precedens; et à la vérité il sembloit que par un jugement de Dieu elles fussent reciproques tant d'un coste que d'autre; et Orange fut estimée le fondement de celles qui se faisoient en Dauphiné de sang froid par les liuguenots. Bref, toutes choses estoient reduites à l'extrémité; lediet baron des Adrets y fit bien parler de luy, et son nom fut cogneu par toute la France. Ainsi la guerre civile estoit comme une rage et un feu qui brûloit et embrasoit toute la France. »

Au massacre de la garnison de Montbrison, des Adrets se deinentit cependant un instant : il avait fait monter sur la plate-forme d'une tour élevée tous les prisonniers, et faisait jeter du haut en bas ceux qui n'avaient pas assez de résolution pour se précipiter eux-mêmes; mais un d'eux ayant pris

(\*) Mém. de Castrinan, ibid., p. 221. (\*\*) Ibid. son élan par deux fois d'un bout de la plate-forme à l'autre, comme pour mieux sauter, s'arrêta deux fois au bord du précipice : « Est-ce que ce n'est « pas assez d'avoir deux fois sondé le a gne? dit le baron. - Ma foi, repar-« tit le soldat, je vous le donne en « quatre. » Ce bon mot lui sauva la vie. Après l'execution de Mornas, d'Aubigné, qui raconte le trait précedent, dit aussi que « ceux d'Orange mirent plusieurs corps sur des bois et les firent dériver par le Rosne en Avignon, avec de grands écriteaux sur leurs estomacs, qui disoient : Peagers d'.1vignon, laissez passer ces bourreaux, car ils ont payé le tribut a Mornac. » Ces paroles, ces scenes rappellent celles de 1815, Trestaillon, et les compagnies de Jesus et du Solcil. A l'époque dont nous parlons, elles étaient communes aux protestants et aux catholiques, car Montluc (voyez ce nom), gouverneur de Languedoc, ne marchait qu'accompagné de deux bourreaux dont il usurpait quelquefois les fonctions.

La victoire que des Adrets remporta sur le comte de Suze, à Vauréas, le rendit maître d'Orange et du contat Venaissin; mais il perdit quelque temps après deux hotailles contre le duc de Nemours. Toutefois celui-ci n'osa risquer un troisième engagement, et préfera chercher à gagner au parti du roi le baron, qu'il savait incontent.

Des Adrets, qui se voyait hai de la plupart des chefs de son parti ('), supplante par Soubise, qui fut envoyé à Lyon avec le titre de lieutenant général du prince de Conde, ouvrit l'oreille aux propositions du due le Nemours, et lui écrivit qu'il n'avait

(\*) Une lettre de l'amiral de Coligny à Sombite, qui toutha entre les mains de amis du bronn, persita ", Count à ce que ne mandez du baron des Adreis, charen le cogostis pour le qu'il est : mas puisqu'il a « à bien servi jioques si et or ette cause, al « ce se ce a l'a surroid danger u le inei d'insoleut du le faire d'eveiri insoné: par quoi je mis d'assi pus ous metita; peine de "cautreviar et d'en cudurer le plus que d'inse expoura.

pris les armes que pour défendre et maintenir la liberté du roi et des protestants contre les violations des édits de Sa Majesté; et que si l'on voulait remettre le roi en liberté et rendre justice aux protestants, il était prêt à renoncer au titre de gouverneur du Dauphiné. Durant ces négoriations, l'éveil ayant été donné au prince de Condé et à l'amiral, le baron fut arrêté à Romans par ses anciens lieutenants Montbrun et Mouvans, le 10 janvier 1563. On l'envoya à Nimes, et son proces fut instruit. Il était en grand danger de la vie, quand heureusement, le traité de paix, signé la même année entre les protestants et le roi, à Amboise, le 19 mars 1563, ouvrit les portes de sa prison.

Des Adrets n'était resté que neuf mois à la tête des protestants, mais par son activité et ses talents il avait plus fait dans ee court espace de temps qu'aucun autre ehef huguenot. Jamais homme, dit le Laboureur, ne s'aequit tant de réputation en si peu de temps, et jamais graud capitaine n'en déehut plus tôt ; car depuis, ajoute Brantôme, il ne fit jamais si bien pour le parti catholique comme pour le parti huguenot. En effet, il ne fit contre cenx-ci rien de bien remarquable, quoique le roi lui eût donné le commandement de la légion du Dauphiné sous le nom de bandes françaises, et bien qu'il se vantat lui-même d'avoir fait les huguenots, mais qu'il les voulait défaire. Devenu bientôt suspect aux eatholiques, il fut arrêté et conduit à la forteresse de Pierre-Eneise, Mais, comme en 1563, la paix publiée en 1571 lui rendit la liberté; il en profita pour se rendre aussitot à Paris auprès de Charles IX; et la « le roi estant en son conseil, il déclara qu'estant innocent, il supplioit Sa Majesté de lui permettre de renoncer au benelice des edits de pacification faits en faveur de ceux qui avoient agi contre ses interets, sous pretexte de religion ou de politique; qu'il n'avoit jamais rien fait qui pust lui estre imputé à blasme; que si quelqu'un estoit assez hardy pour lui sousteuir qu'il fust criminel eu quelque maniere, il estoit prest de l'eu faire deltre les mues à lu main, s'à Maljeste vouloi avoir la bonté de le sonffrir. Le roi de son innocence et de se bonnes intensica qu'il vavoit jamais doute so bonne conduite et du zéle pour son service; qu'il estoit extrementent sertificat de lui; quil a voit bien todjours rou que ses intentions avoient esté bonnes, et autres consesse et cet trope act et cet qu'il de la voit de la compart de la chambre des comptes de Douplini (°).

L'anuce suivante, le baron des Adrets fut chargé d'entrer dans le marquisat de Saluces, pour réprimer le duc de Savoie : e'est là qu'il apprit le massacre de la Saint-Barthélemy, où l'un de ses fils futenveloppe (\*\*). Il demanda alors son rappel, et se retira dans son château de la Ferté, d'où il sortit encore une fois, à l'âge de soixante-huit ans, pour aller chercher querelle à un jeune gentilbomme qui avait dit quelques mots sur sa conduite passée. « Le duc de Mayenne estant à Grenoble en 1581, le jeune Pardaillan, fils de la Mothe-Gondrin, parla fierement et injurieusement du baron des Adrets, à cause de la perte de son père à Valence. Le baron apprit dans sa retraite de quels termes il s'estoit servy, et que mesme il avoit dit que s'il le reneontroit, il le traiteroit mal; ee qui l'obligea de venir à Grenoble, où, après avoir salué le duc de Mayenne et en avoir esté caressé, il dit ¡lusieurs fois et mesme en presence de Pardaillan, qu'il avoit

(\*) Albrid, Vie du baron des Adreis.

(\*) Ca fila vasi de page du rol. Un jour Charles IX l'ayant envoje chercher son chancier, legage trous eleministre à lable ceduiori répondit qu'il insit recevoir les ordres de 
page, il faut returned d'un moment quand 
a le rai commande l'vite, qu'on marche sans 
excusse; et en même temps il piril l'un dea bouts de la nappe et revuers à terre 
con ce qui ciud dessess. En apprenant l'acen rien, que le fila serait unusi violent et 
aussi emporté que le pire.

quitté sa solitude et reveu le monde pour-éçavoir si quelqu'un avoit de la rancune contre lui, pour le satisfaire; que son espée n'estoit point si rouillée, son bras si foible et ses forces si diminuées par son dge, qu'il ne fist bien raison à tous ceux qui avoient quelque plainte à lui faire. Pardaillan ne dist et ne fist rien qui donna lieu à une querelle; tellement que des Adrets se retira content de cette dernière bravoure. »

Pour achever de faire connaître eet homme et les mœurs du temps où il vivait, neus rapporterons une curieuse conversation qu'il eut avec Théodore Agrippa d'Aubigné, le plus grand écrivain en prose de la fin du sezzieine siècle, et dont l'energie et l'audace se plaisaient à réveiller les souvenirs du vieux héros des guerres civiles.

« Je ne puis, dit d'Aubigné (\*), passer outre sans donner à mon lecteur un petit conte pour apologie à ee capi-taine excellent. Nous estions à Lyon au retour du Roy de Polongne; je vis qu'un liuissier, qui refusoit la porte au vieil comte de Bennes et au baron des Adrets, m'en presentoit l'entrée; j'eus honte que mes capriolles et affecteries de cour me fissent entrer sans barbe où ces vieillards estoient refusez. Le baron s'estant retiré sur un bane de la salle, me tenant debout, je l'accoste avec beaucoup de reverence: lui, ayant reconnu ee que j'aurois faiet, me donna privauté de lui demander trois choses : pourquoi il avoit usé de cruantés mai convenables à sa grande valeur; pourquoi il avoit quitté un parti auquel il estoit tant creancé; et puis, pourquoi rien ne lui avoit suecede depuis le parti quitté, quoi qu'il se fust employé contre. Il me respond au premier poinct : Que nul ne faict cruauté en la rendant; que les premières s'appellent cruautes, les secondes justices. Là dessis m'ayant faiet un discours horrible de plus de quatre

(\*) L'histoire universelle du sieur d'Aubigné, dédiée à la postérité. A Maillé, par Jeau Mouscat, imprimeur du dit sieur, première partie, p. 152, et suiv.

mille meurtres de sang froid, et d'invention de supplices que je n'avois jamais ouy, et sur tout des sauteries de Mascon, où le gouverneur despendoit en festins pour donner ses esbattemens au fruict, pour apprendre jusques aux enfans et aux filles à voir mourir les huguenots sans pitié, il me dit qu'il leur avoit rendu quelque pareille en beaucoup moindre quantité, ayant esgard au passé et à l'advenir : au passé, ne pouvant endurer sans une grande oltronnerie le deselurement de ses fidelles eompagnons; mais pour l'advenir, il y a deux raisons que nul capitaine ne peut refuser : l'une que le seul moyen de faire cesser les barbaries des ennemis est de leur rendre les revanches; sur quoi il me conta de trois cens cavaliers renvoyez il y a queique temps en l'armée des ennemis sur des chariots, avans chacun un pied et un poing couppez, pour faire comme eela fit, changer une guerre sans merci en courtoisie. L'autre raison, pour l'advenir, estoit qu'il n'y a rien si dangereux, de monstrer à ses partisans imparité de droiet et de personnes; pour ce que, quand ils font la guerre avec respect, ils portent le front et le cœur bas; sur tout quand les ennemis se vantent du nom du Roy : en un mot, qu'on ne peut appreudre au soldat à mettre ensemble la main à l'espée et au chapeau. De plus avant au eœur des resolutions hautaines et dures, il ne vouloit point voir ses troupes filler du derrière en une bonne occasion : mais en leur ostant l'espoir de tout pardon, il falloit qu'ils ne vissent abri que l'ombre des drappeaux, ni vie qu'en la victoire. Quant aux raisons pour lesquelles il quitta le parti, elles furent : que monsieur l'Admiral avoit disposé de la guerre par des maximes ministrales, et vouloit donner les diseurs pour juges aux faiseurs; que monsieur de Soubise estoit bon, vaillant, sage et meilleur capitaine que lui : mais que pour rompre la vieille police du royaume il ne falloit autre police que les militaires; que la modestie n'est pas bonne pour abattre l'orgueil des ennemis qui n'en ont point;

qu'il est mal de combattre des lions avec des moutons : cela s'appellant enrager avec raison; il avoit envoyé un censeur où il falloit un dictateur, et un Fabius au lieu d'un Marcelle. Voyant son sang et ses peines subjettes à tels supplantemens, il n'avoit peu despouiller envers son superieur le courage qu'il avoit vestu contre les ennemis ; qu'à la verité il avoit traitté avec le Duc de Nemours non par avarice ou crainte, mais par vengeance, et apres l'ingratitude redoubles. Quand ie le pressai sur la troisiesme demande, il la fit courte avec un souspir : « Mon « enfant, dit-il, rien n'est trop chaut « pour un capitaine qui n'a pas plus « d'interest à la victoire que son sol-« dat : avec les huguenots j'avois des « soldats, depuis je n'ai eu que des « marchands qui ne pensent qu'à l'ar-« gent ; les autres estoient serrez de « crainte, sans peur, soudoyez de ven-« geance, de passion et d'honneur : je « ne pouvois fournir de rennes pour « les premiers ; ces derniers ont usé « mes esperons. »

La devise du baron des Adrets, qui peint bien son caractère, était ce vers d'Horace: Impavidum ferient ruinæ. Il mourut le 2 février 1586.

Abbata (Marie), née à Lyon, se distanga pendant seigeré cette ville, en 1793. Agen de saire ans, elle pri distanga pendant le siege de cette ville, en 1793. Agen de saire ans, elle pri dant tout le temps que dura le sière, en qualité d'artilleur. Après la prèse de la ville, Adriam fut arrêfe et conette de la ville, Adriam fut arrêfe et conqui avaient sœulevé Lyon contre le acuivernement de la convention, Adie un de la ville d'admit pour pour de le avait combatu
armes pour la servir, et la défendre et la défernée et la déf

ADRY (Jean Félicissime), oratorien, né en 1749 à Vimelotte près d'Auerre, professa longtemps la rhétorique au collège de Troves, et était bibliothècaire de la maison de la rue Saint-Honoré, à l'époque de la revulution. Adrya composé puiseurs ouvrages fort utiles, et à donné de bons commentaires. On estime surtout son Dictionnaire des jeux de J'enfance, et son édition de Telémagne, 2 vol. in-8°, 1811.

ADULTERE. - Nous nous contenterons de citer la définition de Bonaparte. « L'adultère, disait-il, qui, dans un Code civil, est un mot immense, n'est dans le fait qu'une galanterie, une aftaire de bal masque.... L'adultère n'est pas un phénomène, c'est une affaire de canapé, il est très-commun (\*).» L'histoire de ce mot serait mailieureusement celle de nos mœurs mêmes. Denuis que les rois de France eurent attiré à leur cour (voyez ce mot ) les femmes qui, jusqu'alors, vivaient retirées dans les châteaux forts de leurs pères ou de leurs époux, afin de faire d'elles les instruments d'une politique artificieuse (voyez CATHERINE DE MÉDICIS), la galanterie devint une mode et l'adultère un usage. En-tourées d'hommages et de séductions, les femmes ne surent pas résister, et surprises d'être devenues l'ob d'un culte, elles se haterent de saisir un empire qu'elles n'avaient jamais eu jusqu'alors et qu'elles ne voulurent plus abdiquer. Mais tout pouvoir, quelque fort qu'il soit, est obligé à des concessions, et pour maintenir celui qu'elles avaient su prendre, les femmes furent obligées de céder souvent, si souvent que les mœurs en recurent la plus cruelle atteinte, et que la dignité de la femme en fut perdue, Il y eut un temps aux beaux jours de la Grèce et de Rome républicaine, et mêine à quelques époques du moyen âge, où les femmes connurent leurs devoirs et y restèrent fidèles : Pénélope, les matrones romaines et Berthe la Fileuse en sont les plus beaux modéles; mais à partir de l'époque dont nous parlons, elles renoncerent à la dignité du foyer domestique, oublierent leurs obligations de mères et d'épouses pour ne plus être que des maîtresses on des amantes. Aimer, mais sans les joies et les douleurs de la passion, aimer pour les seuls plaisirs de la galanterie, et même au dix-huitieme

(\*) Mémoires sur le consulat.

siècle pour ceux du libertinage, devint le sentiment presque unique qui remplit le cœur des femmes de la cour. Or, dans un pays comme le nôtre, où l'exemple est si contagieux, la ville imita bientot la cour, où le roi, entoure de ses ministres plébéiens, ne laissait à la foule nombreuse de grands persounages, hommes et femules, qui encombraient ses salons et ses antichambres. d'autre souci que celui de remplir le vide de leur existence par les soins d'une étiquette ridicule, ou par ceux d'une galanterie qui cachait sous des dehors brillants le désordre effréné des nuœurs. Après la ville, les usages de la cour envahirent la province, et le toit du bourgeois et du pauvre fut plus d'une fois étonne de scandales qui semblaient depuis longtemps le privilége des nobles dames. Alors vinrent les saturnales du dix-huitieme siccle, et

le mariage ne fut plus qu'une dérision.

La revolution avait, il faut le recon-

naître, épuré les mœurs et rameue les vertus de famille. Mais avec le retour de la monarchie, malgré la sévérité dont la loi s'est armée, l'adultère a reparu, bien moins, il est vrai, dans les classes superieures, que dans les classes intermédiaires, qui se sont à leur tour arroge les privilèges et les vices de l'aristocratie (vovez GISQUET). Aujourd'hui encore l'adultère est dans le Code un mot immense, comme le dit Bonaparte, mais, en réalité, c'est une affaire malheureusement assez commune.. Que l'education des femmes, aujourd hui comme par le passe si puérile, soit modifiée, qu'on leur parle de leurs devoirs comme épouses et comme mères, au lieu de leur apprendre uniquement à plaire et à seduire, et l'on verra renaître ces vertus qui sont la plus belle parure de leur sexe, et le plus sur garant du bonlieur domes-

tique.

Dans la législation actuelle, l'adultère qui se prouve par le flagrant délit ou la correspondance est puni de trois mois à deux ans de prison. Avant la révolution, la jurisprudence variait beaucoup à cet égard. Ordinairement, la femme coupable était enfernée deux

années dans un couvent, et si, à l'expiration de ce terme, son mari ne la rappelait pas, elle était obligée de prendre le voile. Au moyen âge, les peines variaient suivant les localités, Lorsqu'un adultère était commis dans le pays de Kent, en Angleterre, l'homme coupable appartenait au roi, et la femme à l'archevêque. Si une veuve se livrait a un homme sans le lien légitime, si se non legitime commiscebat. elle pavait vingt sous d'amende, et la fille dix. Les lois anglo-saxonnes, plus severes, condamnaient la femme adultere a avoir le nez et les oreilles coupes, et l'homme à l'exil. Chez les Saxons, la femme devait se pendre elle-même, puis son corps etait placé sur un bûcher au-dessus duquel on suspendait son complice. En Espagne. 'homme était soumis à la castration. Chez les Polonais, alors qu'ils étaient encore paiens, le même supplice etait réservé au coupable, mais avec des raffinements que nous ne pouvons indiquer ici, et pour lesquels nous renvoyons à du Cauge (\*). En France, dans de certaines villes, la femme surprise en flagrant delit était dépouillée de ses vétements, roulée nue dans des plumes, apres qu'on avait enduit son corps de miel, et conduite dans cet état par toutes les rues (\*\*). En Dauphine et en Provence, on battait, en le trainant nu par les rues de la ville. l'homme qui s'était rendu coupable d'adultère. Ailleurs, les deux coupables étaient pronienés par la ville, montes sur un âne, le visage tourne vers la queue de l'animal; usage d'une haute antiquité et qui existait en Pisidie au tenus de Nicolas de Damas (\*\*\*).

ADVOCAT. J'oyez AVOCAT. ADVOUE. — On appelait ainsi celui qui était chargé de defendre, par - de-

<sup>(\*)</sup> Tom. I, col. 173

<sup>(\*\*)</sup> Voyez du Cange et Carpentier au mot Adulterium. Tresor des chartes, reg. 142 et 216; et M. Michelet, Origines du droit français, p. 388 et suiv.

<sup>(\*\*\*)</sup> Publié par Coray à la suite des Histoires diverses d'Élien, p. 275. Conf. Jac. Grimm, Antiq. du droit germ., p. 722.

vant les tribunaux ou les armes à la main, les droits et les domaines d'une église ou d'une abbave. L'origine de ces advoués ou défenseurs des églises remonte au commencement du cinquième siècle. Ils furent d'abord choisis parmi les scholastici; mais quand, après l'invasion, la force et la violence eurent pris la place de la loi et des tri-bunaux, il fallut recourir à la protection non plus des jurisconsultes, mais à celle des hommes d'armes. Ceux-ci surent mieux, il est vrai, protéger les églises, et fureut capables de remplir tous les devoirs féodaux des abbés et des évêques, de conduire leurs vassaux à la guerre quand le roi en réclamait l'assistance, de porter leurs bannières dans leurs guerres privées (\*); mais, pour prix de leurs services, ils se firent donner en fief une partie de leurs domaines, qu'ils gardèrent bientôt comme les bénétices royaux, à titre héréditaire. Les évêques, les curés, les abbés eurent alors des barons pour vassaux; mais ceux-ci maltraitèrent souvent et depouillerent leurs pacifiques suzerains. Au reste, cette spoliation des domaines ecclesiastiques par les advoués eut un heureux résultat, car les immenses possessions que la piéte des fideles accumulait entre les mains des prêtres et des moines, et qui y étaient amorties (vovez AMORTISSE-MENT), rentraient, par cette voie, dans la circulation et dans la categorie des terres devant le service militaire, etc. Advoué ou avoué signifiait aussi tuteur dans le droit coutumier. En Champagne, le fils aîné, quand le père et la mère etaient morts, avait l'avouerie de ses frères cadets.

ADVOUER (s'). — Dans l'ancienne jurisprudence, s'advouer de quelqu'un

(\*) Li evesque de Liege doit cavoyer à Liege, aussorie le voir (baili) de Hashan avec quarante chevalières, liquel prendront l'entendard saint Lambert, et jurerat leéti voeit en saint, que celi portera il feablement, ne ne lairat, si mort on prisus soit l'encombre, et en tele maniere il doit conduire l'ost de Liege. (Charta Philippi II imp. pro Leodicens.) Celui qui s'advouait payait un droit qui portait aussi le nom d'adcouerie. Op lit dans un livre de comptes du Boulonnais, pour l'année 1474: Des adroueries d'Estaples et Rombly, que doirent les habitans d'icelles villes à la Toussains, qui se croissent et amoindrissent selon le nombre des mesnages estans en la ville et bourgaige d'Estaples, dont chascun doit demy polkin d'aveine, les veuves un quart de polkin. Dans un autre livre de comptes du comté de Ponthieu, annee 1474, folio 1, on ht ces mots : Cens, rentes, reconnoissances, et advouéries deues au Roy à cause de sa comté de Ponthieu (\* ÆGYPTIENS. - C'est le nom qu'on

donnait, au moyen âge, à ces troupes errantes et dangeruses de diseurs do bonne aventure et de jouens de gobelets, que nous appelons aujourd'hui bohémiens. M. de Rienzi dans son Occanie, tom. 1", pag. 263, a insére une longue et curieuse dissertation sur ces peuplades d'origine indienne. Nous y renvoyons le lecteur.

ARROLITHE, ou pierre aérienne.—
On donne ce nom à des masses plus ou moins fortes, qui tombent de l'atmosphère, et qui sont ordinairement accoinpagnées dans leur chute d'un globe de feu qui disparalt en faisant une explosion plus ou moins violente. Les plus remarquables de ces aérolithes, tombés en France, sont : une pierre pesant deux ent soixante livres,

tunibée à Ensisheim en Alsace, le 7 no-(\*) Du Cange, Gloss. med. et inf. lat. v. Advocatio.

vembre 1492, et qui se trouve maintenant dans la bibliothèque de Colmar; une pierre tombée dans le Limonsin. le 28 avril 1540; une pluie de pierres dans le Charolais, 27 octobre 1634; une pierre de la grosseur d'une tête d'homme, tombée sur le mont Vaison en Provence, le 9 novembre 1637; une pluie de pierres près de Carpentras, 18 août 1738; une grosse pierre tombée près de Coutanees, 12 octobre 1750; deux pierres tombées à Alais (l'une d'elles pesait huit livres), 13 mars 1806; une pluie de pierres à Charsouville près d'Orléans (il v en avait plusieurs du poids de vingt livres, et une du poids de quarante), 23 novembre 1810 ; une pluie de pierres près de Toulouse, 10 avril 1812; une chute de pierres à Chantonnai, 5 août 1812; plusieurs pierres tombées dans les environs d'Agen (quelques-unes d'entre elles pesaient jusqu'a dix-huit livres), 5 septembre 1814; une grosse pierre tombée à Chassigny près de Langres, 3 octobre 1815; une grande pierre tombée près de Limoges, 15 février 1818; plusieurs pierres tombées à Sonzac, departement de la Charente-Inferieure, 14 juin 1819; une pierre tombée à Angers. 3 juin 1822; une pierre tombée pres la Bosse, canton d'Épinal, département des Vosges, 13 septembre 1822. L'origine de ces aérolithes est encore un des problèmes de la science ; cependant les derniers travaux de M. Arago tendent à faire penser que ces aérolithes sont les debris d'anciennes planetes, ou plutôt de petites planètes mêmes, qui ont leur mouvement, comme notre globe, dans le système solaire, mais qui, à certaines époques, se trouvant trop rapprochées de la terre, obeissent à son attraction et se precipitent à sa surface. Les indications fournies par M. Arago à plusieurs capitaines au long cours et aux astronomes de tous les pays, permettent d'espérer que la science arrivera à une solution prochaine de cette curieuse question de météorologie

AEBOSTAT. — L'invention des aérostats appartient à la France, comme lui appartiendra peut-être la theorie des aerolithes. Cette invention, qui ne date que de la fin du dernier siecle, avait cependant été pressentie par un moine augustin du quatorzième siècle. Albert Saxony, qui avait soutenu que, si l'on entermait dans un ballon un gaz plus léger que l'air atmosphérique, ce ballon pourrait s'élever et gagner les parties supérieures de l'atmosphère. Cependant ce fut seulement en t782 que les freres Montgollier d'Avignon firent l'application de cette idée. « Le 5 juin 1783, les états particuliers du Vivarais étaient assemblés dans la petite ville d'Annonay, lorsqu'ils recurent des deux freres Montgolfier, propriétaires d'une belle manufacture de papier dans cette ville, l'invitation d'assister à une expérience de physique qu'ils allaient faire ce jour même. On se transporte sur la place publique. On voit un sac de trente cinq pieds de hauteur, fait en toile doublée de papier. Ses plis, nombreux et affaissés, indiquent que l'intérieur est vide, ou ne contient que de l'air atmosphérique, en équilibre avec l'air extérieur. Mais à peine les deux physiciens l'ont-ils gonfie par un procéde qu'ils laissent ignorer, le sac gigantesque prend la forme d'un ballon majestueux, qui s'enfle, s'irrite et tend à quitter la terre. Il faut tout l'effort des bras les plus vigoureux pour le retenir. Le ballon est libre enfin; il s'élance, il s'elève, en moins de dix minutes, à plus de mille toises, et descend avec lenteur après avoir décrit un espace de sept milie deux cents pieds. Voilà le fait qu'attestent plusieurs milliers de temoins

« Les ides du génie ont une étonnante simplicite. Il avait sufi à l'inventeur, ou aux deux inventeurs (les fréres Montgollier se plaissient à laisfréres Montgollier se plaissient à laisfréres Montgollier se vant de la plaissie à la spierre ; il l'eur avait suffi de mediter sur l'accension des vapeurs dans l'atmosphere, de les voir former lenteurs des suspendus sur nos d'elèver dans l'air une mochine imposante, cousistait à renferreur dans un vaissean keer un fluide spéciliquement vaissean keer un fluide spéciliquement Aurès un neur d'indécision aur l'enploi des moyens qui procureraient un nuage factice, ils s'arrêterent au plus simple et aumoins dispendierus de tous. Une combustion entretenue à l'aide d'un brasier sous l'orifice du ballon, introduisint dans la machine ce fluide spécifiquement moins lourd, ou plubid diminual la pessituer spécifique de l'air intérieur par le seu effet de la l'air intérieur par le seu effet de l'air intérieur par le seu effet de l'air intérieur par le seu effet de l'air intérieur par le seu en l'air de l'air intérieur par l'air de l'air d'air de l'air d'air d'air

« Tandis que tout retentissait de l'expérience des trères Montgolfier, Charles, celebre physicien, inventait un moyen d'ascension qui devait donner plus d'étendue et plus de sûreté à la navigation aérienne. Les chimistes avaient reconnu que le plus léger de tous les gaz est celui que fournit l'eau, dont il est un des principes constitutifs, le gaz hydrogene, auquel ils ont donne le nom d'air inflammable. Sa pesanteur est dix fois moindre que celle de l'air atmosphérique. Il s'agissait de l'enfermer dons un vaisseau impermeable. La chimie avait découvert la propriété qu'ont les huiles de dissoudre la gomme élastique. L'idée d'enfermer l'air inflammable dans une enveloppe de taffetas enduit de cette gomme, s'offrit à Charles, et il y eut peu de savants auxquels elle ne parût extrêmement audacieuse : ils craignaient surtout pour un balton, chargé d'air inflammable, tous les accidents electriques. Le 27 août 1783 est annonce pour cette grande expérience. Ce n'est plus une petite ville, c'est la plus brillante des capitales, e'est l'élite du peuple le plus curieux, le plus éclaire, qui vient contempler ce grand spectacle. La vaste enceinte du Champ de Mars ne suffit pas au concours des curieux. Des milliers de spectateurs, placés dans des chars magnifiques; d'autres qui voguent sur la Seine dans des barques parées comme pour un jour de l'ête ; d'autres enfin, places sur le bel amphithéatre de Passy, bravent une pluie orageuse. Il semble à tous que le triomphe sera plus beau d'élever cette machine dans le ciel au moment où il rassemble ses tempétes. « C'est le canon qui donne le signal de cette nouvelle prise de possession de l'air. Le globe s'elance avec la vitesse la plus impétueuse, atteint les nues, les perce, les franchit, est caché dans leur sein, leur echappe, reparait, s'eclipse de nouveau et reparaît encore. Ce fut un jour de sête pour les Parisiens. Leur joie, ou plutôt leur orgneil fut un peu modéré, quand on apprit que le ballon, an lieu d'aller annoncer à des contrées lointaines la nouvelle invention des Français, n'était tombé qu'à quatre lieues de Paris. Cependant on se disait, avec une satisfaction légitime, que jamais aucun art n'avait fait des progrès aussi rapides. Depuis deux mois, les frères Montgolfier avaient créé une barque aérienne, fragile et périlleuse; et, par l'invention de Charles, aidé des frères Robert, habiles mécaniciens, on possédait dejà un bateau aerien commode et sûr, et qu'on jugeait, avec raison, fait pour des voyages de long cours.

« Mais quel homme osera monter cette machine qui ne s'élève dans l'aix que pour en devenir-le jouet? Ce n'est pas a des Français, à des savants du dix-huitieme siècle que peut manquer une telle audace. En attendant les essais qui sont annoncés, on s'agite, on discute, on s'emporte, ainsi qu'il arrive toujours dans les sujets qui excitent fortement l'imagination. Il s'établit une lutte tres-vive entre les partisans de l'aérostat de Charles. C'est le premier que d'abord on préfère pour une ascension. Hommage perilleux qu'on rend au génie de l'inventeur! Pilâtre de Rosier, professeur de physique, et le marquis d'Arlandes, entreprirent avec lui le premier voyage aérien.

La cour dis dauplini était alors au ciditeau de la Muerte, dans le bois de Boulogne. La duchesse de Polignae, couvernante des enfants de France, y rassembla une nombreuse et brillante société. Ce fit avec un melange inexprintable de plaisir et de crainte qu'on vil les premiers séronautes monter dans la montgolière. Les cordes sont coujets; le ballon se souléve; on ad-

mire; on frémit. Un silence profond règne dans le jardin. Le marquis d'Arlandes témoigne de la sécurité, en saluant les spectateurs, qui lui répondent enfin par des acclamations. Le soin d'entretenir le feu, pour monter davantage, rendait les aéronautes insensibles à leurs dangers. Mais bientôt quelques accidents leur inspirent de l'inquietude. Ils songèrent à descendre; mais un courant d'air les retenait constamment sur la Seine : un autre courant vient les en détourner, et leur fit traverser rapidement Paris; ils cesserent d'entretenir le feu, le ballon descendit lentement vers la butte aux Cailles. Le trajet n'avait été que de quatre à cinq mille toises; mais c'était assez de cet acte d'intrépidité pour donner une nouvelle idée de la puissance de l'homme.

« Bientôt, Charles veut prouver qu'avec le même courage il possède des moyens de navigation aérienne plus assurés et plus étendus. Il a choisi pour compagnon le mécanicien Robert, qui a secondé son expérience du Champ de Mars. Sur le bruit de cette nouvelle ascension, on accourt à Paris des extrémités de la France et des pays étrangers. Les fêtes de Louis XIV n'avaient pas attiré un concours plus imposant. Le 1er decembre 1783 est indiqué pour le jour de l'expérience. Le beau jardin des Tuileries en sera le théâtre. A un globe majestueux, dont la forme a été savamment calculée pour la plus libre expansion de l'air inflammable, est attachée une nacelle élégante, ornée de peinture, parée de fleurs. Tout bannit l'idée de la crainte. L'aéronaute sourit lorsqu'on lui parle de danger, et qu'on veut lui faire craindre l'excès d'activité translative de l'air inflammable et tous les accidents électriques. L'air est froid, un brouillard cache la voûte du ciel. Charles commence à consulter la direction du vent, à l'aide d'un petit ballon. La grande machine se gonfle, Charles et Robert sont dans la nacelle. Charles, entouré des plus augustes spectateurs, s'adresse à Montgolfier pour couper la corde. « Vous avez tracé la route, dit-il à

son rival, je la suis avec confiance. « Le voyage de Charles et Robert fut aussi paisible que leur ascension avait été pompeuse : ils s'élevaient à volonté en jetant du lest; presque toujours ils setinrent à une hauteur movenne. Après avoir fait plus de neuf lienes, ils descendirent dans la plaine de Nes-les. Des cavaliers au galop, à la tête desquels était le duc de Chartres, vinrent temoigner aux deux aeronautes toute leur allégresse. « Je vais remon-« ter, leur dit Charles, et prouver com-« bien est commode un voyage aérien. « combien il est facile de l'interrompre « et de le reprendre. » En effet, il remonta sans son compagnon, et, pendant une demi-heure, parcourut l'espace qu'il avait indique aux cavaliers empresses de le suivre.

« Je n'entrerai point dans le détail d'autres experiences par lesquelles l'enthousiasme public fut d'abord entretenu et ensuite épuisé. Celle qui fut faite à Lyon, le 23 janvier 1784, fut remarquable par l'empressement avec lequel une foule de jeunes gens d'une naissance illustre briguerent l'honneur de monter dans une montgolfière à laquelle une galerie spacieuse avait été adaptée; ils etaient fiers d'avoir pour guides les deux frères Montgolfier et Pilatre de Rosier. Peu s'en fallut que les concurrents ne décidassent entre eux, par les armes, à qui serait accordee une honorable préférence. Au jour indiqué, les plus impatients s'élancècerent dans la galerie : c'était le prince Charles, fils du prince de Ligne, les comtes de Laurencin, de Dampière et de la Porte. Les deux Montgolfier, Pilâtre de Rosier, et un physicien nommé Fontaine, s'élancèrent avec eux. Ils s'élevèrent fort haut; mais ils ne voyagerent que pendant quinze mi-

nutes.

« Peu de temps après, un hasard, presque miraculeux, lit reussir l'entreprise la plus hardie qu'aient encore tentée les aéronautes. Un mécanicien nommé Blanchard, qui, avant la découverte de Montgollier, avait amonoc qu'il s'éleverait dans l'air à l'aide d'un bateau volant, forcé d'abandonner un bateau volant, forcé d'abandonner un

procédé mécanique que tous les savants avaient reconnu impraticable, voulut se signaler par l'intrépidité, puisqu'il n'avait pu avoir le mérite de l'invention. A l'aide d'une souscription ouverte en Angleterre, il fit un ballon d'une forme imposante, et annonca qu'il oserait s'élancer de Douvres pour débarquer sur les côtes de France. Les Anglais eurent l'orgueil d'encourager une expérience qui pouvait leur pré-senter l'image de quelques dangers éloignés, en rendant leur île accessible à des navires aériens. La témérité de Blanchard fut justifiée. Parti de Douvres, il descendit sur les côtes de France, à une petite distance de Calais. Pilâtre craignit d'avoir été surpassé en courage, et annonca qu'a son tour il s'elancerait de Boulogne-sur-Mer pour débarquer sur les côtes d'Angleterre. Vainement Charles avait annoncé qu'unir le procédé de Montgolfier au sien, ce sera t placer un réchaud sur un baril de poudre; l'infortuné Pilâtre crut, en combinant ces movens, avoir trouvé le secret de parer à tous les accidents d'une traversée si difficile. Le physicien Romain s'unit à son entreprise. La ville de Boulogne, qui fut temoin de leur ascension, fut presque au mênie instant témoin de leur désastre : leur ballon s'euflamma dans la nue; ils tombèrent et moururent comnie frappes de la foudre (\*). »

les experiences; expeiulant, quand on ne ut compris la cause, elles recommencerat avec plus d'ardeur que jamais. L'invention du praculute par tution définitive des ballons gonfles par le gaz hydrogène aux montgolibres, rendirent les voyages plus safralientión novolut irri un parti utile de lientión rovolut irri un parti utile de seulement en allant faire dans les couces superieures de l'atmosphère des experiences de physique et de metéornolge, mais en formant des corps d'ac-

Ce premier naufrage aérien ralentit

rostatiers, destinés à reconnaître l'ennemiet à transmettre desordres à l'aide de certains signaux. Le général Jourdan s'en servit a la bataille de Fleurus, et une division d'aérostatiers fut attachée à l'armée expéditionnairequi fit la campagne d'Exyptesons la république, ainsi qu'à celle qui prit Alger en 1830.

Depuis quelques années, beaucoup de tentatives ont été faites pour arriver à résondre le plus important des prolilèmes de l'aerostatique : la direction des ballons. Les uns ont essavé d'un appareil de rames et d'ailes diversement combinées; d'autres ont proposé d'atteler aux aerostats quelquesuns des grands oiseaux voyageurs qu'on aurait dresses à ce service. Jusqu'à présent aucun projet n'a réussi, et peut-être ne faut-il espérer de succès que lorsqu'on possédera une bonne théorie des vents, et que la direction des grands courants atmosphériques aura eté reconnue. Car il est évident que si l'on pouvait compter sur des vents toujours les mêmes, comme ceux qui régnent sur certaines mers, on parviendrait promptement a créer une véritable navigation aérienne. Alors seulement l'aérostatique aura atteint son but et deviendra une véritable science.

AFER. - Cneius Domitius Afer naquit à Nîmes, l'an 15 ou 16 avant Jésus-Christ. Après avoir reçu dans les écoles romaines de la Gaule une éducation brillante, il vint fort jeune à Rome, où il prit une place distinguée au barreau. Mais son éloquence était toujours vendre, et au service du pouvoir. Élevé à la preture par Tibère, Domitius montra sa reconnaissance par son zèle, et ses délations firent périr les derniers amis de la veuve de Germanicus. Il vieillit ainsi dans l'opulence et le déshonneur, mais avec la réputation du plus babile orateur de son siècle : cette renommée faillit lui coûter la vie sous Caligula. Pour plaire à ce prince, il lui avait élevé une statue avec cette inscription : A Caius deux fois consul à vingt-sept ans. Caligula qui prétendait au renom de bon orateur, et que blessait l'éloquence de Domitius, saisit cette occasion, et vint

<sup>(°)</sup> Ch. Lacretelle, Histoire de France pendant le dix-huitieme siècle, livre xva, I. VI, p. 85 et suiv.

au sénat prononcer un discours travaille, dans lequel il accusait Domitius d'avoir voulu sui reprocher une violation des lois, en rappelant par cette inscription qu'il fallait autrefois avoir quarante ans pour obtenir le consulat. Domitius était perdu; mais, quittant aussitut son siège, il se prosterne devant l'orateur impérial, témoigne, non les craintes qu'il éprouve, mais l'admiration, l'enthousiasme qu'il ressent pour l'éloquence de Caligula qu'il proclame son maître, et qui, flatté de ce témoignage, au lieu du licteur envoie à Domitius les faisceaux consulaires. Claude et Néron trouvèrent Domitius aussi flatteur, aussi habile à caresser leurs penchants. Il mourut tranquillement sous le règne du dernier de ces princes, ayant par son adresse échappé à la tyrannie soupconneuse de Tibère, aux fureurs de Caligula, à la faiblesse de Claude et aux caprices de Neron. Domitius, ce modèle des délateurs, fut cependant le maître de Quintilien, et le célèbre critique lui rendait ce témoignage que son éloquence, pleine d'art et de variété, pouvait être comparée à ce le des grands orateurs du plus beau temps de l'éloquence romaine. Il avait composé plusieurs ouvrages, mais il ne reste de lui que quelques sentences éparses dans Quintilien, Pline et Dion.

Ce Domitius, ce triste représentant à Rome, sinon de l'habilete, au moins de la moralité gauloise, y avait été précédé, et v fut suivi par d'autres Gaulois plus heureusement celebres : Marcus-Antonius Gnipho, maître de César et de Ciceron; Cornélius Gallus, né à Frejus et l'ami de Virgile; Varron Atacinus, des environs de Carcassonne, dont les poésies sont malheureusement perdues; Pétronius Arbiter, né près de Marseilie, et qui perfectionna le genre du roman; Trogue Pompée, qui ecrivit une histoire universelle; Roscius, le plus grand comédien de Rome; Valérius Asiaticus, rival de Domitius Afer, mais qui conspira contre Caligula; enfin Montanus, qui honora son genie par son amour pour la liberté.

AFFEAGRANT. - Ce terme, d'ancien-

ne jurisprudence, désignait le vassal qui alienait une partie de son lief avec rétention de dévoir annuel, soit que l'objet de la vente dût être tenu en arrière-fief, soit qu'il dût être tenu en roture.

AFFÄGGEMENT. — Dans la langue jurisprudence, ce mot de l'ancienne jurisprudence, ce mot de l'ancienne jurisprudence, ce mot de signifiait un bail à crass. En Bretagne, et la se disait d'une sorte de diminution ou d'empirement du fief, par laquelle le vassal aliennia drec rietention de foi une partie de son domaine, que l'aliée, faite soit à titre de sous-nation eld tét faite soit à titre de sous-infécodation, soit à titre de bail à cens. — On a jusuage dans ees

AFFICIAS. — On a jusque dans cer derniers trups employ e cruto pour indiquer les placerés imprimes, ou certis à la main, qu'on appose dans les lieux publics ou sur les nurs des bâtiments studes dans les quartiers les plus fréquentes. Ce moven de publicité, connu es Gress et des Romains, ne fut d'abord employé que par l'autorité pour faire connaître les ordonnances, les règlements et les lois; plus tard, il a servi aussi à publier tous les avis qui

interessent les citoyens. Comme il n'est aucun droit dont on ne puisse faire un abus coupable, une loi de l'assemblée constituante, rendue le 18 mai 1791, porte que dans les villes et dans les municipalités il sera designé, par les officiers municipaux, des lieux exclusivement destinés à recevoir les afliches des lois et actes de l'autorité publique, et qu'aucun citoyen ne pourra faire poser des affiches dans lesdits lieux sous peine d'une amende de cent francs. Une autre loi, rendue le 28 juillet de la même année, prescrivit que les seuls actes émanes de l'autorité publique seraient imprimés sur papier blanc ordinaire, tandis que les affiches apposées par des particuliers ne pourraient être imprimées que sur papier colorie, et ce sous peine d'amende. Le 8 thermidor de l'an 1x, et le 5 fructidor de l'an x de la république, deux ordonnances du préfet de police recommanderent l'exécution de la loi du 18 mai 1791, et prescrivirent, pour la ville de Paris, l'établissement de tables de marbre noir, sur lesquelles seraient gravés ces mots : Lois et actes de l'autorité publique, et au-dessous desquelles sersient disposèse des surfaces de mur unies, destinces à recevoir les placards officiels. La première des lois qui viennent d'être citées protible ou collectif, sous le titre d'arrêté, de délibérations, ou sois totte autre forme obligation ou impérative; elle prescrit que toute affiche à laquelle un op lusieurs cityones auront coopéré soit signée par eus. L'artitée 283 du ment de six journes à six mois contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication d'une affitere publication d'une affi-

che sans avoir rempli cette formalité. Ce moyen de publicité offrait aux particuliers de trop grands avantages pour qu'il ne devint pas en peu de temps d'un usage général; aussi l'autorité le soumit-elle de bonne heure à un droit de timbre qui en fit l'un des éléments du revenu public. La loi du 5 nivôse an v, celle du 9 vendémiare an VI. et un arrêté du 3 brumaire suivant, assujettissent au timbre toute affiche apposée par des particuliers, sous peine d'une amende de vingt cinq francs pour la première fois, de cinquante pour la seconde, et de cent pour chacune des autres récidives. Ces dispositions sont appliquées aux affiches apposées dans les églises, les temples et tous lieux publics. Une loi rendue le 23 fructidor an vi enjoint aux autorités chargées de la police de tenir la main à ce que les afliches en contravention soient enlevées, et qu'un procès-verbal constatant la contravention soit dressé pour que l'autorité compétente dirige des poursuites contre qui de droit.

Ce moyen de publicité n'a suffi ni à Tautorité, ni aux particulièrs. Une sorte de journal a été publié postérieurement aux prescriptions l'egislatives ou réglementaires dont il vient d'être parlé, sous le titre de Pelles-Affiches. Dans ce journal ont été ind'annouers, d'offres ou de demandes, de la part de particulièrs, de compagnies, etc. Il ser anssi a notifier certains actes judiciaires. D'autres feuilles du même genre ont paru depuis quelques années, et les annoness de toute espèce, insérées quotidiennement dans les journaux polítiques, n'ont en aucune manière porte atteinte aux succès de ces entreprises, tant sont devenus nécessaires tous les moyens de publicité.

Mais les Industriels avides de se faire connaître ne se sont contentés ni des annonces de la presse ni des affiches placardées sur les murs. D'autres procédés analogues ont été employés, et sont tous les jours l'objet de nouveaux perfectionnements. Nous citerons d'abord ces affiches aériennes peintes jusque sur les murs de cheminées des maisons les plus apparentes, et dans des dimensions si etendues, qu'il n'est pas rare d'y lire des mots composés de lettres d'une longueur de vingt-cinq centimètres à un metre. Nous mentionnerons ensuite les affiches voyageuses: d'abord les affiches portatives , sorte d'omnibus-affiche composé de plusieurs châssis en tolle recouverts de placards, et qu'on voiture dans les différents quartiers de la ville; puis les hommes-affiches, portant par-devant et par-derrière, à droite et à gauche, des planches de bois chargées d'annonces qu'ils promènent à pas lents dans les rues, sur les boulevards, s'introduisant à dessein dans les lieux où la foule est le plus épaisse, afin qu'en retardant la marche de ceux qui les suivent, ou qui viennent au-devant d'eux, ils les forcent en quelque sorte à prendre connaissance de leurs pancartes.

Il nous reste à parler de ces affiches claudestines qui ne sont ni imprimées ni faites à le main, mais qu'on fabrique au moyen d'une broase clargée d'eure passer sur le vide pratique dans des claules légères de cuivre ou de ferblanc als ont été découptes des figures de la commandation de la commandation affiches sans tinner, comme sans nom d'auteur, doit suffire pour y faire reconsiltre un piège tendu à la homo foi publique. Vai cenent des condamnations en police correctionnelle attelgnent tous les jours les escrocs qui en sont les auteurs. Ce moven de friponnerie et de vol se reproduit chaque iour avec une nouvelle audace, d'autant plus dangereux, qu'il est dirigé contre les classes les plus pauvres et

les moins éclairées.

Quelques mots encore sur la révolution qui vient de s'opérer dans le système d'affichage suivi jusqu'à ce jour. Depuis longtemps, on seplaignait de l'effet désagréable que produisait sur les monuments particuliers ou publics cette multitude de placards de mille conleurs differentes, apposés sans aucun ordre, souvent lacerés par l'envie ou par l'avidité. Une compagnie s'était avisée, il v a environ douze ans, de resserrer l'espace qu'ils occupaient et d'en assurer la conservation en les collant sur des plaques de fer, qui, ouvertes le jour, étaient refermées la nuit. Mais on n'atteignit qu'imparfaitement le but proposé. Depuis quelques mois, un nouveau procede a été imaginé, et, comme le bien vient quelquefois du mal, il a été emprunté aux affliches clandestines. Plusieurs compagnies ont loué dans les différents quartiers de Paris les espaces vides que présentaient les murs des différentes maisons ou les clôtures de certaines proprietés particulières. Ces espaces, couverts d'une couche à l'huile d'une teinte uniforme, ont été divisés en differentes assises, divisées elles-mêmes en un certain nombre de parallélogrammes d'égale dimension, dans chacun desquels est estampillée une affiche différente. Ce procedé, qu'on peut encore perfectionner, doit être considéré comme que amélioration importante, surtout si les entreprenenrs n'admettent que des inscriptions où la langue et les mœurs soient également respectées.

Afficheurs. - C'est par ce mot qu'on designe les personnes qui apposent sur les murs ou ailleurs les actes de l'autorite et les annonces ou les avis intéressants des particuliers. Dès le 13 septembre 1722, un arrêt du conseil décida que nul ne serait recu afficheur s'il ne savait lire; que '

tout afficheur aurait à sa porte un tableau indiquant son nom; qu'il serait muni d'une plaque de cuivre sur laquelle serait grave le mot afficheur. laquelle serait attachée ostensiblement à son habit. Postérieurement, le code penal, par son article 283, a prononcé un emprisonnement de six jours à six mois contre tout afficheur qui posera des affiches sans nom d'auteur ni d'imprimeur. Le même code veut, en outre, que tout afficheur qui placardera des affiches contenant provocation à des crimes ou delits sera, en vertu de l'article 285, réputé complice de la provocation, à moins qu'il ne fasse connaître ceux dont il tient l'affiche, ne devant encourir dans ce cas qu'un emprisonnement de six jours à trois mois.

On voit qu'il y a plus d'un siècle que l'autorité s'est aperçue que les affiches devaient attirer son attention, et que depuis la révolution, où il en a été fait infiniment plus d'usage qu'anparavant, le législateur a senti la necessité de prévenir certains abus qui pouvaient en résulter. Toutefois, il est a remarquer qu'il n'a été disposé dans le code penal qu'à l'egard de l'apposition d'affiches contenant provocation à des crimes ou à des délits; d'où il résulte que tant d'autres actions qui pourraient nuire à la societé, au moven des afliches, ne sont possibles d'aucune peine. Il y a donc là une lacune qu'une administration sage et prévovante doit remplir, d'autant plus que le danger dont il s'agit menace surtout la classe pauvre, naturellement crédule parce qu'elle est ignorante, et ignorante parce qu'elle est des le plus jeune âge vouée à un travail excessif qui ne laisse aucune place

à la culture de l'esprit. AFFILIATION. - Association à une compaguie, à une corporation, à une communauté. Ce mot se dit surtout des rapports qui s'établissent entre plu-

sieurs sociétes

AFFORAGE OU AFFÉRAGE. - Dans notre ancienne jurisprudence, ce mot signifiait le droit seigneurial d'où dépendait la permission de vendre du vin ou toute autre liqueur dans le fief d'un seigneur, et suivant la tave établie par ses officiers. Plus tard cette expression se généralisa, et désigna le prix mis par autorité de justice à une chose vénale (\*).

AFFOUAGE. - Ce mot exprime le droit que certaines communes ont de prendre, pour le chauffage, du bois mort dans une forêt seigneuriale. La loi du 26 nivôse an XI conserva ce droit en le réglant et en le confondaut avec les autres droits d'usage qui ne peuvent s'établir que par titres ou par la prescription. Ainsi, il est absolument defendu de vendre son bois d'affouage, parce que les principes qui reglent l'usage interdisent la vente des droits de cette nature; il faut en jouir personnellement ou l'abandonner à la communauté (\*\*). - Dans nos anciennes coutumes, le mot affouage ou afféage désignait aussi le droit prélevé sur chaque feu, c'est-à-dire sur chaque maison.

AFFRANCHISSEMENT. - Ce mot, pris d'une manière genérale, s'applique a l'action d'un être qui se dégage des servitudes ou d'une partie des servitudes dont il était primitivement passif. Dans son acception particulière et plus ordinaire, il indique le passage de la servitude à la liberté, ou à une condition intermédiaire entre l'esclavage et la liberté. Chez les Romains et dans les lois du moyen âge, l'affranchissement était appelé manumissio; plus tard, lorsque la langue française fut formée, le terme affranchissement, dérivant sans doute de la racine frank (libre), remplaca l'ancien mot latin manumissio, et fut traduit dans les chartes ou les lois de cette époque par des vocables assez barhares : affranchimentum, affranquimentum, affranchisamentum, venant du verbe affrancare, affranquire et af-franchisare (\*\*\*).

(\*) Voyez du Cange aux mots Afforagiam, Afforagiator, Afforare, Afforator, et les arrêts du parlement de Paris, v. IX, ann. 1403. (\*\*) Voyez du Cange aux mots Affuagium et Paugium.

(\*\*\*) Voir Du Cange.

A l'époque de la domination romaine, la population de la Gaule était divisée en quatre classes : les sénateurs, les curiales, la plebe et les esclaves. Les trois premières classes étaient libres : aux deux premières appartenait le pouvoir; la troisième se composait des petits propriétaires, des marchands, des artisans, etc. Quant aux esclaves, ils se divisaient en deux classes: les esclaves domestiques, et les esclaves attachés aux travaux des champs. Ces derniers etaient subdivisés en plusieurs categories, coloni, inquilini, rustici, agricola, aratores, tributarii . originarii, adscriptitii, « Quelquefois, dit M. Gnizot, dans le premier volume de son Histoire de la civilisation en France (\*), quelquefois ce sont des esclaves domestiques envoyés dans un domaine pour travailler aux champs, au lieu de travailler dans l'intérieur des maisons de ville. D'autres sont de vrais serfs de la glèbe, qui ne pouvaient être vendus qu'avec le domaine; ailleurs on reconnaît des métavers, qui cultivent à mi-fruit; ailleurs de vrais fermiers, qui payent leur redevance en argent; d'autres paraissent des ouvriers libres, des valets de ferme employés pour un salaire : et tantôt ces conditions très-diverses semblent confondues sous la dénomination générale de coloni, tantôt elles sont designees par des noms differents, » D'où l'on peut conclure que les hommes de cette classe n'étaient pas tous esclaves. Plus loin (\*4), M. Guizot eite un assez grand nombre de textes qui établissent bien la distinction existant entre les colons et les esclaves (vovez Colons). Les colons sont attachés à la terre : la loi de Justinien les désigne sous le titre de servi terra, glebæ inherentes. Nous dirons à l'article Colons, quelle était l'origine de cette classe; on verra qu'elle était établie, chez les Gaulois, antérieurement au christianisme, et même avant la conquête romaine, et que son existence fut respectee par les Romains : il nous suffira d'indiquer ici l'existence de cette

(\*) Page 73. (\*\*) T. IV, p. 233. classe, à l'époque de l'invasion des barbares, c'est-a-dire, à l'époque où les éléments qui, plus tard devaient, par leur fusion, constituer la nation française, sont déjà fixés sur notre sol.

Lorsque les barbares s'emparèrent des Gaules, ils trouverent toute la population rurale réduite à l'état de colons ou serfs; et cette classe continua à subsister, sous les rois germains. dans les niêmes conditions que sous les empereurs de Rome; seulement. l'absence de tout gouvernement régulier rendit sa position plus malhenreuse. Les esclaves proprement dits, qui ne différaient des colons que par certains avantages civils que la loi accordait à ces derniers, durent se fondre dans la classe des colons, et tous tombèrent du régime de la loi romaine sous le joug du conquérant germain, dans l'alleu ou le fief duquel ils habitaient. Les formes du gouvernement varièrent, mais la condition des serfs resta la même du cinquieme au douzième siècle. Cependant, depuis le dixième siècle, de nombreuses révoltes révélèrent un changement dans

les idées des serfs. « En 997, dit Guillaume de Jumiéges, les paysans de Normandie se rassemblérent en plusieurs conventicules, et résolurent unanimement de vivre selon leur volonté, déclarant que , sans s'embarrasser de ce qu'avait défendu le droit établi, sur le profit a faire dans les forêts et la jouissance des eaux, ils se gouverneraient suivant leurs propres lois; et, pour qu'elles fussent confirmées, chaque troupe de ce peuple furieux élut deux envoyés qui devajent se réunir en assemblée générale au milieu des terres, pour y ratifier ces lois. Lorsque le duc Richard apprit ces choses, il envoya aussitôt vers eux le comte Rodolphe, avec une multitude de soldats, pour comprimer cette férocité agreste et dissiper cette assemblée rustique. Celui-ci ne tardant point à obéir, s'empara de tous les envoyés et de plusieurs autres, et leur ayant fait couper les pieds et les mains, il les renvoya hors de service aux leurs, afin qu'ils les

détournassent de pareilles choses, et que, par leur experience, ils les readissent prudents, de peur qu'il ne leur arrivât pis. Les paysans, instruits de la sorte, et renonçant sur-le-champ à leurs assemblées, retournèrent à leurs charrues.

charrues. ».

En 1034, il y eut encore une révolte sur les confins de la Normandie, et les listoriers de cette époque racontent un grand nombre de soulevements out deut de fort peur l'insurrection des communes (voyex Communes), et indiquent que la condition des serfs sera prochainement améliorée; et, en effet, ils seront bieuto diffraçoires.

Au treizieme siede, la distinction carte les sedsves proprement dits et les colons s'était bien conservée dans les lois, mais, dans la réalité, elle n'existait plus; la tyrannie des sei-violant, à l'égand des colons et des reselaves, les recommandations de la loi. D'ailleurs la confusion existait dans la lanque, et les termes de serf, ecolon outlânts, se renaient indifferemment [um pour l'autre, bien que certains entre utres, et-kulissent la distinction légaled us erf et du réllain, c'est-à-dire, de l'escène et du colon.

Lorsque le treizième siècle commença, l'établissement de communes puissantes et libres, les eroisades et les rapports qui s'établirent entre la France et les républiques italiennes, les predications des philosophes Ahailard et Arnaud de Brescia, avaient ébranlé les bases de la sociéte féodale. La masse des serfs, jusqu'alors soumise aux rois. princes et barons, abbés et évêques, exigea la liberté; et, des cette époque, les affranchissements devinrent nonbreux. Le besoin d'argent pour faire le pelerinage en terre sainte avait obligé un certain nombre de seigneurs à vendre la liberté à leurs serfs ; mais l'affranchissement des serfs s'effectua bien plus en vertu des progrès de la raison humaine et des droits imprescriptibles de tout individu à la liberté, que par suite de ces faits particuliers qui ont été tout au plus des moyens, et encore assez restreints, pour arriver à ce grand résultat.

La royauté traita, en général, les serfs de ses domaines avec modération. En 1224, Louis VIII affranchit tous les serfs du fief d'Étampes. La reine Hlanche sa femme, pendant la minorité de son fils, adoucit autant qu'elle le put la condition des serfs. Le trait suivant que nous rapportons ici, d'après Joinville, en est une preuve éclatante. . La roine Blanche, mère S. Loys, qui lors gouvernoit le roiaume de France, oy dire que les chanoines de N. D. de Paris avoient emprisonez plusieurs hommes et femmes de corps qui ne leurs pouvoient paier leurs tailles, et avoient en la prison moult de mesaises. Parquoi la roine qui ot grant pitié, fist rompre les prisons desdits chanoines, et les fist delivrer. Et pour ce que celle roine avoit pitié des gens qui ainsi estoient serfs, ordonna en plusieurs lieux que les gens fussent affrauchts, moiennant autres droits et seigneuries que les seigneurs prendroient sur leurs hommes et femmes de corps, et le fist en partie pour la pitié qu'elle avoit de plusieurs belles filles à marier, que on laisse à prendre pour leur servitute, et en estoient plusieurs gatees.

Ce fut la royauté qui donna, en 1315, le grand spectacle de l'émancipation en masse de tous les serfs de ses domaines. Cette ordonnance de Louis X mérite de trouver ici sa place. « Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à nos amés et féaux.

France et de Navarre, à nos amés et féaux mestre Saince de Chaumont, et mestre Nicolas de Braye, salut et dilection.

Comme, ridon le divit de nuture, cias un dei nature piene, et par accussus usages ou coutinnes qui de grant anciemeit unit de tindudules et partes jusques y en noi-tre royaume, et ju a ventre por le meller de teurs préferesseurs, usuil de notre constitution et de diverses conditions, qui moult sous déplait. Nous consécrats que notre royaume est dit et uomeé le royaume des Prance, et voilaits que la chaes en vivilé soil accordant au num, et que la condition des guas numende de nous en la vendue de guas numende de nous en la vendue de guas numende de nous en la vendue de nous en la vendue de guas numende de nous en la vendue de nous en la vendue de parte manuel de nous en la vendue de nous en la

nostre nouvel gouvernement; par délibération de nostre grant couseil, avons ordone et ordenons que, généraument par tout nostre royaume, de tant comme il peut appartenir à nous, et à nos successeurs, telles servitudes soient ramenées à franchises, et à tous ceux qui de onrine (origine) ou ancienneté, ou de nouvel par mariage ou par réisidence de lieus de serve cond tion, soient encheus ou pourroient escheoir en lien de servitudes, franchise soit donnée à bonnes et convenables conditions, et pour ce et spécialement que nostre commun peuple qui par les collecteurs, sergeus et autres officiaux, qui ou lemps passé ont esté deputez seur le fait des mains mortes et for mariages, ne soient plus grevez, ne demagiez pour ces choses, si comme il ont esté jusques icy, laquelle chose nons desplait, et pour ce que les autres seigneurs qui ont nommes de corps (serfs) preignent exemple à nous, de eux rainener à frauchise : nous qui de votre léauté et approuvée discrétion nous fious tout à plein, vous commettons el mandons par la teneur de ces lettres, que vous alliez dans la baillie de Senlis, et es ressorts d'icelle, et à tous vous requerront, traitez et accordez avecq eus de certaines compositions par lesquelles soffisant recompensation pous soit faite des émoluments qui desdittes servitudes pooient venir à nous et à nos successeurs; et à eus dounez de tant comme il peut toucher nous et nos sucresseurs, général et perpétuel fran-ehises, en la manière que dessus est dite, et selon ce que plus plainement le vous dit, déclaré et commis de bouche. El nous promettons en bonne foy, que nous, pour nous et nos successeurs, ratifierons et approuverons, tendrons et ferons tenir, et garder tout ce que vous ferez et accorderez sur les choses dessus dittes, et les lettres que vous donrez sur nos traitiez, composilions et accords de franchieses à villes, communaulés, biens ou personnes singuliers, nous les agrerons des-ors-en-droist, et leur en donrons les nostres sur ce, tonte fois que nous en serons requis. Et donnons en mandement à tous nos justiciers et subgiets, que en toutes ces choses ils obeissent à vous et entendeut diligemment. Donné à Paris le tiers jours de juillet, l'an de grâce mil trois cent quinze. -

Les terribles guerres de la Jacquerie attestent, il est vrai, que les seigneurs répondirent peu à l'appel de Louis X; mais néanmoins le nombre des affranchissements particuliers alla sans cesse en augmentant. Toutefois les derniers serfs ne furent affranchis que sous le règne de Louis XVI. La révolution française complèta l'émancipation des individus, en détruisant tous les restes de la féodalité.

La France n'a pas été senle à reconquérir la liberté individuelle: l'Europe entière subit l'influence des do-trines libérales de nos assemblées politiques, et, malgré toutes les tentatives faites depuis 1804 pour rézablir les traditions et les usages monarchiques, le principe de la liberté des hommes est désormais à l'abri de toute attaque.

Après ces apercus généraux, entrons dans quelques détails. Tous les affranchis n'étaient pas entièrement libres après leur émancipation. Il existait deux espèces d'affranchissemeut : l'affranchissement direct (manumissio directa) qui emportait la liberté entiere, et l'affranchissement conditionnel qui n'accordait qu'une liberté soumise à certaines restrictions. Les serfs qui étaient affranchis avec conditions sont désignes sous le nom de conditionales. Léon d'Ostie (liv. I. ch. 16) dit : « Il donna la liberté à ses esclaves, mais de façon qu'ils restassent sons la domination (in dilione) et la tutelle du monastère, et que, chaque année, chacun d'eux rendit, d'après l'ordre des moines, les services qu'on exigerait de lui.

res services quo ne cuprette de luicon reconnal differents modes d'aicon reconnal differents modes d'aition romaine, l'exclave est dit manumissus lorsque son maître, tent aila tête ou un membre de l'esclave, disaitt ; Je reux que cet lomme soit libre, et qu'il le renvoyait de la main (e manu). A ces most, « Je care qu'il aide oit quorder. C'etta toussi la formale des l'aracs. En conséquence, qu'il aide oit qu'order. C'etta toussi la formale de s' Francs. En conséquence, au care qu'arte chevinis, dans un carrefour. S'il avait lieu dans une maison, on laissi lle sportes ouvertes.

Il y avait un autre mode d'affranchissement qui rappelle les formes de l'adoption. Celui qui veut par hantrada (tradition par la main, per manum propriam) renvoyer un homme libre, doil, lui douzième, dans un lieu réputé saint, le renvoyer libre de la douzième main (capit. de 813). Ce qui signifie qu'il devait passer par douze mains, celles des témoins et du maître (\*).

Marculfe (lib. II, form. 32-34) nous a conservé la formule de l'affranchissement direct.

Te illum aut illum ex familia nostra i presente die al omni vinculo seri tutti absolvimus, ita ut deincept tanquam si ab ingenuis parantilus fuisses procretus, vitam danas ingenuam, et nulli larredum aut protium, mee libertiinitatis obsequium deheas, mis soli Dro, cui omnia subjecta sun! prculiari conce-so quod habes, aut deinceps elaborare poteris (\*\*).

La charte suivante, tirce de du Cange, tout en nous faisant connaître une formule curieuse d'affranchissement, nous pernet d'apprécier exactement les idées du moyen âge touchant les serfs (\*\*\*).

Quoniam omnis potestas à Deo est, et qui potestati resistit, ordinationi Dei resistit, qui summa et mirabili dispensatione reges et durces, carterasque potestates in terra constituit, ut minor majori, ut consequiens erat, serviret potestati; et inter (") Voy. Michelet, Origines du droit franc.

(\*\*) A partir de ce joir nous l'affranchissons, toir un tel ou in tel, de notre famille, de trus les liens de la servitude, afin que to vise libre discrassi comme si tu étais nir de parcets libres, et que tu ne sois sounsi à aucune des obligations de l'excluseçe ou de l'affranchisement, à l'egand de no hirritiers ou de l'eur ayants l'egand de no hirritiers ou de l'eur ayants et que tu ne dépendes que de Dien que de que tu ne dépendes que de Dien que de l'eur de la possession de toujecule et de loui ce que lu pourras arquérir dans la suic que lu pourras arquérir dans la suic que lu pourras ar-

(\*\*) Considérant que toute puissance vieut de \*\*(\*) et que celui qui resiste à une puissance résiste aux ordres de Dieu qui dans sa launte sagesse a établi sur la terre les rois et les durs et toui les autres pouvoirs, afin que le hible obëti au fort aiusi qu'il est naturel, et qui a voulu que parmi les homnes rel, et qui a voulu que parmi les homnes les uns fussent maîtres et les autres esclales uns fussent maîtres et les autres esclales uns fussent maîtres et les autres que le ves, mais de telle sorte que le maitre 00., quodam domioos, alios servos esse voluja; ita atunum et a Deum domini, et servi domions venerarenter et amarent, jorat illud apsolici., Servi, dobelite dominin international productional productional minora, Dominii, quod justium est et sequem est, servis prarteste, minas remittie, quiu est vos domioum habelis in realo; si et vosis et diis doministr, quieroque juste, qui erce et domious omnum est, forma et speelumi totius lossi, jupus servituis pro estama totius lossi, jupus servituis proelegia naledite et vervitute dabolica librare, et sus ineffabilis parriejes efficere; ierce, et sus ineffabilis parriejes efficere; i-

Ideireo ego pro redeopțioce aoime meache et pro sterna beatitudinis retributione, et pro sterna beatitudinis retributione, cut me çius ab onni serviutis çius jiugo abactov, ab bodiernă die et deioreșas escerus, et sus potetatis existic acț que-cuuque voluerit, portas labens spertas, et nulli servitutis obsequium, nsis soil Deo, pro cujus amore ipsum manumitto, debeat, etc.

Le protocole de cette charte renferme plusieurs faits intéressants que l'on croit devoir signaler à l'attention du lecteur. On y recommande l'obéissance aux pouvoirs parce qu'ils dérivent de Dieu; la résistance aux pouvoirs est qualifiée de désobéissance aux ordres de Dieu; les hommes sont divisés

respectit et ainsit Dies, et l'esclave son maistre, surant la produce de l'apdorre, qui di aux reclaves : d'éclaves, obblicac à von mitres et aux maitres : Maitres, ordonnez à « vos cectaves ce qui est juste et réputible, « soyet alous enven ens, car vous avez aux « on maitre qui est dans le roll, et qui vous « on maitre qui est dans le roll, et qui vous « en maitre qui est dans le roll, et qui vous « en maitre qui est dans le roll, et qui vous « en maitre qui est dans le roll, et qui vous « en maitre qui est dans le roll, et qui vous « et maître de loste choes, modele en miroir « de tou bien , a dajapé subri pour nous les entilleres de la servitude, d'ân de uous rachtere de la maiceletion de la bis et dat « cherre de la maiceletion de la bis et dat « cherre de la maiceletion de la bis et dat

Pour le salut de mon âne et pour obtenir le bonlieur éternel, j'affranchis du jung de la servitude W. mon esclave et sa postérité, afin qu'à partir de ce jour et à tout jamais il vive en sûret ét un anûtre de hi-même, qu'il allié où il voudra, ayant les portes ouvertes, et qu'il ue soit soumis à personne, si ce n'est à Dieu, pour l'amour de qui je l'affranchis, etc. en homntes libres et en esclaves par la volonté de Dieu. Ainsi l'esclavage est ordonné par Dieu. De plus, la citation du tette des Actes des apôtres legitime, au nom de Dieu, l'esclavage sur la terre. Ne faut-il pas reconnaître d'après cela que le mouvement d'affranchissement qui se manifesta au douzième siècle ne fut pas dû à l'esprit qui animait alors l'Église, bien qu'il ett été de longue main préparé par le christia-nisme?

A mesure que les affranchissements se multiplièrent, les manières d'affranchir devinrent de plus en plus nombreuses. On distingue 1º la manumission per chartam, chartulam, tabulam, scripturam, epistolam inge-nuitatis. Une charte d'affranchissement declarait ingénu (\*) ou libre un serf qui était dans ce cas désigné sous les noins de chartulatus ou tabularius. Cet affranchissement n'impliquait pas toujours la liberté entière; l'affranchi restait quelquetois soumis à certaines conditions stipulées par son ancien maître, comme de lui paver quelques sommes, ou de lui rendre certains services domestiques, etc. (\*\*). 2º Manumissio per testamentum. Le maître affranchissait le serf par son testament, pro remedio animæ suæ, pour le salut de snn âme. 3º Manumissio per manum rel propriam, vel erogatoris. Le maître, dans le premier cas, affranchissait le serf, en le déclarant libre, on chargeait son executeur testamentaire de déclarer libre, en son lieu, le serf qu'il voulait affranchir. Ce mode d'affranchissement paraît être celui qui avait le plus de ressemblance avec l'affranchissement romain per vindictam. 4º Manumissio per denarium, vel in præsentia regis. Le roi étant présent, prenait de la main du

(\*) Bien que la loi déclarát le serf affranchi ingénu (ingenuas), elle ne lui faisait pas un sort meilleur que celui de l'affranchi (libertinus) d'apres la loi romaine.

(\*\*) En 1238, Étienue, sire de Conflans, affranchit Robert de Besil et ses cofants, à la charge d'un mois de service militaire par an, en sorte que le serf tenait la liberté comme un fief. serf un denier, et le donnait au maltre, comme prix du rachat de l'esclave qui était ainsi affranchi. Ces affranchis par le denier sont désignés quelque-fois sous le nom de denariatus ou denarialis. Du Cangecite la formule dece dernier mode d'affranchissement (888). « Nous avons affranchi un serf à nous appartenant, du nom d'Albert, en lui faisant sauter de notre propre main, selon la loi salique, un denier place dans la sienne, et l'avons ainsi delié de tout lien de servitude. » 5° L'affranchissement dans l'église (in ecclesia, ad altare, circa altare, ante cornu altaris) consistait à declarer dans le temple, devant le peuple et le chapitre assembles, un serf libre, en prononant la formule (voir Marculfe, form. 8). Les serfs affranchis par ce mode jouissaient d'une entière liberté, et étaient placés sous la protection de l'Église. Ce mode est fort ancien. Saint Augustin en fait dejà mention. 6º L'affranchissement en donnant les armes d'homme libre (manumissio armorum traditione, vel in comitatu) est décrit dans les lois de Guillaunie le Conquérant (ch. 65) et de Henri Ier (ch. 78).

« Si quis velit servum sunm liberum factren, trade tenn viccomiti per manum destram in pleuo comiate; quietum clamare debet à jugo servitutis sue per manusisionem, et ostendat ei liberas vias et portas, et tradat illi libera arma, sciitere lanceam et gladium. Deinde liber homo efficiur (\*).

AFFAY. — Charles-Philippe, comte d'Affry, petit-lis du comte d'Affry, colonel genéral des Suisses au service de France et tué à la batalle de Guastalla, appartenait à l'une des familles les plus anciennes du canton de Fribourg. Son piere, né à Versailles en 1713. avait été notrmé capitaine aux gardes en 1734, maréchal de camp en

(\*) Si quelqu'un veut rendre son esclave libre, qu'il le mène devant le vironnte par la main droite, en pleine assemblée; il devra le proclamer delivre du joug de la servitude par son affranchissement, lui montrre les chemins et les portes libres, et lui donner les armes des hommes libres et des id-dire, la lance et l'epèca. Après quoi le serf devient homme libre.

1748, envoyé extraordinaire du roi auprès des états généraux des Provinces-Unies en 1755, enfin colonel des gardes-suisses en 1780, etc. : lui-même était lieutenant dans ce corps à l'époque du 10 août. Après cette journée il se retira en Suisse, et ne reprit du service que sous Napoléon, qui lui donna un régiment et la croix d'officier de la Légion d'honneur. Quand les Bourbons revinrent, le comie d'Affry montra beaucoup de zèle pour leur service, malgré les obligations qu'il avait à Bonaparte. Le continuateur de l'Abregé chronologique de Hénaut, chaud partisan de la légitimité et grand admirateur des dévouements dynastiques, rapporte l'anecdote suivante dont nous ne garantissons pas tous les détails. Lorsque après le 20 mars, au retour de l'île d'Elbe, Napoléon eut repris possession des Tuileries, M. d'Aftry était colonel du régiment suisse en garnison à Paris; le 21 mars, il fit dire à cet officier qu'il passerait le lendemain la revue de son corps. M. d'Affry répondit : « Je ferai mon devoir. » Le même jour il assembla sa troupe, lui fit part de l'ordre qu'il venait de recevoir, et l'invita à lui dire avec confiance quelle conduite il devait tenir. Officiers el soldats s'écrièrent à la fois : « Celle que " prescrit lc devoir. " Le 22 mars, Napoleon ne voyant pas les Suisses dans les rangs, depêcha à leur colonel un de ses aides de camp, avec l'ordre trèsprécis de se rendre sans delai sur la place du Carrousel. Le colonel répondit avec beaucoup de sang-froid, qu'il ne reconnaissait que les ordres du roi. Après la revue, Napoléon fit inviter le colonel à monter au château : Il s'y rendit. Arrivé dans la salle des maréchaux, deux officiers se présentèrent devant lui et lui demanderent son épée; il la tira en effet; mais la placant sous son bras et reculant deux pas, il leur dit : « Que le plus hardi « d'entre vous vienne la prendre! » Cette résistance inattendue les déconcerta, et, sans insister, ils laissèrent passer le colonel, qui fut aussitôt introduit devant Napoleon. Celui-ci, entouré d'un nombreux état-major. le fit

approcher, et lui demanda avec hauteur pourquoi il n'avait pas obei à ses ordres. « Parce que, répondit-il, je n'en « reçois que du roi ou des cantous. -« Savez-vous à qui vous parlez? -« Oui, je parle au général Bonaparte. « - Vous parlez à l'empereur des Fran-« cais, et à ce titre je vous ordonne « de vous rendre sur la place du Car-« rousel avec votre régiment que je « veux voir defiler. - Géneral, i'ai « déjà eu l'honneur de vous répondre · que je ne recevrai d'ordre que du « roi auquel j'ai prêté serment. -« Vous m'avez prête le même serment · il y a cinq ans. - Vous m'en avez a affranchi par votre abdication. - Je · saurai vous en faire souvenir. - Vous « aurez la bonté de vous rappeler en même temps que j'appartiens aux
 cantons. — Je les réduirai. – On ne réduit pas aisément 300,000 hommes « resolus de perdre la vie plutôt que « In liberté. - Cependant vous filtes a asservis par l'Autriche. - Et nous « fûmes delivres par Guillaume Tell. « -- C'est assez ! » Tous les témoins de cette scène étaient persuadés que M d'Affry allait être arrêté en

sortant de l'appartement. Il n'en fut rien. Napoleon, fuoipours représente jar les écrivains royalistes comme un drespote prêt à briser par la force toute résistance, laises M. d'Afgretourner paisblement en Siene, où il fut nommé maréchal de ramp et commandant de la ville de Bôle. Au second retour des Bourbons, le comte commandant de la ville de Bôle. Au second retour des Bourbons, le comte gjiments suisses de la garde, qu'il commanda jusqu'en 1818, époque de sa mort.

AFRIQUE FRANÇAISE. - Depuis que le pacha d'Egypte ne se considère plus que comme un vassal à peu près indépendant de la Porte Ottomane, la France est la puissance europeenne qui a les plus riches possessions en Afrique. Ces possessions peuvent se partager en trois groupes : 1º établissements dans la Senegambie; 2º établissements dans l'océau Indien : 3º établissements dans l'ancienne régence d'Alger. Pour faire comprendre la valeur relative de ces établissements. nous emprunterons quelques chiffres au tableau statistique de l'Afrique, par M. Balbi.

| NOMS DES ÉTATS.           | SUPERFICIE | POPULATION |          |
|---------------------------|------------|------------|----------|
|                           |            | ASSOLVE.   | ARÍATIVE |
| Empire de Maroc           | 130,000    | 6,000,000  | 46       |
| Élat de Tunis             | 40,000     | 1,800,000  | 45       |
| État de Tripoli           | 208,000    | 660,000    | 3,1      |
| Afrique ottomane (Égypte) | 367,000    | 3,000,000  | 3,1      |
| Afrique portugaise        | 390,000    | 1,400,000  | 3,6      |
| Afrique française         | 74,000     | 1,600,000  | 22       |
| Afrique anglaise          | 9t,000     | 270,000    | 3        |
| Afrique espagnole         | 2,430      | 208,000    | 86       |
| Afrique hollandaise       | 80         | 15,000     | 188      |
| Afrique danoise           | 480        | 30,000     | 63       |
|                           |            |            | 4        |

Nous ne donnerons ici qu'un apercu rapide de ces possessions, en renvoyant pour les détails aux m ts Alger, Sénégal, île Saint-Louis, Gorée, île Bourbon, etc. Les établissements dans la Sénégambie forment deux arrondissements : celui de Saint-Louis, dans leguel sont compris tons les comptoirs ou escales formes dans les îles du Senégal et sur les bords de ce fleuve. ainsi que la côte qui s'étend du cap Blanc a la baie d'Iof; celui de Goree, auquel appartient l'île de Gorée et toute la côte comprise entre la baie d'Iof et la Gambie. De ces deux arrondissements, le plus important est celui de Saint-Louis où se fait le grand commerce de la gomme, et qui neut devenir un jour un des plus grands marchés de l'Afrique. Quant à celui de Gorée, il renferme un territoire étendu (depuis le cap Blanc jusqu'à la Gambie), dont la France n'a que la suzeraineté nominale, aucun comptoir n'y avant été établi. « C'est surtout depuis la décadence de la colonie auglaise de Sierra-Léone et le nouvel établissement que les Anglais ont formé à Fernando-Po, que l'on peut prévoir l'importance qu'aura pour la France la possession de Saint-Louis et de Goréc, surtout si les stations du haut Sénégal peuvent se maintenir. De là au bassin du Djoliba on peut commu-niquer en peu de jours; de faibles obstacles séparent les deux cours d'ean, et une fois arrivé a Ségo on pourra aisément descendre à Djenny et à Tombouctou, ou remonter à Bouré, le pays de l'or, ainsi que l'a démontre l'importante exploration de M. Caillie (\*). » Qu'on se rappelle que le Dioliba est le même fleuve que le Niger, un des plus grands fleuves de Afrique, et que Tombonctou, le principal entrepôt du commerce que font les peuples de l'Afrique centrale, fut longtemps une ville vassale de l'empereur de Maroc, notre voisin de l'autre côté de l'Afrique sur les bords de la Méditerranée, et l'on comprendra l'im-

(\*) Balbi, Abrégé de géographie, troisième édition, p. 914. portance que peuvent prendre un jour nos établissements déjà si anciens du Sénégal.

Deguis la pert de Ille de France, Deguis la pert de Ille de France, de die ni 1814 à l'Audrterre, la Françe, de die ni 1814 à l'Audrterre, la Françe ne conserre plus dans ces récions de Ille Bunthon, dont la population s'élevait en 1828 à quatre-vingt-en le levait en 1828 à quatre-vingt-en petit el les sainte-Burier, que l'on a le projet d'évacuer, parce qu'elle a perdi pour le propriet de sainte depuis que tous les comptoirs établis sur les côtes de Madagasero not té évacués.

Etablissements dans la régence d'Alger. Depuis plusieurs siècles, la France avait sur cette côte des établissements pour la pêche du corail, connus sous le nom de concessions. Le territoire désigné par ce mot s'étendait le long de la côte depuis Bougie jusqu'à la frontière de l'Etat de Tunis. Il se composait de deux parties distinctes : « la partie orientale, depuis la frontière de Tunis jusqu'à la rivière de Seybas ou Seibouse (Rubricatus), qui appartenait entiercment à la France, et sur laquelle s'élevaient les forteresses de Bastion de France, de la Calle et le Poste du Moulin ; la partie occidentale, depuis le Seybas jusqu'a Bougie, sur laquelle la regence d'Alger coucédait à la France, moyennant une redevance déterminée, la pêche exclusive du corail. Cette redevance, qui, par le traité du Bastion de France, en 1694, avait été fixée à 17,000 livres, fut portée à 60.000 en 1790, et à 200,000 francs par le traité de 1817. Ces établissements, qui, dans le dix-septième siècle, étaient encore assez considérables, se composaient, outre les trois forts déjà mentionnes, de ceux du cap Roux, du cap Rose et du cap Negre. Deja, anterieurement a 1798, ils avaient été tellement négligés, qu'avant la dernière guerre il n'y avait plus que le Poste du Moulin et la Catte qui eussent une faible garnison régulière de deux à trois cents hommes. Malgré leur peu d'importance sous le rapport militaire, ces établissements étaient bien autrement importants sous celui du commerce. En 1825, la pêche du corail y employa cent quatre-vingttrois hâtiments du port de mille sept cent trente et un tonneaux et montes par mille neuf cent quatre-vingt-six hommes d'équipage; le produit en fut de 25,985 kilogrammes, évalués sur les lieux à 1,812,450 francs, et qui, travaillés, devaient représenter ensuite une valeur très-considérable. La presque totalité de ces bâtiments étaient italiens, mais tous pavaient une redevance à la France. En 1827, le Poste du Moulin et la Calle furent entièrerement démolis par les troupes du dey (\*). »

Trois ans plus tard, Alger tombait au pouvoir des Trançais (rouges Alger), et nos troupes occupérent successivement Oran, Arzew, Mostagan, i'lle de Raschgoun, Trenecen, Mascara, Bone, Bonne, la Calle, Stora, Constantine, et blim que le sud-ouest de l'ancente de l'ancente de l'ancente de l'ancente de l'ancente de l'ancente regence ait ét é laissé à Ablel-Kader, notre suzeraineté ne s'en etend pas moins sur tout l'ancient errotines de la reçence, et n'a d'autres limites que la récette, et n'a d'autres limites que la reçence, et n'a d'autres limites que la precence, et n'a d'autres limites que la precence de Tunis à le pet, et au soul l'immensité du Salet, et l'autre l'immensité du Salet, et au soul l'immensité du Salet, et au soul l'immensité du Salet, et l'autre l'immensité du Salet, et l'au

Acabès, ou territoire d'Agde.—Il avait, depuis le commencement du dixième siecle, le titre de vicomé. Cette vicomé passe, en 993, aux comtrs de Carcassonne, en 1067 aux vicomés d'Albie et de Nimes, en 1187 à l'évêque d'Agde. La suzeraineté de ce fiét ut réunie à la couronne no 1271, en nième temps que les autres États de la maisou de Toulouse.

AGAVE. — Plante de la famille des bromeloides, originaire de l'Amérique méridionale, et naturalisse dejà en Espagne et à Alger; elle pourrait l'être dans la France méridionale et rendrait de grands services dans cette contrée, parce qu'elle pourrait tenir lieu du in et du chauvre dont elle manque. On extrait en effet de l'agave une filsses qui fournit des

(\*) Balbi , ibid. , p. 882 et suiv.

fils très-forts et d'une grande souplesse, qu'on emploie en Amérique et en Espagne aux mêmes usages que le lin et le chanvre dans le nord de la France. La culture en est d'ail-leurs fort simple, et la plante est assez robuste pour croître également bien partout, indépendamment de la qualité du sol. Une espèce particulière d'agave, celle qu'on appelle l'agave du Mexique, fournit en outre, quand la plante est jeune, une liquenr douce et sucrée, qui devient ensuite par la fermentation vineuse et enivrante, et que l'on cultive en grand au Mexique pour ce seul résultat. La culture en grand de cette plante dans nos provinces méridionales, et surtout dans l'Algérie. n'aurait pas seulement pour résultat de doter ces contrées d'un produit dont elles manquent, mais fournirait encore de ces haies impénétrables que l'agriculture réclame partont, et qui à Alger plus que partout ailleurs, dans ce pays de maraude et de rapines, sont indispensables à la sécurité des propriétaires. Les feuilles de l'agave, que les Européens appellent improprenient aloès, sont longues de cinq à six pouces, larges de six à huit et épaisses de trois à quatre. Leur extremité est armée d'épines ou piquants redoutables. L'importance dont peut être cette culture pour l'agriculture française fera sans doute excuser cette excursion dans le domaine des sciences naturelles. AGDE. - Ville du département de

l'Hérault, arrondissement de Béziers, à dix lieues et demie de Montpellier. paraît être une ancienne colonie massaliote; elle se trouve aujourd'bui à une demi-lieue de l'embouchure de l'Hérault, dans le golfe qu'on appelle le Grau d'Agde. Cette rivière y forme un port construit en 1633 par Louis XIII, qui y établit un siège d'amirauté. Agde est dans une position très-avantageuse : derrière elle s'étend une plaine fertile, et à ses pieds coule l'Hérault, ainsi qu'une des branches du grand canal du Midi. Son port, qui peut contenir insqu'à quatre cent cinquante navires de soixante à deux cents tonneaux, et

qui en renferme ordinairement trente à quarante, est précède d'un chenal, dont la largeur movenne est de deux cents mètres et la profondeur de cinq. Des quais construits en lave le conduisent jusqu'à la mer. Agde fait un commerce actif de cabotage, et approvisionne de poisson frais tout le département de l'Hérault et une partie de celui du Gard. Cent vingt bâtiments de cent à trois cents tonneaux appartiennent à ce port. Ses tours, ses murailles et la plupart de ses maisons sont construites en pierres de lave fournies par le volcan éteint de Saint-Loup, voisin de la ville, et dont le cratère est élevé de deux cent quatrevingt-douze mètres au-dessus de la nier. A une lieue d'Agde, en face de l'embouchure de l'Hérault, est un flot que Richelieu voulut joindre au conti-nent par une jetée formée d'énormes rochers. Sur cet flot, qu'on croit être un ancien volcan, a été construit le fort de Brescou, qui serait imprenable s'il était bien fourni de vivres. Les magasins, les casemates, les batteries même sont taillés dans le roc; on n'y peut faire aucun débarquement, et il est impossible à aucun vaisseau, galiote à bombes et barque canonnière

d'en approcher. AGE. - Ce mot désigne les diverses époques de la vie des individus. Ce n'est pas seulement un terme de physiologie; la considération de l'âge de l'individu est aussi une des matières de la législation, qui déclare l'individu capable de tels ou tels actes seulement à tel ou tel âge. Ainsi le mariage est défendu avant quinze ans pour la femme et dix-huit ans pour l'homme; vingt et un ans est l'époque de la majorité légale; vingt-cinq ans sont nécessaires pour être juré, électeur, maire, et trente pour être député ou pair avec voix deliberative. Dans la égislation crimmelle, l'âge où la culpabilité n'a plus d'excuse, est seize ans. Avant cette époque, l'accusé peut être renvoyé absous, par la raison qu'il a agi sans discernement. Dans les anciennes coutumes, quatorze ans était le terme où finissait la minorité des non-nobles; on ne consultait pour les déclarer majeurs que les forces acquises, et on jugeait ordinairement qu'à cet de elles réant assez grandes pour qu'ils pussent se livrer à l'agriculture, au commerce ou à l'industrie. Quant aux nobles, leur majorité était fixée à vingt et un ans : à cette époque seuloment on les jugeait capables de porter les armes avec honeur et de déroidre les armes avec honeur et de déroidre les armes avec honeur et de déroidre forcés d'accepter le duel et pouvaient être aduis dons la chevalerie.

AGE ( moven ). - On désigne sous ce nom, dans l'histoire de France et dans l'histoire générale de l'Europe . la période qui s'étend depuis le commencement de l'invasion des barbares et la chute de l'empire romain insqu'aux temps modernes, dont le commencement est fixé au milieu du quinzième siècle. On se plaint généralement de la confusion que présente l'histoire du moyen âge, de ces dix siècles durant lesquels l'antique société achève de se dissoudre pour préparer, non sans de pénibles efforts, l'ordre politique qui s'est enfin constitué dans les temps modernes. Cependant cette confusion n'est qu'apparente. Que tronve-t-on en effet dans cette periode mémorable de la vie de l'humanité, où la France a commencé à prendre le rôle et le caractère qu'elle a depuis toujours conservés? C'est d'abord une triple invasion, celle des Germains, celle des Slaves et celle des Arabes, qui inonde successivement les provinces romaines, les recouvre, pour ainsi dire, de populations étrangéres qui font prévaloir d'antres langues et d'autres mœurs. Cina siècles s'écoulent au milieu de ces grands mouvements de peuples, que la main de Charlemagne a un instant arrêtés. Au sixième , c'est-à-dire vers l'an 1000, le repos et le silence sont partout, les ténèbres s'étendent, les sociétés se morcellent. Institutions, lois, coutumes, langues, tout devient local. Cependant quelque chose de général, d'universel, qui porte en tous lieux sa langue, sa legislation. sa hierarchie, subsiste : c'est l'Eglise, qui n'est étrangère nulle part, dont les membres s'entendent et se répondent d'une extrémité à l'autre de l'Europe, qui préclient les mêmes destinos, animent d'un même esprit ces innombrables sociétés au mileu desimportant de la comment de la commune et seint enfin tous res peuples dans une sent enfin tous res peuples dans une commune et sainte entreprise. Ce fut d'urant les cruisades, autour du tombeau du Christ, que les représentants de bottes les nations europoir les prédication resi jusqu'à Jérusalem por les prédication resi jusqu'à Jérusalem por les prédication resi fies, as retres d'une même communion.

Après les croisades, les grandes sociétés commencent à se reconstituer : alors se présentent la lutte de la Prance reconstruit de la Prance de la Control de la Prance de la Coute de

Dans ces dix siècles, la France, avons-nous dit, prit déjà le rôle qu'elle a depuis conservé, celui d'une nation éminemment libérale dans le sens le plus élevé du mot, généreuse, active, accessible à toutes les grandes pensées, mais turbulente, moins apte au commerce et à l'industrie qu'à la guerre; moins eapable de prudence et de patience que d'efforts violents et temporaires; moins habile enfin à fonder un gonvernement régulier et des libertés générales qu'à faire des émeutes de rues, qui donnalent parfois des privilèges à une ville, sans pouvoir jamais accomplir une révolution du-

AGE-BERTRAND. - Ancien fief noble d'Angoumois.

AGEN. — Cette ville, située sur la rive droite de la Garonne, et chef-lieu du département de Lot-et-Garonne, est une des plus anciennes cités des Gaules; les Romains, qui la nommaient Aginnum, la connaissaient comme ca-

pitale des Nitiobriges. Il y a peu de villes qui aient passé par autant de vicissitudes. En effet, elle fut souvent prise, reprise et démantelée : d'abord, durant les guerres civiles de l'Empire, puis par tous les barbares qui pénétrèrent dans la Gaule; au neuvième sièele, par les Normands; au quatorzième, par les Français et les Anglais qui s'en disputerent fréquemment la possession; au seizième enfin, durant les guerres de religion. Le mariage d'Eléonore d'Aquitaine avec Henri II avait, en effet, donné la Guienne (vov. ee mot) aux rois d'Angleterre. Quand le traité de 1258 mit fin à la première période de cette guerre de trois sièeles, Agen resta, ainsi que Bordeaux, à Henri III. En 1322, les Français la reprirent, mais ils la rendirent en 1330. Toutefois, Agen ne voulut pas reconnaître la domination anglaise jusqu'au traité de Bretigny, qui la céda de nouveau à l'Angleterre (1360). Fidèle à la France, elle se soumit à Charles V, et attira sur elle, en 1418, toutes les forces du comte d'Armagnae qui la saccagca. Les protestants et les catholiques s'en emparèrent a plusieurs reprises, de 1562 à 1592, époque où elle ouvrit ses portes à Henri IV. An-dessus de la ville s'élève un rocher où plusieurs cellules ereusées dans la pierre ont autrefois servi de retraite à des ermites; de la. on découvre une vue magnifique, la Garonne, les vastes et belles plaines qu'elle traverse, et la chaine lointaine des Pyrénées. Agen renferme une manufacture royale de toiles à voiles, et fait une grande exportation de blés, de vins, d'eau-de-vie, de chanvre, de fruits, surtout de prunes qui paraissent avoir une propriété antiscorbutique. La position d'Agen sur la Garonne, entre Bordeaux et Toulouse, en fait l'entrepôt du commerce de ces deux places; d'autre part, elle sert de débouché aux farines des départements agricoles qui l'entourent . et qu'elle expédie à Bordeaux, d'où elles sont portées aux colonies. Sulpice Sévère, Jules Sealiger, Lacépède et le général Lacuée sont nés à Agen.

Agen était au dernier siècle le siège

d'une sénécloussée, et sou le rapport linancier le che-lieu d'une récelon. La taille y était réelle, et il n'écial personne possedant des biens roturiers qui en flit exempt. Quant au diokes, il était entouré par ceux de Sarlat, de Périgueux, de Lectoure, de Condon, de Calores, de Montaulon et de Bazas; anciennement le Condmois en faisait aussi partie, Agen est qui embrasse tout le département de Lett-et-Garonne, et d'une cour royale dont le ressort s'étend sur les départements du Gers, du Lot et du Lotet-ments du Gers, du Lot et du Lotetements du Gers, du Lot et du Lot-

Garonne.

AGENDICUM, ville de l'ancienne
Gaule, capitale des Senons, et qu'on
a prise longtemps pour Sens, mais qui
doit avoir occupe l'emplacement de
Provins.

TABLES TO S. (Pagus Aginanasia), petit pays del Tanienne France, avec helitre de contré, puis celui de duré, long de tonje, quate formant aujourd'ini le département de Lot et d'aronne. Les plaines de la Garonne produisent une inniense quantité de chanver. Au d'ernier siècle les arsenaux de la marine en ont tiré unue seule annue jeung 300 milliers. Lonis XIII erupeça l'Agencis à III. Lonis XIII erupeça l'Agencis à III. Lonis XIII erupeça l'Agencis à III.

AGENT. — On appelle ainsi celui qui agit pour autrui, et les instruments dont l'homme se sert pour les productions industrielles : ainsi la monnaie est un agent de circulation, le fer un agent de production

un agent de proueurou. — L'État s'ecourrent per la commentación de la commentación de toute autre manière, en recevant des inscriptions sur le grand livre, par exemple, etc., le debiteur d'une foule de crianciers, ceux-ci, quand ils ont besoin de rentrer dans leurs fonds, incjocient, à la Bourse, le titre de leur creime. Cris titre, reprisentant deris comme une denre veritable, dont le prix varie d'après les circontances, qui, favorables ou contraires

au gouvernement, font monter ou baisser le taux de l'intérêt, selon le degré de confiance que les créanciers de l'État aecordent à leur débiteur. Ainsi, cinq francs de rentes, émises au pair, valent cent francs; mais si, par suite de l'abondance des capitaux, le taux de l'intérêt dans les transactions privées baisse au-dessous de cinq pour cent, les rentes sur l'État devenant plus avantageuses que les créances particulieres, chacun cherche à s'en procurer. La concurrence faisant à son tour monter la valeur des rentes, et ceux qui les possedent ne voulant consentir à les vendre qu'avec gain, il se trouve bientôt qu'une rente cinq ponr cent ne représente plus un capital de cent francs, mais de cent cinq, de cent dix francs. Dans des circonstances contraires, si les capitaux deviennent rares, si la confiance dans les ressources et la bonne foi du gouvernement s'affaiblit, les placements se détournent de cette voie, et les rentes sur l'Etat tombeut dans un discrédit qui fait baisser de beaucoup leur valeur. Ainsi, l'on a vu des rentes sur le gouvernement espagnol ne plus valoir, au lieu de cent francs, que trente, vingt, et même dix-sept francs. On concoit done quelle immense différence pent présenter, selon les circonstances, la valeur des effets publics. Or, il v a une classe d'hommes, les agents de change, qui sont chargés de la négociation de toutes ces valeurs; ce sont eux qui les vendent ou les achétent pour le compte des partieuliers, et qui fixent, chaque jour, leur cours à la clôture de la Bourse. On sait, en effet, à la fin de chaque hourse, quand toutes les opérations ont été terminées, à quel prix ont été achetées ou vendues par les agents de change les dernières rentes, et, par conséquent, quelle était leur valeur, si elles ont monté ou baissé de quelques centimes sur le cours du jour précédent.

Il en est des actions industrielles et de toutes les valeurs commerciales comme des inscriptions sur le grand-livre; et ce sont encore les agents de change qui sont chargés de les négocier et d'en constater le cours. Ils peuvent aussi faire les négociations et le courtage de vente ou d'achat de matières métalliques ; mais il leur est defendu, sous peine de destitution et d'amende, de faire aucune opération de commerce ou de banque. Néanmoins ils savent profiter de leur position, qui fait passer entre leurs mains toutes les affaires d'argent, pour jouer à la hausse ou à la baisse, en opérant des dépréciations ou des exagérations fictives qui leur permettent de réaliser des gains énormes. Toutefois ce jeu est dangereux, et les désastres des agents de change sont aussi fréquents que leurs rapides fortunes, de-

venues proverbiales. AGENTS DE POLICE. - Par ce nom sont désignés les officiers charges de maintenir l'ordre dans les villes, de veiller à la sûreté des habitants, à l'arrestation des voleurs; mais trop souvent, surtout à Paris, les préoccupations politiques de leurs chefs leur ont fait oublier leurs fonctions veritables pour suivre à la piste des complots qu'ils ont trop rarement prévenus, négligeant ainsi les voleurs et les assassins pour nes'occuper que de carbonari, de républicains et de carlistes. Une amélioration importante, due à M. de Belleyme, préfet de police sous la restauration, a été de donner un costume aux agents de police, afin qu'ils pussent être reconnus partout. Malheureusement cette police enrégimentée n'a pu faire disparaître la police civile, et les mouchards pullulent toujours.

Les principaux agents de police sont : le commissaire de police, les inspecteurs, les officiers de paix et les sergents de ville. Depuis 1817, il n'existe plus de commissaires généraux de police; leurs fonctious ont été confiées, dans les départements, aux préfets, sous-prefets et officiers municipaux. Paris seul a conservé un préfet de police.

AGENTS DIPLOMATIQUES — Il y en aen France de quatre degrés différents, dont les titres, les émoluments, etc., ont été réglés par l'ordonnance du 16 décembre 1832, insérée au Moniteur le 10 mars 1833.

Louis-Philippe, roi des Français, A tous présents et à venir, solut,

Sur le rapport de notre ministre serétaire d'État au département des affaires étrangères,

Nons avons ordonné et ordonnons ce qui

Art. 1". Nos missions diplomatiques seront à l'avenir partagies en quatre classes, 2. Appartiendront à la première classes, quel que soit le titre confère à ceux qui en exerceront les fonctions, les missions de Londres, Saut-Pétersbourg, Vienne, Rome,

Madid, Constantinople el Berlin.
Toutes les autres missions qui sont en ce
moment, ou qui pourront être à l'avenir
qualifices ambassades, seront placées dans la
même catégorie, mais suelement pendant
le temps que cette dénomination y restera
attachée.....

3. Appartiendront à la deuxième classe, les missions de la Haye, Bruxelles, Copenlague, Stockholm, Dresde, Munich, Stuttgard, Francfort et Lisbonne, dont les titulaires auront le rang et la qualification de ministres pléinjotentaires.

 Appartieudront à la troisième classe les missions de Hambourg, Carlsruhe, Nauplie et Florence, dont les titulaires auront le rang et la qualification de ministres résidents.

5. Appartiendrout à la quatrième classe les missions de Cassel. Darmetsdit et Hanorre, qui seront coufiées à des chargés d'affaires.
6. Les emplois de ministres résidents, bien que formant une classe distincte de ceut de clargés d'affaires, pourront, comme ces derniers, être immédiatement conférés

aux premiers secrétaires d'ambassade,
7. Il sera ultérieurement statué sur la classification définitive de nos missions d'A-

merique.

Donné à Paris, en notre palais des Tuileries, le 16 décembre 1832.

Les fonctions des agents diplomatiques sont, en général, de proteger les interêts des Français qui setrouvent dans les pays étrangers, de surreiller la conduite des cours auprès desquelles entre leur gouvernement et celui près duquei lis sontenvoyés. Un agent diplomatique n'est accrédité que lorqui il a remis au souverain les lettres officielles qui constituent ses pouvoirs

Louis-Puilipre.

AGENTS ECCLÉSIASTIQUES OU Agents du elergé. — Durant l'ancien régime, tout le clergé de France se réunissait à époques fixes pour traiter de ses intérêts, et nommait dans ces assemblées deux députés du second ordre (voyez CLERGÉ), chargés de solliciter à la suite de la our pour les affaires de tout Fordre, d'en être les représentants dans l'intervalle des grandes assemined de la company de l

blées qui avaient lieu tous les cinq ans.
AGENTS PROVOCATEURS. — Ces
fonctionnaires d'une espèce nouvelle,
et crées à l'usages spécial de la restauration, lui ont rendu les plus tristes serviess. Les ont eux qui ablient fouenter
les troubles, les conspirations, pour
ceux que leurs coupables artifices
avaient entraînés dans l'ablime (voyez
CARON).

AGGLONE RATION. - Voici quelques belles pages dictees par Bonaparte à Sainte-Hélène sur l'avenir de l'Europe et sur le but moral des guerres de l'empire. A-t-on le droit de dire que ces pensées ne sont nées que sur le rocher de Sainte-Helène, et n'ont été émises que comme une tardive justification d'une ambition démesurée? L'homme qui sentait si bien sa force et dont la vue s'étendait si loin . n'at-il pu, comme il l'affirme lui-même, penser de bonne heure toutes ces choses? Quelle intelligence des vrais besoins des peuples I quelle vérité dans ces reflexions sur l'Espagne « que de terribles agitations attendent: > sur l'Italie, « qui se croit envahie, déshéritée, et qui l'est ; » sur l'immense pouvoir assuré au « premier souverain qui, au milieu de la première grande mêiée, embrassera de bonne foi la cause des peuples | »

peuples: 

" Une de mes plus grandes pensées, 
dissil l'empereur, acté l'agglomeration, 
a concentration des mémes peuples 
de l'empereur, acté l'agglomeration, 
a concentration des mémes peuples 
de l'empereur de l'empereur de l'empereur 
d'ainsi, l'on compte ne Europe, bien 
qu'épars, plus de trente millions de 
Français, quinze millions d'Espagnolis, 
quinze millions d'Italiens, trente millions d'Allemands: j'euses voulu faire 
l'empereur de l'empereur 
dissiparité de l'empereur 
de l'empere

de chacun de ces peuples un aeul et même corps de nation. C'est avec un tel cortége qu'il ett été beau de s'avancer dans la postérité et la bénédiction des siècles. Je me sentais digne de cette gloire...

a Après cette simplification sommaire, il eût été plus possible de se livrer à la chimère du beau idéal de la civilisation; c'est dans cet état de choses qu'on eût trouvé plus de chances d'amener partout l'unité des codes, celle des principes, des opinions, des sentiments, des vues, des intérêts. Alors, peut-être, à la faveur des lunucres universellement rénandues , devenait-il permis de rêver, pour la grande famille européenne, l'application du congrès américain ou celle des amphictyons de la Grèce; et quelle perspective alors de force, de grandeur, de jouissances, de prospérité! Quel grand et magnifique spectacle!

L'Saglomeration de trentou quarante millions de Français etait faite et parfaite, celle des quinze millions d'Espanols l'estait à peu près aussi, Rien n'elant plus commun que de convertir l'accident en principe, comme je n'ai point soumis lez Espagonbs, on ratsounera désormis comme s'ile cussent été insoumettables; mais le fait est qu'is ont été soumis, et qu'a unoment même où ils m'ont échappé, des cordes de Cadit trailaents acertement

« Aussi ce n'est pas leur résistance, ni les efforts des Anglais qui les ont délivrés, mais bien mes fautes et mes revers lointains; celle surtout de m'être transporté avec toutes mes forces à mille lieues d'eux, et d'y avoir péri; car personne ne saurait nier que ai lors de mon entrée dans ce pays, l'Autriche, en ne me déclarant pas la guerre, m'eût laissé quatre mois de plus en Espagne, tout y eût été terminé, le gouvernement espagnol allait se consolider, les esprits se fussent calmés, les divers partis se seraient ralliés; trois ou quatre ans eussent amené chez eux une paix profonde, une prospérité brillante, une nation compacte, et j'aurais bien mérité d'eux ; je leur eusse épargné l'affreuse tyrannie qui les foule, les terribles agitations qui les

attendent.

« Quant aux quinze millions d'Italiens, l'agglomération était déjà fort avancée : il ne fallait plus que vieillir, et chaque jour murissait chez eux l'unité de principes et de législation, celle de penser et de sentir, ce ciment assuré, infaillible, des agglomérations humaines. La réunion du Piémont à la France, ceile de Parme, de la Toscane, de Rome, n'avaient été que temporaires dans ma pensee, et n'avaient d'autre but que de surveiller, garantir et avancer l'éducation nationale des Italiens. Et vovez si je jugeais bien. et quel est l'empire des lois communes! Les parties qui nous avaient été réunies, bien que cette réunion pût paraître de notre part l'injure de l'envahissement, et en dépit de tout leur patriotisme italien, ces mêmes parties ont été précisement celles qui, de heaucoup, nous sont demeurees les plus attachées. Aujourd'hui qu'elles sont rendues à elles-mêmes, elles se croient envahies, déshéritées, et elles le sont!

«Tout le midi de l'Europe eût donc bientôt été compacte de localités, de vues, d'opinions, de sentiments et d'intérêts. Dans cet état de choses, que nous elt fait le poids de toutes les nations du Nord? Quels efforts humains ne fussent pas venus se briser contre une telle harrière!...

 L'agglomération des Allemands demandait plus de lenteur, aussi n'avaisie fait que simplifier leur monstrueuse complication, non qu'ils ne fussent préparés pour la centralisation, ils l'étaient trop au contraire; ils eussent pu réagir aveuglément sur nous avant de nous comprendre. Comment est-il arrive qu'aucun prince allemand n'ait jugé les dispositions de sa nation, ou n'ait pas su en profiter? Assurément si le ciel m'eût fait naître prince allemand au travers des nombreuses crises de nos jours, j'eusse gouverné infailliblement les trente millions d'Allemands réunis; et, pour ce que je crois connaître d'eux, je pense encore que, si une fois ils m'eussent élu et proclame, ils ne m'auraient jamais abandonne et je ne serais pas ici....

Quoi qu'il en soit, cette aggloniration arrivers tot ou tard par la force des choses, l'impulsion est donner, et je ne peus pes qu'après na clutte et la disparition de mon système il y air de Europe d'autre grand equilibre possible que l'agglomeration et la confécration des grands peuples. Le premier d'existion des grands peuples. Le premier d'existion de la companyation de la bonne foi la cause des peuples, ses drouvers à la tête de toute l'Europe et pourra tenter tout ce qu'il voudra...

« Que si l'on me demande à présent pourquoi je ne laissais pas transpirer ailleurs de pareilles idées? pourquoi je ne les livrais pas à la discussion publique? Elles eussent été si populaires, me dira-t-on, et l'opinion m'eutété d'un renfort si immense! Je réponds que la malveillance est toujours beaucoup plus active que le bien; qu'il existe aujourd'hui tant d'esprit parmi nous, qu'il domine assement le bon sens et pent obscurcir à son gre les points les plus lumineux; que livrer de si hants objets à la discussion publique, c'était les livrer à l'esprit de coterie, aux passions, à l'intrigue, au commérage, et n'obtenir pour résultat infaillible que discrédit et opposition. Je calculais donc trouver un bien plus grand secours dans le secret; alors, demeuraient en auréole autour de moi ce vague qui enchaîne la multitude et lui plaît, ces spéculations mystérieuses qui occupent, remplissent tous les esprits, enfin ces dénoûments subits et brillants reçus avec tant d'applaudissements et qui creent tant d'empire (\*).

Agista. Pierre-Jean Agier, né à Agista. Pierre-Jean Agier, né à president de chambre de la cour royale et 22 septembre 1823, suivit d'abord la carrière du barreau, où son père, proupeur au parlement, s'était jais distinguir. Mais la faiblesse de sa poitrine et la lougue retraite à laquelle il se condamna, après la querelle du parlement avec le chanceier Maupeou, lu firent

(\*) Mémorial de Sainte-Hélène,

abandonner cette vie active pour le travaildu cabinet. Parlementaire persécuté par la cour, janséniste et zélé partisan de Port-Royal, il était tout préparé à accueillir les idées de 1789; aussi viton ce pieux jurisconsulte, qui, à cette même époque, bien qu'il fift âgé de plus de quarante ans, se mettait à apprendre l'hebren, afin de pouvoir lire la Bible dans l'original, se montrer un des adversaires du ponvoir absolu. Nommé député suppleant aux états généraux, il mérita l'honorable distinction d'être élu l'un des candidats pour la place de gouverneur du dauphin, et fut nominé, lorsqu'on réorganisa les tribunaux de Paris, président du tribunal du second arrondissement. Mais depuis la fin de l'année 1792 jusqu'après le 9 thermidor, il resta sans fonctions. A cette époque, il rentra dans l'administration judiciaire, d'où il ne sortit plus désormais. Sa vie comme iurisconsulte est moins eurieuse que ses cerits, anxquels il doit son originalité et sa réputation. Le principal d'entre eux est intitulé les Prophetes, nouvellement traduits sur l'hébreu avec des explications et des notes critiques, 1820-1823, onze vol. in-8°, en v comprenant l'appendice intitulé Commentaires sur l'Apocalypse. Cet ouvrage renferme sur les propheties de l'Apocalypse des doctrines qui paraissent se rapprocher beaucoup des erreurs des millénaires, et qui l'ont fait accuser d'hérésie par les ultramontains, dont il combattait, comme légiste et comme théologien, les prétentions au nom des libertés de l'église gallicane. Il avait précédemment publié une traduction des psaumes, des vues sur le second avenement de Jésus-Christ, etc. En 1789, à une époque où les idées mystiques n'avaient pas encore absorbé tonte son attention, le président Agier avait composé le Jurisconsulte national, ou Principes sur les droits les plus importants de la nation. Ce travail avait pour but de prouver : 1° que la liberté civile est au nombre des anciens droits de la nation française, qui n'en a été privée que par les envahissements

successió de la royauté; 2º que des assemblées nationales avaient eu seules, dans les premiers temps de notre monarchie, le droit d'etablier de rejartir les impost; 3º qu'elles avaient autorisé les emprunts et pris part à la formation de toutes les tois, etc. Comme privé, le président, Agier jouit nomme privé, le président, Agier jouit réputation méritee de droiture et d'équité.

AGILES (Raymond d'), auteur d'une chronique de la première croisade. - « Gnillaume de Tyr écrivait l'histoire des croisades quatre-vingts ans après leur explosion, au milieu des revers et presque sur les ruines du royaume chrétien qu'elles avaient fondé; Albert d'Aix répétait les récits des premiers croisés de retour en Occident, s'associant avec l'Europe entière à leurs sentiments et à leur gloire, bien au'il fût demeure etranger à leurs aventures: Raymond d'Agiles raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, ce qu'ont vu et fait son prince et ses compagnons. Chanoine de la cathédrale du Puy en Velay, lorsqu'en 1095 Urbain II vint prêcher à Clermont la croisade, et probablement jeune encore, puisqu'il n'était que diacre, il accompagna son évêque, le célèbre Adhémar, fut ordonné prêtre dans le cours de l'expédition, devint chapelain de Raymond, comte de Toulouse, et prit, pendant la route même, en 1097 au plus tard, de concert avec Pons de Balazun ou Balazu, l'un des plus braves chevaliers du conite, la résolution d'écrire tout ce qui se passerait sous ses venx. Aussi un manuscrit de l'ouvrage, qui se tronvait à Londres, porte-t-il le nom de Pons de Balazun; mais il suffit de le lire pour reconnaître que Raymond d'Agiles en est le véritable auteur. Il écrivait probablement, à chaque station, ce qu'il avait observé, ou ce que lui rapportait Pous, mêle de plus près aux événements. Pons mourut au siège d'Archas, entre février et mai de l'année 1099, et Raymond n'en continua pas moins son travail. Il le conduisit jusqu'au differend qui s'eleva, après la prise de Jérusalem, entre le roi Godefroi et le comte Raymond, au sujet de la tour de David, c'est-à-dire, jusque vers la fin de juillet 1099. La plupart des érudits s'accordent à croire que les deux fragments qui se prolongent un peu au delà de cette époque, et contiennent le récit de la bataille d'Ascalon, ont été ajoutés après coup par une main étrangère. Raymond d'Agiles quitta Jérusalem avant le 14 août 1099, pour aller à Jéricho avec quelques autres croisés; ils passèrent le Jourdain sur un bateau d'osier, n'en trouvant ancun autre pour cette netite traversée; et, de ce moment, rien ne nous apprend quel fut le sort de l'historien, ni s'il revint en Europe ou mourut en Palestine : la brusque conelusion de son ouvrage donne quelque vraisemblance à cette dernière con-

« Le comte de Toulouse et les croisés desa suite sont, comme on peut s'v attendre, le principal objet de ses récits ; mais ils n'en sont que plus authentiques et d'un intérêt plus pressant. Tous les écrivains de cette époque nous font connaître, avec plus ou moins d'étendue, les évenements généraux de la croi-sade. Raymond d'Agiles est un de ceux qui, en racontant certains faits avec tous les détails qu'il a lui-même recueillis au moment et sur le lieu, nous ont transmis, des idées et des mœurs des croisés, le tableau le plus vivant et le plus vrai. La narration judiciense de Guillaume de Tyr ne pcint pas aussi fidelement l'état de l'imagination des hommes dans cette grande aventure, que ces innombrables visions, songes, pressentiments, miracles, dont le chanoine du Puv nous a si scrupuleusement conservé le souvenir.

a L'ouvrage est dédié à l'évêque de Viviers, Léger, qui fut plus tard légat du saint-siége. Pons de Balazun était du diocese de Viviers. Il n'en existe aucune autre édition que celle qui se trouve dans les Gesta Dei per Francos de Bongars(\*). »

(\*) Notice sur Raymond d'Agiles, par M. Guizot, Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France.

Nous ajouterons sculement à cette excellente notice quelques détails tirés de l'ouvrage même de Raymond d'Agiles, et qui feront moins connaître sa manière que les mœurs du temps et l'esprit qui animait les croisés. Dans l'Esclavonie, le comte de Saint-Gilles ayant fait six prisonniers sur les Slaves, leur fit arracher les veux, et ordonna qu'on coupât les mains aux uns et les pieds aux autres. Le chroniqueur ajoute: « Il est difficile de dire combien le comte s'illustra dans cette circonstance par son courage et sa prudence. » Au siége d'Antioche, une troupe d'infidèles à cheval avait fui à travers les rochers pour échapper à la poursuite des chrétiens, et s'était précipitée du haut d'une montagne. « Nous nous réjoulmes beaucoup, dit Raymond, du trepas de ces barbares, mais nous gémissions sur la perte de trois cents chevaux qui périrent avec eux. » Après un combat contre les Tures, Godefroi revint au camp, faisant porter par des Turcs les têtes de leurs compagnons tués sur le champ de bataille, spectacle, ajoute-t-il, fort plaisant à voir, quod nostris satis jucundum fuit. A la fin du récit de la bataille livrée au roi de Tripoli, il dit : « C'était quelque chose de délicieux, de délectable, de voir le petit ruisseau porter à la ville les cadavres mutilés des nobles et du peuple. » Mais le tableau de la prise de Jérusalem tient lieu de toute autre citation. « Comme les nôtres étaient déjà « en possession des remparts et des « tours, on out voir dès lors des choses · admirables. Parmi les Sarrasins, « les uns étaient frappés de mort, ce « qui était pour eux le sort le plus « doux; d'autres percés de flèches se « voyaient forcés de s'élancer du haut « des tours; d'autres encore, après avoir longuement soufiert, étaient « livrés aux flammes et consumés par « elles. On voyait dans les rues et sur « les places de la ville des monceaux « de têtes, de mains et de picds. Les « hommes de pied et les chévaliers ne « marchaient de tous côtés qu'à travers « les eadavres. »

A côté de ces traits qui peignent la

cruauté des croisés, s'en trouvent d'autres qui montrent leur confiance dans le ciel et dans la constante intervention des anges. A la bataille de Dorylée, ce sont deux cavaliers divins qui mettent les Turcs en fuite. Plus tard, avant d'arriver à Antioche, ce sont les visions du comte de Saint-Gilles, qui, malade et sur le point de rendre l'âme, est visité par un saint, lequel lui annonce que Dieu lui accorde un délai. Dans une bataille devant Antioche, le uombre des chrétiens se trouva au milieu de la mélée tont d'un coup doublé. Plus tard, c'est l'évêque du Puy qui apparaît à quelques croisés avec la barbe et le visage à demi brûles par les flammes de l'enfer, au travers desquelles il lui fallut passer pour avoir un instant douté de l'authenticité de la sainte lance. Enfin, au-dessus de toutes ces apparitions, se place le miracle qui fit trouver cette sainte relique à laquelle les croisés durent désormais tous leurs succès. On peut voir encore, par le récit de Raymond d'Agi-les, combien il est faux de donner pour chef aux premiers croisés Godefroi de Bouillon. A chaque expédition, à chaque mouvement de l'armée, on choisit un chef nouveau; il n'y a pas plus d'unité que de discipline au moment de la bataille d'Antioche; le chroniqueur nous montre les hérauts courant par toutes les rues de la ville et criant que chacun ait à suivre le chef de sa nation, etc.

AGIO. — Ce mot désigne le surplus de valeur d'une monnaie sur une autre, surplus dù à la concurrence qui fait rechercher telle monnaie plutôt que telle autre. Ainsi, pour se procurer mille francs en or, il faut donner quelquefois jusqu'à mille dix francs en argent, parce que l'or, presentant, sons un plus petit volume, une plus grande valeur que l'argent, est recherché pour les voyages et même par les personnes qui ne veulent avoir que de l'or en poche, etc. Aussi l'agio donne naissance à une profession, celle des changeurs qui changent les monnaies, et à celle des banquiers qui escomptent les billets. Mais l'aglo qui, pris dans ce s'engagea eutre elles, sans que, de

sens, n'a rien que de licite, peut devenir illégal Jorsque des particuliers ou des compagnies cherchent à finire monter ou laisser par des moyens réprouvés par les lois et les usages, la valeur d'une certaiue monaie ou de certains effets, soit en faisant de fousparements, soit en répandaint de fousses nouvelles. C'est alors de l'agiotage, cette plaie honteuse de la Bourse, qui trouble aujourd'hui le commerce et eêne toutes les transactions.

AGNADEL. - Bourg du Milaneza célèbre par une victoire que Louis XII remporta sur les Vénitiens le 14 mai 1509. Le pape, le roi de France, l'empereur, le roi d'Espagne et de Naples, tous jaloux de la puissance de Venise, avaient formé la ligue de Cambrai (voyez ce mot), qui devait dépouiller Venise de toutes ses possessions continentales. Les Français, alors maîtres du duché de Milan (voyez ce mot), attaquèrent les premiers. Les Vénitiens, sous les ordres des deux Orsini , l'Alviane et le comte Pitigliano , campèrent à l'ouverture de la campagne, sur la gauche de l'Adda, dans le camp retranché de Triviglio, « Louis X II. apres avoir passé un jour à un mille de distance d'eux, résolut, pour les engager à sortir de leurs retranchements, de s'étendre au midi, comme s'il voulait couper leurs communications avec Crème, où étaient leurs magasins. Il prit donc sa route par Rivolta et Agnadel, tandis que les Vénitiens, devinant son mouvement, se dirigèrent sur Vaila, où ils comptaient, dans une position également forte, lui couper de nouveau le chemin. Dans cette marche des deux armées, les Français parcouraient l'arc du cercle dont les Vénitiens spivaient la corde. De hautes broussailles qui les séparaient ne leur permettaient point de se voir. Tout à coup, le 14 mai, vers midi, l'avant garde française, conduite par Charles d'Amboise et Jean-Jacques Trivulzio, reconnut qu'elle avait devant elle l'arrièregarde de l'armée italienne, qui l'avait devancée, et qui, commandée par l'Alviano, se portait sur Vaila. La bataille

part et d'autre, on en eût formé le dessein. Le combat entre ces deux divisions n'était point inégal; mais, comme les deux armées marchaient dans le même sens, Pitigliano, qui commandait l'avant-garde vénitienne, s'eloignait toujours plus de l'Alviano tandis que Louis XII, avec son corps de bataille, s'approchait toujours plus d'Amboise qui conduisait son avantgarde. L'Alviano envoya en hâte dire a son collègue qu'il était attaqué, et qu'il le priait de rebrousser aussitôt chemin nour venir à son secours : mais Pitigliano qui savait que son parent (ils étaient tous deux de la maison Orsini) cherchait une oceasion d'engager la bataille, ne crut point qu'il fût pressé autant qu'il le disait, et lui fit dire de continuer sa retraite en bon ordre, car la seigneurie avait ordonné d'éviter une action.

a Ainsi, l'Alviano se trouva blentôt aux mains avec toute l'armée française, tandis qu'il n'avait lui-même que la moitié de ses bataillons. Il avait sous ses ordres une excellente infanterie, nouvellement formée en Romagne, qu'on appelait les Brisighella, et qu'on reconnaissait à ses casaques mi-parties blanches et rouges. Il la placa sur une digne, et la soutint par six pieces d'artillerie. La gendarmerie française, qui l'avait attaqué dans un terrain embarrassé par des vignes, s'était rompue en voulant les franchir: l'Alviano l'avait repoussée et poursuivie jusque dans un lieu plus ouvert. Là, il avait été entouré par toute l'armée française, et accablé par le nombre. Les Brisighella, après sa déroute, s'étaient encore defendus quatre heures avec une admirable constance, et ils avaient laissé six mille morts sur le champ de bataille. Barthélemi d'Alviano, blessé au visage, fut amené prisonnier au roi ; vingt pièces d'artillerie tombèrent aux mains des Français vainqueurs. Pendant ce temps. Pitigliano, avec son corps d'armée, acheva sa retraite sans avoir vu l'ennemi (\*) » (14 mai 1509.)

« Il v eut, disent les mémoires de Bayard, dur assault et mortel encombre; car, à vray dire, en la première pointe se monstrerent très bien les gens de la seigneurie. Durant ce combat, le seigneur Berthelome va adviser l'arrière-garde des François, dont estoit le bon chevalier qui marchoit d'ung désir merveilleux en passant fossez pleins d'eaue jusques au cul, laquelle luy venoit donner sur ung des costez, qui fort esbayrent luv ct sa rotte. N'oncones puis ne firent grant effort, ains furent rompus ct du tout deffaictz. Les rouges et blancs demourèrent sur le champ, et ledit d'Alvyano, après avoir esté blessé en plusieurs lieux, fut pris prisonnier du seigneur de Vendenesse, ung droit petit Ivon, frère du gentil seigneur de la Palisse. »

AGNEL. Voyez AIGNEL.

AGNERINS. — Bourg de la principauté de Dombes, dépendait autrefois de la châtellenie de Villeneuve, et s'appelait alors la Justice des Hérons. Les sires de Beaujeu posséderent longtemps cette iustice.

AGNES SOREL OU SOREAU, fille d'un gentilhomme attaché à la maison de Clermont, naquit à Fromenteau en Touraine en 1409, et joignit aux dons extérieurs tontes les qualités de l'es-prit que l'éducation de cette époque pouvait developper. A l'âge de quinze ans elle fut placée comme fille d'honneur auprès d'Isabelle de Lorraine. duchesse d'Anjou. Vers 1431, elle vint, avec la duchesse, à la conr de Charles VII, qui, bientôt séduit par sa beauté, la nomma dame d'honneur de la reine. Agnés répondit bientôt à la passion qu'elle inspirait; pendant quelque temps cette liaison demeura cachee; mais les faveurs dont furent aceablés les parents de la demoiselle de Fromentrau, comme on l'appelait, et ses prodigalités, firent bientôt connaître l'ascendant qu'elle exercait sur le roi. Au reste, si l'on en croit la tradition, elle ne s'en servit que pour réveiller Charles VII de son indolence et le contraindre à seconder les efforts de ses capitaines. François Ieu

<sup>(\*)</sup> Sismondi, Histoire des Français, t. XV, p. 50g.

a voulu en consaerer lui-même le souvenir :

Gentille Agnès, plus d'honneur tu mérites, La canse ciant de France recouvrer, Que ce que peut dedans un cioltre ouvrer Clause nonzin on bien dévot hermite.

Cependant le daupliin, qui plus tard fut Louis XI, et le peuple qui voyait le roi prodiguer à Agnès de l'argent et des terres, lui donner le comté de Penthièvre en Bretagne, deux seigneuries dans le Berri, le château de Beauté sur la Marne, et eelui de Loehes sur la Loire, montrèrent en toute occasion à la favorite leur haine ou leur mépris. Le premier s'emporta un jour jusqu'a la frapper, et les Parisiens la sifflèrent. Quant à la reine, elle ne s'offensait pas d'une liaison que les mœurs des princes de cette époque autorisaient. Cependant, lorsqu'en 1450, Agnès Sorel, qui s'était retirée depuis quelque temps de la cour, vint, durant l'expédition contre les Anglais en Normandie, retrouver le roi dans l'abbave de Jumièges, le luxe qu'elle affieha, le bruit répandu qu'elle eherchait elle-même de nouvelles maltresses pour le roi, blessèrent profondement Marie d'Anjou; et le dauphin, quelque relâchée que fût sa morale, adopta les ressentiments de sa mère. Le publie de son eôté, ne erovant pas alors qu'Agnès, comme on l'a dit depuis, eut inspiré à Charles son nouvel heroisme, montrait pour cette intrigue une sévérité qui s'étend rarement jusqu'aux rois. On parut voir de mauvais œil surtout l'effronterie avee laquelle Agnès venait rejoindre le roi dans une abbaye, et aux yeux de toute son armée. Tout à coup la dame de Beauté, qui était grosse, tomba malade, à Jumiéges, d'un flux de ventre. et y mourut le 9 février 1450. Elle avait fait un testament par legnel elle disposait d'environ soixante mille écus de legs; et elle avait choisi, pour ses exécuteurs testamentaires, Jaeques Cœur, argentier du roi, et deux autres personnes de sa maison. La rapidité de sa maladie, la jalousie de la reine, du dauphin, de ses partisans, et l'animosité du peuple, firent eoncevoir sur cette mort des soupçons que les courtisans de Charles VII ne tardèrent pas à exploiter. Mais auparavant, Jean Chartier, que Charles avait appelé auprès de lui pour être son historiographe, eut ordre de détruire, dans son histoire, les bruits injurieux à la belle Agnès, qui eirculaient à la cour. « Or, j'ai trouvé, dit-il, tant par le récit de elievaliers, écuvers, eonseillers, physiciens ou médecins et chirurgiens, comme par le rapport d'autres de divers états, et amenez par serment comme à mon office appartient, afin d'oster et lever l'abus du peuple... que, pendant les einq ans que ladite demoiselle a demeure avec la reine, oneques le roi ne délaissa de coucher avec sa femme, dont il a eu quantité de beaux enfants...; que quand le roi alloit voir les dames et damoiselles, mêmement en l'absence de la reine, ou qu'icelle belle Agnes les venoit voir, il y avoit touiours grande quantité de gens présents, qui oncques ne la virent toucher par le roi au-dessous du menton...; et que si aueune chose... elle a commise avec le roi dont on ne se soit pu apercevoir, cela auroit été fait très-caute leusement et en caehette, elle étant eneore au service de la reine de Sicile (Marie d'Anjou). . Les trois filles qu'elle eut de Charles VII furent declarées filles de France, et richement marièrs.

AGNY. — Ce bourg, reuni à eeux de Martin, de Rieux et de Housseaux, dans le diocese de Laon, formait une châtellenie renfermant deux cent soixantesix feux et située à deux lieues et de-

mie nord-ouest de Guise.

AGON. — Ce petit port de mer de la
basse Normandie, à une lieue deux
tiers ouest-nord-ouest de Coutanecs, à
l'embouchure de la Siène, formait au
dernier siècle une seigneurie de deux

cent quarante-deux feux.

AGOULT.—Ce hameau de la haute
Provence, sur les confins de l'ancien
comtat Vénaissin, a donné son nom
à l'une des plus illustres maisons de
la Provence, qui posséda la baronnie
de Sault et la ville de Sisteron depuis
1349. Un des membres de cette famille
se fit remarquer au douzième siècle
comme poète. - Ilétait, di Duverdier,

excellent en savoir et honnéteté, exemplaire et vral censeur, en toute sa vie benin et modeste. . - A la fin du dernier siècle et au commencement de celui-ci, Mathien d'Agoult, évêque de Pamiers, se distingua par ses connaissances administratives et financières. Avant émigre en 1789, il fut rappelé l'année suivante, et secrétement con-sulté par Louis XVI et par la reine sur leur projet de quitter la France. Il emigra une seconde fois, un mois après le voyage de Varennes. En 1815, il fut question de lui donner le ministère des finances. Son frère, le vicomte d'Agoult, qui avait embrassé la profession des armes, émigra comme lui en 1791, servit quelque temps dans l'armée de Condé, puis s'attacha à la personne de Louis XVIII, qui le combla de faveurs à son retour en France.

AGRAIN (Eustache d'), gentillommelanguedoein du Vivaris, qui, parti pour la croisadeaver Raymond de Saint-Gilles, conte de Toulouse, fit fortune en Palestine, où il devint prince de Sulont et de Césarée, connétable et viceroi de Jérusalem. Son courage et ses exploits l'avaient fait surnommer l'fipée et le Bouelier de la Palestine. Desv branches de cette famille subsistent

AGRAIBE (LOI), Voir BABEUF. AGRÉGATION. - Terme universitaire, qui désigne les concours par lesquels doivent passer tous les professeurs de l'Université. Ce concours public consiste en une série d'épreuves orales ou écrites subies devant nn jurv. et auxquelles on ne neut se présenter qu'après avoir pris pour les agrégations de philosophie, d'histoire et des lettres, les grades de bachelier et de licencié, et celui de baehelier seulement pour l'agrégation de grammaire. Il faut en outre avoir deux ans de service dans l'Université comme maître d'étude et comme répétiteur, ou avoir été élève de l'École normale. Si l'on n'est agrégé, on ne peut être professeur dans un collège royal. ( Vovez UNIVERSITE. ) AGRICULTURE. - L'art de l'agriculture a été de tout temps pratiqué en France. Des que la société gauloise

fut parvenue à un certain degré de civilisation, les habitants de la Gaule cultiverent le sol fertile de leur pays; mais les rives de la Méditerrance, grâce à l'influence des colonies grecques qui s'v étaient établies, devinrent bientôt plus fertiles que le reste des Gaules : la vigne, l'olivier, le figuier et le gremadier y prospéraient; le ble, le millet et l'orgertaient récoltés dans ces provinces comme aussi dans toutes les autres . parties de la Gaule, que ne convraient pas ces immenses forêts de bouleaux. de chênes et de pins, si communes dans l'Armorique et dans la Belgique. Les Gaulois même paraissent avoir connu certains procedes modernes de l'agriculture. Ainsi, par exemple, ils se servaient de la marne pour amender les terres. Toutefois l'éducation des bestiaux fut longtemps leur principale industrie. Les Romains, chez lesquels eet art

était fort avancé, durent apporter dans les Gaules, après en avoir fait la conquête, leurs connaissances en agriculture. Mais il est impossible de dêterniner exactement en quoi a consisté leur influence, qui doit, toutefois, avoir été considérable.

A l'époque de la grande invasion des harbares, l'agriculture fut presque entièrement ruinée. Ce n'est pas iei le lien de raconter les dévastations commises par toutes les populations sauvages qui envahirent la Gaule : on en trouvera le tableau à l'article BAR-BARES. Le régime politique qui suivit l'établissement des Franks dans la Gaule était loin de pouvoir relever l'agriculture du triste état dans lequel elle était tombée. En effet, les Gaulois, plongés dans la servitude, étaient soumis à la domination arbitraire des Franks, possesseurs d'alleux ou de bénellees. Or, entre les mains d'esclaves paresseux et craintifs, les terres les meilleures deviennent bientôt infertiles.

Charlemagne s'occupa de l'agriculture, et publia même un capituloire sur l'entretien de ses fermes (de villis). Mais les sages institutions de ce prince durerent peu; et, après lui, le gouvernement féodal s'étant établi,

tous les progrès de la culture furent arrétés. Il était impossible que les serfs taillables et corvéables à merci, sans cesse traînés à la guerre par leurs scigneurs, pussent cultiver avec soin leurs terres, qui, d'ailleurs, étaient presque continuellement ravagées par la guerre. Les invasions des Normands, des Sarrasins et des Hongrois aux neuvième et dixième siècles, et les guerres privées que se faisaient sans cesse les seigneurs, expliquent ces famines si fréquentes et si longues, les pestes, la dépopulation des campagnes, et, enfin, l'anéantissement de l'agriculture. Dès la fin du onzieme siecle, l'Église essaya de remedier à ces malheurs en décrétant la trêve de Dieu; et plusieura ordonnances rendues par les rols vinrent appuyer l'autorité de l'Église méconnue par les seigneurs. Philippe Auguste et saint Louis, par l'établissement de la quarantaine le roi, atténuèrent l'abus des guerres privées (1257); les incendies, la désolation des campagnes, furent interdits, et les laboureurs devaient ne plus être troublés dans la culture des terres. Mais ces sages dispositions furent encore violées. Le remêde ne devait pas venir de la royauté; il vint du peuple qui s'affranchit, et qui, une fois libre, se défendit contre ceux qui l'opprimaient, C'est en effet aux XII° et XIII° siècles, à l'établissement des communes, que l'on peut rapporter la renaissance de l'agriculture. A cette époque, les affranchissements des serfs se multiplièrent; et les hommes, devenus libres, travaillèrent avec plus de courage.

Heurestement que, pendant es siscies de barbarie et d'ignorance, les moines avaient conservé le dépôt des connaissances et des pratiques de l'agriculture; ils avaient defricide un quantité innoulhable de terramportes férilles, et, plus tard, ils comunuiquierne les traditions de l'antiquité aux hommes des communes. Nous avons parlé dans les Annales (page 149) parlé dans les Annales (page 149) Il nous auffra de reppeter iciq que les prémontrées les benécicies, etc., cut défriché, dans toute la France, bien des forêts et des landes qui aujourd'hui sont remplacées par des vignobles ou des moissons.

On peut aussi attribuer aux croisades une partie des progrès que fit l'agriculture à cette époque. Les Français trouvèrent établis chez les Arabes d'Orient et d'Espagne, des procédés utiles qu'ils importèrent chez eux; de nouvelles plantes furent également introduites ne France, notamment le mais ou blé de Turquie, envoyé en Italie par Boniface de Montferrat, après la prise de Constantinople, les pruniers de Damas, les échalotes,

etc., etc.
Neanmoins jusqu'au seizième siècle,
Pagriculture ne prit pas un développement bien remarquable; mais, à cette
époque, éle se ressentit de l'impulsion
generale et talle; plusieurs geno mes
publièrent sur l'agriculture de bonsourages, qui répandirent dans toute
l'Europe d'utiles doctrines, et détruisireut une partie des préjugiers.

L'administration de Sulyl doit être surtout clèire dan l'histoire de l'agriculture française. Les guerres civiles. Est partie de l'agriculture de l'agriculture et le commerce. Sulyl donna tous ses oins à la première : Il disait sans cesse que » le labourage et le platrage sont alimentée, les vraies mines et tréors du Péron. » Pendant l'administration de Sulyl, Olivier de Serres publis son Thédire d'agriculture (1000, livre qui Thedire d'agriculture (1000, livre qui Trançaise. Il des l'agriculture (1000).

Le règne de Louis XIV fut peu favorable au développement de l'agriculture : le commerce et l'industrie, les arts, la gourre, attirément toute l'attention de ce prince; et Colbert subordonna toujours l'agriculture à l'industrie. Cependant les routes et les canaux qu'il fit construire multiplièrent les relations, et servirent autant les laboureurs que les artisans. Sous le règne suivant, le système de Law et la fureur d'actoidace, oui s'empara de tous les esprits, surtout durant la régence, accablèrent l'agriculture qui ne se releva que vers le milieu du dix - huitième siècle. Les économistes français, marchant sur les traces de Vamban, s'occupérent des sources de la richesse des États, et l'agriculture, dans leurs théories, jouait un rôle considérable. Les travaux de Quesnav, Turgot, Duhamel, Rozier, Raynal, Trudaine, Condorcet, Mirabeau, Dupont de Nemours, appelèrent l'attention du gouvernement sur l'agriculture, et amenèrent d'utiles réformes. Des 1754, on publia un edit qui permettait le libre commerce des grains dans l'intérient de la France, et qui en autorisait l'ex-portation dans de certaines limites. Des écoles véterinaires furent fondées à Lyon età Alfort. (Voyez Bourgelat.) En 1756, on exempta d'impositions les terres nouvellement défrichées; en 1776, on supprima les corvées; de nombreuses sociétés d'agriculture se formerent et s'occupèrent des movens de perfectionner et la théorie et les instruments. Mais, ce qui donna une im-pulsion immense à la culture, ce fut la destruction des dernières lois féodales, sur la chasse par exemple, la suppression des dimes, l'alienation des biens du clergé et de la noblesse. l'égal partage des biens entre les enfants: réformes sages dont la France est redevable à la révolution française,

Les guerres continuelles que la France eut à soutenir sons la république et sous l'empire ne permirent pas à l'agriculture de subir complétement l'henreuse influence du grand mouvement révolutionnaire qui, depuis 1789, s'était étendu de la politique à toutes les branches de l'industrie. Néanmoins Napoléon, dont le vaste génie était sans cesse occupé de tout ce qui pouvait accroître les richesses et les ressources de la France, prescrivit d'utiles mesures, et l'on ne peut oublier qu'on lui doit la culture en grand de la betterave. Depuis 1815, la France s'est occupée sans cesse et souvent avec sucrés de perfectionner les théories et les instruments agricoles; on a crée, à Roville et à Gri-

gnon, des fermes modèles et des écoles spéciales dans lesquelles une jeunesse nombreuse apprend à connaître les meilleures theories et les applications de toutes les sciences à l'agriculture. Les propriétaires, en fixant leur résidence sur leurs terres et en dirigeant eux-mêmes les travanx, ont anssi contribué à faire adopter des procédés que la routine repoussait. La substitution du système des assolements à celui des jachères, la multiplication des races des animaux domestiques, les nombreux percements de routes et de chemins exécutés par le gouvernement, sont autant de causes qui ont relevé l'agriculture, dont aujourd'hui le produit annuel est de près de cinq milliards de francs.

Malgré ces progrès immenses, l'agriculture a encore beaucoup à faire ; elle a surtout à lutter contre l'esprit d'industrialisme qui a tourné vers le commerce tant de bras et de capitaux, privant ainsi l'agriculture d'auxiliaires indispensables pour ne faire souvent que susciter des embarras à l'industrie. N'oublions pas, en effet, que la France doit être avant tout un pays agricole; et, par une inintelligente imitation de l'Angleterre, n'abandonnons pas les principes de Sully, qui ont rendu jusqu'à ce jour notre belle patrie si pnissante, et lui ont dans tous les temps fourni les moyens de se relever, après ses revers, plus forte et plus redou-

Les productions agricoles de la France se classent de la manière suivante :

1º Céréales. — D'après des documents administratifs, la moyenne des produits annuels de l'agriculture sur quatre années (1825-1828), a été:

Bis ...... 59,395,600 hectolites.

Metril ..... 11,401,600

Sergle ...... 29,184,600

Orge ...... 23,34,130

Ces cent cinquante-cinq millions et demi d'hertolitres, représentant une valenr de 2,700,000,000, sont récoltés

14,000,000 d'hectares, dont 4.500,000 sont affectés à la culture du froment (les bles les plus beaux sont ceux du Dauphine, du Languedoc et de la Provence; les terres qui en rapportent le plus sont celles du Berri, de la Beauce et de la Picardie); 2,000,000 à celle du seigle; 1,180,000 à celle de l'orge, le reste aux autres grains. Le produit brut d'un hectare est,

dans le nord, de 69 fr.; dans le midi, de 26 fr. 50 c.; dans les Landes et les Alpes, de 6 fr. Auprès de Paris, de 216 fr. Le terme moyen est de 34 fr. (\* Mals. -- Cette plante précieuse,

dont les feuilles nourrissent durant l'été les bestiaux, et dont les grains

```
liv. sons. d.
 (*) Au quatorsième siècle le setier
15
                         7
         втоиме ......
         fires .....
         peis.....
La queue de sin
La charretce de foin.....
Un boruf.....
Eu veau.....
Lu monton......
Une poule.....
Une lière de beurce.....
Un setjer de miel..... t
Une livre de cire..... >
                         8
Une journée de moissonneur.....
                          .
                           6
    .
        Les gages d'one ausée d'un garçon
 ds charrie.....
             d'un berger.
      *
 Il n'est pas sans intérêt de rapprocher ces éva-
luations des prix énormes auxquels s'étaient éle-
vers les deprecs à la fin du troisieme siècle. Alors on
```

poyait pour un litre de vin rustique... 3 f. 60 e. nour une livre de vinude de bosof. a

|      | a de porc                   | 3  | 60 |  |
|------|-----------------------------|----|----|--|
|      | · de bou lard               | á  | 80 |  |
|      | a de jambon de West-        |    |    |  |
|      | photo, de Cerdagne          |    |    |  |
|      | oudu paya des Mar           |    |    |  |
|      | 100                         | 6  |    |  |
| pour | une nie grasse              | 45 |    |  |
|      | un poulet                   | 13 |    |  |
|      | un lièvre                   | 33 |    |  |
|      | on cent d'huitres           | ** | 5n |  |
| -    | ane betterave               |    | 10 |  |
|      | on radis                    |    | 90 |  |
|      | un litre de vinnigre        |    | 20 |  |
|      | une chaussure de la boureur | 87 |    |  |
|      | m de soldat                 |    | 50 |  |
|      | une journée de maçon        | 11 | 15 |  |
| -    | » de marbrier.              | 13 | 50 |  |
|      |                             |    |    |  |

offrent à l'homme, et durant l'hiver aux animaux, une excellente nourriture, n'est cultivée en grand que dans une zone dont l'extremité septentrionale est marquée par une ligne s'etendant du département de la Charente-Inférieure à celui du Bas-Rhin; et l'extrémité méridionale par une ligne parallèle s'étendant du département de l'Ariège à celui de l'Ain. Le produit annuel de cette plante est de 6,000,000 d'hectolitres.

Sarrasin. - Il reussit bien partout : mais on le cultive de préference dans les terrains trop maigres pour donner du blé. Son produit est de 7,727,200

hectolitres.

Graines oléagineuses. - La plus précieuse est le eolza, dont il existe d'immenses plantations dans le dépar-tement du Nord principalement, et dans eeux du Pas-de-Calais, de la Seine-Intérieure, de l'Oise, de la Marne, des Vosges, du Haut et du Bas-Rhin.

Le liu, cultivé principalement dans les départements voisins de la mersurpasse en beauté celui de tous les autres pays de l'Europe. C'est la la cause de la superiorité des batistes françaises.

Le chanvre, bien que cultivé dans presque toutes les parties de la France, ne peut suffire aux besoius de la consommation, et l'on est contraint d'en tirer de l'etranger. Les départements qui en produisent le plus sont eeux de la Sarthe, de la Marne, des Vosges, de l'Ille-et-Vilaine, de l'Isère et de Lot-et-Garonne.

Tabac. - Le gouvernement, qui s'est réservé le monopole de la vente du tabae, en a restreint la culture aux senls départements du Finistère, de Lot-et-Garonne, du Nord, et du Haut

Plantes tinctoriales. - La garance, le pastel, la gaude et le safran, sont eultivés dans les départements des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault, du Loiret, de Lot-et-Garonne, du Nord, de Vaucluse et du Haut et du Bas-Rhin.

Houblon. - Il n'est cultivé en grand que dans les pays où la bière est la boisson commune.

et Bas-Rhin.

Les plantes potageres et légumineuses, comme la poume de terre, les haricots, les lentilles, les navets, les choux, etc., réussissent généralement bien partout, et sont d'une excellente qualité. Enfin, depuis quelques années, la culture de la betterave occupe cent vingt mille ouvriers, et absorbe un capital de 60,000,000.

Mais, au-dessus de toutes ces cultures, à l'exception des éréales, il faut placer celle des vins. Deux millions d'hectares, qui resteraient entièrement stériles, ou qui ne donneraient que de 40,000,000 d'hectolitres de vin, lesquels rapportent 800,000,000 de fr., et a limentent un grand commerce d'exportation.

Les prairies naturelles ou artificielles sont d'un produit peu inférieur. D'après les documents officiels publiés par M. Duchâtel, lorsqu'il occupait le ministère du commerce, la division physique et agricole de la

France peut être présentée par les chiffres suivants :

| Terres labourables      | 25,559,152 hectar |
|-------------------------|-------------------|
| Prés                    | 4,834,621         |
| Vignes                  | 2,134,822         |
| Bois                    | 2,422,314         |
| Vergers et jardins      | 643,699           |
| Oseraies, auloaies, etc | 64,489            |
| Landes, pâtis, bruyères | 7,799,671         |
| Cultures diverses       | 951,934           |
| Aigutone pour dos       | non de enite      |

Ajoutons, pour donner de suite division de la surface de la France,

| division de la surface d                                            | c la Liance  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Étangs et abreuvoirs                                                | 209,431 hect |
| Canaux de uavigation                                                | 1,631        |
| Routes, chemins et places                                           | 1,215,115    |
| flivières, lacs et ruisseaux                                        | 454,345      |
| Forets, donaines non productifs<br>superficie des cimetières, égli- | 1,209.43a    |
| ses, établissements poblics.                                        | 17-774       |

opriétés béties. 241,842 Total.....52,760,233 hectares.

Tous ces champs, prés, vignes, etc., dont nous venous de présenter la contenance, sont possédes par 10,896,682 contribuables, et forment 123,360,338 parcelles, dont le capital est estimé a 48 miliards, sans compter 10 miliards d'hypothèques, établis sur la propriéte foncière. Aussi, en présence de ces chiffres, faut-il reconnaître, malgré les prétentions de l'industrie malgré les prétentions de l'industrie

manufacturière, quelle est l'importance pour la France de l'industrie agricole. Il faut se souvenir d'ailleurs que c'est l'agriculture qui fait les meilleurs soldats; et que les hommes exercés aux rudes travaux des champs sont plus propres aux fatigues de la guerre que les hommes débiles qui sortent des manufactures.

AGRIER. — Impôt levé au moyen âge sur les champs, et nommé aussi

champart et terrage.

AGUESSEAU .- VOVEZ D'AGUESSEAU. A GUI L'AN NEUF. - Fête populaire célebree autrefois en France, principalement dans la Bretagne et dans la Picardie, la veille du jour de l'an, et à laquelle se mélaient quelques souvenirs ou plutôt quelques traditions de l'antique religion des druides. Anciennement, en effet, on allait, la veille de la nouvelle année, chercher dans les forêts voisines du gui de chêne, qu'on envoyait à ses parents et à ses amis en guise de talisman. Plus tard ce furent les pauvres qui allèrent quétant leurs étrennes au cri de au qui l'an neuf. Une ordonnance synodale de 1595 défendit les bacchelettes : c'était cette même fête, mais célébrée par des jeunes gens. Conduits par leur follet ou chef, ils pénétraient dans les maisons avec des danses et des chansons souvent trop libres, et faisaient toujours, avec le meme refrain au qui l'an neuf, une quête pour les cierges de l'église. Cette fête avant plus d'une fois occasionné des désordres et des scandales, fut abolie par l'autorité ecclesiastique; mais le cri au qui l'an neuf est encore resté dans les campagnes de quelques départements comme un cri de rejouissance pendant les derniers jours de l'année.

AGUILLES. — Hameau de Provence, à une lieue deux tiers ouest-nord-ouest d'Aix. C'était un fief appartenant aux seigneurs d'Argens.

AIDE DE CAMP. — Officier spécia-

lement attaché à un général pour porter ses ordres écrits ou verboux, et remplir les missions de tout genre que son chef lui confie.

AIDE-TOI, LE CIEL T'AIDERA .- So-

eiété célèbre sons la restauration, qui organisa la lutte contre le ministère Polignac et prépara en 1830, avant la revolution de juillet, le refus de l'imnot. M. Guizot en a été membre.

AIDES. - Du mot latin auxilium, assistance pécunialre, si l'on pent le dire, qui était donnée par le vassal à

son seigneur.

Aide de relief. Droit payé par les vassaux, en cas de mort du seigneur immédiat, nour aider ses béritiers à relever leur fief. - Taxe due par les vassaux pour aider les héritiers du seigneur décédé à payer le relief au fief chevel.

Aide-chevel. Taxe payée par les vassaux au seigneur duquel ils relevaient. Il v avait trois sortes d'aides-chevels : 1º l'aide de chevalerie, celle qui se payait au seigneur quand on armait chevalier son fils aine : 2º l'aide de mariage, lorsqu'il mariait sa fille; 3º l'aide de rancon, lorsqu'il était fait prisonnier. On appelait aussi les aideschevels droits de complaisance, parce qu'ils dépendaient de la bonne volonté des vassaux; on les nommait encore aides coutumières et communes, aides de noblesse, baux, devoirs, loyaux aides.

4ides libres et gracieuses. C'étaient celles qui étaient offertes au seigneur dans les nécessités imprévues. tides raisonnables, celles qui étaient

taxées selon la faculté de chacun. Aides de l'host et de chevauchée.

celles qu'on payait au seigneur lorsqu'on ne pouvait le servir à la guerre en personne.

En général, dans l'administration financiere de la France, sous l'ancien régime, aides signifiait proprement l'impôt mis sur le vin et sur les boissons, et par extension toutes les levées de deniers ordonnées par le roi pour les nécessités de l'État. (Voyez au mot FINANCES, voyez aussi Cour DES AIDES. ) Le général des aides, dans l'an-

eienne administration, était un officier de finances nommé par les états et chargé de la perception des aides.

AIGLE. Charlemagne et Napoleon mi-

rent dans leur sormes un aigle, emblème de la force et de la puissance. Sous Napoléon, les drapeaux des régiments étaient tous surmontes d'un aigle.

AIGLE (l'), ville du département de l'Orne, arrondissement de Mortagne et chef-lieu de canton: elle est située sur le penchant de deux collines, au bord de la Rille, à onze lieues sudouest d'Évreux, et doit son origine à un château bâti au commencement du onzième siècle par Fulbert de Beina. Un aigle étant venu placer son aire sur les constructions déjà avancées. Le château fut nommé Castrum aquilense, et l'on voit aujourd'hui encore un aigle colossal aux ailes étendues sur le haut de la tour de la cathédrale. C'est dans ce château que Charles de Lacerda, connétable de France, fut assassiné, en 1354, par les émissaires de Charles de Navarre, surnommé le Mauvais. En 1118, les Français s'en emparèrent pour la première ois sur les troupes du duc de Normandie, roi d'Angleterre; et, en 1563, elle tomba aux mains d'un chef des protestants. le vicomte de Dreux. Le château du ci-devant seigneur, bâti au centre de la ville, sur les dessins, dit-on, de Mansard, est construit en briques comme toutes les maisons du pays; son aspect est lourd et peu gracieux, mais les immenses tilleuls qui l'entourent sont un sujet d'étonnement pour les voyagenrs. L'Aigle ne compte que cinq mille quatre cent douze habitants; cependant son commerce est très-actif, et sa fabrique d'épingles, dejà fort importante sous Louis XIV, est la plus considérable du royaume; ses autres objets de commerce sont la clouterie, le fil de carde et le laiton, etc. La ville fait dans ce genre environ pour six millions d'affaires tous les ans. Avant la revolution, l'Aigle, qui avait été longtemps la première baronnie du duché d'Alencon, était marquisat et vicomté avec haute justice. Cette baronnie avait passé, sur la fin du douzième siècle. dans la maison d'Harcourt, puis dans celles de Penthievre, de Bretagne, de Lacerda, de Bresse (1437), d'Aubray (1555), des Acres (1587),

AIGNADEL. VOYEZ AGNADEL.

AIO.N.N., académicien et ecrivain borieux, né Beaugenci-uy-Loire en 1773. Heut le courage de faire parsibre, trois semaines après le 21 janvier 1793, une trazédie intitulée la mort de Louis XVI. Le 21 mars 1804, trois jours après l'exécution du duc d'Enjen, il publia dans le journal des Débats une traduction en vers de l'épissée de de Pacuvius; on y remarquait ces

Que le sang d'on héros versé sous nos portiques Ne souille point ma table et nos dieux domestiques. Toi frapper Auoibal.....

Sois l'hote d'Aunibal et non son assassin Et cependant Aignan était alors aide des céremonies et secrétaire impérial pour l'introduction des ambassadeurs. Jeté dans l'opposition, de 1815 à 1824, par la restauration, qui ne se souvint ni de sa tragedie de Louis XVI, ni de ses vers pour le duc d'Enghien, il l'honora par son caractère comme homme privé, et trouva même quelque force littéraire dans la polémique à laquelle il se livra. Nomme membre de l'Académie française, le 3 mars 1814, en remplacement de Bernardin de Saiut-Pierre, il mourut le 21 juin 1824. Sa traduction en vers de l'Iliade est assez estimée.

AIGNAUX. - Il exista deux poëtes de ce nom, tous deux nés à Vire en Normandie, vers le milieu du seizieme siècle, tous deux frères et inséparables dans leurs travaux. Ils traduisirent en vers Horace et Virgile, Leur traduction de Virgile, qui parut en 1582, est remarquable comme étant la première traduction en vers héroiques français de ce poête, et parce qu'elle présente, ce qui était rare alors, l'alternative des rimes féminines et masculines exactement observée. Ils étaient seigneurs du bourg d'Aignaux (Manche). qui comptait au dernier siècle conf soixante et onze feux, à quelque distance ouest-nord-ouest de Saint-Lô. Leur nom de famille était Lechevalier.

AIGNEL Ou AGNELET. — Nom d'une ancienne monnaie française qui portait un agneau en effigie, et qu'on appelait aussi pour cela mouton d'or. Autour de l'agneau se trouvait cette interciption : d'agnu Del, qui tollia poecala mundi, miserere nobis, qui devità s'élonner d'être écrite sur une
sait : Christau rincit, Christau repnat,
christau rincit, Christau rincit,
Christau rincit, Christau rincit,
christau rincit, Christau rincit,
christau rincit, Cornit, Le poids legal des
agnetest, de-Louis IX su tro Jean, etait,
orgrammes, de 4001, et le valeur de
chaque pièce dei 31 fr. 50 cent. Le poids
chaque pièce de 13 fr. 50 cent. Le poids
leur 16 fr. 50 cent., et le titre du tarif
802 (voyez Morxalies).

AIGUEBELLE, petite ville de la Savoice, où, le 8 avril 1814, le colonel d'état-major Favre repoussa avec deux bataillons seulement une division autrichenne commandée par le général Bubna.

AIGUES-MORTES, petite ville du departement du Gard, arrondissement d'Uzes et chef-lieu de canton, à neuf lieues de Nimes. Sa population ne s'élève pas au-dessus de deux mille huit cent quatre-vingt-dix-sept habitants. Sur l'emplacement qu'elle occupe était autrefois une abbaye de moines benédictius, detruite par les Sarrasius en 775, et rebâtie par Charlemagne en 788. Le voisinage du couvent et celui d'une tour construite pour protèger le pays favoriserent l'établissement d'un village, qui se forma peu à peu entre la forteresse qui défendait les propriétés des habitants dans ce monde. et l'abbaye qui assurait leur salut dans l'autre. En 1248, saiut Louis, ne possedant pas un seul port sur la Méditerranée, acheta des bénédictins ce village, qui avait pris, des marais dont il était déjà alors entouré, le nom d'Aigues-Mortes. La mer n'en baignait pas plus les murs à cette époque que maintenant, où elle en est éloignée d'une lieue environ; mais un canal nommé le Grau-Louis, et dont on voit encore des traces entre le rivage et la ville, mettait celle-ci en communication avec la mer. Devant le Grau-Louis s'étendait une rade immense, où les flottes de saint Louis purent se réunir. et dans laquelle attendaient les petits navires qui voulaient entrer dans le

port même d'Aigues-Mortes, en remontant le Grau-Louis et le Canal-Vieil, d'où ils pénétraient jusqu'à la Grande-Roubine, et de là, par une ouverture que les sables ont a moitié comblée, dans l'étang qui baigne les murs de la ville, et qui était, au moven âge, plus large et plus profond qu'aujourd'hui. C'est là que s'embarqua, par deux fois, saint Louis pour le voyage d'oultre-mer. Son fils, Philippe le Hardi, suivant sa recommandation, fortifia Aigues-Mortes, dont le commerce fut pendant un siècle très-florissant. Mais, vers le milieu du quatorzienie, on laissa les canaux s'ensabler, et, malgré les travaux exécutés par l'ordre du roi Jean, de Charles VI, de François I'r et de Henri IV, cette ville, déchuede son ancienne prospérité, ne put jamais se relever. Louis XIII, ou plutôt Richelieu (voy. AGDE), fit onvrir le Grau du Roi, qui est aujour-d'hui le port de la ville. Napoleon, qui fit tant, comme Richelieu, pour les grands travaux d'utilité publique, avait concu pour Aigues-Mortes un projet qui y aurait appelé le commerce. La ville est située au point de jonction des cananx de la Radelle, du Bourgidou et de Beaucaire. Cette position lui donnerait une grande importance si elle pouvait avoir un bon port, où arriveraient en foule, surtout à l'époque de la foire de Beaueaire, une des plus considérables du monde (vov. ce mot), tous les navires qui manquent d'abri sur cette côte marécagense. Napoléon fit dresser tous les plans nécessaires ponr atteindre ce but. Le Grau du Roi et le canal de la Grande-Roubine devaientêtre creusés de nouveau; à la jonction de ce canal avec eeux de la Radelle (qui communique avec le grand étang de Mauguio, à l'extrémité duquel s'elève la ville de Cette), du Bourgidou (qui vient du Rhône) et de Beaucaire, un vaste bassin bordé de quais aurait été construit. Ces travaux, dont la dépense se serait élevée à près de sept cent mille francs, furent mis en adjudication en 1810, mais les événements politiques en ont arrêté l'exécution.

Ouclques souvenirs historiques posté-

rieurs bux croisades de saint Louis se rattachent à cette ville. En 1421, toute la garnison bourguignone qui s'y était enfermée fut surprise et égorgée; afin de prévenir les miasmes qui se seraient exhalés de tant de cadavres, on les entassa dans une fosse sous des monceaux de sel; de la le proverbe Bourguignon salé. En 1538, François Ier et Charles Quint eurent une entrevue à Aigues-Mortes. A la paix de 1576, les calvinistes obtinrent Beaucaire et Aigues-Mortes pour places de sûreté. Aujourd'hui, cette ville est soumise aux charges des autres villes; mais, avant la révolution, par suite des priviléges de saint Louis, confirmés par ses successeurs, elle avait l'exemption de tous péages et impôts de ville et de province, de tailles, taillons, logements de gens de guerre, étapes, réparations de rivières, chaussées, chemins, dimes de biens fonds, ete.; de sorte que la communauté ne payait au roi, son seigneur direct, que la capitation. En outre, elle avait le droit de prendre toutes les années. aux salines de Peccais, francs et quittes de tous droits de gabelle, trente gros muids de sel ou quatre mille trois cent vingt minots. Depuis une concession de Henri IV, le licutenant du Viguier, première autorité de la ville, était touours le consul même de la cité.

AIGUESPERSES. - Ville à cinq lieues de Clermont ( Puy-de-Dôme ), et pa-

trie de l'Hôpital et des Marillac. AIGUILLON. - Petite ville du département de Lot-et-Garonne, arrondissement d'Agen, à einq lieues et demie nord-nord-ouest d'Agen, au eonstuent du Lot et de la Garonne, dans une vallée fertile en grains, vins, chanvre et fruits. Son origine est ancienne, car on y a trouvé des restes de constructions romaines. Au moyen age elle était entourée de fortifications qui la rendaient imprenable; cenendant elle tomba au pouvoir des Anglais. Jean, duc de Normandie, étant venu l'attaquer à la tête de soixante mille hommes, elle résista à un siège meurtrier de cinq mois, que la bataille de Crécy força enfin à lever. En 1430, les Anglais reprirent la ville, mais le chateau résista. Henri IV érigea Aiguillon en duche-pairie en faveur du duc de Mayenne. Louis XIII donna ensuite ce duché au seigneur de Puylaurens, et, en 1638, à Madeleine de Vignerod, nice du cardinal de Richelieu, et qui fut crée duce passa en 1731 à son neveu le counte d'Agénois, si célèbre sous le nom de duc d'Aiguillon.

AIGUILLON (Armand Vignerod Duplessis Richelieu, duc d'), naquit en 1720. Louis XV craignant de trouver en lui un rival auprès de la duchesse de Châteauroux, l'envoya à l'armée d'Italie, où il se distingua en 1742 à l'attaque de Château - Dauphin. Nommé gouverneur d'Alsace, puis de Bretagne, il souleva le parlement de cette dernière province par les actes arbitraires qu'il se permit. En 1758, durant la guerre de sept ans, les Anglais ayant fait une descente en Bretagne, furent repoussés avec perte, et le procureur général du parlement de Bretagne, la Chalotais, saisit cette occasion pour accabler sous le poids du ridicule le duc d'Aiguillon, qui s'était tenu, dit-on, durant l'action, dans un moulin voisin du champ de bataille. « Si · notre général ne s'est pas couvert de « gloire, disait la Chalotais (vovez ce « mot ), il s'est du moins couvert de fa-« rine. » Encouragé par les succès de la magistrature qui, à la même époque, l'avaitemporté dans plusieurs provinces sur l'autorité militaire, le parlement de Bretagne continua ses plaintes, accusant le gouverneur d'exactions et de crimes enormes.... Une enquête fut même commencée contre lui. Mais le duc retourna l'accusation contre ses adversaires, et la Chalotais, aceusé par lui aupres de la cour, qui s'effrayait de l'audace des parlements, d'un complot tendant à renverser les lois de la monarchie, fut arrêté et conduit avec son fils et trois conseillers dans la citadelle de Saint-Malo. Les accusés furent soustraits à leurs juges naturels et renvoyés par-devant une commission. La fermete avec laquelle d'Aiguillon s'était conduit devant les attaques de son parlement fit sa fortune, car les

royalistes porterent jusqu'aux nues son courage, et prophétisérent que le petit-neveu du cardinal de Richelieu rendrait un jour à l'autorité toute sa force. Cependant le parlement de Paris, soutem par le duc de Choisent, alors premier ministre, prit en main la défense de la Chalotais et de ses coaccusés, et, sur ses réclamations, les pouvoirs de la commission furent suspendus. Mais, en décembre 1766, le parti de la cour fit rendre un édit qui. en interdisant contre eux toute poursuite ultérieure, les condamna à l'exil. C'était un triomphe pour le duc d'Aiguillon : aussi forma-t-il le projet de detruire, ou du moins d'annuler presque entièrement le parlement et les états de Bretagne. Se croyant sur de reussir, il poussa la hardiesse jusqu'à présenter aux états de cette province un projet de règlement, par lequel ils auraient abandonué le plus précieux de leurs droits, celui de fixer et de lever l'impôt. Cette tentative audacieuse fit éclater des plaintes si énergiques, que le duc fut rappelé et son proces repris. Mais le chancelier Maupeou évoqua cette affaire à la cour des pairs, et en 1770 le roi vint justifier lui-même le duc dans un lit de justice qu'il tint à cet effet. Peu après, le duc de Choiseul fut disgracié, et le duc d'Aiguillon nommé ministre des affaires étrangéres. Il forma alors avec le chancelier Maupeou et l'abbé Terray, ministre des finances, ce célèbre triumvirat qui detruisit les anciens parlements. Tandis que Maupeou retirait la couronne du greffe, et que l'abbe Terray faisait unc veritable banqueroute par ses réformes sur les rentes de l'État, le duc d'Aiguillon, ministre des affaires étrangeres, laissait la Prusse, l'Autriche et la Russie opérer l'inique partage de la Pologne, grave atteinte aux droits des peuples aussi bien qu'à l'équilibre européen. Lorsque la courageuse confédération de Bar se forma, en 1768, pour délivrer la Pologne du joug de 'étranger, elle implora l'assistance de la France qui avait accepte pour reine la fille d'un roi de Pologne, Marie Leczinska, épouse de Louis XV; mais

rière.

le duc d'Alguillon se contenta d'envover un corps de guinze cents hommes commandés par Dumouriez. Il crut, il est vrai, faire pour cette malheureuse nation une utile diversion en engageant la Porte à déclarer la guerre à la Russie; mals les résultats en furent l'affaiblissement de la première de ces deux puissances, et la France, son antique alliée, lui vit perdre la Crimée tout entière. Le duc d'Aiguillon, qui avait laissé déchoir la France du haut rang qu'elle occupait parmi les nations européennes, fut enfin renvoyé du ministère à l'avénement de Louis XVI, et remplacé par le comte de Vergennes. Il retourna dans son ancien gouvernement de Bretagne, et v acheva, au milieu du mépris général, sa longue et honteuse car-

Son fils, qui porta les mêmes noms, suivit une conduite différente : pair de France, colonel du régiment de Royal-Pologne, commandant des chevau-légers de la garde du roi, il se montra des les premières séances des états généraux, où il avait été député par la noblesse d'Agen, zélé partisan des idées nouvelles. Il fut au nombre des membres de la minorité de la noblesse qui se réunirent au tiers état le 25 juin', et, dans la nuit du 4 août, il fut le second de son ordre à renoncer à ses priviléges féodaux. Quand la guerre eut été déclarée à l'Autriche, le duc d'Aiguillon commanda les troupes qui occupaient les gorges de Porentruy; mais une lettre qu'il écrivit à Barnave après le 10 août, et dans laquelle il accusait l'assemblée d'usurpation de pouvoir, avant été interceptée, il fut décrété d'accusation et n'eut que le temps de passer la frontière. Il se retira à Londres, et mourut à Hambourg en 1800, au moment où Bonaparte venait de le raver de la liste des émigrés.

emigres.

Algurande. — Ville du Berri ( département de l'Indre), a trois lieues et demie sud-ouest de la Châtre; elle faisait autrefois partie de la lerre Dévolue et de la baronnie de Châtearoux, moins son fauboug nommé Aigu-

randette, qui était mouvant du comte de la Marche.

A1LLY. — Petite ville de Normandie (département de l'Eure), à trois lieues sud-est de Pont-de-l'Arche. Avant la révolution, elle comptait 241 feux; et les chanoines de Beauvais étaient coseigneurs de cette paroisse.

seigneurs de cette parolsse. AILLY (Pierre d'), cardinal et théologien distingué, qu'on surnomma l'Aigle des docteurs de France et le Marteau des hérétiques, naquit à Compiegne, en 1350, d'une famille obscure. Il fut le maître, au collège de Navarre, de Gerson et de Clémangis, ces lumières de l'Église gallicane, et alla exposer à Avignon, devant le pape Clément VII, les motifs de la conduite que l'université de Paris avait suivie dans la querelle du schisme (voy. le second vol. de l'Allemagne, p. 49). Le succès qu'il obtint dans cette mission le fit nommer, à son retour, chancelier de l'université, aumônier et confesseur de Charles VI. Il n'en montra que plus de zèle pour éteindre ce schisme deplorable, et se distingua au concile de Pise par sa fermeté, son savoir et sa prudence. Il présida même la troisieme session de ce concile, et y fit décider que, malgré l'absence du pape et de ses légats, l'assemblée continuerait ses travaux, qu'elle se déclarerait sunérieure au pape, et annoncerait que l'Eglise avait un besoin pressant d'une réforme dans son chef et dans ses membres. A cette curieuse époque, où les esprits éclaires avaient comme un pressentiment des schismes religieux du seizième siècle, l'Église s'agita beaucoup pour prévenir un mal inévitable; et, parmi ceux qui s'élevèrent avec le plus de force contre la multiplicité et l'ignorance des ordres mendiants, contre le faste des prélats, les usurpations de la cour de Rome, ctc.; parmi ceux enfin qui voulurent arracher à la papauté des concessions qui pouvaient seules sauver son autorité compromise aux veux des peuples. Pierre d'Ailly doit être certainement placé au premier rang. Mais il mourut en 1420, avant que la grande lutte de la papauté et des conciles, si vivement engagée au concile de Pise, se filt terminée. (Voyez dans le deux ième volume de l'Allemagne, l'histoire de cette lutte aux conciles de Pise, de Constance et de Bâle.)

ALLY ON ALLIE.—Village et anciemne seignerie sur la Dire, è, deux lieue est-nord-est de Falsise. On trouve encors plusieurs villages de ce nom en Auvergne, en Picardie, dans le Gătinais, etc. Ce tut aussi le nom d'une des plus anciennes misions de Prequigny, laquelle possibilit sa estratie, qui se fondit dans cellament de Prequigny, laquelle possibilit sa esguerrie de ce nom et la vidamie d'Acguerrie de ce nom et la vidamie d'Aclett, seliquer de Cadenet, créed de Chaulires n 1921.

Cadenct, orecoid ed enaumes in tozi.

AIMAROUS ou AYMAROUSS. — Pettle ville du département du Gard, arroudissement de Nimes, et portant
autrefois le titre de baronnie; appartiemit, au dernier siecle, où so population étoit de vingt mille habitants, au
de d'Uzès. Cest dans cette ville que
saint Louis réunit les troupes qu'il
embraus à Aigues-Mortes.

Almoin, moine benedictin, né à Villefranche en Périgord, et qui nous a laissé une Histoire des Français, qui s'arrête à la seizieme année du règne de Clovis II. Aimoin mourut en 1008.

Almon. - Voyez Aymon.

Ats (Idanus ou Danus).—Rivière de France qui preud sa source dans le Jura, près de Nozeroi. De là elle coule d'abord à l'ouest, puis su midi; sépare la Bresse d'avec le Bugey; et, après s'être grossie de quelques autres petites rivières, elle se jette dans le Rhône, à cing lieues au-dessus de Lyon. Les truites que l'on pêche dans l'Ain sont lort estumées.

Aix département de l'). — Ce département, forméde la Bresse, du Bugey, du pays de Gex, du Valronney et de la principauté de Dombes, doit son nom à lariviere de l'Ain, qui letraverse du nord au sud. La Bresse et le Bugey avaient été anciennement nehetés de quelques seigneurs du Danphiné, par les ducs de Savole, qui les édérent en têot à Henri IV, en échange du marquisst de Saluces. Les limites de ce département sont : au nord le département du Jura , à l'est une partie du Jura, au sud le Rhône, à l'ouest les départements du Rhône et de Saône-et-Loire. Sa superficie est de quatre-vingt-dix lieues carrées: sa population se compose de trois cent quarante-six mille cent quatre-vingt-huit âmes. Il comprend quatre cent quarante et une communes, et est divisé en quatre sous-préfectures, Trévoux, Nantua, Gex et Belley: Bourg est le chef-lieu de tout le département. « Enveloppé à l'est et au sud pendant plus de quarante lieues par le Rhône. côtoyé à l'ouest pendant plus de vingtcinq par la Saone, le département de l'Ain est traversé, du nord au midi, par cette rivière qui le divise en deux régions : l'occidentale, sur sa droite, est formée par un vaste plateau ondulé, couvert de terrains argileux et marecageux; l'orientale, sur sa gauehe, est hérissée de montagnes de sept cents à neuf cents toises d'élevation, qui se rattachent aux Alpes par le Jura; elle est sillonnée de vallées profondes, presque toutes dirigées du nord au sud, traversées par des torrents rapides. Dans la première, l'agriculture, qui forme la principale occupation des habitants, leur fournit des récoltes suffisantes pour leur consommation : le sol offre de la tourbe et quelques bancs de houille : dans la seconde, on cultive des terres fertiles, on élève des bœufs, des moutons et des chevaux, on exploite du fer et d'excellents matériaux pour les constructions, et les meilleures pierres lithographiques de France. « Les carrières de Villebois occupent

produit une valeur de quarante mittle francs. L'émigration de six à sept mille montagards produit annuellement cinq à sit cest mille francs au département. L'ancienne Bresse, ou l'arrondissement de Bourg, forme, avec le pays de Dombes, un plateau de trente lieues de longueur. La première de ces régions est saine et renferme des terres fertiles; la seconde est froide, hu-

environ cinq cents ouvriers, et l'ex-

ploitation d'asphalté près de Sevssel

mide et remplie d'étangs insalubres. Les habitants de la première sont robustes, sobres et laborieux, ceux de la seconde sont au contraire faibles et sans energie. Ce département est en général sous un climat beaucoup plus apre que sa latitude ne l'indique, à cause de sa position au pied des Alpes et de l'influence des vents du nord. Les pluies, qui alternent avec la sécheresse de l'etc, y donnent annuellement quarante-cing pouces d'eau, c'est-à-dire, plus du double de ce qu'il en tombe à Paris (\*). . Le nombre des députés de ce département est de cing : son revenu territorial de seize millions soixante-scize mille francs, et le montant de ses contributions foncières d'un million deux cent vingtdeux mille deux cent quatre-vingtdix francs. On v compte seize mille quatre cent dix-buit hectares de vignes, et soixante-eing mille deux cents hectares de forêts; aussi forme-t-il la douzième conservation forestière. Sous le rapport militaire, il fait partie de la septième division militaire, et est compris dans le diocese de Lvon et dans le ressort de la cour royale de cette ville.

Louis Alleman, connu sons le nom du cardinal d'Arles, et né en 1390 au château d'Arbent; Bichat, né le 11 novembre 1771, à Thoirette; les conventionnels Carra, ancien journaliste, decanité le 1er frimaire an 11 (31 octobre 1793), et Goujon, coudamné à mort le 28 prairial an 111 (17 juin 1794); les jurisconsultes Faher, mort en 1645, et Collet, mort en 1718; le medecin de Charles IX, Louis Duret; le jésuite Fabri, antenr de plusieurs ouvrages scientiliques; le grammairien Vaugelas; le général Joubert; l'astronome Lalande, etc., sont nés daus ce département.

AlxCille. — Bourgade du département des Basses-Pyrences, arrondissement de Saint-Jean-Pied-de-Port, canton de Mauléon. Ce village n'a de curieux qu'une petite saline exploite; autrefois par toute la commune: le

(\*) Maltebrun.

puits est situé entre deux montagnes, dans une gorge étrolte. Il a deux pieds sept pouces de diamètre et quinze pieds de profondeur; mais l'eau ne s'v élève que jusqu'à deux pieds de l'orifice. On ne vide ce puits que sept à huit fois par an, parce que son eau perd sa salure après qu'elle a été puisée dix jours de suite. La propriété de cette saline est aux habitants d'Aincille. Il paraît qu'il n'y avait originairement que vingtneuf habitants à Aincille, qui distribuerent le produit de ce puits salé en vingt-neuf portions, pour chacune desquelles on établit une chaudière; mais de ccs vingt-neuf portions ou actions il n'y en a plus que deux et un quart entre les mains des habitants de ce village : les autres ont toutes été engagées à des seigneurs voisins ou à des riches particuliers de Saint-Jean-Piedde-Port, pour une somme de 360 fr. de capital.

Alnesse (droit d'). - Il exista en France tant que dura l'aucienne monarchie. Toute la succession paternelle. ou du moins la plus grande partie, appartenait par ce droit à l'ainé de la famille, qui, selon la coutume de Normandie, ne devait à ses sœurs, lorsqu'il les mariait, qu'un chapel de roses. Le chapitre 99 de l'aucienne coutume de Normandie portait en effet : « L'ainé fils est le plus prochain hoir de son père et ceux qui descendent de lui; et quand cette ligne fault, la seconde est la plus prochaine, » Dansd'autres coutumes, l'aîué noble était saisi de toutes les successions échues à lui et à ses pulnés. Ce droit n'a été aboli que le 15 mars 1790. La restauration, qui voulait reconstituer une aristocratie puissante, essava

en 1826 de le rétablir, 'mais sans succés. ANGERAY. — Bourg situé sur la rive droite de la Moselle, à une lieue un tiers nord-est de Toul (département de la Meurthe). L'abbé de Saint-Mansuy en était autrefois seigneur.

ATRAGUES. — Bourg du département des Bouches-du-Rhône, à deux lieues un quart sud-sud-est d'Avignon, et autrelois seigneurie.

AIRE, petite ville du département des Landes, sur l'Adour, et importante sous les rois wisigoths, qui y bdürent un palais dont on vit encore les restes. Ruinée par les Sarrasins et les Nortimans, dévastée à plusieurs reprises durant les guerres de religion, Aire n'est plus maintenant qu'une petite ville peuplee d'environ quatre mille habitants. Le diocese épiscopal d'Aire deux, de Bassa, d'Oleron, d'Auch et de Dax; aujourd'hui, il comprend tout le departement des Landes.

Arthr. ceille très-forte du épartement du Pas-de-Calais, sur la J.s., à deux licues deux tiers sud-est de Saint-Omer; elle fur prise par le marceial de la Meilleraye en 1641, et reprise peu après par les Espagnols, qui la garderent jusqu'en 1670, ou elle fut enterée de nouveau par le marceial d'Hasde nouveau par le marceial d'Hasquis de Guebriant la rendit, après cinquis de Guebriant la rendit, après cinquante-deux jours de tranchée ouverte.

AIROLO, village de la Suisse dans le canton du Tésiu. Six eents Français gardaient, en 1799, cette pusition, que Souvaroff fit attaquer par deux mille greuadiers d'élite. Le poste ne fut Eorce qu'après douze heures de combat.

AISANCE. - Ce mot exprimait autrefuis tous les droits d'usage.

AIS-DAX-GILOX, sujourd'hui Aix-d'Angillou, gros bourg du departement du Clier, à trois lieues deux tiers nord-set de Bourges. La châtellenie des Ais-Dam-Gilon avait sept lieues de long, et appartenait, au dernier siècle, à la maison Saint-Agnan, après avoir été dans celle d'Albret, et plus anciennement eucore dans celle de Sully. La justice y était rendue pour les liefs selon la coutume de Lorris, et pour les rotures seton celle de Berton et le des rotures seton celle de Berton et le les rotures seton celle de Berton.

AISEY-LE-DUC, bourg du département de la Côte-d'Or, à deux lieues un quart sud-est de Châtillon-sur-Seine, avec titre de baronnie.

AISIER, bourg du département de l'Eure, à une lieue trois quarts de Pont-Audemer, avait autrefois titre de baronnie.

AISNAY, abbaye de Saint-Benoît, sécularisée en 1685, et bâtie au confluent de la Saûne et du Rhône, sur Pemplacement où soixante nations gautoises avaient élevé un temple à Auguste. Brunchaut en était considérée comme la fondatrice. An dernier siecle, le revenu de l'abbé était de 31,000 livres, et les dix-huit chanoines qui composaient le chapitre devaient faire preuve de noblesse.

AISNE, rivière de la Champagne formee par la réunion de plusieurs ruisseaux qui descendent de l'Argonne; elle se iette dans l'Oise, près de Compiègne, après un cours de quarante lieues. Louvois avait en le dessein de joindre par un canal l'Aisne à la Meuse. AISNE (departement de l'). - La rivière de l'Aisne a donné son nom à ce département formé d'une partie de la Picardie et de la Champagne, c'està-dire, de l'ancien pays de Thiérache. du Vermandois, du Laonnais, du Tardenois, du Soissonnais, d'une partie du Valais et de la Brie champenoise. Ses limites sont au nord le département du Nord, cenx des Ardennes et de la Marne à l'est, celui de Seine-et-Marne au sud, et ceux de la Somme et de l'Oise à l'ouest. Ce département a des collines au midi et des plaines basses au nord; la Somme, l'Escaut, la Sambre v ont leurs sources; la Marne, l'Oise, l'Ourg l'arrosent; les canaux de Saint-Ouentin, de Crozal et de Manicamo le traversent. On y recolte 3,292,000 quintaux de blé et nue immense quantité de foins qui servent à l'approvisionnement de Paris. Ses belles forêts (de Villers-Cotterets, de Nonvion, de Saint-Michel, de l'Arronaise et de Saint-Gobin) couvrent 9,956 hectares, et le fruit du frêne qui s'y multiplie donne chaque année pour 200,000 francs d'huile. Les prairies naturelles occupent plus de 40,000 hectares, où paissent 350,000 mérinos; les terres labourables, exploitées par 3,740 fermes, 523,803; les vignes seulement 9,956; les marais ou étangs 2,900; enfin les bois 114.398. Sa superficie totale est de 753,136 hectares; son revenu territorial de 25,994,000; sa quote-part pour l'impôt foncier de

2.744.996 francs, et le nombre de ses

députés de six. Il est compris dans la première division militaire, forme la quatrieme conservation forestiere, fait partie du diocèse d'Amiens et est du ressort de la cour royale de cette ville. Tout à la fois agricole et industriel, ce département, l'un des plus riches de la France, possede de nombreuses fabriques de toiles de coton, de gazes, de batistes, de linons, de tissus en laine et coton, de châles-mérinos et de cachemires, de tulles, de linge de table, de divers produits chimiques, de sucre de betterave, enfin des manufactures de glaces, dont celles de Saint-Gobin sont renommees par toute l'Europe. Laon est le chef-lieu de ce département, et Saint-Quentin, Vervins, Soissons et Château-Thierry, les chefs-lieux d'autant d'arrondissements. Sa population est de 527,095 habitants.

Le bésélicit Luc d'Acher, auteur du Spéclégium ; le jesuite Xavier de Charlevoix, qui travailla vind-quatre ana su journal de Trevoux; les juris-consultes Denisart et d'Héricourt; les graveurs Dorigny et Papillon Demousiter, l'auteur des Lettres à Emile; la Fontaise, Racine, le général révolutionnaire Ronsin, les convenionnels Canille Desmouins et Colloid Hérbois, l'accusateur public Fouquer-Turville, sont nes dans le dépar-

tement de l'Aisne. AIX. - Ville fondée en l'année 124 avant Jésus-Christ, par le consul C. Sextius Calvinus, près d'une source d'eaux thermales. Marius l'embellit quelque temps après, et César y établit une colonie tirée de la vingt-cinquieme légion. Plus tard, elle devint la metropole de la seconde Narbonnaise. Durant l'invasion, les Wisigoths et les Bourguignons dévastèrent son territoire; après eux vinrent les Sarrasins qui incendièrent la ville et en massacrèrent la population. Ce ne fut qu'en 796 qu'on recommença à relever ses murailles. Sous Alphonse II, roi d'Aragon et comte de Provence, à la fin du douzième siècle, Aix fut comme le centre de la littérature provençale; et elle resta la capitale des comtes de Provence jusqu'à l'extinction de leur

race. On y garde encore le souvenir du bon roi René. Sous le règne de François I<sup>er</sup>, Aix fut pillée par les Marseillais, et prise, en 1535, par Charles-Quint, qui s'y fit couronner roi d'Arles.

« Il n'y a point de ville d'une égale population, excepté Dijon, dit Millin, dans son Voyage du Midi, qui ait produit autant d'hommes distingués dans les lettres et dans les arts. Nous nous contenterons de citer les naturalistes Adanson, Tournefort, Gibelin; le moraliste Vauvenargues; le poête Brueys; les litterateurs Bougerel, marquis d'Argens, Montjoie; les savants Saint-Vincent, père et fils ; Pitton, Hon. Bouche, Thomassin; les jurisconsultes Dubreuil, Monclar; le médecin Lieuteau; le compositeur de musique Campra; les peintres Vanloo, Barres, Peyron, Forbin - Janson, Granet; le contreamiral d'Entrecasteaux; le lieutenant general Miolis, et l'ancien maire d'Aix, Espariat, qui donna, en 1790, un des plus beaux exemples de courage civil, en se jetaut au milieu de deux régiments prêts à s'entr'égorger, et qu'il sut réconcilier par son héroïque dévouement. .

Note the Company of t

matière de police, jusqu'à douze livres. L'ancien diocèse d'Aix (voyez An-NALES, p. 135) ne comptait que quatrevingt-quatre paroisses.

Ce fut pour dédommager cette ville de n'être plus la capitale d'un conté souverain et la résidence d'une cour polie et galante, que Louis XII y établit un parlement. Ce parlement, érigé le 10 juillet 1501, avait dans son resort douze sénéchaussées royales, Aix, Arles, Brigoolle, Castellane, Digne.

Draguignan, Forcalquier, Grasse, Hyères, Marseille, Sisteron et Toulon; plusieurs juridictions d'appeaux ou d'appel : Carces, Griguan, Grimaud, le Martigues, les Baux et Sault; deux juridictions de prud'hommes, qui jugeaient souverainement et sans appel, savoir : l'une à Toulon, et l'autre à Marseille; enfin, vingt-six judicatures royales, dont l'appel était porté en première instance à l'une des douze sénéchaussées. Ces judicatures étaient établies à Apt, Annot, Antibes, Aulps, Barcelonnette, Barjols, Barreme, Colmars, Correns, Cuers, Entrevaux, Fréjus, Gardanne, Guilleaume, Lorgues, le Martigues, les Méés, Moutiers, Pertuis, Pevruis, Seillon, Seyne, Saint-Maximin, Saint-Paul de Vence, Saint-Remy et Tarascon. Enfin, dans chaque village et bourg du ressort, il y avait un juge établi par le seigneur, et qu'on noinmait banneret; ils etaient au nombre d'environ six cent cinquante.

On trouvait dans l'étendue du ressort du parlement d'Aix , comprenant la Provence et les pavs qui en dépendaient, deux principautés, Montdra-gon et le Martigues, la dernière érigée en 1580; un duché-pairie, Villars-Brancas; cinquante-neuf marquisats, six comtés, une vicomté, Perrières; et sept baronnies; en tout soixante et seize terres titrées, sans compter un grand nombre d'autres fiefs érigés par les anciens comtes de Provence. Aussi les commissaires du roi, chargés, en 1667, de rechercher les usurpations de noblesse, trouvèrent en Provence trois cent quarante-cing familles nobles, se divisant en onze cent eing branches.

La généralité ou intendance d'Aix comprenait toute la Provence. (Voyez PROVENCE.)

Aix n'est plus aujourd'hui qu'un chefieu d'arrondissement dans le département des Bouches-du-Rhône; mais a population est enore de vinattrois mille âmes; et elle a conserré des bons temps du roi René, auquel elle a étreé une statue en 1819, le goût des lettres et des arts. Son musée d'antiques, as bibliothèque de cent mille volumes,

ses facultés de droit et de théologie, sa société d'agriculture, de sciences et d'arts, en font toujours une ville littéraire; et elle porte le nom de l'Athènes de la France méridionale. Le voisinage de Marseille a fait décliner son commerce; mais ses huiles d'olive conservent leur réputation.

AIX. — Petite ville du Dauphiné, avec titre de baronnie, dans le diocèse de Valence. — Autre seigneurie du Forez où naquit le P. la Chaise, confesseur de Louis XIV.

AIX (IIe d').— Cette lie est située vis-à-vis de l'embouchure de la Charente, entre la terre ferme et l'Ile d'Oleron. Elle a environ un quart de lieue de long sur à peu pres un demiquart de lieue de large, et offre un territoire fertile en vins et en pâturages. On y trouve un village dont la population est d'environ deux cent quarante habitants, pour la plupart occepés à la péche. La population totale de l'Ile est de quatre à cinq cents habitants,

L'île d'Aix est bien fortiifée et défendue par un château fort; c'est un point militaire important, qui contribue à la săreté du port de Rochefort. Les Anglais s'en emparèrent en 1757; et l'abandonnèrent après en avoir fait sauter les forts. Des hatteries formidables la mettent aujourd'hui à l'abri de toute nouvelle tentative.

C'est dans la rade de l'île d'Aix que les vaisseaux partis de Rochefort compiètent leur équiquement, et mouillent en attendant les vents favorables pour appareiller. Il y a un phare à la pointe nord-est.

Cest dans cette même rade de l'Île d'Ât qu'en 1806 et il eiu un brillant combat de la frégate le Minrere, commadée par le capitaine Collet, contre la frégate anclaise la reliate, commande par les colonnes. Cette d'ernière, presque démâtire, n'eclappa que par permept fuile, et grifice à un accident qui empéha la Minerre de l'abourder. Il fallate qu'un raisseau de l'abourder. Il fallate qu'un raisseau de la gre, vint remorquer la Pallas pour la goustraire un cavilaire Collet.

AIX - LA - CHAPELLE. - Aquisgra-

num des Romains, Aachen en allemand, ville dans le grand-duché du Bas-Rhin, située à quatorze lieues à l'ouest de Cologne, Sous Jules-César et Drusus, les Romains y eurent des établissements; et cette ville se trouve désignée, dans Pline, sous le nom de Vetera. En 832, les Normands ravagérent Aix-la-Chapelle, et en détruisirent le château. Ce n'est que sous le règne de Charlemagne que cette ville acquit l'inportance qu'elle a encore aujourd'hui. Cet empereur qui en fit sa résidence favorite y bâtit un palais où il mourut en 814. En 796, il comnienca la cathédrale. Plusieurs successeurs de Charlemagne residerent à Aix-la-Chapelle; ct, lorsque l'empire carlovingien fut démembré, les empereurs d'Allemague allerent ceneudant s'y faire sacrer.

Les bourgeois de cette ville jouissaient de nombreux privilèges. Lorsqu'ils vovageaient, ils étaient exempts, dans toute l'étendue de l'Empire, des droits d'octroi, de peage, etc.; de plus, ils n'étaient pas soumis aux corvées, au service militaire, etc.; leurs biens ne pouvaient être confisques. En vertu d'autres privilèges, ceux qui étaient mis au ban de l'Empire trouvaient à Aix-la-Chapelle un asile certain. Aix-la-Chanelle fut acquise à la France par le traité de Lunéville (9 février 1801); elle devint alors le cheflieu du dénartement de la Roer. En 1814, elle fut donnée à la Prusse.

Deux traités de paix celébres ont été sigués dans cette ville. Le premier fut signé le 2 mai 1668; il mit fin à la querre de dévolution (voyez ce niot), la première guerre entreprise par Louis XIV depuis la mort de Mazarin. Les conquétes que le roi avait faites dans les Pays-Bas lui restèrent, savoir : Charleroi, Bench, Atlı, Douai, le fort de Scarpe. Lille, Oudenarde, Armentières, Courtrai, Bergues, Furnes, avec leurs bailliages, etc. La seconde paix d'Aix-la-Chapelle termina, le 18 octobre 1748, la querre de la succession d'Autriche (voyez ce mot). La France victorieuse y montra une générosité dont personne ne lui tint compte. « Louis XV, avait

dit le marquis de Saint-Séverin, l'un des plénipotentiaires français, Louis X V veut faire la paix non en marchand, mais en roi. " En effet, il ne voulut rien pour lui-même; il restitua ses conquétes, mais fit assurer à don Carlos, infant d'Espagne, et à ses héritiers, le rovaume des Deux-Siciles; il établit dans Parme, Plaisance et Guastalla, don Philippe, son gendre; le duc de Modene, gendre du duc d'Orleans, l'ancien régent, fut remis en possession de ses Etats; Gênes rentra dans tous ses droits; le roi de Sardaigne garda une partie du Milanez; le roi de Prusse, la Silèsie et le comte de Glatz; mais Louis XV eut la faiblesse de consentir à no pas faire réparer les fortifications de Dunkerque, et à renvoyer de France le prétendant.

Ce fut aussi à Aix-la-Chapelle que se tint en 1818 le congrès dans lequel il fut décide que les troupes étrangères évacueraient le territoire français.

AJACCIO, une des quatre villes maritimes de l'île de Corse, s'élève au nord d'une rade qui, après celle de Saint-Florent, est la plus grande et la plus rapprochée de Toulon. Sous les Romains, Ajaccio portait le nom d'tircinium; mais l'emplacement de la ville actuelle est à un mille de distance de l'ancienne Ajaccio. C'est en 1495 que les Genois construisirent la nouvelle ville pour en faire leur place d'armes, Aiaccio ne compte autourd'hui que buit wille neuf cent vingt habitants; elle renferme un collège communal et est le siège d'un évêché. Napoléon avait voulu v etablir un arsenal maritime de première classe; mais elle n'est encore qu'une place de guerre de troisième classe. Bien que son port soit ouvert, les vaisseaux y sont a l'abri de tous les vents, à l'excention de celui du sudouest. Ajaccio est la patrie de Napoléon Bonaparte.

La maison où naquit Napoléon occupe un des côtés d'une petite place carrée plantée aux quatre angles de quatre acacias. Cette inabitation de peu d'appareuce est visitée avec empressement par tous les étrangers qui abordent dans l'île. Dans le salou où madame Lætitia, prise subitement des douleurs de l'enfantement, accoucha de Napoléon sur un canapé, on remarque un beau portrait de l'empereur en costume impérial par Gérard. La chambre à coucher est obscure et n'a qu'une seule fenêtre. La maison de Napoléon appartient à un membre de la famille maternelle de l'empereur; il n'y existe plus aucun meuble du temps; on ne lit à la porte aucune inscription; mais la mémoire du grand homme qui y recut le jour lui a acquis une célébrité que la tradition perpétuera jusque dans les siècles les plus reculés.

ALACOQUE (Marguerite), plus connue sous le nom de Marie Alacoque. fameuse visionnaire et religieuse invstique, née en 1647, à Lauthecour, dans le diocese d'Autun. Elle eut. dit-on. des entretiens avec Dien, fit plusieurs miracles, prédit la mort de quelques personnes et la sienne même. C'est à elle qu'on doit l'institution de la fête du Sacré-Cœur (vov. Adobation per-PETUELLE). Un seul fait montrera ce mélange d'exaltation mystique religieuse, de sentimentalité féminine, et je dirai presque de sensualite, dont elle était possèdee. Elle grava avec un canif le nom de Jésus sur son sein, et ressentit, dit-elle, une delicieuse sensation durant l'opération. Elle mourut le 17 octobre 1690, Gresset a popularisé son nom dans ces vers :

Vert-Vert était un petroquet dévol.....

Il disait bien son benedieuté

Il disait bira son benedicité Et votre mère et votre charité,

Il savait même un peu de soliloque Et des traits fins de Marie Alscoque,

ALAINCOURT, ancienne terre noble du Vexin français, avec titre de marquisat, a cinq lieues un quart ouestnord-ouest de Pontoise, dans le département de l'Eure.

ALAIS.— Cette ville, hâtie auprès des Cévennes, était, ains que celle d'Anduze, située à trois lieues et denie d'Alais, à l'entrée des Cévennes, celle de Sauve et plusieurs autres, possedée avant saint Louis par la maison de Bermond, une des plus anciennes du Languedoc. Saint Louis acheta Alais et

Anduze à cette maison en 1243. Elles furent données, en 1345, à Humbert, dauphin du Viennois, qui les vendit, en 1347, à un seigneur de Beaufort. Alais, devenu comté en 1396, passa, en 1584, dans la maison de Montmorency, et de la aux princes de Conti. Aujourd'hui, elle est un des chefslieux d'arrondissement du departement du Gard, L'ancien diocèse d'Alais renfermait quatre-vingt-quinze communautés formant quinze mille trois cent soixante et quatorze feux. Anjourd'hui, cette ville est un simple chef-lieu de sous-préfecture du département du Gard: mais ses mines de houilles lui promettent un riche avenir, qui commence dejà à se montrer.

« La ville d'Alais, dit M. Roux-Ferrand, a acquis, depuis quelques années, une grande prospérité. La population, qui n'était en 1819 que de huit mille babitants, s'élève aujourd'hni à plus de douze mille, et tend journellement à s'accroître. Elle doit cet avantage principalement à son riche bassin houiller, dont l'extraction est depuis peu organisée sur une trèsgrande échelle par des compagnies riches et puissantes. A côté de ces entreprises importantes, s'élèvent chaque jour iles exploitations nouvelles de plonib, de zinc, de manganèse, de couperose, etc. Partout dans ce bassin on rencontre le fer et la houille en couches nombreuses, étendues, d'une qualité presque toujours supérieure; partout le minerai et le combustible y sont méles, superposés de la manière la plus favorable à l'exploitation; partout enfin l'extraction de l'un et de l'autre est si facile, qu'ils se livrent sur place à des prix égaux et souvent inférieurs à ceux des localités les plus favorisees. It s'en faut cependant que d'aussi beaux éléments de prospérité aient ete mis à profit comme ils auraient pu l'être : la fabrication du fer commence à peine à s'y introduire, et pendant que les houilles du Forez s'expédient vers le nord jusqu'à Paris, et vers le midi jusqu'à Marseille, Toulouse ct Bordeaux, le bassin houiller d'Alais, qui est peut-être le plus riche de France, ne peut vendre ses charbons au delà d'un rayon de dix lieues. Le prix élevé du transport par le roulage a pu seul maintenir cet état de choses, qui cessera evidemment du jour où le chemin de fer, tant désiré par les principales villes du Gard, sera établi d'Alais à Nimes et de Nimes à Beau-

caire. »

ALAM, petite ville du département
de la Haute-Garonne, à quatre lieues
est-nord-estde Saint-Gaudens. Elle appartenait avant la révolution à l'évêque
de Comminges, qui y avait un beau

ALARMISTES. — Nom donné à ceux qui, dans le cours de la révolution, répandaient des alarmes fausses ou réelles.

ALARY (Antoine), soldat, né dans le Périgord, à Mussidan, étalt à quinze ans un des héros des armées de la république, « Au bois des Chèvres, on le vit rester seul sur le champ de bataille, parmi les Vendeens vainqueurs, leur disputer, le sabre à la main, le drapeau national, le prendre, le perdre, le ressaisir, et le remporter enfin au milieu de ses camarades en déroute. Plus tard, il s'embarque sur un vaisseau de guerre, et fait naufrage, avec treize cents hommes d'équipage, sur un rocher désert. Après cinq jours de famine et de désespoir, Alary se jette à la mer, entreprend de franchir à la nage les six lieues qui le séparent du continent, lutte pendant sept heures contre les vagues, et est jeté mourant sur la côte de Bretague. Quelques gardes-côtes le relèvent, lui donnent des soins; il raconte son histoire et la détresse de ses compagnons; on envoie à leur secours ; les treize cents hommes sont sauvés. Cinq ans après, à Stockak. il soutient avec quinze hussards le choc de six cents Autrichiens. Les blessures couvrent son corps, son sang ruisselle, il tombe sous les pieds des chevaux, qui le meurtrissent; enlin quelques hommes du même régiment l'aperçoivent, volent à son secours et l'emportent. (\*) » Ce brave soldat a survécu à ses blessures.

(\*) Biographie des contemporains

ALBA DE TORMEZ. — Ville d'Espagne, située sur la Tormez en avant de Salumanque, et où les Français, sous la conduite de Kellermann, battirent les Espagnols commandés par le duc del Parque; à la suite de cette brillante affaire, la ville elle-même fut prise (26 novembre 1809).

prise (26 novembre 1809).
Albaroux, Albaroux ou le BarBoux, gros bourg du département de
Vaucluse, à une lieue et demie nordest de Carpentras, était jadis un fief
avec haute, moyenne et basse justice,
possédé successivement par les familles de Baux, de Budes, de Peyres, de
Pelletier, de Gigondas, de Pannis, etc.

ALBECK. - Village d'Allemagne, sur la rive gauche du Danube, aux environs d'Ulm. Le 11 octobre 1805, six mille Français, commandés par le géneral Dupont, furent attaques par vingt-cinq mille hommes sortis du camp retranché d'Ulm. Cette faible division, entourée de tous côtés par les Autrichiens, soutint un combat acharné de plusieurs heures, à la suite duquel les ennemis furent contraints de regagner leur camp en laissant quinze cents prisonniers aux mains des Francais. Cette action fit le plus grand honneur au général Dupont, et valut au colonel Barron le grade de commandant de la Légion d'honneur.

ALBERSTROFF. — Bourg du pays à neuf lieues deux tiers est-sud-est de Metz, avec titre autrefois de châtellenie. Cette châtellenie comprenait trente-trois paroisses.

ALBERT OU ANCRE OU ENCRE.
Petitic ville de Picardie (Hépartement de la Sonime), sur l'Ancre, à trois de sonime), sur l'Ancre, à trois de la comme de la Sonime (La comme de la comme del comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme del comme del comme del comme del comme del comme de la comme de la comme del comme

ALBERT ( comte d' ). Un petit-fils du connétable de Luynes se rendit celebre au dernier siècle sous le nom de chevalier, puls de comte d'Albert; mais il passa sa vie en Allemagne au service du duc de Bavière, qui, nommé empereur sous le nom de Charles VII. le créa prince du Saint-Empire sous le nom de prince de Grinsberghen. Il mourut en 1758, âgé de quatre-vingtsept ans, a près avoir été successivement chambellan, grand écuyer, ministre, colonel des gardes bavaroises, et ambassadeur extraordinaire en France. Dans sa jeunesse, il avait assisté dans les rangs de l'armée française au siège de Philipsbourg, et aux batailles de Fleurus et de Steinkerque où il avait été blessé.

ALBERT OU ALBÉRIC d'Aix, chanoine et gardien de l'église d'Aix en Provence et l'un des chroniqueurs des croisades. Il ne vit pas lui-même la première croisade qu'il raconte, mais il puisa à de honnes sources, et son récit est un des plus intéressants à consulter.

ALBERT de Rioms, braveched d'escadre, ni en Dauphini vers 1740, se distingua durant la guerre d'Amérique par aes talents comme marin mérique par ses talents comme marin principal. L'est comme militaire. Son l'Experiment, visiaseu anglais de même force que le sien, et qui portait une forte somme d'argent. A l'époque de la révolution, il commandait le port de Toulont, nais peu de temps après de Toulont, nais peu de temps après l'armée de Condé, et rentra entin en l'armée de Condé, et rentra entin en

Albert (Joseph-Jena-Boptiste) ileutenant geireni, ne le 28 aud 17 ji ieutenant geireni, ne le 28 aud 17 ji ä Guillestre dans les Hauter-Alpes, éca Agra dans le bautillon des volontaires de son département en 1790, et fui nomme l'ieutenant par ses camares de Son de le couduit a l'armée des Pyrées lui valuit de l'avancement et un sabre d'homeur; plas tard if fit le sabre d'homeur; plas tard if fit les parties de l'armée de l'armée des presentant de l'armée l'armée de l'arm

nes. Au siège de Dantzig, aux batailles d'Essling, de Wagram, il fot remarque et récompensé par l'empereur. Pendant la campagne de Russie, Albert eut les honneurs du combat de Jakobowo, et au passage de la Bérésina sa brigade fut la première qui passa le pont et repoussa l'ennemi jusqu'à deux lieues. Napoléon le nomma général de division sur le champ de bataille. Après la bataille de Bautzen, l'empereur, sur le rapport de Ney, lui donna la croix de grand officier de la Légion d'honneur. Maisce fut au combat du 19 août 1813, entre Hainau et Buntzlau. qu'Albert se couvrit de gloire. Attaqué par le général russe Saken, qui con-niandait trente mille hommes dont cinq mille cavaliers, Albert, qui n'avait que cing mille fantassins et huit cents chevaux, résista pendant sept heures, ne battit en retraite que l'espace d'une lieue et sans laisser entamer sa division. Dans la campagne de 1814, Albert se distingua à Châlons, à la Fertésous-Jouarre. Sous la restauration, il devint aide de camp du duc d'Or-

ALBIGEOIS (L'). - Partie du Languedoc comprenant les anciens diocèses d'Alby, de Castres, de Saint-Papoul et de Lavaur (ces deux derniers formaient le pays de Lauraguais), et présentant une ctendue de vingt lieues en longueur et d'autant en largeur. Ce pays constitue aujourd'hui le département du Tarn. L'Albigeois eut des vicomtes dont la liste remonte jusqu'à l'année 918. En 1247, Raymond-Roger, treizieme vicomte d'Alby, vendit cette vicomté à saint Louis, dont le père, Louis VIII, avait dejà acquis tous les droits d'Amaury de Montfort durant la croisade contre les Alhigeois (\*). L'évêque d'Alby s'était emnaré de la seigneurie temporelle de cette ville.

ALBIGNAC. — C'est le nom d'une famille noble, originaire du midi de la France. Nous nommerons seulement le baron Louis Alexandre d'Albignac,

(\*) Voyez dans les Annales, pag. 65, la croisade contre les Albigeois.

qui, sous le gouvernement consulier, ut commandant de la onitiem dirision militaire; et Maurice-François dei, Castelinau, rome d'Albienne, qui, d'abord page de Louis XVI, et émigré, puis volonitaire dans la gendarmerie impériale durant la campagne de 1900, devint, après la création de royaume de Westphalle, grand-écuyer de Jérûme, et umistre de la guerre. Nomme marchal de camp en 1814, al meus de l'évole un militaire de Saint-Ger.

neur de l'école militaire de Saint-Cyr. ALBIGNY. — Bourgade du Lyonnais (département du Rhône), avec titre de baronnie.

ALBICECES. — Ancien peuple de la de la conde Narbonnaise, qui habitait dans le diocèse d'Apt, vers la partie montagneuse du comté de Sault, entre le village de Lioux, à deux lieues nordeuest d'Apt, et le mont Ventoux.

ALBISSON, conseiller d'État, né en 1732, à Montpellier, et qui prit une part active à la rédaction du code d'instruction criminelle, et mourut à Paris le 22 janvier 1810.

ALBITTE. - Antoine-Louis Albitte était avocat à Dicppe quand la révolution éclata, et devint membre de l'assemblée législative et de la convention, où il fit partie du comité militaire. Il présenta un décret sur le mode de remplacement dans les armées; il voulait que les troupes de ligne fussent éloignées des lieux où siègeait l'assemblée, et que le ministre de la guerre repondit sur sa tête de l'exactitude des détails qu'il transmettait aux députes sur la situation des frontières. En 1792, il s'opposa à l'augmentation de l'effectif de la gendarmerie, de crainte que ce corps no devint un dangereux instrument entre les maius des ennemis de la liberte. Il demanda une révision des lois sur la marine, et la mise en accusation des deux ministres Bertrand de Motteville et Narbonne. Le 1t juillet, il fit la motion que toutes les places fortes de l'intérieur fussent démantelées, afin que les contre-révolutionnaires ne pussent y trouver ni retraite, ni appui; enlin, le lendemain de la journée du 10 août, au succès de laquelle il avait contribué, il sollicia, ce renversement des statues des rois. Au mois de septembre suivant, il fut enovée, avec Levointee, dans le département de la Seine-Inférieure, pour y operer le désarmement des suspects et la déportation des prêtres inserments. De retour d'anni se sein de la convention, 'il signals de nouveau son 2ele pour la revolution par des motions troulant à faire vendre les biens des enigres, à réduire le trattement des enigres, à réduire le trattement

des prêtres. Lors du procès de Louis XVI, Albitte vota la mort de ce prince sans appel et sans sersis; il se montra ensuite un des adversaires les plus redoutables des girondins. Envoye comme commissaire aux armées des Alpes et d'Italie. il fit preuve d'énergie et de courage au siège de Toulon, et fut ensuite charge de plusieurs missions dans différents départements. Mis en accusation après le 20 mai 1795, il parvint à se soustraire par la fuite et resta caché jusqu'à l'amnistie du 26 octobre. Anrès le 18 brumaire, le premier consul, qui l'avait connu au siége de Toulon, le nomma sous-inspecteur oux revues, place qu'il conserva jusqu'en 1812, où il mourut de misère dans la retraite

de Russie.

Albox. — Village du Dauphiné (departement de la Dröme), situé sur une hauteur à deux tiers de lieue de la rive gauche du Rhône, a une flieue et demis norá-nord-est de Saint-Vallier, a donné son nom à une des plus anciennes fate de Graisivaudan prirent, just sard, et de Graisivaudan prirent, just sard, le titre de dauphins du Viennois (voy. DAUPHINS et TYNTOT).

Albon (Jacques d'), marquis de Fronzac. Voyez Saint-Andre.

Albox (Claude-Camille-François d'), descendant de Jaques d'Albon, marchal de Saint-Andre; il était né à Lvon en 1733, et mourut l'Paris en 1789. Il passa sa vie à voyager et à écrire, se montrant un des nobles du dernier siècle les plus zeies pour les idées nouvelles. Son meilleur ouvrage est une revue de la constitution ile tous les peuples européens, sous le titre de Discours sur l'histoire, le gouvernement, les usages, la littérature de phisieurs peuples de l'Europe. On y trouve une critique éclairée du gouvernement anglais, qui tend, dit-il, à corrompre la nation, et sous lequel, d'ailleurs, le peuple n'est ni heureux ni libre. Cette critique se présentant au milieu de l'engouement universel excité par Montesquieu et Voltaire pour la constitution anglaise, mérite à son auteur la réputation de perspicacité. - Sur les halles qu'il avait fait bâtir dans la petite ville d'Yvetot, dont il était seigneur, il avait fait écrire cette fastueuse inscription: Commodo gentium. Le roi d'Yvetot ne pouvait pas autrement parler.

ALBRET OH LEBBET (Leporetum, Lebretum). - Bourg de l'ancienne Gascogne (département des Landes), à six lieues sud-onest de Bazas, et à quatre lieues un tiers nord de Mont-de-Marsan. Ce bourg donna son nom au pays d'Albret, qui occupait, dans le département des Landes, le Bazadais et le Condomois, une étendue d'environ vingt lieues de large sur autant de long, et dont Nérac fut la capitale. Le pays d'Albret était une ancienne vicomté du duché de Gascogne, érigée en duché par lettres du 29 avril 1550. (Vovez dans les Annales, p. 55, l'histoire de la seigneurie d'Albret, et celle des membres de cette famille qui ont joue un rôle important. Voyez aussi JEANNE D'ALBRET.

ALBUFERA (duc d'). Vovez Suchet. ALBUHERA. - Village et petite rivière d'Espagne, à la séparation des rontes qui conduisent de Séville à Olivenca et à Badajoz. Le 16 mai 1811, le maréchal Soult alla y attaquer avec dix - huit mille hommes et quarante pièces de canon l'armée anglo-espagnole commandée par le maréchal de Béresford, et forte de trente et un mille hommes. Les Français furent repoussés après avoir eu durant la première moitié de la journée l'esperance d'une brillante victoire, et perdirent pres de sept mille hommes, dont deux généraux. Toute l'armee française aurait été détruite, sans l'habileté avec laquelle fut dirigée l'artillerie, qui, abandonnée à elle-même par la retraite des divisions, arrêta pendant deux heures les colonnes anglaises en faisant le feu le plus meurtrier. Les alliés avaient de leur côté perdu dix mille hommes, et n'osèrent recommencer l'action les jours suivants, ni troubler la retraite du maréchal.

ALCUIN. - Alcuin n'appartient pas à la France, car il était né à York vers 735; cependant nous le placerons parmi nos plus grandes illustrations nationales, parce qu'il fut le promoteur principal de la renaissance des études en France sous Charlemagne. Ce fut en 780 que ce prince, l'ayant vu à Parme, l'engagea à s'etablir près de lui, ct lui confera aussitôt les deux abbaves de Ferrières en Gatinais et de Saint-Loup de Troves, ainsi que le petit monastere de Saint-Josse. Des ce moment, Alcuin devint le confident, le conseiller, le docteur de Charlemagne, Pour ranimer les études, il commenca par faire lui-même une révision sévère des manuscrits, recueillit, corrigea les textes destines à l'enseignement, princinalement les livres sacrés, et ne dedaigna même pas, s'il faut en croire certains témoignages, de revoir et de copier les comédies de Térence. En même temps il suggérait à Charlemagne les mesures nécessaires pour le rétablissement des écoles détruites ou abandonnées; et toutes les cités épiscopales, tous les grands monasteres rivaliserent bientôt de zele pour seconder les efforts du docteur et de l'empereur. Celui-ci s'était même fait l'éleve d'Alcuin, et assistait aux lecons qu'il donnait dans l'école palatine (voyez ce mot ). Enfin Alcuin composa un nombre assez considérable d'ouvrages: ce sont des commentaires sur les diverses parties de l'Écriture sainte; des traités dogmatiques, dirigés pour la plupart contre l'hérésie des adoptiens qui renouvelaient les erreurs du nestorianisme; des ouvrages de liturgie; un petit traité de morale intitulé Des vertus et des vices, des traites de grammaire, de rhetorique, etc.; quatre Vies de saints, et deux cent quatre-

vingts pièces de vers. « Alcuin , dit M. Guizot, est théologien de profession, mais l'esprit théologique ne règne point seul en lui; c'est aussi vers la philosophie, vers la littérature ancienne que tendent ses travaux et ses pensées : c'est la ce qu'il se plait aussi à étudier, à enseigner, ce qu'il voudrait faire revivre. Saint Jérôme et saint Augustin lui sont très-familiers: mais Pythagore, Aristote, Aristippe, Diogene, Platon, Homère, Virgile, Sénèque. Pline, reviennent aussi dans sa mémoire. La plupart de ses écrits sont théologiques; mais les mathématiques, l'astronomie, la dialectique, la rhétorique le préoccupent habituellement. C'est un moine, un diacre, la lumière de l'Église contemporaine; mais c'est en même temps un érudit, un lettré classique. En lui commencent enfin l'alliance de ces deux éléments dont l'esprit moderne a si longtemps porté l'incohérente empreinte, l'antiquité et l'Église, l'admiration, le goût, diraije le regret de la littérature paienne et la sincérité de la foi chrétienne. l'ardeur à sonder ses mystères et défendre son pouvoir (\*). » En 796, Alcuin, fatigué des travaux excessifs auxquels il s'était livré, avait demandé à Charlemagne quelque repos, et s'était retiré dans la riche abhave de Saint-Martin de Tours. L'empereur essava plusieurs fois de le rappeler près de lui : « C'est une honte, lui écrivait il, que vous préfériez les toits enfumés des Tourangeaux : » mais Alcuin résista, et, en 801, il se démit même de toutes ses abbaves pour ne plus s'occuper que de son salut. Il mourut le 19 mai 804.

ALDENHOVEN.—A Village de l'anduche de Joilers, situe pres de la cioni de de Joilers, situe pres de la cioni de Jourdan sur les Autrichiens. Ce général, après avoir battu les ennemis au camp de la Chartreuse, et pris Als-la-Chepelle, songeait à enlever Maëtrichi (torsqu'il à sopercut que les Autrichiens, campés derrière la Roér, rendraient cette opération dif-

(\*) Guizot, Cours d'Histoire, t. II, p. 385,

ficile et dangereuse; il résolut donc de les attaquer. Leur centre était en avant de Juliers, vers Aldenhoven, position déià formidable par elle-même, et qu'ils avaient encore couverte de lignes et de retranchements. La Roer, quoique guéable en plusieurs endroits, était grossie par les pluies, ses gués étaient dégrades, hérissés de chevaux de frise, ses ponts avaient été rompus : les hauteurs qui se prolongent depuis sa source jusqu'à Ruremonde, sur sa rive droite, étaient couvertes de retranchements défendus par une nombreuse artillerie. Jourdan divisa son armiee en quatre corps, et. le 2 octobre 1794. toutes les colonnes se mirent en marche. En moins de deux heures la position centrale fut forcée et les redoutes enlevées. Les soldats de l'avant-garde de la division Kléber, charges de cette attaque, n'avaient pas laissé aux pontonniers le temps de construire un pont sur la Roer, et avaient franchi le fleuve à la nage; l'ennemi, attaqué à la baionnette, avait été culbuté et chassé jusque sous le canon de la place de Juliers. Les Autrichiens, qui perdirent dans cette journée cinq mille hommes tués ou blessés, profitèrent de la nuit pour opérer leur retraite au delà du Rhin, et Juliers ouvrit ses portes aux Français.

Altònes. — Ville d'Auvergne (dapartement de la Haute-Loire), à trois lieues deux tiers nord-ouest du Puy en Velso. Cette andienne haronnie ecbut, en 1361, à l'extinction de la race des premiers harons d'Alegre, au duc de Berry, qui la donna, en 1385, à Morint, secjaeur de Tourzel, qui forma la seconde maison d'Altere, laquelle na la seconde maison d'Altere, laquelle romine en marquisat. La nouvelle naison commence à se distinguer sous Charles VIII.

Albūre (le baron Yves d'), compagnon d'armes de Bayard et de Gaston de Foix, se signala durant les guerres d'Italie, et Gilbert de Montpensier, vice-roi du royaume de Naples, ne perdit cette conquête que pour a avoir pas suivi ses conseils. Ce fut lui qui décida le gain de la bataillé de lui qui décida le gain de la bataillé de Ravennes, en dégageant Bayard et Gaston de Fois envelopée d'éja par les Espagnols; mais apprenant au même moment qu' un de ses fils, le second mort sur le champ de bataille, venait d'être tué: - Je vous suis, mes enfants, - s'évria-t-il, et il se précipita sur un bataillo ennemi, où il trouva la mort qu'il cherchait. — Sous Louis XIV, un d'Algre se distingua à la bataille de Fleurus, 1690, et fut fait maréchal de Françe en 1724.

ALEIN OU ALENC. — Village de Provence ( département des Bouches-du-Rhône), qui avait, au dernier siècle, le titre de marquisat; à cinq lieues nord-ouest d'Aix.

ALEMBERT (d'). Voyez D'ALEM-

BERT. Alen-ALENCON ( Alenconium , ceium). - Ville de Normandie, cheflieu du département de l'Orne, à quarante-trois lienes sud-ouest de Paris. Cette ville n'était, dans l'origine, qu'un château de la maison de Bellesme; cependant il parait qu'Alencon ou la forteresse d'Alain était déia, au commencement du huitième siècle, le chef-lieu d'une centaine, ou petit pays comprenant cent lieux. Cette ville devint, vers le douzième siècle. assez considérable. Elle fut, dans le quatorzième siècle, ravagée à plusieurs reprises par les grandes compagnies; prise et reprise plusieurs fois par les Français et les Anglais pendant la guerre de cent ans. Pendant les guerres de religion, les calvinistes y commirent de nombreuses violences; cependant, à l'époque de la Saint-Barthelemi, Matignon, devenu plus tard maréchal de France, désobéit anx ordres de Catherine de Médicis, et parvint à empêcher le massacre des protestauts. Les liguerrs s'emparèrent d'Alencon en 1589; mais Henri IV reprit cette ville l'année suivante. Col-bert y établit une manufacture de dentelles, dont les produits sont connus sous le nom de point d'Alençon. Cette creation permit a la Frauce de s'affranchir des tributs qu'elle payait à Venise, à Gênes, à la Flandre et à l'Angleterre pour leurs dentelles. Alencon est la patrie du conventionnel Valazé, du journaliste Hébert, du chirurgien Desgenettes, du naturaliste Loutou-Labiliardière, etc. Au dernier siècle, Alencon avait franchise de tailles, et était le chef-lieu d'un des sept grands bailliages de Normandie.

ALENÇON (comté et duché d'). Voy.

les Annales, p. 104.

Alencon (Charles IV, due d'), le dernier des ducs d'Alencon de la maison rovale. Voyez Annales, p. 105.

ALENCON (Francois, duc d'). Voyez duc d'Anjou. Alencon (René d'). Voyez Anna-

LES, p. 105.

ALETH. — Anciennement forteresse
et ville romaine en Bretagne, sous le
nom d'Aletum, à une lieue de SaintMalo. En 1149, l'évêque d'Aleth ayan
flut sa résidence à Saint-Malo, sa ville
épiscopale se dépeupla peu à peu, et il
n'en reste plus aujourd'hui que des
ruines.

ALETH (Electa ou Alecta). — Ville du Languedoc (departement de l'Aude), à six feues sud-ouest de Carcassonne; ce n'était autrefois qu'une abbaye de l'ordre de Saint-Benoît. Mais une ville se forma autour de cette abbaye, et, en 1319, le pape Jean XXII y établit un évêdé.

ALEXANDRIE. - Ce fut le 1er juillet 1798 que l'armée expeditionnaire d'Egypte arriva en vue d'Alexandrie : Bouaparte envoya chercher aussitôt le consul français. Il apprit que les Anglais avaient paru l'avant-veille, et les ingeant dans les parages voisins, il vonlut tenter le débarquement à l'instant même. On ne pouvait pas entrer dans le port d'Alexandrie, car la place paraissait disposée à se défendre : il fallait descendre à quelque distance, sur la plage voisine, à une anse dite du Marabout. Le vent soufflait violemment. et la mer se brisait avec furie sur les récifs de la côte. C'était vers la fin du jour. Bonaparte donna le signal et voulut aborder sur-le-champ. Il descendit le premier dans une chaloupe; les soldats demandaient à grands cris à le suivre à la côte. On commenca à mettre les embarcations à la mer, mais l'agitation des flots les exposait à chaque instant à se briser les unes contre les autres. Enfin, après de grands dangers, on toucha le rivage. A l'instant une voile parut à l'horizon; on crut que c'était une voile anglaise : Fortune s'ecria Bonaparte, tu m'abandonnes! uoi! pas seulement cinq jours! La fortune ne l'abandonnait pas , car c'était une frégate française qui rejoignait. On eut beaucoup de peine à débarquer quatre ou cinq inille homnies, dans la soirée et dans la nuit. Bonaparte résolut de marcher sur-le-champ vers Alexandrie, afin de surprendre la place, et de ne pas donner aux Tures le temps de faire des préparatifs de défense. On se mit tout de suite en marche. Il n'y avait pas un cheval de débarqué ; l'étatmajor, Bonaparte et Caffarelli lui-même malgré sa jambe de bois, firent quatre à cinq lieues à pied dans les sables, et arriverent à la pointe du jour en vue d'Alexandrie.

« Cette antique cité, fille d'Alexandre, n'avait plus se mannfiques cilfices, ses innombrables d'emerces, sa ses innombrables d'emerces, sa sut trois quarts. Les Tures, les Exprtiens opulents, les négociants europeras labitizant dans la ville moderne, qui ctait la seule particeonservée. Quéques de la cité antique; une virielle muralle flanquée de quelques cons enfermais la nouvelle et j'unicenne ville, et tout autour reganient les sables qui, en Expres, « sa nacent partout où la citi-

«Les quatre mille Français conduits and Bonjante y arrivérent à la pointe du jour; lis ne rencontrerent sur cette plage de sable qu'un jetti un pour la plage de sable qu'un jetti un pour de finsil, s'eurfoncerent dans le déerst. Bonjarte partage ass soldats en trois colonnes: Bon, avec la première, marcha à droite, veras la porte de Rosette; Kléder, avec la seconde, marcha au Memou, avec la troisième, és vangea gauche vers la porte des Catacombes. Les Arabes et les Turcs, evcellents

soldats derrière un mur, firent un feu bien nourri; mais les Français monterent avec des échelles, et franchirent la vieille muraille. Kléber tomba le premier, frappé d'une balle au front. On chassa les Arabes de ruine en ruine, jusqu'à la ville nouvelle. Le combat allait se prolonger de rue en rue et devenir meurtrier; mais un capitaine turc servit d'intermédiaire pour négocier un accord. Bonaparte déclara qu'il ne venait pas pour ravager le pays ni l'enlever au Grand Seigneur, mais senlement pour le soustraire à la domination des mameluks, et venger les outrages que ceux-ci avaient faits à la France. Il promit que les autorités du pays seraient maintenues, que les cérémonies du culte continueraient à avoir lieu comme par le passé, que les propriétés seraient respectées, etc. (\*).» Moyennant ces conditions, la résistauce cessa; les Français furent maîtres d'Alexandrie le jour même. « Le général en chef passa plusieurs jours à arrêter les principes des fortifications de la ville. Tont ce qu'il prescrivit fut exécuté avec la plus grande intelligence par le colonel Crétin, l'officier du génie le plus habile de France. Le géuéral ordonna de rétablir toute l'enceinte des Arabes; le travail n'était pas considerable. On appuva cette enceinte en occupant le fort triangulaire qui en formait la droite et qui existait encore. Le centre et le côté d'Aboukir furent soutenns chacun par un fort. Ils furent établis sur des monticules de décombres qui avaient un commandement d'une vingtaine de toises sur toute la campagne et en arrière de l'enceinte des Arabes. Celle de la ville actuelle fut mise en état comme réduit : mais elle était dominée en avant par un gros monticule de décombres. Il fut occupé par un fort qu'ou nomina Caffarelli. Ce fort et l'enceinte de la ville actuelle formaient un système complet, susceptible d'une longue défense, lorsque tout le reste aurait été pris. Il fallait de l'artilleric pour occu-

(\*) Thiers, Histoire de la révolution frauçaise , t. X , p. 91 et suiv., 4° édit. per promptement et solidement ces trois hauteurs. La conception et la direction de ces travaux furent confiées à Crétin (\*). »

Alexandrie, la première place occupée par les Français en Egypte, fut aussi la dernière qu'ils conserverent; entrés dans cette ville le 2 juillet 1798, ils en sortirent en septembre 1801, par la capitulation que le général Menou signa le 30 août avec le général anglais Hutchinson. (Voyez Expedition D'EGYPTE.)

ALEXIS, grenadier qui, an blocus de Genes, fit un faux pas en escaladant un rocher, et roula dans un ravin où il se trouva au milieu de soixante Croates. « Rendez-vous, erie-t-il à l'officier autrichien, vous êtes cernés; » l'officier effravé fait aussitôt mettre bas les armes à sa troupe, et Alexis ramène les soixante Croates au camp.

ALFORT, village situé à deux lieues et quart de Paris, vis-à-vis de Charenton, dont il est sépare par la Marne. En 1764, le ministre des finances Bertin v établit une école vétérinaire, d'après le plan de Bourgelat (voyez ce mot). On y professe l'anatomie, la botanique, la pharmacie; on v fait aussi des cours sur les maladies des animaux et sur les soins qu'exige leur éducation. Cette école renferme de belles collections anatomiques et pathologiques, des hôpitaux où l'on soigne de nombreux animaux malades. Des cours sur l'agriculture et l'économie rurale sont aussi professés dans cette école. On y a fait venir un troupeau de mérinos et de chèvres du Cachemire pour l'amélioration des races françaises. Le premier directeur de cet établissement fut Chabert; et, parmi les professeurs qui l'ont justement rendu célébre, nous citerons Vicqd'Azyr, Daubenton, Fourcroy, Flandrin, Girard, Dupuis, etc. En 1814, les éleves d'Alfort défendirent courageusement l'école contre les alliés.

ALGER. - Cette ville, que les Arabes appellent Al-Djezayr, est situéc sur

(\*) Mémoires de Napoléon écrits par le gépéral Gourgaud, t. II, p. 199-

13º Livraison (DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIOUE, ETC.)

la mer Méditerranée, et est la capitale de l'Algèrie. Alger, que Danville regarde comme l'ancienne Jol de Juba et la Casarea des Romains, est bâtie sur une rade demi-circulaire, et les maisons s'élèvent en amphithéâtre sur le penchant d'une colline. Le port est formé par le rivage et l'île du Fanal réunie par un môle au continent, et est défendu par de formidables batteries. Du côté de la terre, la ville est protégée par une citadelle appelée la Casauba, qui servait de palais au dernier dev.

Depuis 1517, cette ville étalt devenue le chef-lieu des pirates barbaresques. A cette époque, Barberousse s'y était établi et avait organisé une milice qui ne devait se perpétuer, comme celle des mameluks, que par des enrôlements. Tous les aventuriers de l'Asie et de l'Afrique et les renégats de l'Europe y étaient admis; et le chef (le dey) était nommé par elle. Moyennant un tribut payé chaque année à la Porte, le dev jouissait de la souverai-

neté entière de l'Algèrie.

Depuis leur établissement à Alger, les pirates ne cesserent de ravager les côtes de l'Europe, et le commerce maritime souffrait beaucoup de leurs attaques. Un nombre considérable de prisonniers allait grossir, chaque année. la foule des captifs, qui ne pouvaient se racheter qu'au prix d'une rancon très-élevée. Des lors l'Europe concut le projet de détruire ce repaire de pirates. En 1536, le pape Paul III décida l'empereur Charles-Quint à tenter unc expédition contre Alger. Au mois d'octobre 1541, une flotte de deux cent soixante et dix vaisseaux, portant vingt-sept mille hommes de débarquement, sortit de Carthagène sous le commandement du célèbre André Doria. Battue par la tempête, la flotte espagnole débarqua, non sans peine, dans la baie de Matifou , à quatre lieues environ d'Alger. L'armée était en marche sur la ville ennemie, lorsqu'une tempête épouvantable inonda le camp des Impériaux, détruisit la flotte, et permit aux barbaresques de faire une sortie pendant laquelle ils tuèrent un grand nombre d'assiégeants. L'habileté de Doria parvint à réunir quelques vaisseaux; et l'armée, après une retraite de quatre jours, épuisée par la faim et les maladies, regagna le cap Temend-Fous, où elle s'einharqua. Ce désastre augmenta l'insolence des barbaresques ; et, pendant plus d'un siècle, leurs ravages resterent impunis. Ce fut seulement en 1663 que Louis XIV résolut d'v mettre un terme. Après plusieurs tentatives ou malheureuses ou inutiles, il envova, en 1679, une escadre, commandée par Duquesne, bombarder la ville d'Alger. A deux reprises, cette année et la suivante, Duquesne cribla Alger de hombes et de boulets. Enfin, en 1684, le dev obtint la paix, qui fut conclue pour cent ans. En 1688, un nouveau bombardement apprit aux pirates à respecter les traités; et, en 1689, un traité de paix fut signé. C'est alors que la France, l'Angleterre et la Hollande convinrent de paver au dev de véritables tributs, déguises sous le titre de présents : moyennant ces sommes , le dev s'engageait à faire respecter, par ses sujets, les bâtiments des nations contractantes. En 1770, les Danois, vexés par les pirates, envoyérent une flotte contre Alger; mais cette expédition n'eut aucun résultat. Cinq ans après, l'Espagne reprit son projet de detruire Alger. Vingt-deux mille hommes, commandés par le général Oreilly, débarquerent à l'embouchure de l'Haratch : mais, par suite des mauvaises dispositions du général, l'armée, battue par les Algériens, fut obligée de se rembarquer. En 1815, une escadre américaine, commandée par le commodore Decatur, cingla vers Alger pour obtenir une reparation des insultes faites au pavillon américain. Le dev se hâta, pour obtenir la paix, d'abandonner le tribut que lui payaient les Etats-Unis. L'année suivante. Alger fut attaquée de nouveau par les Anglais. Le consul de cette nation avait été insulté à Alger. Plusieurs pécheurs de corail, anglais, français et espagnols, avaient été égorgés à Bone. Une flotte anglaise, qui avait ete ralliée par une escadre hollandaise,

commandée par lord Exmouth, parent devant Alger le 27 août. La flotte algérienne fut incendies, les détruites et la ville hallée, bet exdéruites et la ville hallée. De les ex-Omer-Pacha fut obligé de signer la paix. Il consentit à l'abbiliton perpétuelle de l'esclavage des chrétiens, à la remise de tous les esclaves, à restituer plusieurs sommes et à faire des excuess aublimes.

cuses publiques. Ce fut en 1827 que commencèrent les querelles de la France avec le dev Hussein. En 1793 et 1794, des marchands algériens avaient vendu à la France du ble, qui, par suite des événements, ne fut pas payé. En 1819, on avait liquidé cette dette à huit millions de francs, qui furent payés, en 1820, à un certain juif algérien, nommé Nathan Backri, fondé de ponvoirs des créanciers algériens. Il paraît que ce mandataire porta ses frais de liquidation à une somme considérable, et qu'il n'offrit à ses commettants que des payements fort au-dessous de la valeur des fournitures faites. Ceux-ci refuserent de recevoir les sommes qu'on leur offrait; et Backrı père étani mort avant d'avoir pavé les créanciers algériens, son fils, naturalisé Français, se trouva responsable, aux veux des réclamants, des sommes que Backri père avait touchées. De nouvelles difficultés s'élevèrent; des Français, créanciers de Backri, avaient formé opposition au payement. Le dev réclama au nom de ses suiets auprès du consul de France, M. Deval, et exigea l'extradition de Backri; le gouvernement francais refusa de livrer un Français. L'affaire en était là lorsque deux navires de commerce français furent pillés par les Algériens ; le dev se plaignit de ce que la France faisait fortifier le port de la Calle, et réclama du pape un tribut. Des conférences eurent lieu à ce sujet. Dans une entrevue qui ent lieu le 23 avril 1828, entre le dev et M. Deval, une querelle s'engagen, et le dey jeta son éventail à la tête du consul français, en lui ordonnant de sortir de la Casauba. La France demanda des réparations pour cette insulte, et équipa une escadre pour appuyer ses justes réclamations. Le dev n'avant pas fait les excuses exigées dans le temps prescrit, le capitaine Collet déclara le blocus des ports de l'Algérie. Le 4 octobre, onze vaisseaux algériens sortirent du port. Aussitôt le capitaine Collet attaqua l'ennemi, et, après un combat acharné, le forca à rentrer dans la rade. Cependant la France, à laquelle le blocus coûtait sept millions par an, sans amener de bien grands résultats, se décida à faire une nouvelle tentative pour obtenir la satisfaction demandee. Au mois d'août 1829, M. de la Bretonnière, monté sur le vaisseau la Provence, alla les soumettre au dev, qui répondit par un refus positif. Le 3, an moment où la Provence sortait de la rade, toutes les hatteries de la Casauba et du port tirèrent sur elle tant

qu'elle fut à portée. Le gouvernement disposa tout des lors pour terminer cette affaire. Le 2 mars 1830, dans le discours d'ouverture des chambres, Charles X déclara que son intention était de ne pas laisser plus longtemps impunie l'insulte faite au pavillon français, et d'obtenir du dev d'Alger une reparation éclatante, qui, en satisfaisant à l'honneur de la France, tournerait, avec l'aide du Tont-Puissant, an profit de la chrétienté. Une flotte de onze vaisseaux, dix-neuf frégates, et deux eeut soixante et quatorze bâtiments de transport, portant trente-sept mille hommes, commandes par le général en chef Bourmont, quitta le port de Toulon du 25 au 27 mai, et, le 30, la flotte arriva en vue de la côte d'Alger, à six lieues du cap Caxine. On se préparait déjà au débarquement, lorsqu'un eoup de vent dispersa la flotte qui fut obligée d'aller se rallier à Palma. Elle v resta du 2 au 8 juin. Alors, les vents étant redevenus favorables, le viceamiral Duperrey, commandantla flotte, donna le signal du depart ; et le 13 juin la flotte française formait sa ligne de bataille, et, defilant en vue d'Alger, se dirigeait sur le cap de Sidi-Ferruch. Le 14, la division Berthezene debarqua sur la plage, s'empara de la tour de Torré-Chica, et chassa douze à quinze mille Arabes des redoutes qu'ils défendaient, pendant que le restede l'armée effectuait son debarquement. Heureusement les Algériens n'avaient pas pensé que les Français prendraient terre de ce côté, ear un coup de vent et un orage, qui eurent lieu le 17, eussent pu leur être favorables. Le 19, quarante mille Arabes, commandés par Ibrahim Aga, gendre du dey, s'avancerent contre l'armée française. L'aetion s'engagea à Staouéli. L'artillerie et d'habiles manœuvres purent seules forcer l'ennemi à se retirer. Le 24, il fut encore vaincu, et l'armée s'avança sur Alger. Le 29, le général en chef établissait son quartier général sur les hauteurs du Boujareah, qui dominent Alger, et le 4 juillet, la division Loverdo commenca le feu contre le fort de l'Empereur. Après einq heures de combat, les Turcs, qui avaient défendu cette forteresse avec intrépidité, voyant le fort presque détruit, toutes leurs pièces démontées, firent santer le fort. Aussitôt les Français s'y établirent. Le dev, épouvanté de la prise de cette cita-delle qu'il regardait comme inexpugnable, demanda la cessation des hostilités, et offrit de grands avantages si les Français évaeuaient le pays. M. de Bourmont refusa ees propositions : il rejeta la médiation du consul de la Grande-Bretagne, et exigea que le fort de la Casauba, tous les autres forts qui dépendent d'Alger et le port de cette ville, fussent remis aux Français, ainsi que toutes les propriétés du gouvernement, y compris le trésor. On assurait au dey sa liberté, la conservation de ses biens et la faeulté de se retirer dans le lieu qu'il choisirait. On promettait d'ailleurs aux habitants de respecter leur liberté, leur religion et l'honneur de leurs femmes. Le dey accepta, et, le 5 juil-

let, l'armée française occupa Alger.

Le premier soin de M. de Bourmont
fut de faire inventorier le trésor algérien. On y trouva en espèces d'or, d'argent, ou en bijoux, une valeur de 48,684,527 fr. 94 cent., qui couvrait à peu près les frais de l'expédition. Quinze cents bouches à feu, dont sept conti en bronze (représentant un eleur de quatre millione); trois millions de laines et denrées trouvées dans les magasins de la rejence; la moltié des maisons de la ville valant plus de 50,000,000 de france, faisaient un bénéfice très-considérable que l'onexagera benéfice très-considérable que l'onexagera le tréser avait éée ni partie plile. Une commission nommée depuis par le machell Clauzel, pour faire une enquêtà ce sujet, déchara que le trèsor de la consideration de la consideration de la consideration de consideration de la co

Le bey d'Oran fit bientôt sa soumission, et remit au fils aide de M. de Bourmont le fort de Mers-el-Kebir. Ce brillant fait d'armes donna au ministère Polignac l'espérance de réussir dans les projets de contre-révolution conçus par le gouvernement. Vingt jours après la prise d'Alger, Charles X lançait les fameuses ordonnances; et, e 2 septembre, M. de Bourmont re-

mettait le commandement de l'armée

d'Afrique au maréchal Clauzel, qu'un nouveau roi envoyait en Afrique. Après avoir presenté le tableau de la brillante conquéte d'Alger, nous raconterons sommairement les événements qui ont achévé d'établir la domination française dans l'ancienne

régence, en renvoyant, pour les details, à des articles spéciaux. Le général Clauzel avant remplacé M. de Bourmont (2 septembre 1830), trouva la régence dans un état de trouble complet. La domination des Turcs avant été détroite par les Français, les Arabes voulaient rétablir leur indépendance, et toutes les tribus avaient pris les armes, guidees par des chefs qui espéraient rester libres. Le général Clauzel ne perdit pas de temps pour asseoir immédiatement la domination française dans l'Algérie. Il s'empara de Bone dans le beylik de Constantine, et de Mers-el-Kebir dans celui d'Oran. En novembre 1830, Medeah est prise. Le mois suivant, on occupe le bevlik d'Oran. Bone, en mai 1832, Arzew, le 3 juillet 1833, Mostaganem, le 29, tombent au pouvoir de la France; en 1834, le général Desmichels bat l'émir Abd-el-Kader à Tamezouat, et signe la paix avec lui le 26 février.

Le 22 juillet de la même année. le gouvernement français rendit une ordonnance qui organisait l'administration de l'Algérie, et imposait au pays le nom de Possessions françaises dans le nord de l'Afrique. En 1835, Abd-el-Kader reprit les armes; et le general Trezel s'étant avance au secours des Douairs et des Zmelas, alliés de la France, fut oblige de faire une pénible retraite sur le Sig et la Macta. Mais le maréchal Clauzel (5 décembre) prend Mascara, établit un camp sur la Tafna, où le général d'Arlanges. attaqué par les Arabes, est secourn par le general Bugeaud, qui bat l'émir au passage de la Sikrak. Le 3 mai 1836, Drean et la Calle sont occupées. Le 8 novembre, la première expedition de Constantine se met en marche contre cette ville, sous les murs de laquelle elle prend position le 21. La retraite commença quelques jours après. et l'armée française revint dans ses cantonnements après avoir lutté contre les éléments, les privations et des milliers d'ennemis. En 1837, le général Bugeaud fait, avec Abd-el-Kader, la honteuse paix de la Tafna. Libre à l'ouest, le general Damrémont prépare une nouvelle expédition contre Constantine. Cette ville tombe au pouvoir du général Vallée le 13 octobre. Depuis cette époque, la France s'est encore établie à Ghelma, à Stora, au fort de France et à Gigelli.

Liste des gouverneurs des possessions françaises dans le nord de l'Afrique.

Généroux en chef.
Du 15 juin au 1 represubre 1830, de Bourmont.
Du 18 reptembre 1830 au no fervier 1831, Clausel,
Du 10 ferrier au 13 décembre 1831, Bertheabne.
Du 15 déc. 1831 au james 1833, dace de Rovigo.
Du 4 mars au 2n avril 1833, Avusard.
Du 10 avan 1833 au 2 juinit 1834, Voirel.

Gaucemeurs généraux.
Bu 27 juillet 1834 au 8 juillet 1835, comte d'Erlonlin 8 jaillet 1835 au 18 févr. 1837, marcchal Clauselbu 15 fevrier au 22 oct. 1837, géneral Damrémontbu 25 évelor 1837, maréchal Vallés.

ALGÉSIBAS, rade et ville maritime d'Espagne sur le détroit de Gibraltar,

témoin d'une victoire maritime des Français durant les guerres de la révolution. Le contre-amiral Linois était sorti de Toulon le 13 juiu 1801, pour rallier la flotte espagnole qui stationnait dans le port de Cadix; mais, comme il se disposait à embouguer le détroit de Gibraltar, il apprit que la flotte espagnole était bloquée dans Cadix par une escadre anglaise. Suivi lui-même par celle de l'amiral Warren. et eraignant de se trouver place entre deux feux, il se décida à se jeter dans la baie de Gibraltar, et alla mouiller le 4 juillet dans la rade d'Algésiras. Aussitôt que les vigies de Gibraltar eurent signale a l'antiral anglais Saumarez la résence et la force des vaisseaux français (trois vaisseaux, le Formidable, le Desaix, l'Indomptable et la frégate la Muiron), il leva le blocus et fit voile avec son escadre (trois vaisseaux de quatre-vingt-quatre, le César, le Pompée et le Superbe; trois de soixante-quatorze, l' Annibal , l'Audacieux et le l'énérable, une frégate et un lougre), et parut le 6 à l'entrée de la baic de Gibraltar. La ligne française était alors en mouvement pour prendre sa ligne d'embossage, qui devait être soutenue à sa droite par la batterie espagnole de l'île Verte, et à la gauche par une hatterie de côte nommée la batterie Saint-Jacques. Saumarcz voulut imiter la manœuvre de Nelson à Aboukir: mais le contre-amiral Linois fit, aussitot qu'il reconnut son intention, couper les câbles pour s'échoucr à la côte. Les Anglais suivirent son mouvement, et vinrent s'embosser à portée de fusil. Aussitôt le feu commenca, et dura avec acharnement pendant deux heures, sans que de part et d'autre il y ent d'avantage décisif. Cependant les batteries espagnoles, mal approvisionnées et mal dirigées, avaient presque cessé leur feu, et les Anglais s'en approchaient dans des ehaloupes canonnières pour s'eu emparer, lorque cent trente hommes sortirent de la Muiron, arrivèrent à l'île Verte avant les Anglais, prirent un de leurs canots, en coulerent bas un autre, et ouvrirent aussitot un feu terrible sur

les vaisseaux anglais: l'un d'eux, le Pompée, en fut si maltraité, qu'il amena son pavillon; mais des chaloupes venues de Gibraltar le remorquerent, et il échappa. A l'autre bout de la ligne, le général d'infanterie Devaux sortit du Desaix, et conduisit à la batterie Saint-Jacques un detachement qui remplaca les canonniers espagnols, et servit les pièces avec une activité et une adresse dont les Anglais ne tardérent pas à se ressentir. Le feu des batteries, combiné avec celui des vaisseaux, fit un tel ravage, que l'Annibal amena son pavillon, et que Saumarez, voyant trois autres de ses vaisseaux demâtés de leur mât de hune et avariés dans leur voilure, leur fit couper leurs cábles et les ramena à Gibraltar; mais, de ses six vaisseaux, deux avaient amené leur pavillon et un avait été pris.

L'amiral anglais ent, il est vraj, uneque un esperson excunche sur la flotte espaciole, qui eix reme raller flattaquer, d'inie nuit obscure, dirent laquelle les deux plus beaux visiseaux de la flotte espaçole, croyant tous deux avoir affaire à un enneni, se monte, jusqu'à evuil supriser la flotte est deux plus beaux visiseaux moment, jusqu'à evuil supriser flottous les deux au moment de s'aborder, quelques minutes priés, ils suntérent en l'air, et cette double explosion pronuent de terre.

Cepcudant dans cette nouvelle action, qui cut lieu au milieu du détroit et au sortir de la baie d'Algésiras, un des vaisseaux de l'escadre du contreamiral Linois soutint la gloire qu'il avait aequise dans la journée précé-dente : c'était le Formidable, qui n'avait pu dans l'obscurité de la nuit, avec des tronçons de mâts, ses seules basses voiles, et un équipage réduit à un nombre d'hommes insuffisant, suivice le mouvement de l'escadre combinée. « A minuit, il fut joint par einq vaisseaux ennemis et essuva leur fcu : ils tiraient à boulets ronges. Le capitaine Tronde, commandant du Formidable, défendit de riposter, et, voyant

que les Anglais portaient trois feux de reconnaissance à la corne, il fit hisser les mêmes feux, et réussit ainsi à se dégager en se laissant culer. A une heure du matin, il avait perdu de vue l'escadre combinée, et s'estimant par le travers de Tanger, il manœuvra pour rallier la terre, et se trouva devant Cadix à la pointe du jour. A quatre heures du matin, il apercut dans ses eaux quatre bâtiments, qu'il reconnut pour ennemis, C'était, en effet, une partie de l'escadre anglaise : le César, monté par l'amiral Saumarez, le Vénérable, le Superbe et la frégate la Tamise. Le brave Troude se disposa au combat, et renforca ses batteries par les hommes des gaillards. Il fut joint d'abord par le Vénérable et la Tamise: le premier envoya sa volce par la hanche de bâbord, et le Formidable arriva pour serrer cet adversaire au feu. Le combat le plus vif s'engagea vergue à vergue, et souvent à longueur d'écouvillon. Le capitaine français ordonna de mettre jusqu'à trois boulets dans chaque canon. La Tamise le battait en poupe; mais ses canons de retraite ripostaient à ce feu. Les deux autres vaisscaux ennemis arrivèrent successivement, et, ne pouvant doubler le Formidable au vent, ils prirent position par sa hanche de bâbord. Les. premières volées du vaisseau français démâterent le Vénérable de son perroquet de fongue, et bientôt après de son grand måt. L'Anglais laissa arriver; mais Troude le suivit dans ce mouvement pour le battre en poupe, en même temps qu'il faisait canonner le César, qui, se trouvant de l'avant du Vénérable, ne pouvait riposter. Pas un houlet français n'était perdu. Dans cette position, le Vénérable perdit encore son

måt de misaine.

«Troude fit diriger ensuite tout son feu sur le César, le serrant le plus près possible. Après une demi-heure d'engagement, quoique l'Anglais, qui avait toutes ses voiles, depassăt le Formidable, et forçat celui-ci à manueurer pour le tenir par son travers, le César abandonna la partie, arriva en désordre, prit ses anures à babord,

et rejoignit le Fénérable, auquel la Tambie portait du secours. Il restait encore à combattre le Superbe, qui était par la joue de bâhord du vaisseau français; mais l'Anglais laissa arriver, passà sous le vent au Formidable, hors de portée, et rejoignit les autres bâti-

« A sept heures du matin, le capitaine Troude était maître du champ de bataille. Il fit monter dans les batteries le reste des boulets, qui pouvaient lui faire tenir encore une heure de combat, rafraîchir le valllant équipage qui l'avait si bien secondé, et réparer son gréement. Ses voiles étaient en lambeaux; la brise de terre avait cessé, et il se trouvait en calme, à portée de canon de l'escadre ennemie, dont les embarcations étaient alors occupées à secourir le Vénérable. Ce vaisseau avait encore été démâté de son mât d'artimon, et les courants le portaient à la côte. A dix heures, le vent avant fraichi, la Tamise essava de prendre ce même vaisseau à la remorque; mais, ne ponvant se relever, il fut s'échouer entre l'île de Léon et la pointe Saint-Roch, à deux ou trois lieues de Cadix.

« Le capitaine Troude présumait que l'ennemi allait recommencer le combat, et il fit tout disposer pour le recevoir. Officiers et matelots, tous désiraient ardemment avoir une seconde occasion de prouver leur dévouement et leur intrépidité aux nombreux spectateurs qui, de Cadix et de l'île de Léon, attendaient l'issue de cette lutte inégale; mais l'ennemi n'osa point s'y engager: bien que l'escadre combinée fût encore éloignée de cinq lieues, il fit route pour le détroit, abandonnant son vaisseau à la côte. Troude avait ordonné au commandant de quatre chaloupes canonnières espagnoles, qui étaient venues le joindre de la rade de Cadix, d'amariner le Vénérable : cet officier n'obéit point. Enfin . à deux heures du soir, le digne capitaine français entra dans le port de Cadix, aux acclamations de toute la population de cette ville, dont une grande partie, comme nous venons de le dire, avait été témoin du glorieux combat qu'il avait soutenu le matin. Le reste de la flotte combinée mouilla aussi à Cadix, vers le soir de cette même journée du 13 juillet. L'amiral Saumarez, aprés avoir réparé son exeadre avec cette activité et cette promptitude si familières aux Anpromptitude si familières aux Anterda point à reprendre as station devant Cadix.

ALIBAUD (Louis), naquit à Nîmes, le 4 mars 1810, d'une famille pauvre, mais honorable, et fut d'abord placé dans le collége royal de cette ville; puis il suivit les cours élémentaires à Narbonne. Bien jeune encore, il s'attira dans une circonstance l'estime des habitants de cette ville : à seize ans, il s'était jeté tout habillé dans la rivière pour en retirer une jeune fille qui se novait. Nourri de la lecture de l'histoire romaine et des conquêtes de Napoléon, il embrassa la carrière des armes, et entra en 1829 dans le 15° régiment d'infanterie jégère, en garnison à Paris. Pendant les trois jours, Aliband avait quitte son drapeau pour ne pas combattre contre le peuple, mais il resta neutre, ayant, dit-il plus tard, dans un interrogatoire, le prejugé qu'il ne pouvait tirer sur ses anciens camarades. Alibaud, lorsqu'il quitta le service en 1834, était moniteur de l'école régimentaire et fourrier; il s'était fait remarquer au régiment comme un honnête homme et un brave sous-oflicier. Il quitta le service pour ne pas se voir exposé à tirer sur les républicains dont il partageait les convictions. De retour à Narbonne, il chercha à s'ouvrir une nouvelle carrière; et, avant essayé inutilement de se faire employer dans une maison de commerce à Lyon, il entra dans l'administration des télégraphes à Carcassonne, vint à Perpignan avec son père, et se mit à étudier l'espagnol et la tenue des livres pour entrer dans une maison de banque. Cependant, depuis les événements de 1832. il nourrissait le dessein de tuer le roi Louis-Philippe, et s'il n'exécutait pas son dessein, c'est qu'il attendait toujours un mouvement révolutionnaire.

Son séjour à Perpignan le mit en relation avec plusieurs réfugiés espagnols. qui lui donnérent connaissance des projets que l'on formait sur la Catalogne. Alibaud, toujours tourmentéd'un impérieux besoin d'activité, s'empressa de se rendre à Barcelone pour prendre part à l'insurrection qui devait y éclater. La nomination du général Mina ayant dé- . ioue la conspiration. Alibaud revint en France et se dirigea sur Paris, où il arriva, en novembre 1835, décidé à exécuter son projet de régicide. Il choisit le moment où le duc d'Orléans était en Afrique, jugeant qu'en l'absence de l'héritier du trône la révolution serait plus facile et plus prompte. Il se procura donc une canne-fusil chez le sieur Devismes, et des lors, son unique occupation fut de suivre le roi, de l'épier à l'Opera et aux Tuileries. Enfin, le 26 juin 1836, vers six heures, il se posta pres du guichet des Tuileries qui donne sur le pont royal, et tira, presqu'à bout portant, sur le roi, au moment où il sortait en voiture avec la reine et madame Adelaïde, pour aller à Neuilly. Alibaud fut aussitôt arrêté. et conserva le plus impassible sang-froid. On ne trouva sur lui qu'un couteaupoignard, avec lequel il voulait se tuer. La chambre des pairs fut aussitôt, par ordonnance royale, constituée en cour de justice pour juger l'attentat, et le proces commença le 8 inillet. Alibaud confessa hardiment à l'audience que son but, en tuant le roi, était d'amener une revolution, et par suite l'établissement de la république, déclarant du reste n'avoir pas de complices. Quand son avocat, Me Ledru, eut acheve sa defense, Alibaud prit la parole, et, après avoir reproche au procureur général d'avoir cherché à flétrir sa vie antérieure, il exposa les motifs qui l'avaient porté à tuer le roi, et il commençait à justifier la doctrine du regicide forsqu'on lui enleva la parole, La cour des pairs le condamna à la peine des parricides. Le recours en grace, demande par Me Ledru contre la volonté de son client, fut rejeté par le conseil des ministres, et le 11 juillet Alibaud fut conduit à l'échafaud, où

ses dernières paroles furent vive la liberté!

ALIBERT (Jean-Louis), médecin célèbre, naquit à Villefranche en 1775. Il étudia la médecine à Paris avec Bichat dont il fut l'ami. Il publia en 1804 un traité de thérapeutique et de matière médicale, qui fit autorité à cette époque, mais qui a été surpassé depuis. Il fit paraître en 1806 son ouvrage des maladies de la peau, d'après les observations qu'il avait faites à l'hôpital Saint-Louis dont il était médecin. Alibert fut successivement nommé professeur à l'École de médecine, membre de l'Académie de médecine, enfin médecin ordinaire de Louis XVIII et de Charles X. Son traité de la physiologie des passions eut un grand succes; mais on ui a reproché avec raison d'avoir dans cet ouvrage, et en général dans tous ceux qu'il a composés, sacrifié à l'agrément du style l'exactitude scientifique et la sévérité d'exposition qui conviennent aux travaux de cc genre. Alibert est mort en novembre 1837. ALIENATION. VOVEZ DOMAINE.

ALIÉNÉS. — Dans un ouvrage publié en 1829 par le docteur Halliday, sur le nombre des aliénés dans la Grande Bretagne et dans le pays de Galles, comparé à celui de la population, on tronve les résultats suivants :

Population de l'Angle-

| terre                       | 12,700,00 |
|-----------------------------|-----------|
| Aliénés                     | 16,22     |
| Rapport du nombre des       |           |
| aliénes à celui de la popu- |           |
| lation                      | 1:78      |
| Population du pays de       |           |

 Galles
 817,148

 A liénés
 896

 Rapport du nombre des aliénés à celui de la population
 1:911

time que le rapport du nombre des

aliénés à celui de la population est de 1:1000. Depuis environ trente ans, l'état des

aliénes a particulièrement excité. l'interêt des divers gouvernements qui se sont succédé en France. C'est au savant médecin Pinel qu'on est redevable de la première impulsion qui a été donnée dans le but d'améliorer leur sort. Mais ce but a-t-il eté atteint? S'en est-on sculement approché autant qu'il était possible? Malheureusement non : et cette réponse est applicable aux divers établissements publics de Paris même, comme à ceux des autres villes du royaume. On a bien agrandi les logements destinés aux aliénés, supprimé ceux qui pouvaient être nuisibles; on a bien améliore le régime, augmenté le personnel du service, établi des appareils médicaux, etc.; mais ces améliorations sont loin d'avoir arrêté les progrès d'un mal dont il est d'autant plus urgent de s'occuper qu'il menace surtout es peuples avancés dans la civilisation. Le premier travail à faire, c'est de constater le nombre d'aliénés que presente chaque localité, l'état des lieux où on les reçoit, et, enfin, le résultat du traitement auquel on les y soumet. Ce sera en effet au moven de ces données indispensables qu'on pourra fonder un système général d'amélioration. Quelques essais furent tentés, à cet égard, en 1812; mais leur principal resultat fut de constater qu'il existait, à cette époque, deux mille cent aliénés dans le departement de la Seine, où il en arrive de tons les points de la

France, et méme de l'étranger. En 1818 fui instituée, pirs du ministère de l'intérieur, une commission chargée d'indique les moçeas d'amèchargée d'indique les moçeas d'amèdique de la commission de la commoire de M. Esquirol adiressé au ministre sur cette intéressane partie de Idaministration publique. La commission rédigra une serie de quesries, Mais et des sussees aux préfess. Mais et des sussees aux préde la restauration, le degré d'importance que les gouvernants attachaient à un des plus grands intérêts de l'humanité, que quelques préfets seulement y répondirent, et que ceux qui manquèrent à ce devoir n'en furent

pas même blâmés.

Il n'en était pas sinsi en Angleterre, en Bavière, et même en Norwége, où le docteur Holst publia, en 1828, par ordre du roi de Suede, la Statistique la plus complète qui elt paru jusqu'ans plus tard. Le docteur Beck, par Linis, et parabre la statistique des l'inis, ett parabre la statistique des niémés dans plusieurs Etats de l'Amérique du Nord.

Plus tard, M. Esquirol publia la statistique de l'hópital de la Salpétriere ci celle de Bicétre dans le grand Dictionaire des sciences mélicales; celle de la maison d'avera et de lucette de la maison d'avera et de lucette de médicale; et enfin celle de Charenton dans le premier numéro des Annales d'hyciène. De son côté, le professeur Rech de Montpellier a fixicompil de la statistique des maisons coup d'autres médecins français ou cutrageres ont missa ujour d'importants etrageres ont missa ujour d'importants

travaux sur le même sujet. Enfin, dans ces dernières années, le gouvernement s'étant plus sérieusement occupé de cette branche importante de l'administration, chaque préfecture sera prochainement doteed une maison speciale, destinée aux aliénés du département, et même aux alienés d'un ou de plusieurs départements voisins, dans le cas où ils ne pourraient pas faire les frais d'une seinblable fondation. Cette fois, toutes les conditions que doivent réunir des établissements aussi utiles pourront être remplies, car les médecins et les architectes ont été appelés à les signaler. Le gouvernement, toutefois, n'aura atteint que le but le moins difficile et le moins important, si, lorsqu'il s'agira de choisir le personnel de ces maisons, il n'appelle point pour les diriger, ou pour veiller aux soins que réclament les malades, des hommes qui joignent à leur titre de directeur ou de médecin celui de philosophe pratique, et soient par conseiguent en état d'observer utilement les diverses sortes comme les diverse derres d'aliénation mentale qui appelleront sans exces leur attention. Ce ne pourra être eneff et que de tele boumes, et non d'ait en energie que de tele boumes, et non d'ait en energie que de les boumes, et non d'ait en energie que le no pourra attendre d'alsord un blen immediat, et, avec le temps, des documents propres à rendre frutueses l'étude si difficile de l'homme intellectuel et moral.

Dès la plus haute antiquité, la folie a été attribuée à l'influence de la lane sur le corps bunain; d'où est venu le mot de fundique employé dans presque toutes les langues comme synonyme de fou. M. Esquirol pense que l'influence de cet astre ne produit de l'efict sur les alienés que par l'éclat de sa lumière.

On distingue, parmi les causes d'aliénation mentale, celles qui ont agi mécaniquement sur le cerveau; celles qui n'ont agi que sympathiquement sur ect organe, et celles qui sout dues à des affections morales.

Les premières sont les lésions produites sur le cerveau par des coups, des chutes, des conpressions.

Les secondes sont produites sur le cerveau sculement par l'influence des maladies des autres organes qui sympathisent avec lui.

Les troisièmes composent la grande classe des causes dites morales, qui troublent les fonctions intellectuel-

Suivant M. Esquirol, sur mille soitante dix-neuf Gous entrés à Bi-cètre de 1508 à 1614, cent staire le sout soitante et dix-neuf par le propriet de la laire par le propriet de la laire par par le propriet de la laire par religion; trente-sept par vives revioultons d'esprit; cinquante-iniq par religion; trente-sept par religion; trente-sept par moite par le la laire par suite d'une durante dicatoin trop sèvere quarante muri par excès de travail de corps et d'esprit; sur les deux cent soixantement par la laire de travail de corps et d'esprit; sur les deux cent soixantement par la laire de travail de corps et d'esprit; sur les deux cent soixantement par la laire de travail de corps et d'esprit; sur les deux cent soixantement par la laire de la

plexie; cent six par suite de l'ivrognerie.

Et, dans l'établissement de M. Esquirol, sur deux cent soixante et seize fous, cent soixante-neuf l'étaient devenus par l'étit de causse morales; trente et un par chagrins domestiques; trente et un par suite d'événements politiques i vinçt-ring par anour vorpre lessé; dax par revers de fortune; quatorre douze par ambition décue; buil par frayeur; deux par misanthropie; un par relizion.

En gineral, Ia folie y observe le plus souvent parmi les rois, les princes, les grands, les nécociants, «es étaints, les chefs d'administratos que lo rateura, les poetes, les musicions; parmi les ouvreres esposés à l'artion appareil es ouvreres esposés à l'artion carbone, des vapeurs métalliques, des manations de certaines conleurs, de l'indigo, par exemple, et des vernises de los parmi les mineurs, les cuisi-de fous parmi les mineurs, les cuisi-de fous parmi les mineurs, les cuisi-des parmi les mineurs, les cuisi-des les voulleurs de vivre, les couliers de vivre.

S'il est vrai, ainsi que le constatent les observations reneillles par les médecins de la Salpétrière, que les filles publiques forment le vingtième des folles qui y sont reçues, il est probable que chez toutes ces femmes la folie f'est pas due à une cause unique.

Voici le résume du tableau général dressé par M. le docteur Dubuisson, d'après les registres des hôpitaux de Charenton, de la Salpêtrière, de Bicêtre, de Bethlem, de Saint-Luc, d'York, de Berlin, de Vienne, et des établissements de M. Esquirol, de ceux de M. Dubuisson lui - même, de celui de la Société de quakers, et, par conséquent, d'après les relevés faits en France, en Angleterre, en Prusse et en Autriche, desquels il résulte que, sur vingt et un mille cent quatre-vingt-dix-sept fous traités dans ces divers asiles, sept mille neuf cent quarante ont été guéris, savoir: en France, seize cent quatre-vingt-un sur trois mille cing cent soivante-huit; en Analeterre, six mille vinft sur seize mille sept cent soixante-cinq; en Prusse, cent dixsept sur quatre cent trieiz; en Autriche, cent vingt-deux sur quatre cent cinquante et un; ce qui formerait une proportion de quarante-sept sur cent Angleterre; vingt-huit sur cent en Prusse, et vingt-sept sur cent en Prusse, et vingt-sept sur cent en Autriche.

Mais, dit M. Esquirol, un vingtième des fous qui recouvrent la raison demenrent incapables de reprendre leurs fonctions dans le monde; et un dixième

éprouve des rechutes.

M. Esquirol a encore remarqué que chez les riches la folie est héréditaire trois fois sur six; et chez les pauvres une fois sur six. L'hérédité de la folie est particulière-

L nervate de la lone est particuliers ment remarquableen Angleterre, et surtont parmi les catholiques, qui s'allient toujours entre eux. On peut en dire autant des grandes familles en France, qui sont presque toutes alliées entre elles.

ALIGNEMENT. - Nous ne traiterons ici de ce mot que dans son rapport avec l'art de bâtir. Quiconque a visité nos plus anciennes villes a pu se convaincre qu'au moven âge on ne suivait ancune règle dans la construction des bâtiments élevés sur la voie publique. et que les rues étaient généralement étroites et tortueuses. Il appartenait au siècle de Louis XIV de voir la fin de cet état de choses, qui fournissait peut-être aux artistes des points de vue plus pittoresques, mais qui génait les communications, les rendait souvent impossibles et compromettait la santé publique. Ce n'est, en effet, qu'au 16 juin 1693 que remonte le premier acte important sur cette matière. La déclaration du roi, en date du jour précité, fait défense à tous particuliers, macons et ouvriers, de faire démolir, construire ou réédifier aucuns édifices ou bâtiments; élever aucun pan de bois, balcons ou auvents cintrès; établir travaux de maréchaux, pieux et barrières, étais, sans avoir pris les atignements et permissions nécessaires des trésoriers de France.

à peine contre les contrevenants de vingt livres d'amende. La même déclaration defend en outre, sous peine de dix livres d'amende, de faire mettre ou poser sans une permission préalable, des auvents, pas, bornes, marches, éviers, sièges, montoirs à cheval, seuils et appuis de boutique, excédant les corps des murs, portes, huis de caves, fermetures de croisées ou de soupiraux qui ouvriront sur la rue, enseignes, établis, cages, montres, étalages, comptoirs, plafonds, tableaux, bouchons, chassis a verres saillants, étaux, dos d'ane, rateliers, perches, barreaux, echoppes, abatjour, auvents - montants, contrevents ouvrant en dehors, et autres choses faisant avance sur la voie publique. Nous avons rapporté textuellement les termes de cette déclaration, parce qu'elle constitue la plus importante partie de la législation actuelle, l'article 29 du titre premier des lois des 10 et 22 juillet 1791 ayant specialement maintenu tous les anciens règlements concernant la voirie des bâtiments.

Un autre acte (arrêt du conseil du 27 février 1765) attribua aux trésoriers de France le droit d'accorder les alignements, à la charge par les parties intéressées de se conformer aux plans levés et arrêtés par ordre de S. M. Par l'ordonnance du 1er septembre 1779, on statua sur une des parties les plus importantes des alignements, les encoignures donnant sur les places, carrefours, rues, etc. Quatre ans plus tard (10 avril 1783), une ordonnance défendit sons des peines sévères de commencer aucune construction de face sur rue sans avoir au préalable déposé le plan desdites constructions et obtenu les alignements et permissions nécessaires. Enfin les lettres patentes du 25 août 1784 règlent pour la ville de Paris la bauteur des facades des maisons et bâtiments autres que les édifices publics.

Tel était, au 16 septembre 1807, l'état de la législation en matière de bâtiments. Ajoutons seulement que, par la loi du 24 août 1790, et par celle du 22 juillet 1791, l'administration de la petite voirie, qui comprend les alignements, les constructions, les anticipations, les saillies, les démolitions des bâtiments élevés le long des rues des villes, bourgs et villages, qui ne sont point grandes routes on parties de grandes routes, a été attribuée aux maires des communes; tandis que, par la loi du 22 septembre 1789 et celle du 7 octobre 1790, l'administration de la grande voirie, qui comprend les alignements, les constructions, les anticipations, les saillies, les démolitions des bâtiments élevés le long des rues des villes, bourgs et villages qui servent de grandes routes ou de partie de grandes routes, a été attribuée aux administrations départementales.

Mais aucune disposition legislative n'avait encore règle les alignements dans les cas d'ouvertures de rues, d'é-lagissement de rues existantes ne faisant point partie d'une grande route: il y fit pourru par un derezt imperial en danc du 16 septembre 1807, qui d'avait de la charge par eux de se conformer ou plan dont les projets auraient des daressés aux préfes, et tranamis, auce leur auts, au ministre de l'indérieur, et arrêfice en conseil d'Étal.

On se demande comment il se fait qu'en présence de dispositions législatives si nombreuses, avec tant d'arrétés des autorités compétentes pour les faire exécuter, l'embellissement et l'assainissement des villes, celui des communes, et, en général, tout ce qui tient à l'amélioration des voies publiques, ait fait jusqu'ici des progrès si lents. C'est que les interêts politiques du gouvernement l'emportent trop souvent, aux yeux des fonctionnaires, sur les intérêts des citovens ; c'est que l'égalité devant la loi , bien que consacrée par nos codes et par notre pacte fondamental, n'est encore trop souvent au'une illusion.

ALIGRE. — Nom d'une famille de robe, dont l'un des membres, Étienne d'Aligre, originaire de Chartres, fut chancelier sous Louis XIII. Un autre fut premier président du parlement de Paris quelques années avant la révolution.

. ALISE (Alesia). — Ville de l'ancienne Gaule, capitale des Mandubiens clients des Édues : c'est aujourd'hui Alise, près de Scmur. Voyez dans les ANNALES, page 13, le siège d'Alésia par César.

ALIX. — Village du Lyonnais (de partennet du Rhône), a trois lieus un quart nord-ouest de Lyon, où il y avait autrefois un chapitre de chanoi-nesses regulières. In arrêt du consei de 1734 orionna qu'on ne recervait a Tavenir que des chanoinesses pouvaiter faire provue par cerit de cin quatrette de noblesse. Par lettres patentes de noblesse patentes de noblesse patentes de noblesse de

ALIX (Jean-Baptiste) officier de la Légion d'honneur et chef d'escadron au 2º regiment de cuirassiers. Le 17 mars 1794, à l'affaire de Mont-Castel, il chargea, à la tête de dix cavaliers, plusieurs bataillons anglais, fit deux cents prisonniers, et enleva deux pièces de canon. Cinq jours après, au combat de Lers, vovant cinquante Autrichiens embusqués derrière un taillis, il les chargea avec deux cavaliers seulement, et les cffraya tellement en criant escadron en avant! qu'il leur fit mettre bas les armes. Il se signala encore à la bataille du Tagliamento et à Marengo, où il avait le commandement du 2° régiment de cuirassiers, Dans une charge, il pénétra seul au milieu des bataillons ennemis et s'empara d'un drapeau. Bonaparte le récompensa par un sabre d'honneur. Depuis l vécut dans sa famille, et fut plusieurs fois nommé maire par ses concitoyens. Les réactions de 1815 n'épargnérent pas cet honorable citoyen, qui fut à cette époque jeté en prison.

ALIX (Jean), né à Saint-Neez-Eglise, dans le departement de la Manche. Il était caporal dans la 98' brigade d'infanterie, lorsque le 21 décembre 1800, s'étant embusquéavec six hommes dans un chemin creux par ou devait passer un bataillon de grenadiers hongrois, il osa l'attaquer, tua quatre-vingts bommes, força le reste effrayé à prendre la fuite, et avait déja fait prisonnicr le commandant du bstaillon, quand il fut atteint d'un conp mortel.

ALKMAER, ville de Hollande où le géneral Brune remporta, le 18 octobre 1799, une victoire éclatante, qui fut comme le pendant de la victoire de Masséna à Zurich. Dans la seconde moitié de l'année 1799, la France était dans une situation critique, et, après avoir perdu toutes ses conquêtes, elle se vovait menacée à son tour sur ses frontières. Dans le même temps où les Austro-Russes, qui venaient de resaisir l'Italie, envahissaient la Suisse, une armée anglo-russe débarquait en Hollande, Massena arrêta les premiers a Zurich; Brune força les seconds à se rembarquer, après les avoir battus à Alkmaer.

Le 27 août, le général anglais Abercomby cait descendu dans la Nord-Hollande avec trois mille Anglais, suivis le Indenain de douze autres mille. Il n'avait trouvé que la faible division Dendéts, qui ne put s'y opposer. L'escatre anglaise de l'amiral Michell pénetra dans le Text, et celle des Hollandas, excite par les oraficient de la companya de la companya de Story d'arbore le pavillon du stathoudre et de remetre l'escadre aux Anglais.

« Le choix de la presqu'ile étroite de la Nord-Hollande, convenable pour protéger us premier débarquement, devait aussi àvoriser la défensive de Brune. Ce général réunit à Alkmare tes divisions françaises de Gouvion et de Vandamme, avec les deux divisions bataves de Dumonecau et de Dendetis, ce qui lui forma une armée de vingtdeux mille hommes. Il voulut forcer, le 10 septembre, la position avantageusse d'Abereromby à Slaper-Dyc, et

fut repoussé.

«Le prince d'Orange se montrait en même tenps aux frontières de la Prise; mais ses partisans, alors peu nombreux, ne purent rien faire en sa

« Les Russes et les Anglais débar-

quèrent enfin, le 16 septembre, les restes de l'expédition sous le duc d'Yorek, ce qui porta leurs forces à trente-cinq mille hommes. Brune avait eu des renforts qui portaient les siennes à dix-huit mille combattants.

« Le 19 septembre, les coalisés attaquerent Brune à Alkmaer; l'effort principal devait se faire vers Bergen par les Russes; et, au lieu de les soutenir convenablement, le gros des Anglais se jeta sans raison dans les lagunes du Zuvderzée. Les Russes se diviserent en deux colonnes : celle du général en chef Hermann donna contre Vandamme, qui fut ramené derrière Bergen; mais Gouvion et Rostelland l'ayant secouru à propos, la colonne russe, attaquée de front et en flanc, fut abîmée; Hermann tomba lui-même an pouvoir des nôtres avec deux mille hommes; le reste périt ou se dispersa. Essen, qui s'avançait plus à gauche, assailli à son tour et menacé à revers, se refugia derrière le Zvp. Dundas, secondé d'une brigade russe, avait d'abord battu Dumonceau à Schoorldam; mais les renforts que Brune put y envoyer le forcèrent bientôt à se retirer avec perte au centre. Pulteney avait obtenu un avantage insignifiant sur Daendels; il rentra bientot dans sa position. A la gauche, Abercromby, ne trouvant que de faibles détachements à Hoorn, fatigua ses troupes par des chemins horribles, sans prendre aucune part à l'affaire.

« Une nouvelle tentative eut lieu, le 2 octobre, à Bymont-op-Zee. Aber-cromby prit cette fois l'attaque princile actobre, à Bymont-op-Zee. Aber-cromby prit cette fois l'attaque princilatvoire par les flottilles dont le feu dominait la place, il décide Brune à se replier sur Alkaner pour attendre la division Boulet, qui devisit arriver le voulurent marcher sur l'Iarlem pour sortir du terrain inextricolle dans lequel lis s'étaient enengés. Le ombat commerça à Castricum, et les sillés perte assez essibiliopousées avec une perte assez essibiliopousées avec une perte assez essibiliopousées avec une

« L'armée alliée était confinée dans les lagunes du Zyp : les pluies d'autohus rendaient sa position très-pénible; la nouvelle de la batillé de Zurich la laissait sans espoir de secours de du côté du Rhin; les orangistes ne bougeaient pas; l'Angleterre avait atteint la motit de son but en prenant la flotte batave. En conséquence, le duc d'Yorck résolut de retourner à Londres, et s'assura, par un traité d'éracuation peu glorieux, les moyens de le faire sans être entamé. Ce traité fut signé le 18 octobre (\*). »

ALLANNAL.— Léonor-Jean-Christine Soulas d'Allainval, petit abbé et poète comique, mort à l'hôpital le 2 mai 1753. Ses deux meilleures pièces sont l'Embarras des richesses et l'école des bourgeois, qui fut juice longtemps. D'Allainval n'avait souvent eu d'autre demeure durant la nuit que les chaises à porteur qui stationuaient alors au coin des rues.

ALLARD. - Le général Allard, après avoir honorablement servi sons l'empire, était en 1815 attaché à l'état-major du marechal Brune. Après l'assassinat de ce dernier, Allard résolut de quitter la France. Il essava de se fixer en Egypte, puis passa en Perse, de la à Caboul, et enfin se rendit à Labore auprès du roi des Sykes, Runjet-sing, qui voulait fonder un Etat puissant en réunissant sous son autorité une foule de petites principautés indépendantes et agitees par l'anarchie. Allard gagna la confiance du maharadjah, et lui inspira l'idée d'organiser une armée à la française, A l'aide de cette armée, Runjet-sing vainquit ses ennemis et établit l'unité au milieu des peuples sykes. Allard, auguel le maharadiali était redevable de ses succès, fut comblé d'honneurs et devint généralissime des armées du royaume. Le général francais a établi dans le Penjab tout le système militaire français : l'uniforme, l'équipement et la théorie de l'armée française; le drapeau tricolore est devenu le drapeau national des Sykes; les commandements se font en francais, et Jacquemont fut étrangement

(\*) Jomini , Vic politique et militaire de Napoléon , t. I , p. 384 et suiv. surpris lorsque, à son arrivée à l'ahore, Allard lui ayant donné une compagnie d'infanterie pour garder le pavillon où il logeat, il entendit l'officier qui criait à sa troupe l'eloton, hallet... front.... à droite alignement.... Reposez vos armes.... Formez les faisceaux l....

En 1835, après vingt ans d'absence, Allard revint dans sa patrie, et recut l'accueil le plus flatteur. Ses concitoyens s'empressèrent de lui temoigner l'estime dont ils étaient pénétrés pour un homme qui avait répandu le nom et la civilisation des Français sur les rives de l'Indus. A son départ, il a laissé en France un jeune Indien Seed-Poor ( Achille Allard ), dont le gouvernement a confié l'éducation à M. Blanqui, et qui plus tard pourra continuer l'œuvre d'Aliard et étendre davantage la civilisation française dans le Peniab. Le roi des Français donna au général le titre de chargé d'affaires, et plusieurs missions lui furent confiées : envoyer à Paris des ouvriers et des métiers pour la confection des châles; à l'Institut, au Museum et à la Société asiatique, plusieurs renseignements scientifiques.

Allard nã pas survécu longtemps à son retour dans l'Inde; pendiant qu'il passait à Peichawer la legion française en revue, il fut saisi de violents vomissements, et mournt, apres havier jours de maladie, le 23 janvier havie jours de maladie, le 23 janvier la jours de maladie, le 23 janvier la tion du cœur, à laquelle il était sujet depuis plusieurs anniers. D'après le désir qu'il avait témoigné, il fut enterré à Lahore avec les honneurs dus à son

rang.
Allard laisse après lui deux officiers
distingués, le général Ventura, picdistingués, le général Court, officier
de génie fort instruit. Il est à craindre
genéral que production de la constant de la constant
l'autorité, et qu'à la faveur de cette
d'unsatés orientaux, l'Angelerre ou la
Kussie ne réussisse à conquerir un
Etat dont la civilisation, nec de l'inspratato française et etrainger au syspratato française et etrainger au syspratato française et etrainger au sys-

tème religieux et politique des brahmes, pourrait amener enfin la ruine de l'Odieux régime des castes dans l'Hindonstan, et faire triompher les grands principes de l'Occident, la liberté et l'égalité des bommes.

ALLARDE. - Pierre-Gilbert Leroy, baron d'Allarde, né en 1749 à Montlucon, et mort à Besançon en 1809. Il était capitaine au régiment de Franche-Comté au commencement de la révolution. Envoyé aux états généraux par la noblesse de Saint-Pierre le Moustier, il s'y occupa presque exclusivement de finances, combattit les projets de Necker, réfuta l'opinion de 'abbé Maury au sujet du cours forcé des billets de la caisse d'escompte, celle de Dupont de Nemours sur les banques, et celle de Raband Saint-Étienne sur une nouvelle création des petits assignats. En 1791, il obtint l'abolition et le remboursement des jurandes et maîtrises, et fit instituer les patentes. Après la session, il quitta la France, dont il prévoyait les troubles, et conduisit ses enfants en Amérique, où il avait de grandes proprietes. Ce ne fut qu'après le 18 brumaire qu'il rentra dans la vie publique, en acceptant la charge de régisseur de l'octroi de Paris. Des avances qu'il fit au trésor ne lui avant pas été remboursées, il déposa son bilan, et vendit tous ses domaines pour payer ses créanciers. Depuis cette époque jusqu'a sa mort, il ne s'occupa plus que de réparer les torts faits par les circonstances à sa fortune.

ALLASSAT. — C'était le nom d'une seigneurie qui passait pour la plus ancienne du Limousin, et qui appartenait par moitie à l'évêque de Limoges et au marquis de Rastignac.

ALLASSEUR, députe du département du Cher à la couvertion nationale; il ne parut qu'une seule fois à la tribune, lors du procès de Louis XVI, et pronouça ces paroles : « Rome chassa ses rois et ut la liberté, César fut assassine par Brutus et eut un successeur; les Anjestis immolérent leur tyran, et bientôt ils rentrerent dans les fers. Je pense donc que, pour établir la liberté, Louis

Conell

doit être détenu jusqu'à la paix et ensuite banni.»

ALLASSIO, petit port sur la Méditerranée, en Pièmont. Les Anglais ayant essayé d'y faire une descente, le 27 août 1795, le conventionnel Chiape, qui s'y trouvait, reiunit à la hâte tous kes Français qu'il put rassembler, et opposa une si vigiorreus erésistance, que les Anglais furent coutraints de renoncer à leur dessein.

ALLEAUME, village de Normandie (département de la Manche), à un quart de lieue nord-nord-est de Valognes, et où l'on a trouvé des restes d'antiquités romaines.

ALLEGRAIN (Christophe-Gabriel), sculpteur, né à Paris en 1710, fut élève de son père, peintre de paysage. Allegrain, à une époque où les arts étaient en pleine décadence, sut résister au mauvais goût de l'époque; et, bien qu'il n'ait pas remis la sculpture dans la voie où les grands maîtres de l'école de David l'ont placée depuis, on doit lui savoir gré d'être reste original et aussi pur que le permettaient les mauvaises études de cette époque, et surtout d'avoir été l'un des premiers à ramener le goût de l'antique. Ses principaux ouvrages sont les statues de Narcisse, de Diane et de Vénus. Ces deux dernières sont aujourd'hui placées au musée du Luxembourg. Cet artiste fit partie de l'Académie des beaux-arts, et mourut, le 17 avril 1795, à quatre-vingt-cinq ans.

ALLEMAND (Zacharie-Jacques-Théodore, comte), né à Port-Louis en 1762 et mort à Toulon le 2 mars 1826. Dès l'âge de douze ans il fut embarqué comme mousse par son pere, lieutenant de vaisseau et chevalier de Saint-Louis. A dix-sept ans il servit sur le Sévère, vaisseau de l'escadre du bailli de Suffren, assista aux sept combats livrés par ce général aux Anglais, et mérita par sa conduite le grade de lieutenant de frégate. Nommé sous-lieutenant de vaisseau en 1786, lieutenant en 1792 et capitaine de haut bord l'année suivante, il commanda en cette qualité la frégate la Carmagnole, qui s'empara d'un grand nombre de bâti-

ments du commerce anglais et de la frégate la Tamise, prise après un combat opiniâtre. Promu en 1795 au grade de chef de division, il passa sur le Duquesne, vaisseau de 74 canons, et commanda une partie de l'escadre du contre-amiral Richeri, destinée à détruire les établissements des Auglais sur la côte du Labrador. En 1801, il se signala durant l'expédition contre Saint-Donningue. Lors de l'établissement de la Légion d'honneur il en fut nommé chevalier, et peu après officier. Promu, en 1805, au grade de contreamiral, il prit le commandement de l'escadre de Rochefort, tint la mer pendant six mois, prit ou détruisit cent bâtiments anglais du commerce et le vaisseau de guerre le Calcutta. L'année suivante, il fit essuyer au commerce anglais des pertes qu'on évalua à 18 millions. En 1808, il commanda en second l'armée navale de Toulon, et, en 1809, les escadres de Brest, de Toulon et de Rochefort, avec le titre de vice-amiral. Cette armée était mouillée par ordre du ministre de la marine dans la rade de l'île d'Aix, lorsque, le 6 avril, lord Cochrane parut avec cinquante brulots et plusieurs machines infernales de l'invention du colonel Congréve; Allemand réunit aussitôt toute sa flotte en ligne de hataille très-serrée. et établit à quatre cents toises au large une estacade qui devait arrêter les brûlots. L'attaque commença le 12, à huit heures et demie du soir, favorisée par un vent tres-violent : trente-trois brulots et trois machines infernales arrivèrent sur l'estacade, la franchirent, à l'exception de quatre qui éclaterent en cet endroit et s'avancèrent contre la ligne française. L'amiral fit le signal de filer sur les câbles et de les couper au besoiu : cette manœuvre réussit; mais trois vaisseaux et une flûte atteints par les brûlots s'échouèrent et furent incendiés. C'était un mince succes, qui ne pouvait compenser pour les Anglais une dépense de 10 millions et la lionte dont ils se couvraient. Il y cut en effet un eri de réprobation universelle dans toute l'Europe contre cette manière de faire la guerre, et

cet attentat aux droits des nations fut flétri en Angleterre même, moins, il faut le dire, parce qu'il parnt odienx, qu'à cause des représailles qu'il pouvait amener. « On annonce, disait un écrivain anglais, une attaque pour détruire l'escadre française dans la rade des Basques. Le colonel Congrève est parti avec des brûlots d'une invention nouvelle, et promet d'incendier onze vaisseaux. Les esprits sont bien partagés sur cette expédition, et quelques personnes sont effrayees de voir qu'on enseigne à l'ennemi et qu'on l'autorise à recourir au moven le plus puissant de détruire un jour notre marine. Vivons-nous dans un siècle où une nation puisse cacher à une autre ces horribles découvertes, et se servir d'un moyen de destruction qui ne sera pas bientôt imité ou surpassé par ceux qui en auront souffert? Les Français sont-ils moins avancés que nous dans les secrets destructeurs de la mécanique et de la chimie? Ils montrent de l'horreur pour ces compositions et ces machines que nous-mêmes nous nommons infernales. Faut-il les forcer à y recourir par tous les motifs de la plus légitime vengeance? On ne change impunement ni les lois de la guerre, ni celles du droit des gens. Quel intérêt avons-nous à user de brûlots, quand nous avons tant de vaisseaux victorieux? Nos plus belles flottes peuvent donc être, à leur tour, livrées à l'entreprise de quelques intrepides incendiaires! Les veritables forteresses de notre île peuvent donc s'abimer en quelques heures dans les mers! Voilà ce que le colonel Congrève et ce que notre ministère veulent apprendre à un ennemi dont nous avons à craindre le génie, la haine et le courage (\*). . A la suite de cette affaire, il fut tenu un conseil de guerre pour examiner la conduite des capitaines français. L'un d'eux fut fusillé, un autre dégradé, un troisième condamné à trois mois de detention. De 1809 à 1812, Allemand fut à la tête de toutes nos forces navales dans la Méditerrance; mais son caractere

dur et difficile le fit mettre à la retraite en 1814. Dans sa longue carrière maritime, il avait passé trois cent dixhuit mois sous voiles.

ALLEVARD. — Ancienne seigneurie du Dauphiné (département de l'Isère), à six lieues et demie nord-est de Grenoble, et érigée en comté en 1751.

ALLEU. — « Les premiers alleux furent les terres prises, occupées ou recues en partage par les Francs, au moment de la conquête ou dans leurs conquêtes successives.

\*\* Le mot adod ne pernet guère d'en donter. Il vient du mo toos, sort, d'où sont venus une foule de mots dans les langues d'origine gernanique, et en français les nusts foi, foters, etc. On trouve dans l'histoire des Bourgui-gnons, des Visigollis, des Lombards, etc., la trace positive de ce partage des terres alloness aux vainqueurs (').

terres alloines aux vanqueurs (), ou quients sont applees dina leurs code sortes. On conçoit que ces terres et entre proprietates aient été d'abord libres de tonte redevance ou obliga-prenier de ses egaux et n'ayant aucun pouvoir sur ses compagnons, une fois e conhact terminé. Cest de l'indépandage. On ne tient un allev que de Dies et de son épéc ha. Guizot a, dans l'es-sai que nous avons de jet de son épéc nous avons de l'entre de son épéc ha. Guizot a, dans l'es-sai que nous avons de jet es safique tenent dénoutre que la terre solique tenent dénoutre que la terre solique tenent d'énoutre que la terre solique tenent d'énoutre que la terre solique de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre solique de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre solique de l'entre de l'entre

n'est qu'un allen.
Mais par la suite le nom d'alleu fut
donné à toute terre qui ne relevait pas
d'une autre, quelle que fut d'ailleurs
l'origine de la possession, aclat, sucession, etc.; et le caractére distinctif
de l'alleur resida des Jors non plus dans
forigine de la proprieté, mais dans son
independance, et l'on employa comme
synonymes d'alleu les mots proprium,

possessio, prædium, etc.
« Cc fut probablement alors que tomba en desuetude la rigneur de la défense qui excluait les femmes de la succession à la terre salique. Il edit éte

<sup>(\*)</sup> Guizot, Des institutions politiques en France du cinquieme au dixieme siècle, § 1.

<sup>(\*)</sup> British review.

trop dur de les exclure de la succession à tous les alleux; et l'on ne savait plus distinguer les alleux primitifs, dus à la conquête, de ceux que les propriétaires avaient acquis postérieurement et par d'autres voies (\*). »

Taut que dura l'état burbare qui suivil a conquéte, le règime des alleux put se maintenir; mais, dés que la société se reconstitua, l'isolement des société se reconstitua, l'isolement des plète étaient un obstacle trop grand pour que les alleux passent subsire, on les convertit en fefs ou l'on imposa sur proprietiers d'alleux les mémes obligations qu'aux propriet des sous charlemagne, l'obligation du serfosses Charlemagne, l'obligation du serbommes, quelle que soit d'ailleurs la nature de leurs proprietés.

Lors de la ruine de l'empire carlovingien, au milieu du désordre général et des invasions des Normands, des Sarrasins et des Hongrois, le besoin de se réunir pour résister à l'ennemi, et pour se protéger les uns les autres, changea la nature de la propriété. Alors presque tous les alleux furent convertis en fiefs; et, lorsque la propriété eut été ainsi feodalisée, la révolution politique, qui substitua le gouvernement feodal au gouvernement monarchique, fut accomplie (voir Be-NEFICES). Cependant il se conserva quelques alleux; mais, à l'époque de la monarchie absolue, ils subirent le niême sort que les bénéfices.

ALLIACE. — L'alliance la plus ancienne et la plus importante pour la France est celle de Pepin et du pape Etienne III; elle est à peu près la seule qui ait été conclue, à cette époque, en dec, ou l'Europe était divissée en une dec, ou l'Europe était divissée en une les alliances outre les seigneurs suzerains étaient aussi noubreuses que peu durables, et aucun principe certain ne présidait à ces unions éphamères. Lorsque l'Eglise, au douzième siècle, fut parvenue à établir en Enrope une certaine unité morale, que les croisades et le développement du commerce durent necessairement fortifier. les alijances entre les souverains devinrent plus sérieuses et plus durables. Un grand travail s'opérait aussi à cette époque : les nations tendaient à se constituer dans leurs limites géographiques. Le progres des lumières fit peu a peu cesser les luttes des seigneurs et celles des princes; au quinzième siecle, plusieurs conciles, celui de Bale entre autres, employerent toute leur influence à arrêter la guerre entre la France et l'Angleterre; et, parmi les alliances célèbres de ce temps, on doit citer celle de Charles VII et du duc de Bourgogne (voir PAIX D'AR-BAS). On trouve, dans cette alliance, un but clairement indiqué : deux peuples avant des intérêts communs se réunissent pour attaquer un ennemi commun. Mais ce n'est vraiment qu'à partir du seizième siècle, à l'époque des guerres d'Italie, que le système d'alliance entre les nations européennes s'etablit d'une manière fixe. Louis XII resserra avec l'Écosse, ennemie de l'Angleterre, une alliance qui remontait à Charlemagne. Les écrits de Machiavel et les alliances de Francois Ier sont les fruits les plus remarquables de cette période. Francois I'r essaya, à plusieurs reprises, de gagner l'amitie du roi d'Angleterre, sans pouvoir y reussir; il resolut donc de chercher d'autres allies : il s'unit avec les Suisses, les Turcs et les Suédois, En effet, à cette époque, par suite des guerres de Hongrie, la Turquie était l'ennemie naturelle de l'Autriche; son alliance avec la France était donc naturelle. Aussi, vers l'an 1537, on vit une flotte française et turque assiéger la ville de Nice. D'un autre côte, la Suède luttait, sous Gustave Wasa, contre le roi de Danemark, parent et allié de Charles Quint; et François I'r, dès 1534, fit alliance avec le roi de Suède.

Nous ne rapporterous pas toutes les alliances qui ont été conclues depuis cette époque jusqu'à la révolution française; nous ferons seulement remarquer qu'elles ont eu pour objet plutôt

<sup>(\*)</sup> Guizot, ibid.

<sup>14.</sup> Livraison. (DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE, ETC.) 14

l'intérêt des familles régnantes que celul des neuntes. Nous excenterous cependant l'alliance de Henri II et de Maurice de Saxe, de Henri IV et d'Elisabeth, de Richelieu et de la Hollande, et, plus tard, le pacte de famille, le traité avec les États-Unis sous Louis XVI, que l'on doit considerer comme une conséquence des idées philosophiques qui imprimaient alors une direction a tous les pouvoirs. Depuis la révolution française, la littérature, les arts, le commerce ont tellement rapproché les nations et confondu leurs interêts que les alliances ont dû changer de nature; il n'v a plus de durables désormais que les traités conclus dans un but cosmopolite, et avant pour objet de rapproclier les différents membres de la grande famille européenne. La quadruple alliance conclue dans ces dernières années entre les nations libres de l'Europe, pour résister aux despotes du Nord, aurait été, si on l'eut sincerement observée, un des résultats les plus importants de ce grand mouvement des idées, qui doit substituer un jour les intérêts des peuples aux intérêts des rois, et modifier, dans un sens democratique, l'organisation politique de l'Europe.

and a library — 'exter rivier production of the control of the con

ilet donneson nom aim departement. A ALLIEN (departement de 1) povince du Bourhonnais, est borne povince du Bourhonnais, est borne an nord par les départements de Saôneet-Loire, de la Nievre et du Cher; à Pest par ceux de Saône-et-Loire et de la Loire; au sud, par les departement du l'uy-de-Dônne et de la Cercaments du l'uy-de-Dônne et de la Cercaments de l'uy-de-Dônne et de la Cercaments de l'uy-de-Dônne et de la Cercaments habitants, et as superficie de 142, 272 bectares. Il comprend quatre sous-préfectures, savoi : Moulins, Montluçon, Gannat et Lapalisse; vingt-isit cantons et trois cent quannte-sept communes. Moulins est le chef-lieu de ce departement. Le département de l'Allier renferuse des mines de fer, d'étain, d'antimoine, de houlile. Les principales sources minérales sont à Bourbon-l'Archambault, Vichey et Yéris.

Parmi les hommes effebres nés dans le département de l'Allier, on peut citer le metecin Aubry, qui vivait au commencement du dix-septième siècle; Pierre Petit, intendant des fortifications de France sous Louis XIV, et mort en 1677; le maréchal de Villars, etc.

Le nombre des députés euvoyés par ce département à la chambre est de deux. Son revonu territorial est de 13,139,000 francs, et le montant de ses contributions de 1,313,935 francs. Ce département fait partie de la neuzième division militaire: il est compris dans le ressort de la cour royale de Riom, du diocèse et de l'acadeinie de Clermont.

ALLER DE HAUTEROCRE (Louis), unuissuste et autiquaire, nés l'yon en 1766, et mort à Paris en 1827, en lissant la plus belie collection de mélailes grecques qu'aucun particulier ai missi fornez. Elle fut vendue 80,000 francs. Sa passion pour la munismatte que et les pèces rares était si grande, que les pèces rares était si grande, pable d'une soustraction frauditense un cainet des antiques de la bibliothèque royale, faute grave que, du reste, il répara.

reste, il repara.
ALLITA (Claude), curé de Chambonas, pres d'Uzès, présida le comité central di rassemblement de nobles qui s'était formé en 1780, dans un vilage voisin de la ville de Puyen-Velay. « I qui prit le nom de Canap de giuentes contre es insurgés, qui ne se dispersercent qui après une lutte sasse. Vive Allier, dorret d'accussition, ne fut arrête que l'année suivante, et fu écute le le Sestembre 1789. Un de ses parents, qu'il avait envoyé à Coblentz pour se meltre en relation avec les émigrés, vint en 1794 et en 1797 pour ranimer l'insurrection; baltu deux fois, et pris la dernière, il tu condamné à mort en novembre 1798.

ALLIX (Jacques - Alexandre - François), lieutenant général, naquit à Percy en Normandie, le 21 septembre 1776. Il entra an service, à l'âge de seize ans, comme élève d'artillerie; servit d'abord à l'armée du Nord pendant les premières guerres de la rèvolution, et se distingua au siège de Luxembourg. A vingt ans il était colonel. Au passage du mont Saint-Bernard, à l'attaque de Vérone qu'il emporta d'assaut, et pendant l'expédition de Saint-Domingue, Allix donna les preuves les plus brillantes de sa valeur et de ses talents : mais l'opposition qu'il fit à la révolution du 18 brumaire retarda son avancement. Il servit, de 1808 à 1814, auprès du roi Joseph, et ne revint en France que pour combattre les alliés. Le 18 février 1814, il chassa les Autrichiens et les Cosaques de la forêt de Fontainebleau; et le 26 il sauva la ville de Sens. Après la bataille de Waterloo il fut chargé de fortifier Saint-Denis, et en fit une position inexpugnable. Exilé en 1815 par l'ordonnance du 24 juillet, le général Allix se retira en Allemagne, où il publia un ouvrage sur le système du monde. En 1819, il fut rappelé en France, et rétabli sur le cadre des lieutenants générant

ALLIZE (Nicolas), sous - lieutenant à la 10st denni-brigade, naquit à Metz. Il fut chargé, le 7 mai 1806, à l'affaire de Saiut-Bartholomée en Ligurie, de défeudre, avec vingt-cinq grenadiers, un poste important, de la conservation druquel dépendait la sdreté de ser frères d'armes. Il lutta vaillamment, à la baionnette, contre l'ennemi, tua un grand nombre d'Autrichiens, et. après une défense des spèrée, fut tué d'un coup de feu.

ALLOBROGES. — Un des peuples les plus puissants de l'ancienne Gaule. Ils occupaient tous les pays compris entre le Rhône et l'Isère (canton de Genève, nord-ouest de la Savoie; le département de l'Esére, le sud-est de l'Ain, le nord de la Drôme et de l'Ardéche); leurs principales villes étaient Vienne, pres da Rhône, et Geneve, à l'Estré de L'Ardéche); les l'Ardéches de l'Ard

Les Allobroges furent soumis à la domination romaine longtemps avant le reste de la Gaule. Marseille ayant en effet appelé les Romains dans la Gaule méridionale contre les Vocontiens et les Salvens, l'an 124 avant notre ère, ces deux peuples furent vaincus; et. pour les contenir, le proconsul C. Sextius fonda la ville des eaux sextiennes (Aquæ Sextiæ, Aix). En même temps il fit alliance avec les Éduens, peuple qui dominait entre la Saône et la Loire, et qui était depuis longtemps ennemi des Allobroges et des Arvernes. Ceux-ci étaient au contraire unis par d'anciens traités et par une haine commune contre les Éduens; aussi lorsqu'ils virent les Romains s'établir entre le Rhône et les Alpes, et contracter amitié avec les Éduens, ils résolurent de chasser les nouveaux venus, qui deià se conduisajent en maltres, et voulaient contraindre les Allobroges à leur livrer leurs ennemis fugitifs. Les Allobroges, prêts les premiers, franchirent l'Isère et s'avancèrent à grande journée à la rencontre des Romains. Ce fut près de la ville de Vindallum (Venasque) que les deux armées en vinrent aux mains. La tactique romaine eut bon marché de ces barbares, qui laisserent vingt mille morts sur le champ de bataille. La défaite des Arvernes, qui suivit de près celle des Allobroges, livra ce dernier penple à la merci des Romains: ils furent déclarés sujets de la republique, et le consul qui les avait vaincus prit le surnom d'Allobrogique (121 av. J. C.).

ALLONE, village du département de

la Sarthe, à une lieue un quart du Mans, et oit l'on découvre des vestiges de murailles, des debris de colonnes et de chapiteaux en marbres etrangers, qui attestent le séjour ancien des arts en cet eudroit.

ALLUYE, anciennement Acolotium, bourg et château avec titre de baronnie, et plus tard de marquisat, dans le bas Perche ou Perche-Gonet (département d'Eure-et-Loire), à trois lieues un quart nord de Châteaudun.

ALMANACH. - Les almanachs (en arabe, al manach, l'action de compter) ont pour but d'indiquer les divisions astronomiques et conventionnelles du temps; mais, depuis la découverte de l'imprimerie, on v a ajouté des commentaires, des digressions et des exhortations, dont les sectes religieuses et les philosophes se sont servis pour répandre leurs idées dans les masses. Parmi les almanachs populaires les plus celebres, il faut citer Mathieu Laensberg, lequel, bien que contenant encore ces ridieules histoires dont la presence seule assure le débit de l'ouvrage, a été améliore par la société pour l'instruction élementaire, et répand aujourd'hui quelques idées saines dans le peuple. Depuis 1830, on public une foule d'almanachs, tous rédiges dans le but de propager un système religieux ou politique. Parmi ceux qui out acquis le plus de celebrite, on doit eiter l'Almanach populaire, rédigé au point de vue démoeratique.

mocratque.

ALMANOL ROYAL.—L'. Almonoch

ALMANOL POUT DE Première fois en

1679. Il ne controint alors que les

courriers, les foires, etc. On y ajonta

depuis les listes des ouverains et des

familles régnantes, puis les listes des

fonction-oriers, des corps savants, etc.

Adjourd hui, il se compose de plas de

peuine une brochure in -12s. cétait à

ueine une brochure in -12s. cétait à

ueine une brochure in -12s.

ALMANZA, petite ville de la Nouvelle-Castille, sur les confins du royaume de Valence. Les Frauçais, dans la guerre de la succession d'Espagne, y remportèrent, le 25 avril 1707, sous la conduite du maréchal de Berwick, me victoire complete sur les Anglo-Portugais. Les suites de cette victoire furent très-importantes. Le royaume de Valence fut conquis, et l'armée française put librement envahir l'Aragon.

ALMARAZ, ville d'Espagne dans l'Estramadure et sur le Tage. Le maréchal Lefebyre y battit un corps espagnol le 24 décembre 1809.

ALMERAS (le Laron Louis), lieutenant géneral, commandeur de la légion d'honneur, était né à Vienne en 1768. En 1793, il servit d'aide de camp au général Cartaux, qu'il accompagna au siège de Toulon, où il montra une brillante valeur. Nomme adiudant general à l'armée des Alpes, il y soutint sa réputation de courage en détruisant, avec deux cents hommes. un corps de quinze cents Piemontais, Après avoir fait les campagnes d'Italie et d'Egypte sous Bonaparte, il fut relégue dans le commandement de l'île d'Elbe jusqu'en 1809. Rappelé à cette époque à la grande armée, il fut blesse à Wagram, à la Moskowa, et fait prisonnier durant la retraite de Moscou, et ne revint en France qu'après la chute de Napoleon. Il est mort en 1826, commandant de la ville de Bordeaux.

ALMONACID (bataille d') .- Après la bataille de Talavera, le roi Joseph se dirigea sur Tolede avec le corps du général Sebastiani, la garde et la réserve du général Dessoles. Le 9 août 1809, Sébastiani, debouchant sur la rive gauche du Tage par le pont de Tolède, attaqua l'avant-garde du general Venegas et la reponssa. Le lendemain, les Espagnols alterent s'etablir à Almonacid pour y tenter un engagement général. Sébastiani, après avoir reconnu leur position, les attaqua surle-champ. Le premier effort porta sur un mamelon qui convrait la gauche de l'ennemi. Les Polonais, commandés par le général Sulkowsky, enleverent le manielon au pas de charge, et, secondes par le 32° de ligne, enfoncerent la ganche de l'ennemi. Le centre des Espagnols fut égalcment repoussé. En vain Vénégas essaya de se reformer en arrière du champ de botaliej la cavalerie dispersa ses batalilons en désordre, qui prirent la fuite abandonnant de nombreux prisonniers, trente-cinq caunon set leurs fusils. Cette victoire de Schastiani déjoua les projets des Anjole-Espagnols, qui voulaients 'emparer de Madrid pour y établir la junite gé-

nérale du royaume. ALPAIDE, femme de Pepin de Héristall et mère de Charles Martel. -Pepin de Héristall épousa Alpaide après avoir repudie Plectrude, sa première femme. Quelques historiens disent qu'Alpaïde ne fut que sa concubine. Une tradition rappelle que Lambert, évêque de Liége, avant refusé de sanctifier l'union de Penin et d'Alpaïde, cette femme le fit assassiner. En 714, jeu de temps avant sa mort, Pepin, à cause de l'assassinat de Grimoald, tué peut-être par les ordres d'Alpaide, priva Charles de toute part à son héritage, et le laissa en prison sons la garde de Plectrude; Theodoald, fils de Grimoald, âgé de six ans, fut déclare par lui maire du palais de Neustrie, sous la tuteile de Pleetrude; cependant les Austrasiens rendirent

bientot le pouvoir à Charles. ALPES, montagnes. - La chaîne de montagnes connue sous le nom général d'Alpes commence auprès de Nice, se dirige vers le nord, entre la France et l'Italie, jusqu'au Valais, change de direction et tourne à l'est, entre l'Italie et la Suisse, traverse le Tyrol et forme un massif duquel descendent la Save et la Drave; puis elle change encore de direction, elle se dirige au sud-est, séparant la Dalmatie d'avec la Bosnie et la Croatie; enfin elle s'arrête après avoir jeté plusieurs ramifications qui separent la Servie et la Bosnie de l'Albanie, et vont se joindre au Balkan occidental. L'étendue de cette chaîne est d'environ quatre cents lieues.

Les grandes divisions que les anciens avaient établies dans cette chaîne, et qui sont encore en usage dans la géographie, sont : les Alpes maritimes, de Nice au mont Viso; les Alpes cottiennes, du mont Viso au mont Cenis; les Alpes graïennes, jusqu'au mont Blanc; les Alpes pennines, jusqu'au Saint Gothard; les Alpes rhetiques, jusqu'au Saint Gothard; les Alpes rhetiques, jusqu'au carriques et illyriennes. Les principaux soumarts de cette chaine sont le unont Blanc, dont la lansteur est de 4,810 métres; le mont Rosa, 4,726, 1750, 3,200; le grand Saint-Brand, 3,428; le Saint-Gothard, 3,228; le peltt Saint Bernard, 3,1185; les pelts Saint Bernard, 3,185; les pelts Grand Brand and Brander, 2,000; le 1,200; le roll de l'rouler, 2,000; le

ALPES (département des Basses-), -Ce departement, formé d'une partie de la Provence, est borné au nord par le departement des Hautes-Alpes, a l'est par le royaume de Sardaigne, au sud par les départements du Var et des Bouches-du-Rhône, et à l'ouest par les départements de Vauchse et de la Drôme. Sa superficie est de 745,007 hectaris, et sa population de 159,015 habitants. Il e-t divisé en cing arrondissements, Digne, Barcelonuctte, Castellane, Forcalquier, Sisteron, Subdivises en trente cantons et en deux cent soixante communes. Le chef-lieu est Digne.

Gassendi, l'émule de Descartes, Laugier, l'historien de la ville de Venise, mort en 1769, Gaspard de Réal, grand séléchal de Forcalquier, mort en 1752, et auteur d'un ouvrage intitulé la Science du gouvernement, sont nés dans ce dévartement.

Le nombre des députés de ce département est de deux; son revenu territorial est de 7,745,000 francs, et le montant de ses contributions foncières s'elève a 609,755 francs.

Les Basses-Alpes dépendent de la 8° division mintaire, de la 19° division forestière, de la cour royale et de l'acadèmie d'Aix.

Alpes (département des Hautes-).— Ce departement, formé du haut Dauphine, est borné au nord et à l'est par la Savoie, au sud par le département des Basses-Alpes, et à l'ouest par ceux de la Dröme et de l'Isère. Sa population est de 131,162 habitants, et sa superficie de 553, 569 hectares. Il est divisé en trois arrondissements, Gap, Embrun, Briançon, vingt-quatre cantons et cent quatre-vingt-neuf communes. Le chef-lieu est Gap.

Sont nés dans ce département le théologien protestant Guillaume Farel, Finé, nommé par François l' professeur de mathématiques au collége royal, etc.

Ce département nomme deux députés; son revenu territorial est de 5,134,000 francs, et le montant de ses contributions s'élève à 500,783 francs.

Les Hautes-Alpes font partie de la 7º division militaire, de la 13º division forestière: il est compris dans le ressort de la cour royale et de l'académie de Grenoble, et dépend de l'évêché de Diene.

ÅLPES-MARITIMES (département, que des). Ce département, qui tire son noin de ce qu'il est traversé par la partie de la chaîne des Alpes que l'on appelle Alpes maritimes, était composée de l'aucien comté de Nice. Il fut reunin 1814 et rendu sur oi de Sardaigne, qua l'outre dans les États duquel il forme autiourd'hui l'intendance de Nicetalance.

Le chef-lieu de préfecture de ce département était à Nice, et les souspréfectures étaient Monaco et Pujet-Thenlers. Les Alpes-Maritimes étaient peuplées de 87,071 habitants, comprenaient quatre-vingt-seize communes et vingt et un cautons.

Parmi les hommes célèbres qui naquirent dans ce département, nous citerons Alberti, auteur d'un dictionnaire français-italien et italien-français, les astronomes Cassiui et Maraldi.

ALQUIER (Charles-Jean-Marie, baron), në ni 1752 à Talmont, dans la Vendëe. Il fut envoyê à l'assemblée autionale, en 1789, par la ltochelle. Il fut un des deputés les plus artis de la celles qui la suivirent. En 1798, il vota la mort de Louis XVI, avec eette testrietion que l'evecution n'auruit lieu qu'à la paix générale, époque à laquelle le corps legislatif pourrait commuer la peine, mais que l'applieation aurait lieu en cas d'invasion etrangère. A partir de l'année 1798, il fut exclusivement employé dans la diplomatie. Il fut envoye en Bavière, à Naples, à Rome et en Suède, et dans toutes ces missions il se montra habile et ferme. En 1816, il fut banni, mais rappelé en 1818. Le baron Akuüre est mort en 1818.

1826. le 4 fevrier.

ALSACE. - Cerom, qui paraît venir do mot allemand Elsass, habitants des bords de l'Ill ou Ell, était connu des le onzième siècle, et peut-être même des le septième. Il désigne une des provinces les plus importantes de l'ancienne monarchie. Sa longueur, depuis le canton de Bâle jusqu'au palatinat du Rhin, était de quarante-six lieues: et sa largeur, entre le Rhin et les Vosges, de huit à douze. L'Alsace était anciennement habitée par les Tribocci; sous la domination romaine, elle fut partagée entre deux provinces: le Norgau fit partie de la Germania prima, et le Sundgau fut compris dans la grande Sequanaise. Après la grande invasion des barbares, l'Alsace fut conquise par les Alemans, et soumise à leur duc jusqu'au milieu du septième siècle; a cette epoque, elle forma un duché particulier qui subsista jusqu'en 730, et fut renouvelé, en 867, par Lothaire, en faveur de Hugues, son fils naturel, que Louis le Germanique en depouilla en 870. En 895, l'Alsace fut reunie au royaume de Lorraine, et. en 925, à celui de Germanie; depuis cette dernière époque, elle fut placée sons l'autorité des ducs de Souabe. De 925 à 1080, l'Alsace et la Souabe réunies furent possedées par des ducs béneficiaires ou amovibles dont les noms suivent: Burcard I'r en 925; Hermann Ier en 926; Ludolpheen 949; Burchard II en 954; Othou en 973; Conrad I'r en 982; Hermann II en 997; Hermann III en 1004; Ernest I'r en 1012: Ernest Hen 1015: Hermann IV en 1030; Conrad II en 1031; Henri I'r en 1039; Othon II en 1045; Othon III en 1047; Rodolphe de Rheinfeld en 1057. En 1080, l'empereur Henri IV, pour récompenser les services de Fré-

déric de Buren, seigneur de Hohenstaufen en Souabe, le créa duc de Souabe et d'Alsace. Ce Frédéric est le fondateur de la célèbre maison de Hohenstaufen, qui donna six empereurs à l'Allemagne. De 1080 à 1268. les Hohenstaufen furent, par droit héréditaire, ducs de Souabe et d'Alsace: voici leurs noms: Frédéric I'\* en 1080; Frédéric II en 1105; Frédéric III en 1147; Fredéric IV en 1152; Frédéric V en 1169; Conrad III en 1191: Philippe en 1196; Frédéric VI en 1208; Henri II en 1219; Conrad en 1235; et Conradin en 1254. Con-radin perit à Naples par la main du bourreau (vovez Annales, p. 193). A la mort de Conradin, la dignité ducale, en Souabe et en Alsace, fut définitivement éteinte: mais au-dessous des ducs se trouvaient, dans la première de ces deux provinces, deux comtes ou landgraves, qui étaient devenus peu à peu héréditaires et s'étaient attribue tous les droits régaliens. Radebert, qui vivait vers 678, est le plus ancien des comtes connus du Sundgau. Ce ne fut qu'en 1090 que ce comté devint héréditaire dans la maison de Habsbourg qui, anjourd'hui, est assise encore sur le trône d'Autriche. Quant au comté du Nordgau, il fut posséilé, d'abord par les descendants d'Etichon, jusqu'en 1078. La maison de Metz donna ensuite trois landgraves à la basse Alsace; enfin la maison de Werd la posséda de 1178 à 1359. Le landgraviat fut alors donné à l'évêque de Strasbourg. Par le traité de Westphalie, signé en 1648, l'Alsace, moins l'évéché de Strasbourg, fut cédée à la France. En 1673, Louis XIV prit possession de l'évêché, et, en 1681, de la ville de Strasbourg, qui lui fut délini-tivement cedée par le traité de Riswick. Mais plusieurs princes allemands, les ducs de Deux-Ponts, de Wurtemberg, de Bade, de Hesse-Darmstadt, etc., conserverent de grandes propriétés en Alsace. Ce sont la ces princes possessionnés qui réclamerent si vivement, au moment de la révolution française, contre les décrets de l'assemblée nationale, qui abolissaient tous

les droits féedaux. Ce fut sous le prétante d'obtenir pour eux des indémnités, que l'Autricheet l'Empireprirent les armes. En 1814 et 1816 il fuil d'une fois question d'enlevre cette belie grupe de difficultés, et l'on se contenta d'en déchaer l'importante forteresse de Landau. Aujourd'hui l'Alsace forme, avec quelques districts déchechs de la Lorraine, les deux départements du Haut et din Bas-Rhin.

Sous l'ancienne monarchie, l'Alsace formait un gouverneunent genéral militaire; Strasbourg, chef-lie du Nord-nitaire, Strasbourg, chef-lie du Nord-celle du Nord-celle du Nord-celle du Lord-celle de Baile, deux cent trentson, qui possédat vingt quatre parois-es; c'elui de Baile, deux cent trentson, qui possédat vingt quatre parois-es; c'elui de Bile, deux cent trentson de l'ancient de l'ancien

En 1679, Louis XIV avait établi à Brisach un conseil supérieur, ayant pouvoir de juger avec la même autorité que les parlements, et dont les membres purent garder leurs charges à partir de 1694, par droit héréditaire. Dans la suite, ce conseil fut transféré à Colmar. C'est à lui qu'étaient portées toutes les appellations des juges rovaux, de ceux des seigneurs et des magistrats des villes. Toutes ces juridictions, à l'exception de celle des juges royaux, étaient plus nombreuses et plus étendues en Alsace que partout ailleurs. Il n'y avait, en effct, dans cette province que sept justices royales, dont les officiers étaient héréditaires depuis l'édit de 1694 : c'étaient les bailliages de Neuf-Brisach, de Haguenau, de Weissembourg, de Candeck, d'Huningue, d'Ensisheim et du Fort-Louis. Les magistrats des villes de Strasbourg, Brisach, Belfort et Sainte-Hippolyte, aussi bien que ceux des dix villes impériales qui compusaient autrefois la préfecture de Haguenau, savoir, Haguenau, Colmar, Schelestadt, Weisenbourg, Landau, Obernheim, Ronbeim, Münster, Reiserberg et en et en eurs jugements ressorissient nûment au conseil superieur, à l'exception néannoins du magistrat de Strasbourg, qui jugeait souverainement les affaires crimielles et civiles jusqu'à la

somme de mille francs. La noblesse d'Alsace, qui s'était toujours gardée avec le plus grand soin des mesalliances pour ne point se fernner l'entrée des chapitres nobles de cette province, était trés-illustre, mais aussi très pauvre nar suite de l'absence du droit d'aînesse; elle ne formait pas plus de trois cents familles (vovez No-BLESSE inimatriculee d'Alsace ). Les quatro principaux comtés, anciennement subordonnés aux landgraves. étaient ceux de Daehsbourg, d'Egisheim, de Ferrette et de Sundgau. Les deux derniers étaient avant la révolulution éteints depuis longtemps. Quant aux deux autres, les évêques de Strasbourg, les comtes de Linange et ceux de Halsbourg se les étaient partagés.

ALTENKIRCHEN. - Ville d'Allemagne, sur la Wittbach, à huit lieues de Coblentz, où Kleber remporta une victoire sur les Autrichiens, le 4 juin 1796. Le 31 mai, jour de la rupture de l'armistice entre les armées française et autrichieune, Jourdan, général en chef de l'armée de Sambre-et-Meuse. avait fait déboucher Kléher avec l'aile gauche de son armée par la tête de pont qu'il avait à Dusseidorf. Kléber replia aisément les Autrichiens commandés par le duc de Wurtemberg, et les poussant avec vivacité devant lui, les força de se réunir pour lui faire tête sur les hanteurs d'Altenkirchen, que défendaient des onvrages formidables. Pard'habiles manœuvres, Kleber menaca à la fois la gauche et le front de l'ennemi; une charge brillante du général de cavalerie d'Hautpoul, sur l'infanterie autrichienne, décida la retraite des Impériaux. Quatre drapeaux, douze pièces de canon, une grande quantité de caissons et d'equipages furent les trophées de cette journée, à la suite de laquelle les Français s'emporèrent des junnenses magasins

prépares pour l'armée autrichienne. ALTESSE. — Ce mot vient du latin allus, elev. C'est un titre que portent aujourd'hui les princes placés immédiatement après le roi. Les ducs d'Orléans en ont été les premiers revêtus.

En 1631, les membres de la branche cadette de la mision de Bourbon prirent le titre d'altesse royale. En 1638, Louis XIII le donna sux princes d'U-Louis XIII le donna sux princes d'Utards de Louis XIV.; le primer de Conde pri le titre d'altesse serrinissime. Aujourd'hoi, il est etabli que l'on donne titre d'altesse royale aux princes issus en liene directé d'un monarque, et le litre d'altesse royale aux princes issus en liene directé d'un monarque, et le litre d'altesse royale aux carenda aux dures de Bourbin et d'Orleans le titre d'altesse royale.

AMADIS DE GAULE. - Le personnage imaginaire désigné sous ce nom était, suivant la tradition, fils de Périon. roi de France, et d'Élisene, fille de Gavintes, roi de Bretague; il alla en Espagne et v fit mille actions extraordinaires. C'est sur cette donnée fabulcuse qu'a été composé le roman d'Amadis de Gaule, où la prolixe imagination des poètes espagnols a entassé des descriptions d'amour et de prouesses, souvent remarquables par leur caractere poétique, mais le plus souvent fatigantes par leur longueur. La premiere traduction francaise de cet ouvrage parut des 1500; elle est due à N. d'Herberay.

AMANCE, en latin Amancia ou Esmanila, bourg de la Lorraine, à huit kilomètres nord-est de Nancy (département de la Meurthe), était, au moyen âge, une importante forterese, résid-nee ordinaire du duc Ferri, qui accorda divers priviléges à ses habitants. Frédéric II y avait fait prisonmier Thiebaut 11<sup>st</sup>, en 1281.

ANAND (François), soldat au 102° régiment d'infanterie de ligne, naquit le 4 septembre 1774, dans le département de l'Ain. A la bataille de Zurich, il s'élance scul au milieu d'un

bataillon ennemi, tue trois soldats qui defendaien leur drapeau, et le leur enleve; puis, seconde par quatre de ses camarades, il fait mettre las les armes à quatorze officiers et à cent soixante-trois soldats, puis apres la bataille, remet le drapeau à Masséna. L'an XI, ce bravefut décor de la Légion d'honneur et mourut à Alexandrie.

AMANZÉ.—Borg du Mâcounais (département de Saôue-et-Loire), a dix kilomètres sud de Charolles; c'était une ancienne baronnie érigée en vicounté par lettres de mai 1619, et longtemps possedée par la famille de la Queille.

AMAR (J. P.) fut I'm des conventionnels qui, par leurs exces, contribuérent le plus à la ruine de la république. Il naquit à Grenoble vers 1750, et était avocat au partement de cette ville lorsque la révolution éclata. Amar fut nommé député à la convention, en 1792, par le département de l'Isère, et s'y montra d'une extrême violence. Dans le procès de Louis XVI, il soutint, contre Lanjuinais, que la convention avait le droit de juger Louis XVI; et ensuite il vota pour la mort sans appel et sans sursis. Il appuva le 10 mars la creation du tribunal révolutionnaire. Envoyé en qualité de commissaire dans le departement de l'Isère, il fit arrêter un grand nombre de suspects, même dans sa famille; puis, charge de la même mission dans le département de l'Ain, il, y fit emprisonner plus de cinq cents personnes, sans procès ni formalites. Le departement réclama contre tant d'actes arbitraires. Amar déclara alors que la légalité tuait : qu'on ne pouvait pas appliquer les articles de la déclaration des droits, favorables aux suspects, etc. Amar poursuivit avec acharnement les girondins; il fit décréter d'accusation. arrêter et condaniner Buzot, Diprat, Mainvielle, Vergniaud, Guadet, Fabre d'Églantine, etc. Hébert l'accusa d'être un aristocrate deguise, qui voulait faire périr les amis de la liberté, en les animant les uns contre les autres : aussi paya-t-il plus tard de sa tête cette accusation. An 9 thermidor, Amar fut l'un des ennemis les plus acharnes

de Robespierre. Ou s'explique facilement extre oposition, lorsqu'on sait qu'Amar était un de ces hommes que Robespierre voulsitecerte des romités pour sauver la république et rétablir ses véritables principes. Enveloppe dans la conjuration de Babenf, il fut acquitté faute de preuves suffisantes, et véent des lors daus l'obscurité. Il mourut en 1806 à Part.

ANALDRU, Bestenat an 1" d'accillerie a cleasi, fut, le 24 decembre 1806, an passage del 170x, charge par 1806, an passage del 170x, charge par 1800, and per 1800, and per

A MAURY. Voyez JÉRUSALEM (royaume de).

AMBARRES, ancien peuple gaulois qui hahitait, comme sujets des Éduens, cette partie de la Gaule qui forma depuis le Charolais.

AMBASSADEUR. — Les ambassadeurs sont les représentants de la France dans les pays étrangers; mais leurs fonctions n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui, et pendant longtemps ils n'ont été que des envoyés chargés de traiter d'une affaire, de la paix, d'une alliance, etc.

La première ambassade dont Phistoire de France fasse mention est celle qu'envoya Théodoric le Grand, roi des Ostrozoths, à Clovis, son beau-frère, en 496. Le roi goth ecrivit à Clovis pour le féliciter de la victoire de Tolbiac, et le supplier d'agir avec indulgence envers les chefs alemans qui s'étaient rétugiés à sa cou-

s cuanent reingres a sa cour.

Sons Charles-Martel et Pepin le
Bref, les papes, alors en guerre avec les Lonnhards, envoyerent plusieurs ambassades pour contracter ces alliances qui furent si profitables à la puissance temporelle de la papaute et à l'établissement du trône earlovingien. L'ambassule envoyée par llaroun-al-Raschild à Charlemagne est tropcomuse pour que nous fassions autre clusse que la rappeler ici. Il en est de même de l'ambassole envoyée à l'êrne, impératrice de Constautinople. Plus tard, es rois de France curent des relations avec les rois mongols, et conclurent ace cux, à l'époque des croisades, quelques alliances contre les musulmans d'Exput.

En 1461, sous le règne de Charles VII, les ambassadeurs de Perse, du Prêtre-Jean, de l'empereur de Trébisonde, du roi d'Arménie et du roi de Mésopotamie, arrivérent à la cour de France pour engager ce prince à se liguer avec eux coutre les Turcs; ce

qu'ils ne purent obtenir.

Nous n'entreprendrons pas de rapeler ici toutes ies ambassades qui on teu lieu en France depuis le estrieme seice jusqu'à nos jours. On conçoit qu'elles sont devenues plus frequentes et plus nombreuses à mesure que les alliances se sont multiplières (voir ALINCE), Nous nous contenteurons de la lances es cont multiplières (voir ALINCE), Nous nous contenteurons de gener, en 1653, à Henri III, pour le prier de venir assister, à Constantinope, à la circonession de son fistinope, à la circonession de son fistinope.

Les ambassadeurs, depuis que leurs fonctions ne sont plus temporaires, résident dans les cours étrangeres auprès desquelles ils sont envoyes. Quand ils sont chargés d'une mission spéciale, ils prennent le titre d'ambassadeur

extraordinaire.

Les agents diplomatiques de la France sont aujourd'hui divises en quatre catezories; i- les ambasadeurs qui residient 1 anniera, Siant Petersdrid, Constantinople; 2º les ministres pieupotentiares a la laye, Bruxelles, Copenhague, Stockholm, Dresde, Munich, Stuttagnd, Francfort et Labonne; 3º les residents a l'Indiventation de la companya de la constantia La companya de la companya de la constantia et Hanovre, (Voyez Agents diplomatiques.) Après ces agents, et dans un autre ordre, viennent les consuls (voir ce

Le but que doivent se proposer les représentants de la France en pays étranger est de veiller aux intérêts de leur patrie et à la liberté de leurs concitoyens, au maintien de leurs droits et de leurs propriétés (voir DIPLO-MATIE).

MATIE). AMBERG, petite ville d'Allemagne neuf lieues de Ratisbonne, fut le théâtre d'une action assez vive entre les Antrichiens et la division du général Collaud, qui, dans le mouvement rétrograde de l'armée de Sambre-et-Meuse, en août 1796, se trouva sérieusement compromise, et ne fut sauvée que par le dévouement de son arriere-garde. Nev, qui la commandait, se voyant trop vivement presse, se jeta sur les Autrichieus avec son impétuosité ordinaire, et réussit à les contenir assez longtemps pour que le reste de la division effectuat, sans perte, le passage de la Wils. « Lui-même avait évacue Amberg et se retirait en bon ordre, toujours en combattant, lorsqu'il se vit tout à coup entouré et cerne par l'innombrable cavalerie autrichienne, qui accourait sur les derrières de l'armée française. L'intrépide general ne dementit point, dans cette occasion, la hante reputation qu'il s'etait deja acquise dans l'armée francaise et ehez les ennemis : il opposa pendant longtenips la plus héroique resistance aux efforts sans cesse renouvelés de ses adversaires, et, voyant qu'il lui devenait impossible de sauver l'infanterie qu'il avait avec lui, il réunit ses escadrons, fit une charge impétueuse sur ceux qui l'environnaient, et parvint à se faire jour le sabre à la main. L'infanterie, qui consistait en deux bataillons de la vingttroisieme demi-brigade, commandés par le chef de bataillon Deshaves, au hen de mettre bas les armes, par l'effet d'une de ees résolutions héroiques si communes aux soldats frança:s, voulut se defendre jusqu'à la dernière extrémite. Le vaillant Deshaves forma sa troupe en bataillon carre, et lui fit

prêter le serment de mourir plutôt que de déposer ses armes. La cavalerie autrichienne fournit plusieurs charges inutiles contre cette masse inchranlable. Un feu terrible repoussait à chaque fois les assaillants, et jonchait la terre d'homines et de chevaux. Dans sa situation désespérée, Deshaves pense à se faire un rempart des cadavres qui l'entourent, en les amoncelant les uns sur les autres. Il fallut que les Autrichiens fissent avancer de l'artillerie pour battre en brèche cette horrible forteresse. Lorsque enfin le canon eut écarté l'obstacle qui s'opposait au choc de la cavalerie, et éclairei les rangs de ces guerriers magnanimes, le général Werneck, à la tête d'un régiment de cuirassiers, fit une nonvelle charge, enfonça le carré, et sabra tous ceux que le canon avait épargués. Sept cents braves, la plupart cribles de blessures, couverts de sang, et dans l'impossibilité de se défendre davantage, tombérent au pouvoir de l'ennemi. Le surplus avait péri victime d'un dévouement dont nos fastes militaires offrent peu d'exemples aussi remarquables. Deshayes lui-même, presque expirant par suite des blessures nombreuses qu'il avait reçues, était au nombre des prisonniers; mais la douleur de se voir entre les mains de ceux qu'il avait juré de vaincre, et de survivre à la plus glorieuse des defaites, aggrava promptement l'état de ce heros; et. quelques jours après cette action meniorable, il mourut, emportant dans la tombe les regrets de tous ses compagnons d'armes, et la haute estime des ennemis qu'il avait si vaillaniment

AMBRHRUX, bourg et ancienne cluttellenie, à dix kilomètres estnord-est de Trevoux (departement de l'Ain), acquise, en 1402, par Louis, duc de Bourbon, d'Humbert VII, scigneur de Thoire et de Vilars. Cette châtellenie avait environ trois lieues de 
long sur autant de large.

combattus (\*). v

AMBERT, ville de l'Auvergne (dépar-

(\*) Victoires et conquêtes des Français, t. VII, p. 15. tement du Puy-de-Dôme), sur la Dore, à quarant-deux kionetres sud-est de Clermont, et anciennement chef-lieu du pays de Livradois, qui avait au moyen àge ses seizneurs, comme on le voit par une chart de 1239, qui contient les privilèges d'Ambert. Dans un titre du 3 août 1481, Jean de la Tour prend la qualité de seigneur de Mongascon et de Livradois.

AMBIALET, bourg du Languedoc (département du Tarn), sur le Tarn, à dix kilomètres est-nord-est d'Alby, à vant le titre de viconté.

AMBIALITES ou Ambiates, ancien peuple de la Celtique qui habitait entre Avranches et Coutances, vers Ambie ou Xambie.

AMBIANI, peuple de la Gaule-Belgique : il occupait ce qui forme main-

tenant le diocèse d'Amiens.

Ambibabil, peuple gaulois de la Celt'quequi avait pour capitale Fines ou Pons Ursonis, aujourd'hui Pontorson.

AMBIORIX, roi des Éburons. Voyez ANNALES, p. 12. AMBIVARETI, ancien peuple gaulois habitant. à ce qu'on croit. dans

lois habitant, à ce qu'on croit, dans cette partie de la Gaule qui forma depuis le diocèse de Nevers. AMBLEF, château près duquel l'ar-

mée de Chilpèric II, en proie à une terreur panique, fut, dit-on, mise en déroute par un seul soldat de l'armée de Charles Martel, en 716. AMBLETEUSE, Ambletosa, ville du

Boulonnais (département du Pas-de-Calais ). Henri II s'en empara en 1549. Cette ville était au dernier siècle franche de tailles et de droits d'entrée. Son port, autrefois considérable, a été ruine par les Anglais; Louis XIV chargea Vauban, en 1671, de le rétablir. mais l'ouvrage est resté imparfait. C'est à Ambleteuse que Jacques II débarqua lorsque, chassé d'Angleterre, il vint chercher un asile en France. En 1803. lors du séjour de l'armée française au camp de Boulogne, Napoléon fit creuser le port et le bassin; mais les travaux entrepris à cette époque n'ont pas été achevés.

AMBLIMONT (Fuschemberg, comte d'), contre-amiral, entra au service

d'Espagne pendant la révolution, et fut tué en 1796 dans un combat livré à l'amiral Jervis. Il a publié, en 1788, un ouvrage sur la tactique navale, que l'on dit être un bon travail.

Fon dit être un bon travail.

AMBLISE.— Terre avec titre de principaute en Hanaut, diovese de Cambrai. Elle fist portée en dot par Cambrai. Elle fist portée en dot par froi. III., sire d'Apremont, diquel descendait Gobert VIII. d'Apremont, qualifié prince d'Amblisse ni 1416. Cette terre et principauté este terre par vente dans la maison des princes de Ligne, oi elle était eucore avant la revolution.

AMBLY ( Claude - Jean - Antoine . marquis d') était né à Suzanne, bonrg de Champagne, en 17tt, et fit toutes les guerres que la France sontint sons le regne de Louis XV; aussi fut il nominé en 1767 maréchal de camp et commandeur de l'ordre de Saint Louis. Mais ce fut comme député aux états généraux qu'il se signala par une opposition violente à toutes les mesures revolutionnaires. Il en vint un jour jnsqu'à provoquer en duel Mirabeau. Aussitôt après la session, d'Ambly émigra, et, malgre son âge avancé. fit encore plusieurs campagnes dans l'armée de Conde. Il mournt à Hambourg en 1797.

AMBOISE, Ambacia, ville du département d'Indre et-Loire, sur la rive gauche de la Loire. La tradition en rapporte la fondation à Cesar, mais Sulpice Severe est le premier auteur qui en ait parle; Gregoire de Tours en fait aussi mention, ainsi que du pont de bateaux que le l'icus Imbaciensis possedait deja sur la Loire. Des le neuvième siècle, elle avait eu des seigneurs particuliers. Charles le Chauve la donna à un seigneur nommé Adelandes. Les Normands la ruinérent en 882. Foulques, comte d'Anjou, la répara. Elle vint dans la suite aux comtes de Berry; et depuis elle a eté possédée plus de cinq cents ans par une maison des plus illustres du royaume, et qui en avait pris le nom d'Amboise. C'est sur cette famille que cette ville fut confisquée, sous Charles VII, par arrêt du parlement, seant à Poitiers.

le 8 mai 1431, paree que Louis, seigneur d'Amboise, avait pris le parti des Anglais. Des lors cette ville fut réunie au domaine de la couronne.

Le château d'Amboise est fort ancien. En 540, saint Band, évêque de Tours, était seigneur du château qui existait alors. Charles VIII le lit reconstruire par des artistes italiens : Louis XII et Francois Ier continuèrent d'y faire travailler, et l'acheverent, Parmi les curiosités que presente ce châtean, on remarque les deux tours qui le flanquent au nord et au midi, et dans l'interieur desquelles on peut monter en voiture insqu'au sommet. Lonis XI v institua, le 1er noût 1469, l'ordre de Saint-Michel, Charles VIII y namit en 1470, et y mourut d'apoplexie le 7 avril 1498.

Près de cette ville se trouve le château de Chanteloup, où le duc de Choiseul fut exilé sons le regne de Louis XV

Louis XV. Amboise (George d'), né en 1460 au château de Chaumont-sur-Loire, fut nommé à quatorze ans évêque de Montauban. Peu remarque de Louis XI. dont il devint l'auménier, il gagna alors l'amitie du jenne duc d'Orleans, depuis Louis XII, qui, à son avenement au trône, en fit son premier ministre. « Puisque les biens et honneurs estoient advenus au seigneur duc d'Orléans. dit un contemporain, raison et équité vouloient qu'il fust recognoissant : car qui a eu sa part du mal doit participer au bien. . Des l'année 1493, il avait été promu à l'archevêché de Narbonne, qu'il échangea contre celui de Rouen. Dès cette époque aussi, il se méla aux affaires publiques et administra jusqu'à la mort de Charles VIII la Normandie, dont le duc d'Orléans était gouverneur général ; et c'est à lui qu'est dû l'établissement d'un parlement séden'aire à Rouen. Devenu premier ministre, d'Amboise porta dans l'administration générale du rovaume les bonnes intentions qu'il avait montrées dans l'administration d'une province; se montra protecteur éclaire des arts : fit venir d'Italie plusieurs architectes, entre autres le celèbre Giocondo, et gagna, comme son maître, l'amour des peuples. Il aurait aussi mérité les éloges de la postérité, si son désir d'obtenir la tiare ne l'avait engagé à persuader au roi d'entreprendre la conquête du Milanais. Ce projet reussit, et d'Amboise, nommé par le roi gouverneur du Milanais, put espérer d'arriver à son but, quand la mort d'Alexandre VI donna aux cardinaux le droit de disposer de la chaire de Saint-Pierre; mais d'Amboise se laissa tromper par le cardinal Julien de la Rovere, qui lui persuada d'éloigner de Rome les troupes françaises. afin de ne pas paraître avoir géné les suffrages, et se fit aussitôt élire sous le nom de Jules II. George d'Amhoise mourut à Lyon en 1510, regretté du roi dont il avait été trente ans l'ami, et du peuple qui lui savait bon gré de son administration douce et paternelle. Il faut dire cependant, malgre l'opinion commune, que le cardinal laissa une scandaleuse fortune de onze millions.

AMBOISE (conjuration d'). - Elle fut formée, en 1560, par les huguenots et les catholiques mécontents du credit croissant des Guise. Le prince de Condé en était le capitaine muet. comme on dit alors, et la Renaudie, son agent, le chef ostensible. Le prétexte de cette conjuration fut la religion, a combien que le bruit fut, dit un contemporain, qu'il y avoit plus de mal contentement que de huguenoterie. » Castelnau, seigneur de Chalosses, l'un des conjurés, déclara en effet, sur l'échafaud, qu'il n'avait pris les armes que contre les ducs de Guise, lesquels etajent étrangers et avaient usurpé l'administration publique, « Si c'est là. disait-il, un crime de lese-majesté, il falloit les déclarer rois, » Vielleville dit lui-même que « ce fut le pouvoir des Guise qui fit esclorre la conjuration. Un grand nombre de noblesse s'esleva et print les armes pour s'y opposer, et choisirent ung chef nommé la Regnaudve, qui avoit, pour conduire son entreprise, trente rapitainnes vaillants et bien expérementez; le but de laquelle étoit seulement de se saezir

des deux frères, et mettre le roy en liberté, quils rétenoient comme par force et violence, et restabil le sanciemes loix, satuts et coustumes de France, sans auleumennet attenter à la personne de Sa Majesté. Et avoit leidet la Regnandye, outre les treute capitalinne, environ cinq centa chequi tous se vindrent rendre, par un tot secret rendre, par un chatera sages près d'Amboise, nomme Novié (\*). »

Les conjurés voulaient surprendre, pendant le diner royal, une des portes du château, et se saisir aussitôt des Guise. Mais un avocat de Paris. d'Avenelles, révéla l'entreprise. Le duc de Guise put prendre toutes les précautions et réunir des troupes qui, cachées dans la forêt voisine, tomberent sur les petits détachements des conjures a mesure qu'ils s'approchaient, et en eurent ainsi bon marché. Beaucoup furent tués dans ces rencontres, entre autres le chef de l'entreprise, la Renandie; mais un plus grand nombre fut l'ait prisonnier. livré a de « cruelles gehennes , » et les uns pendus tout « habiliez et esperonnez, . les autres roues, les autres décapites. « Il fut procédé, dit la Planche, à leur execution en la plus grande diligence qu'il étoit possible, car il ne se passoit ni jour ni nuit que l'on n'en fit mourir fort grand nombre, et tous personnages de grande apparence. Mais ce qui étoit etrange à voir, et qui jamais ne fut usité en toutes formes de gouvernement, on les menoit au supplice sans leur prononcer en public aucune sentence, ni aucuncment declarer la cause de leur mort, ni même nommer leurs noms ... Une chose observ. it on à l'endroit de quelques-uns des principaux, c'est qu'on les reservoit pour après le diner, contre la coutume; mais ceux de Guise le faisoient expressément pour donner quelque passe temps aux dames, qu'ils voyoient s'ennuver si longuement en ce lieu.

(\*) Mémoires de Vieilleville, collection Petitot, première série, 1. XXVIII, p. 421.

Et de vrai eux et elles étoient arrangés aux fenêtres du château comme s'il eût été question de voir jouer quelque momerie, sans être aucunement émus de pitié, ni compassion, au moins qu'ils en fissent le semblant. Et qui pis est, le roi et ses jeunes freres comparoissoient à ces spectacles comme qui les eût voulu acharner, et leur étoient les patients montres par le cardinal, avee des signes d'un homme grandement réjoui, pour d'autant plus animer ce prince contre ses sujets; car lorsqu'ils mouroient plus constamment, il disoit : « Voyez, sire, ces effron- tes et eurages, voyez que la crainte « de mort ne peut abattre leur orgueil et félonie; que feroieut-ils donc s'ils « vous tenoient (\*)? »

Le baron de Castelnau ne s'était rendu qu'après que leude de Nemours » lui eut juré en foi de prince, sur son lomeur et damación de son dise, et, dans de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya

par force. « Mais estant arrivez à Amboyse, ils furent incontinant referrez en prison et tourmentez par cruelles gehennes. Ce que voyant M. de Nemours, il entra en une merveilleuse colere et desespoir, du grand tort fait à son honneur, et poursuiet par toutes instances et sollicitations leur delivrance, par l'entremise et l'intercession même de la royne regnante, de madame de Guyse, et autres grandes dames de la cour; mais en vain, car à lui et à elles toutes fut repondu par le chancellier Olivier, que ung roy n'est nullement tenu de sa parolle à son subject rebelle, ny de quelconque promesse qu'il luv aict faicte, ny semblablement pour qui que ce soit de sa part; et defense faicte,

generale et par ery public, à tous et à toutest-neplus importuner Sa Najiesté, sur peine d'eucourir son indignation. Qui fut cause que cette solicitation cessa, au grand ervecueur et mecontentement du duc de vouvoirs, qui ne composition de la composition de la composition de la composition de la composition de donné un desunentir à qui la luy eust voulur reprodure, sans aul excepter, tant estoti vaillant prince et genereuls, fors Sa Maiseté seulement.

« Cependant ces quinze misérables furent executez à mort...; les ungs furent decapitez; les autres pendus aux fenestres du chasteau d'Amboise, et trois ou quatre rouez : se plaignants plus au supplice du tradiment du duc de Nemours, que de la mort mesme qu'ils sonffroient fort constamment; entre aultres, le sieur de Castelnau, gentilhomme de fort bonne maison, l'appella cinq ou six fois sur l'échaffault trahistre, tres meschant et indigne du nom de prince, et trempa ses mains au sang de ses compagnons, encore tout chaud, qui avoient este sur l'heure decapitez en sa presence; et les elevant toutes sanglantes, il prononça de fort belles et tres-saintes paroles en la priere qu'il fist à Dieu, et telles qu'il fist pleurer mesme ses ennemis, principalement le chevalier Olivier qui l'avoit condamné à mort et tous ses compagnons. Lequel soudain, après cette execution, piqué d'ung remors et vive componetion de conscience, tomba malade d'une extreme melancolie qui le faisoit soupirer sans cesse et murmurer contre Dieu, affligeant sa personne d'une etrange et epouvantable facon : et estant en ce furieux desespoir, le cardinal de Lorrainne le vint visiter : mais il ne le voulut point voir, ains se tourna de l'autre costé, sans lui repondre un seul mot; puis le sentant esloigné, il s'escria en ces mots: « Ha, « maudit cardinal, tu te dampnes et « nous fais aussi tous dampner ! » Et, deux jours après, il mourut (\*). »

AMBONVILLE, gros bourg de Champagne (département de la Haute-Marne).

<sup>(\*)</sup> Reg. de la Planche, p. 214.

<sup>(\*)</sup> Mémoires de Vieilleville, p. 424.

à dix kilomètres sud-ouest de Joinville, ancienne seigneurie, érigée en baronnie, en 1548, en faveur de Philibert de Choiseul, baron d'Aigremont, et acquis au commencement du dernier siècle par Louis-Joseph de Broussel, seigneur de Neuville.

Ambournay, en latin Ambroniacum, petite ville du Bugey, qui appartenait à l'abbé d'Ambournay.

Aubrières, ville, château et baronnie du departement de la Mayenne, et à huit kilomètres nord-nord-ouest de Mayenne. Les seigneurs de cette dernière ville étaient aussi seigneurs d'Ambrières. Au dernier siècle, cette baronnie appartenait à la maison de Fessé, et sa juridiction s'étendait sur dit paroisses.

AMBULANCES.— On appelle aliasi, depuis les guerres de la révolution, un service médical qui suit les mouvements d'un corps d'armée en campagne. C'est en 1792, dans l'armée du général Custine, que M. Larrey organisa la premiere ambulance volante. Avant cette (popue, si l'ou excepte quelques règlements de Henri IV et de Louvois touclant les soins à donner aux blessés, le sort des soldats atteints par l'ennemi était fort à plaindre.

AMÉDOR, gros bourg à seizekilomètres de Vesoul. En 1713, les terres de Bourguignon et Molans furent unies et érigées en comté, sous le titre d'Amédor.

AMEIL. - Lebaron Auguste Ameil. né à Paris le 6 janvier 1775, servit d'abord comme simple soldat d'infanterie, et passa par tous les grades militaires, jusqu'à celui de colonel, qu'il obtint en 1809. Durant la campagne de Moscou, il obtint celui de général de brigade; mais ayant, durant les cent jours, repris du service aupres de Napoléon, après avoir adheré à sa déchéance, il fut proscrit au second retour des Bourbons et condamne à mort. Il échappa, mais fut arrêté dans le Hanovre, au moment où il cherchait à passer en Suède, aupres de son ancien général Bernadotte, et fut retenu dans une forteresse comme prisonnier d'Etat. Sa raison succomba à tant de

malheurs, et il resta fou jusqu'à l'époque de sa mort, en 1822.

AMEILHON (Hubert-Pascal), membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et bibliothecaire a Paris pendant einquante-deux ons. Ce fut lui qui organisa la bibliothèque de l'Arsenal, et qui sauva de la destruction plus de huit cent mille volumes provenant des bibliothèques particulières confisquées durant la revolution (celles de Malesherbes, de Lavoisier, etc.) et de celles des corporations religieuses. Ameilhon composa aussi plusieurs ouvrages, entre autres, une histoire du commerce et de la navigation des Égyptiens sons les Ptolémées, la continuation de l'histoire du Bas-Empire de Lebeau, et des mémoires sur la métallurgie ou l'art d'exploiter les mines chez les anciens, sur les couleurs connues des anciens, etc., etc. Il était né en 1730, et mourut en 1811.

AMELIN OU HAMELIN (Jean d').— Sa traduction des Conciones, ou Harangues trées de Tite-Live, fit imprimée à Paris en 1554. Ronsard parle ainsi de cette traduction de l'historien romain:

Maintenant les Français auront son bel auvrage Traduit fidél-ment en leur proper langage. Par le dorte Amelin, lequal avoit devant En cont façons montre combien il est asvant, Soit en philosophie, ou en l'art arraine; Soit en philosophie, do en l'art arraine; Ou soit pour contenter l'urrille de mos rois, Et par les vers latons et par les vers français.

Ces vers résument tous les travaux, du reste fort obscurs et fort inconnus, d'Amelin.

AMBLOT DE LA HOUSSAYE (Nicolas), né à Orléans en 1631, jut, en 1669, secrétaire de l'ambassadeur de France à Veuise, Saint-André. Il mourut à Paris en 1706. Parmi les nombreux ouvrages de cet auteur, on dôit élter l'Histoire du gouvernement de Ve-

AMELOT, ancien ministre de la maison du roi sous Louis XVI, et mort dans la prison du Luxembourg en 1794.

AMELOT (Sébastien-Michel), évêque de Vannes avant la révolution. Il refusa de prêter serment à la constitution civile du elergé, véeut dans l'exil jusqu'à la rentrée des Bourbons, et mourut à Paris le 2 avril 1829, sans avnir pris la direction de son diocese, bien que M. de Beausset, évêque de Vannes en 1814, lui eut verit à cette époque qu'il donnerait, s'il le desirait, sa demission. Amelot avait refusé cette

offre généreuse. AMERIQUE FRANÇAISE .- La France resta entierement étrangèreaux grandes découvertes maritimes du quinzième siècle, et elle ne céda même qu'assez tard à ce grand mouvement qui porta l'Europe a aller fonder des colonies dans un autre hémisphere. Les premières découvertes faites par la France datent de 15:6. Des navigateurs français reconnurent le cap Breton, et, en 1534. uue expedition envovée par François les découvrit le Canada, Aueun établissement ne fut eep udant fondé dans cette contrée. Ce ne fat que sous le regne de Henri IV qu'une colonie s'établit au Canada et dans l'Acadie, et, sous la conduite de Cartier, fonda, en 1608, la ville de Quebec. Le but de cette colonie etait plutôt de s'emparer iln commerce des pelleteries et de la pêche que de fonder des etablissements agricoles.

En 1625, des particuliers s'établirent à Saint-Christophe, et dix ans plus tard à la Guadeloupe et à la Martinique. Bientôt ees iles devinrent fort importantes par la culture de la canne à sucre. Richelieu fonda, en 1643, la colonie de la Guyane. Mais toutes ces colunies resterent des proprietes particulières.

Sous l'administration de Colbert, les colonies françaises dans l'Amérique furent acquises a l'État, et s'augmenterent par des acha's et des acquisitions. Un grand nombre des îles Antilles, Saint-Domingue, furentacquises (voir Antilles, Plibustiers, Bou-CANIERS, SAINT-DOMINGUE). Les colons des Antilles s'occuperent généralement de plantations; ceux du Canada, d'agr culture; l'Acadie et l'ile de Terre-Neuve, où fut foudee la ville de Plaisance, de la péche.En 1680, la Salle fut chargé de faire une expédition sur le Mississipi, et fonda la colonie de la Louisiane.

Mais après la mort de Colbert et le désastreux traité d'Utrecht, les colonies françaises dans l'Amérique perdirent une partie de leur importance, et même un assez grand nombre d'entre elles passa à l'Angleterre. L'Acadie et Terre-Neuve furrat cédées aux Anglais en 1712. Les projets de Law (1717) sur la Louisiane semblaient devoir faire de cette colonie une de nos plus riches possessions: il n'en fut rien. Cependant l'introduction de la culture du cafe dans l'île de la Martinique, en 1728, et l'exploitation de la caune à sucre assurérent encore aux Antilles françaises une haute importance.

La paix de Paris (1763) nous enleva le Canada et la Louisiane. Nutre marine, notre commerce se détruisaieut, et les colonies dépérissaient, lorsque la guerre de l'indépendance des États-Unis et la paix de Versailles rendirent à la France la prepondérance qu'elle avait ene pendant longtemps en Amerique. La paix de Versailles nous assura la possession de Tabago. Mais eette époque de gloire fut de courte durée : des les premières secousses de la révolution, les nègres arrachèrent Saint-Domingue aux colons français; et lorsque les traités de 1815 nous remirent en possession de nos eulonies, on ne nous en rendit que le plus petit nombre.

La France possède aujourd'hui en

| Amérique :       | -        | -      |            |
|------------------|----------|--------|------------|
| La Martinique.   |          | 97,293 | habitantr. |
| La Guadeloupe,   |          | 92,196 |            |
| Marie-Galante    |          | 11,778 |            |
| Les Saintes      |          | 1,119  |            |
| La Desirade      |          | 1,160  |            |
| Saint-Martin     |          | 3,723  |            |
| La Guyane        |          | 17.331 |            |
| Saint Perre et ! | Miquelon | 600    |            |
|                  |          |        |            |

(Vovez Colonies, Commerce, Com-PAGNIES DE COMMERCE, et chacun des noms cites dans eet article).

AMERMONT, bourg dans l'ancien duché de Bar (département de la Meuse), a vingt kilometres est-nord-est de Verdun. Cette ancienne seigneurie lut unie a celles de Buutigny, Norroi-le-Sec, Donremy, Pienne et Abbeville, en 1725, et érigée en baronnie,

AMESCHWEIR, à une lieue un quart nord-ouest de Colnar, petite ville de la haute Alsaee, dépendant autrefois de la seigneurie de Hohenlansberg, dont Kiensheim était le chef-lieu.

AMFREVILLE, gros bourg de Normandie (departement du Calvados), à 12 kilomètres nord-ouest de Carentan, avait le titre de marquisat.

AMFREVILLE - SUR - LES - MONTS, bourg de Normandie (département de l'Eure), dont la seigneurie appartenait, au dernier siècle, aux religieux du prieuré des Deux-Amants et aux religieuses de Saint-Amand.

AMFREVILLE, nom d'une famille qua formi plusieurs officiers généraux à la marine française. Au combat de la Hogue, en 1692, le marquis d'Amfreville commandait l'esedre d'avant-garde, et deux de ses frères avaient chacun le commandement d'un vaisseau.

AMIENOIS, Ambianensis Ager, pays, avec titre de comte, dans la haute Picardie, et qui prenait son nom d'Amiens, sa capitale. Il forme aujourd'hui le département de la Somme. Au temps de Cesar, ce pays était habité par les Ambiani. Sous Honorius, il était compris dans la deuxième Belgique. De la domination des Romains, l'Amiénois passa sous celle des Francs, et sa capitale, Amiens, servit de résidence a Clodion, à Mérovée et à Chilperic. A l'epoque des divers partages de la France entre les Mérovingiens, l'Amienois fut compris dans le royaume de Soissons, puis dans la Neustrie. Louis le Débonnaire y établit des comtes vers l'an 823. Bérenger fut le premier. Les comtes d'Amiens devinrent par la suite tres-puissants; ils possédaient presque toute la Picardie. l'Artois et la Flandre (Voyez les AN-NALES, p. 122 et 160).

AMIENS, Ambianum, Samarobriva, ville sur la Somme, à 120 kilomètres nord de Paris, ancienne capitale de la Picardie, et aujourd'hui chef-lieu du département de la Somme.

du département de la Somme.

Amiens est une ville fort aucienne.

Jules-Cesar y tint une assemblée des

Jules-Cesar y tint une assemblée des Gaules. Autonin et Marc-Aurèle l'augmentèrent. Plusieurs auteurs pensent que estre ville doit son origine au premier de ces deux empereurs. A l'époque de l'invasion des barbares, la ville d'Amiens fut prise par les Alains, par les Vandales et par les Francs. Méroveey fut élu roi par ces derniers. Sous le regne de ce prince, Attila devasta Amiens; et, plus tard, elle fut trois fois ravagée par les Normands. Au douzième siècle, il s'y établit une commune dont nous avons raconté ailleurs les fortunes diverses (voyez les Annales, p. 160). La ville d'Amiens demeura réunie au domaine royal jusqu'en 1435, où, par le traité d'Arras, Charles VII. alors roi de France, la ceda, avec les autres villes situées sur la Somme, au duc de Bourgogne, movennant la somme de 400,000 écus d'or, mais avec la reserve du droit de retrait. En 1463. Louis XI paya an duc de Bourgogne la somme de 400,000 écus, et rentra en possession de la ville d'Amiens et des autres villes de la Somme, Deux ans plus tard, Louis X1 les céda de nouveau, par le traité de Saint-Maur, au comte de Charolais, toutefois avec la réserve de pouvoir les racheter à la mort dudit comte. En effet, en 1477, à la mort de Charles le Teméraire, Louis XI les recouvra, et les réunit de nouveau et pour toujours au domaine royal. Enfin Charles Quint, par les traites de Madrid, de Cambrai et de Cresov, abandonna tous les droits qu'il pouvait avoir sur Amiens. Cette ville fut prise par les Espagnols en 1597; mais Henri IV la leur enleva bientôt et v fit bâtir une citadelle sur la rive droite de la Somme. En 1802, la France et l'Angleterre signèrent un traité à Amiens. Voy. Amiens (paix d').

néralité d'Amiens comprenait la haûte et la basse Picardie, à l'exception de quelques districts réunis au gouvernement de l'He de France. Elle était divisée en six ciections (Amiens, Abbeville, Dourlens, Péronne, Montdidier et Saint-Quentin), et en quatre gouvernements (Montreuil, Boulogne, Ardres et Calais).

Sous l'ancienne monarchie, la gé-

La ville d'Amiens renferme plu-

15° Livraison. (DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE, ETC.)

sieurs monuments fort curieux. Le plus important est sa cathédrale. Evrard de Fouillay, quarante-cinquième évêque d'Amiens, en posa la première pierre en 1220; l'edifice fut commence par Robert de Luzarches, continué par Thomas de Corniont, et achevé en 1269 par Rinald. La nef a cent trentedeux pieds de hauteur sur quarante-deux de largeur, et deux cent treize de longueur; le chœur en a cent cinquantetrois, et la croisée cent quatre-vingtdeux. Deux rois de France ont reçu la bénédiction nuptiale dans l'église d'Amiens, savoir, Philippe-Auguste, en 1193, quand il épousa Ingerburge, fille de Waldemar, roi de Danemark; et Charles VI, lorsqu'il épousa Isabeau de Bavière. C'est aussi dans la cathédrale d'Amiens que, le 6 juin 1329, Edouard III, roi d'Angleterre, rendit hommage à Philippe VI pour la Guyenne. C'est dans la grande salle de l'hôtel de ville, construit en 1600, que fut signée la paix d'Amiens, en 1802.

L'abbaye de Saint-Acheul se trouve à quelque distance de la ville. Jadis, clle appartenait à des chanoines de la congregation de Sainte-Geneviève. Sous la restauration, elle est devenue célèbre par le collège qu'y fondèrent les jésuites.

Amiens est la patrie de Pierre l'ermite, prédicateur de la première croisade; de François Fernel, medecin de Henri II, mort en 1563; de Jean d'Estrées, grand maltre de l'artillerie de France, mort en 1619; de Isacadémicien Voiture, mort en 1619; du savant du Cange, unort en 1761; du poète J.-Bude de l'astronome Delambre; du naturaliste Duméril, etc. B. Gresset; de l'astronome Delambre; du naturaliste Duméril, etc.

ARIENS (paix d). — Le système de la neutralite annie ayant élè recontralite par la Russie, la Prisse, le Danemark et la Sucle, et, por suite, le commerce anglais s'étant vu fermer le continent, le nuinistre Pitt fut renversé par l'opposition du parlement anglais et remplacé par Addington. Le noureau ministère entama dès lors des

négociations avec la France. Les préliminaires d'un traité de paix futent signés à Londres le 1er octobre 1801. Le 27 mars 1802 (6 germinal an x), les plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Espagne et de la république batave, Joseph Bonaparte, lord Cornwallis, lechevalier d'Azara, et Schimmelpenninck, signèrent à Amiens un traité définitif dont voici les principales dispositions : l'Angleterre rend ses conquêtes, à l'exception de Ceylan et de la Trinité; les ports de la colonie du Cap restent ouverts à ses vaisseaux: la France et l'Espagne recouvrent leurs colonies ; la république des Sept-lies est reconnue; l'île de Malte doit être rendue aux chevaliers de l'ordre; la France évacuera Rome, Naples et l'île d'Elbe; l'intégrité des Etats de la Porte Ottomane, telle qu'elle existait avant la guerre, est reconnue, Cette dernière clause décida le sultan Sélim à accéder au traité d'Amiens, le 13 mai. Cependant de nouvelles difficultés s'élevérent bientôt entre la France et l'Angleterre : le gouvernement anglais, craignant une nouvelle expédition en Égypte, ne voulut pas évacuer l'île de Malte. Plusieurs autres mot fs de guerelle amenèrent la guerre qui, après plusieurs violations du traité. fut enfin déclarée à la France par l'Angleterre, le 18 mai 1803.

AMIGNY, bourg et ancienne seigneurie de Normandie (département de la Manche), situé près de Saint-Lo.

Autor, jésuite célèbre par tonte l'Europe comme philologue chinois, mourut à Pekin en 1794, à l'âge de soixante-dix-sept ans. C'est un des savants qui ont le plus contribué à faire connaître la langue, la littérature et l'histoire chinoises.

AMBRU. — Le grand amiral chait en France un des grands officiers de la couronne; son rang le plaçait après le grand maître de l'artillerie, mais il n'avait point, par sa place, droit de séance au parlement. L'anitral était regardé counne le général des armées navales et le chef de la marine. Il avait des lieutenants et officiers de robe longue, pour exercer en son nom la

uridiction contentieuse et juger des affaires relativement à la marine. C'était l'amiral qui nommait aux offices de judicature des amirautés; mais les officiers devaient recevoir du roi leurs provisions. Le roi nommait seul à tous les grades de la marine militaire. Le commandant d'une flotte ne pouvait prendre que le titre de vice-amiral. même en l'absence de l'amiral. Les vice-amiraux pouvaient être maréchaux de France; Ils avaient au moins rang de lieutenants généraux. Après eux venalent les chefs d'escadres.

Les capitaines de vaisseaux, soit de guerre, soit marchands, devaleut prendre à l'amirauté leurs congés, passe-

ports et commissions.

Le dixième des prises de mer appartenait au grand amiral par le droit de sa charge; il recevait en entier les amendes adjugées dans les siéges particuliers de l'amiranté, et la moitié de celles qu'imposaient les sièges généraux.

Le duc de Penthièvre qui fut le dernier des grands amiraux sous la monarchie absolue, renonça en 1759, moyennant une indemnité de 150,000 fr. de rente, aux différents droits attachés au titre d'amiral, et qui étaient, comme on vient de le voir, une source considérable de revenus pour celui qui en était revêtu.

La révolution française abolit la charge inutile et onéreuse de grand amiral. Mais Napoléon, en rétablissant la royaute dont il s'était dit si longtemps l'enneml, ne craignit pas de lui donner pour appui les autiques abus qui en avaient préparé la chute. Le 1er février 1805, il rétablit la charge de grand amiral en faveur de son beau-frère Murat, pour qui elle ne fut antre chose qu'une lucrative sinécure.

Les Bourbons à leur retour de l'exil, voulant faire rétrograder la France à l'état où l'avait laissee l'almanach royal de 1788, n'oublièrent pas la charge de grand amiral. Mais comme il n'existait plus aucun bâtard de sang royal, force fut de la conficr au duc d'Angoulême, fils aîné du comte d'Artois, qui la conserva jusqu'en 1850.

Depuis lors la France n'a plus de

grand amiral; elle n'a que des amiraux éganx en rang aux maréchaux de France. Mais ne nous hâtons pas trop de nous en réjouir. Le poste serait trop bon pour qu'on renonce aux avantages qui penvent y être attachés, et avant peu sans doute un jeune homme de vingt-cinq aus deviendra, lui aussi par droit de naissance. l'arbitre de notre marine. Au moins celuilà aura vu la mer.

## Liste des grands amiraux de France depuis 1270 jusqu'en 1830. z. Flurent de Varennes était emirel de France

| ed                                            | 1170  |
|-----------------------------------------------|-------|
| 1. Engacersod de Coucy, en,                   | 1985  |
| 3. Mathieu de Montmorency, le grand, en       | 1295  |
| 4. Jean, sire d'Hercourt, maréchal de France, | -     |
| commandait l'armée navale en                  | 1195  |
| 5. Othon de Tocy , en                         | 1106  |
| 6. Benoît Zacharie, Génois, en                | 1108  |
| 7. Reinier de Grimeot, en                     | 1304  |
|                                               | 1306  |
|                                               | 13:5  |
| to, Grutien Tristan, en.                      | 1324  |
| 11. Pierre Miège, en                          | 1316  |
| 23. Jean de Chepoi, en                        | 1334  |
| 13. Hugues Quieret, en                        | z336  |
| 14. Aithou Dorie, en                          | 1336  |
| 13. Nicolas Behochet on Benchet, en           | 1339  |
| 16. Louis d'Espagne, comte de Telmoot, en     | 1341  |
| 17. Pierre Flotte, en                         | 1345  |
| 15. Jean de Neoteuil, grand prieur d'Aqui-    |       |
| taige, en                                     | 1347  |
|                                               | 1356  |
|                                               | 1357  |
|                                               | 135g  |
| er. Jean de la Heuse, en                      | 1350  |
|                                               | 1368  |
|                                               | 1368  |
| 23. Aimrey ou Ameney, vicocute de Narbonne.   |       |
| ra                                            | 1369  |
| s4. Jeeu de Vienne, en                        | 1373  |
| a5. Renaud de Trie, en                        | 1397  |
| 16, Pierre de Breben, dit Clignet, en         | 1405  |
| 27. Jeoques de Châtillou, en                  | Sol 1 |
| 28, Robert de Braquemont, en                  | 1447  |
| 19. Jeannet de Poix, Il o'exerça point,       |       |
| 30. Charles de Recourt , dit de Lens, en      | 1418  |
| 31. Georges de liceoroir ou de Chatelus, en.  | 1410  |
| 3a. Louis de Culent, en                       | 141e  |
| Guillaume de la Pole, camte de Suffolk.       |       |
|                                               |       |

prenait en 1424 le qualité d'amirel de Edouard de Courtenei , Angleis, emiral de

France, en 1439.

33. Andre de Lavel, seigneur de Lobeac, en 1435 autori, es..... ..... 1461 36. Jean, sure de Nonteuban, en.......... 1461

3. Laure, l'itard de Dourboo, comte de Rousrillon, en,.... Ofet d'Aydie, emirel et gouverneur de Guyener, destitut en ..... 1487

15.

41. Philippe Chalot, coute de Charm, cu. 154.
42. Claude d'Aunchant, cu. 553.
43. Ouspard de Colleger, cu. 553.
44. Homerst de Savoie, unerquis de Villars, counte de Foule, cu. 559.
45. Counte de Foule, cu. 559.
46. Chartes de Ercurios, du de Mayram, cu. 559.
46. Chartes de Ercurios, du de Mayram, cu. 559.
47. J. Loule de Nocaret, duc d'Éperson, cu. 1549.

Henri, due de Montmorency et de Damville, en.
 Le roi Louis XIII supprime la charge d'amiral par edit du mois d'octobre 1616.
 Armand de Plessis, cardinal de Rechelieu,

 César, due de Vendôme, fils naturel de Heuri IV, grand maître, chef et surintendant general de la navigation, en.. 165n
 François de Vendôme, due de Beaufort,

Toulouse, fils légitime de Louis XIV, 1683

60. Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc da Penthièrre, auniral de France, en... 1731

61. Josebun Murat... 1805

62. Louis-Autume duc d'Augoulème... 1814

AMIRAUTÉ.—L'amirauté, sous l'ancienne monarchie, était une juridiction établie pour les affaires de marine, tant au civil qu'au criminel.

Il y avait des sièges généraux d'amirauté et des sièges particuliers. Les sièges généraux étaient établis près les parlements, ils jugcaient au souverain jusqu'à cent cinquante livres, et leurs autres jugements devaient être exécutés par provision; ils condamnaient même quelquefois par corps comme les consuls.

Les sièges particuliers de l'amirauté étaient établis dans tous les ports et

havres du royaume. Ils ne jugeaient au souverain que jusqu'à ciuquante

L'appel interjeté de leurs jugements devait être porté dans les quarante jours, des sièges particuliers aux sièges généraux, et des généraux au parlement.

Lorsqu'un forain était partie dans une affaire, il pouvait être assigné à l'amirauté d'un jour à l'autre, et même d'une heure à une autre heure, si les circonstances l'exigenient.

Distriction of the control of the co

Il y avait, outre ces officiers, un premier huissier et six autres huissiers résidants à Paris, et plusieurs autres huissiers ou sergents tant à Paris qu'en province. L'amiral de France était le ellef ne de ce tribunal; c'était soût son non que tous les officiers des diverses amirantes du royanne exerçaient leurs juridictions.

Il y avait en France deux amirautés générales, sous la dénomination de table de marbre, savoir : celle qui siègeait à la table de marbre au palais à Paris, et l'amiraute générale de Rouen.

A la première ressortissaient les neuf amrantès particulières d'Abbeville, de Boulogne, de Boury d'Ault, de Calais, d'Eu et Tréport, de la Rochelle, des Sables d'Olonne, de Saint-Valery-sur-Somme et de Dinikerque; la dernière ressortissait directement au parlement de Paris.

Les sièges particuliers qui ressortissaient à l'amirauté generale de Rouen étaient ceux de Harfleur. Bayeux, Caen, Carentan, Caudebec et Quillebeuf, Cherbourg, Coutances, Dieppe, Dives, Fécamp, Grand-Champ, Granville, le Hayre, la Hogue, Honfleur, Saint-Valery en Caux, Touques. Il v avait, outre les sièges géneraux et particuliers de l'amirauté dont on vient de parler, un certain nombre de

sièges généraux qui ressortissaient au parlement de Toulouse, de Provence, de Bordeaux et de Bretagne.

Les sièges de l'amirauté qui ressortissaient au parlement de Foulouse. étaient ceux d'Agde, d'Aigues-Mortes, de Cette, de Collioure, de Narbonne et de Mahon, qui ressortissait au conseil souverain du Roussillon.

Les siéges généraux de l'amirauté ressortissant au parlement de Bordeaux, étaient Bayonne, Bordeaux et Marennes. Ceux qui étaient dans le district du parlement de Bretagne, étaient Brest, Morlaix, Nantes, Quimper, Saint-Brieuc, Saint-Malo et Van-

Chacun de ces tribunaux était composé d'un lieutenant civil et criminel, d'un procureur du roi, d'un grestier et de plusieurs huissiers et sergents. Dans les sièges qui ressortissaient directement aux parlements, il y avait un lieutenant général, et plusieurs amirautés avaient des conseillers.

AMMERSCHWIER (département du Haut - Rhin ). - Une des sept paroisses qui composaient la seigneurie de Hohenlansberg, dans la haute Alsace.

AMNISTIE. - Ce mot vient du grec. et veut dire oubli. Les gouvernements accordent l'amnistie à des condamnés politiques lorsque le nombre des coupables est trop grand pour qu'on puisse les frapper tous, ou bien lorsque la cessation des mesures énergiques paraît devoir amener l'oubli des haines et la conciliation entre les partis. Parmi les amnisties qui ont été accordées aux diverses époques de nos guerres civiles, on peut citer celle de 1570, accordée par Catherine de Médieis aux huguenots, et qui ne fut qu'un infâme guet-apens pour les attirer à Paris et préparer la Saint-Barthélemi; celle de 1652 (21 oct.), par laquelle le roi accordait annistie générale pour tout ce qui s'était passé depuis 1648, pendant les troubles de la Fronde; les

nombreuses amnistics de la révolution. celles de 1816 et de 1837.

AMOGNES, l'un des cantons les plus fertiles du Nivernais. Il tire son nom, suivant quelques auteurs, de ce que les paysans de cette contrée l'ont appelé Amognes, comme qui dirait la terre aux moines; en effet, les religieux de Cluny étaient curés primitifs, patrons et seigneurs de la plupart des paroisses du pays des Amognes. Ce pays commençait à une lieue E. de Nevers : il s'étendait depuis la Loire, qui le bornait au sud, cinq lieues en longueur sur trois de largeur.

AMONTONS .- Guillaume Amontons, né à Paris le 31 août 1663, et mort dans cette ville le 11 octobre 1705, après avoir éte recu à l'Académie des sciences en 1699. Il fut l'inventeur du télégraphe, mais on ne mit à exécution ses idées que plus de cinquante

ans après lui.

AMOROS (François), né à Valence. en Espagne, en 1769, et naturalisé Français, mérite une place dans ce dictionnaire pour avoir introduit en France la gymnastique comme élément de l'éducation de la jeunesse. Obligé de quitter l'Espagne en 1813, comme partisan des Français, M. Amoros vint se réfugier en France, où il a été nommé, en 1831, directeur du gymnase militaire normal de Paris, et inspecteur de tous les gymnases régimentaires.

AMORTISSEMENT (terme de droit féodal). - Il est difficile de découvrir l'origine du droit d'amortissement que les gens de mainmorte payaient au roi pour les acquisitions d'immeubles. Ce droit était fort ancien, et ne paraît avoir été qu'un dédominagement du droit de mutation, qui n'avait plus lieu lorsque les biens ou fiefs tombaient entre les mains de gens qui ne meurent jamais. On prétend avec assez de vraisemblance que ce droit fut institué par saint Louis: cependant Laurière, dans son glossaire, rapporte une charte de l'an 1159, par laquelle Hugues, vicomte de Chataudun, amortit aux moines de Tyron « tout ce qu'ils ont acquis ou acquerront dans la suite. » Ce droit, qui n'était pas

encore en usage au commencement de la troisième race, n'était-il donc encore, à l'époque de cette charte, que seigneurial et particulier à quelques cantons? C'est ce dont les monuments ne nous instruisent pas. Les confirmations des acquisitions faites par les communautés ecclésiastiques, que l'on trouve vers ce temps-là et avant, expédiées par nos rois, n'avaient pas toujours pour but de les rendre valables. mais le plus souvent de les mettre sous la protection du chef de l'État, et les défendre contre la violence et la chicane. Quoi qu'il en soit de l'origine du droit d'amortissement, Philippe III, par son ordonnance de novembre 1275, en fixa la taxe, qui varia presque toujours sous ses successeurs jusqu'à la déclaration du 2 novembre 1724, qui subsista jusqu'à la révolution et la sup-

pression du régime féodal. AMORTISSEMENT de la dette publique. En 1749, un ministre plein de bonnes intentions, M. de Machault, concut et fit adopter le projet d'unc caisse destinée à diminuer annuellement la dette de l'État, et à faciliter ainsi au trésor public les moyens de faire contribuer l'avenir au bien-être du présent. Cette caisse fut nonmée Caisse d'amortissement; mais, ainsi que cela se voit même de nos jours, une foule d'intéresses mirent obstacle à l'exécution des mesures qu'entrainait cette nouvelle institution, et ce ne fut qu'en 1764 au on put reprendre le projet de M. de Machault. Sous un régiuie tel que celui de cette époque, avec un roi qui parvenait presque toujours à faire exécuter sa volonte, qui n'était fort souvent que celle de ses courtisans, cette caisse devait manquer de la première des conditions qu'elle devait offrir pour inspirer de la confiance; en effct, au lieu d'être absolument indépendante de la trésorerie, elle lui fut soumise. Rien n'assura d'ailleurs son inviolabilité, puisque le souverain n'avait pas été mis dans l'heureuse impuissance de rendre illusoires les garanties dont elle devait être entourée. Louis XVI indiqua lui-même les causes du neu de succès qu'avaient obte-

nu les dispositions prises en 1749 et 1764. Il jugea qu'on avait affecté au service de cette caisse des fonds trop considérables, sans moyens assurés d'en continuer le versement. Il fit voir qu'on l'avait surchargée d'opérations d'un côté trop compliquées, et de l'autre étrangères à son objet. En 1784, elle fut réorganisée d'après un plan beaucoup plus simple dans sa marche, plus modére dans ses moyens. Mais la révolution, déjà imminente à cette époque, éclata quelques années après. La France eut alors de plus grands intérêts à débattre ; jamais , d'ailleurs , circonstances n'avalent été plus contraires à l'établissement d'un système d'amortissement, puisqu'on n'en peut poser les bases et en assurer le service que dans des temps d'ordre, qui permettent aux gouvernements d'opérer, comme il convient surtout en finances, sur des données au moins très-probables, lorsqu'on ne peut en obtenir de certaines.

De longues années s'écoulèrent donc sans qu'on pût aviser à de meilleurs movens que ceux que l'on avait alors. si toutefois on en avait, d'introduire quelques améliorations dans l'état de nos finances. Peu de temps après le 9 novembre 1799, époque de la création du gouvernement consulaire, une caisse d'amortissement fut foudée; mais elle manquait des garanties sans lesquelles jamais caisse d'amortissement n'aura un crédit durable, et par conséquent une existence assurée. Aussi, en l'absence de ces garanties, cette nouvelle caisse devint-elle l'instrument de toutes sortes de négociations; elle fut chargée de toutes les recettes dont le tresor ne pouvait s'occuper sans rendre sa comptabilité impossible ou inextricable. On annonca que des fonds considérables seraient consacrés au service de l'amortissement ; mais, outre qu'il n'en était encaissé qu'une faible partle, on les reprenait presque aussitot qu'on les avait verses : aussi ne parvint on à racheter qu'un petit nombre de rentes qui, n'étant point inaliénables, furent, au mépris de la foi publique, données, cédées, échangées, et lancées de nouveau dans le commerce, suivant le caprice et les intérêts du gouvernement. En un mot, pendant quinze ans, cette caisse servit à tout, excepté à l'amortissement de la dette, et son crédit comme son existence finirent avec le gouvernement qui l'avait fondée.

La loi du 28 avril 1816, en ordonnant la liquidation de la caisse d'amortissement alors existante, fut une importante réforme, en ce sens qu'elle créa une nouvelle caisse d'amortissement, uniquement destinée à l'extinction de la dette, tandis que la caisse des dépôts ct consignations devint un établissement à part. La même loi placa la nouvelle caisse d'amortissement sous l'autorité d'un directeur général, en dehors de la responsabilité ministérielle, sous la surveillance d'une commission nécessairement composée d'un pair de France, de deux membres de la chambre des députés, du président de la cour des comptes et du gouverneur de la banque. Elle prescrivit que tous les ans cette commission ferait un rapport aux deux chambres, sur la direction morale et la situation matérielle de la caisse d'amortissement, et de celle des dénôts et consignations. Nous ne nous occuperons pas ici de cette dernière, d'ailleurs parfaitement distincte de la première, avec laquelle il ne peut y avoir aucune occasion de la confondre.

Une ordonnance du 8 mai suivant prescrivit le mode de surveillance qui serait appliqué à chacune de ces deux calsses; et bien que l'une et l'antre dussent fonctionner sous les ordres d'un comninn directeur, leurs destinations n'en durent pas moins demeurer distinctes et indépendantes l'une de l'autre. Des le moment de sa mise en activité, la nouvelle calsse d'amortissement fut entièrement isolée du trésor. Une autre condition de durée lui manquait cependant encore, c'étalt une disposition législative qui assurat sa dotation. Une partie de cette dotation était, en effet, la dette directe du trésor qu'aucune loi n'avait placée dans un ordre privilégié; et, d'ailleurs, cette précaution même eût-elle été prise, elle aurait pu devenir impuissante en présence des embarras que pouvait éprouver le trésor. On était autorisé à en dire autant du produit des postes et d'un supplément sur les fonds généraux, affectés à sa dotation; et on pouvait le dire avec d'autant plus de raison, que ce produit était Insuffisant, ne parvenait à la caisse que par les agents du trésor. C'en était assez pour faire sentir la nécessité de lul assurer un revenu líquide, dont le versement se fit chaque mois sans obstacle et sans intermédiaire. Le projet de loi sur les finances de l'année suivante obyla à ces inconvénients.

Une troisième condition de succès pour la caisse d'amortissement restait encore à désirer. C'était la plus importante, puisque sans elle on ne pouvait atteindre le but qu'on s'était proposé en instituant cet établissement. Il fallait assurer que rien ne le dé-tournerait de ce but, le rachat de la dette, et que ce but serait la seul vers lequel on devralt tendre. Il s'éleva à ce sujet une question qui, si elle avait été résolue affirmativement, aurait certainement encore ruiné la nouvelle caisse. Elle fut agitée sous cette forme: La caisse d'amortissement doit-elle être considérée comme moyen d'éteindre graduellement la dette publique, et en même temps comme moven d'en élever le prix pour faciliter des emprunts? Ceux qui se prononcaient pour l'affirmative disaient que, pour atteindre le premier but, la caisse devait tendre à racheter au meilleur marché possible, et saisir par conséquent les moments de baisse. Ils ajoutaient que, pour atteindre le second but, la caisse devait s'entendra avec le ministre des finances, et porter à propos des fonds considérables à la bourse pour y acheter toutes les rentes qui y seraient en vente, et amener ainsi une élévation dans le prix. La conséquence, disaient-ils, d'un tel mode d'action de la caisse d'amortissement, sera une libération plus prompte en faveur de l'État.

Mais ceux qui se prononçaient pour la négative, faisant preuve et de plus de jugement et surtout de plus de moralité, répondirent qu'on ne pouvait considerer comme utile que ce qui était honnête; et ils n'hésiterent pas à déclarer que, dans leur opinion, tout gouvernement qui se ferait spéculateur pour faire des bénéfices sur les citoyens, encourrait à juste titre le reproche d'immoralité, et que, par conséquent, il n'était pas possible de considérer comme des moyens licites d'opérer une liberation plus prompte, ceux qui auraient pour effet de ruiner des milliers de créanciers, dans l'unique but de procurer à l'État quelques légers bénéfices. Ils émirent, en outre, sur cette question, une manière de voir toute nouvelle alors, et qui paraît de nature à mériter beaucoup de suffrages : ils considéraient la caisse d'amortissement comme établie, moins dans l'intérêt du trésor public que dans celui des créanciers, moins pour assurer des gains à l'un que pour éviter des pertes aux autres, et que, par une conséquence toute naturelle elle devait, non se glisser furtivement, rarement, et à des époques variables, parmi les acheteurs et les vendeurs d'inscriptions, mais, au contraire, s'v présenter ouvertement et tous les ours pour contenir les uns, rassurer les autres, et maintenir ainsi le crédit. Cette noble manifestation de principes, en matière d'amortissement, est consignée dans le rapport fait à la chainbre des pairs, en exécution de l'art. CXIV de la loi du 28 avril 1816. sur la direction morale et sur la situation materielle de la caisse d'amortissement, des consignations et dépôts, le premier qui fut fait par la première commission de surveillance, nommée par ordonnance du roi, le 8 mai 1816, et composée de MM, de Villemaury, pair de France; Pardessus et Piet, membres de la chambre des deputes; Brière de Surgy, président de la cour des comptes ; Laffitte, gouverneur provisoire de la banque de France; et Chabrol de Volvic, president de la chambre de commerce de Paris.

En 1817, le 25 mars, fut rendue une nouvelle loi qui accrut considérablement la puissance de la caisse d'amortissement, en doublant le chiffre de sa dotation et en lui affectant, indépendamment de plusieurs branches de revenu très-productives, tous les bois de l'Etat, à l'exception de la quantité nécessaire pour former un revenu net de quatre millions de rente, qui recut une autre destination. Toutefois, il est à observer qu'il n'a été mis à profit, par la caisse d'amortissement, qu'une faible partie de cette affectation, puisqu'elle n'a aliéne des bois de l'Etat qu'une quantité dont le produit s'est élevé seulement à 83;465,338 francs 89 centimes.

Le résultat qu'en voulait obtenir à l'aide de cette loi, fut obtenu. Il était urgent de soutenir le crédit profondément ébranié par la pénible situation financiere où se trouvait l'Etat, obligé de pourvoir en même temps aux clarges que lui avait laissées l'empire et à celles que lui imposait l'invasion.

Ainsi constituée et dotée, la caisse d'amortissement avait racheté, au 30 juin 1825, pour 37,070,107 francs de rente 5 pour cent. Mais alors, deux circonstances vinrent modifier la législation existante : d'un côté, un milliard fut accordé aux émigrés, et, de l'autre, les porteurs de titres de rente à 5 pour cent furent autorisés à les échanger contre des titres de rente à 3 pour cent au capital de 75 francs; et. pour les y engager, on annonca le projet de rembourser le capital de la rente à 5 pour cent, tandis qu'on déclara non remboursable celui du 3 pour cent. Il fallut soutenir le 3 pour cent nouvellement cree, non-seulement pour engager les porteurs du 5 pour cent à echanger leur titre contre du 3 pour cent, mais encore pour accroître, en faveur des émigrés, la valeur de ce dernier fonds, dont une emission considerable faisait craindre l'avilissement. Ce fut pour atteindre ce double but que fut rendue la loi du 1" mai 1825, que

nous croyons devoir reproduire ici.

Art. 1ee rentes acquises par la caisse
d'amontissement depuis son établissement
jusqu'au 22 juin 1825, ne pourront être annulées ni distraites de leur affectation au

rachat de la dette publique, avant le 22 juin

Art. 2. Les rentes qui seront acquises par la caisse d'amortissement, à dater du 22 juin 1825 jusqu'au 22 juin 1830, seront ravées du grand livre de la dette publique au fur et o mesure de leur rachat, et ounulées au profit de l'Étot, ainsi que les coupons d'interet qui y seront atlaches au moment ou elles seront acquises.

Art. 3. A dater de la publication de la présente loi , les sommes affectées à l'amortissement ne pourront plus être employées an rachat des fonds publics dont le cours serait supérieur au pair. Les rachats que lera la caisse d'amortis-

sement n'auront lieu qu'avec concurrence et publicité. Art. 4. Les propriétaires d'inscriptions

de rente cinq pour cent sur l'Etat, auront, durant trois mois à dater du jour de la publication de la présente loi, la faculté d'en requérir du ministre des finances la conversion en inscriptions de rente trois pour cent au taux de soixante-quinze francs, et à dater du même jour de la publication de la présente loi jusqu'au 22 septembre 1825, la faculté de requérir cette conversion en quatre et demi pour cent au pair, ovec garantie coutre le remboursement, jusqu'au 22 septembre 1835.

Art. 5. Les sommes provenant de la diminution des intérêts de la dette, par suite de la conversion autorisée par l'article preecdent, seront appliquées à réduire, des l'année 1826, d'un nombre de centimes additionnels correspondant, les contributions foncière, personnelle, mobiliaire et de portes et feuerres.

A cet effet, l'état du produit annuel de la diminution de ces intérêts sera dressé par le ministre des finances le 1er octobre 1825, et servira de base aux dispositions de l'ordonnance royale qui realisera, sur les rôles de 1826, le dégrevement accorde par la presente loi.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, l'effet de cette loi devait être d'accroître dans l'interêt des émigrés la valeur du 3 pour cent au-dessus du pair; c'était évidenment le but de cet acte de la restauration, but aussi immoral qu'antinational, qu'elle masqua avec plus ou moins d'habileté, on qu'elle laissa apercevoir avec plus ou moins d'effronterie, en faisant cesser l'action

de l'amortissement sur le 5 pour cent, pour la reporter tout entière sur le 3, s'inquiétant pen du préjudice que la cessation de cette action, précédemment consacrée par une loi, pouvait porter aux propriétaires de la rentc à 5 pour cent, parmi lesquels il n'y avait que peu d'emigrés, tandis que c'était uniquement à des émigrés qu'on avait donné, à titre d'indemnité, le 3 pour cent. Cette loi introduisit de plus une dérogation des plus graves an système de l'amortissement, qui ne peut atteindre son but qu'autant que la dotation et les arrèrages des rentes rachetées seront fidèlement payés. C'est ainsi que fut régie la caisse d'amortissement, à partir de la loi dont nous venons de reproduire ici les dispositions, jusqu'à celle du 10 juin 1833, dont la teneur suit : Art, 1er. La dotation de la caisse d'amor-

tissement fixée à la somme de 40,000,000 par la lei du 25 mars ,817,

1,000,000 id. 1,488,571 id. du 19 juin 1828 , du 25 mars 1831 , de 20 avril 1832 . 1,527,842 id. Total .... 44,016,413,

et toutés les rentes amorties dont il n'aura pas été disposé dans la présente session, seront, à dater du premier juillet prochain, réparties au marc le franc, et proportionnellement au capital nominal de chaque espèce de dette, entre les rentes cinq, quatre et demi, quatre et trois pour cent restant à racheter.

Cette répartition indiquera séparèment le montant des dotations et celui des rentes rachetées

Les divers fonds d'amortissement ainsi affectes à chaque espece de dette coutinucront d'être employes au rachat des rentes dont le cours ne sera pas supérieur au pair. Le pair se compose du capital nominal, augmenté des arrérages èchus du semestre courant.

Art. 2. A l'avenir, tout emprunt, au moment de sa creation, sera doté d'un fonds d'amortissement qui sera règlé par la loi, et qui ne pourra être au-dessous d'un pour cent du capital nominal des rentes créees. Art. 3. A dater de la promulgation de la loi des dépenses de l'exercice de 1834,

il ne pourra être disposé d'aucune partie des rentes achetées par la caisse d'amortissement qu'en vertu d'une loi spéciale.

Art. 4. Le fonds d'amortissement appar-

tenant à des rentes dont le cours serait unpérieur au pair, sera mis en riserve. A cet cellet, la portion, tant de la dotation que des rentes anomeries, applicalle eu rachat de de ces rentes, laquelle est payable chaque de jour par le trèser public, sera acquitice à la catsse d'amortissement, en un bon du trèsor, portaut liarête à risione de trois pour cert par au, jusqu'à l'époque du remboursement.

Art. 5. Dans le cas où le cours des rentes redescendrais au pair ou an-dessons du pair, la bons délivre; par le trésor deviendrout acquibles, et seront rembourais à la cissos caignibles, et seront rembourais à la cissos caignibles, et seront rembourais à la cissos pour de la commentant pair de la commentant pair de lon le plus autrennement souscrit. Les sommes ainsi rembouraises seront employées au rachat des rentes auxquelles apparticades la reverse, de veus au-dessus du pair, even au an-dessus du pair,

Art. 6. Il ne sera disposé du montant de la réserve possédée par la caisse d'amortissement que pour le rachat ou le remboursement de la dette consolidée. Le remboursement n'aura lieu qu'en vertu d'une loi spéciale.

Arl. 7. Toutefois dans le cas d'une négociation de rentes sur l'État, les hons du tréoor dont la caisse d'amortissement se trouvers alors propriétaire, serout convertis, jusqu'à due coucurrence du capital et des intérêts, en une portion de rentes mises eu adjudication.

Ces rentes seront réunies au fonds d'amortissement affecté à l'espèce de dette à laquelle apparteuisi la réserve, et transférées au num de la caisse d'amortissement, au prix et aux conditions de l'adjudication de l'emprunt ; elles seront inscritos au grand livre, avec imputation sur les crédits législatifs ouverts au ministère des finances,

Nous terminons l'historique de la caisse d'amortissement par le résumé des opérations de cet établissement, depuis le 1st juin 1816 jusqu'au 31 décembre 1838, tel qu'il a éte donné aux claimbres dans la cession de 1839, dans le rapport de la commission de surveillauce de la caisse d'amortissement.

Du 1er juin 1816 au 5 mai 1825, jusqu'au 1er décemdre 1838, elle a racheté:

Sur le fonds 5 pour cent pour.... 44,540,078 fr. Sur le fonds de 4 et demi pour.... 133,276 Sur le fonds de 4 pour cent pour... 580,582

```
Sur le fonds de 3 pour cent pour... 25,414,564 fr.

Sur quel II e été esculé

Sor le fonds 5 poor cent pour.... 35,000,0ea

Sur le fonds de 4 et drein pour.... 7,068

Sur le fonds de 4 pour cent pour... 9,740

Sur le fonds de 3 pour cent pour... 16,03,286
```

Il résulte du compte des sommes reques par cette caisse, à titre de dotation, depuis le 1º juin 1816 Jusqu'au 31 décembre 1883, et de celui des sommes qu'elle a employées comme on vient de le voir, qu'il lui reste en rentes inscrites à son nom, sayoir :

Total... 23,648,976 fr.
C'est en présence de ces résultats

Cest en presence de ces resultats de l'action de la caisse d'amortissement, sur notre système financier predant ces vingt-deux dernières années, que se trouve encore en suspens la granda question de la réduction de l'intérêt du 5 pour cent, si vivenent réclamee par l'enormité du budget des dèpenses annuelles.

AMOUR (Guillaume de Saint-), docteur en Sorbonne et chanoine de Beauvais, fut chargé, au treizième siècle. par l'université de soutenir la lutte commencée contre les ordres mendiants. Cette lutte, dans laquelle il eut pour adversaire Thomas d'Aquin, Albert le Grand et Bonaventure, et pour laquelle il fut obligé de comparaître à Anagni par-devant le pape, remplit toute sa vie, et se termina par sa condamnation et la défense d'enseigner ni de prêcher. Il mourut en 1272 à Saint-Amour, sa ville natale, en Franche-Comté. Cette guerelle de l'université et des ordres mendiants (dominicains et franciscains) avait une importance plus grande que la querelle ordinaire des scolastiques; car ces nioines, dont le nombre croissait chaque année par milliers, avajent la prétention d'euseigner, d'ouvrir des écoles et de se soustraire à l'autorité des évêques diocésains, pour ne reconnaître que le pape auquel ils rendaient dejà les services qu'il reçut plus tard des jesuites.

ANOUR (Louis Gorin de Saint-). A quatre siècles de distance, on retrouve un Louis Gorin de Saint-Amour, fils d'un coclaer du roi et filleul de Louis XIII, lequel devint aussi docteur en Sorbonne, en 1644, et soutint contre les jésuites la cause de Port-Royal, avec tant de force qu'il se fil exclure aussi do la Sorbonne. Il mouruit à Saint-Deins, en 1687.

AMPABLIERS. V. ADVOUÉS, AVANT-PARLIERS et AVOCATS.

AMPÈRE (André-Marle), l'un des plus grands savants que la France ait donnes au monde, était né à Lyon, le 20 janvier 1775. Ses premières années s'écoulèrent au village de Polemieux, où son père, anclen négociant, l'éleva lui-mênie. Le goût des mathématiques se déclara en lui de fort bonne heure. Son biographe, M. de Sainte-Beuve, auquel nous emprunterons le plus de détails possible, rapporte que, dans la convalescence d'une maladie, on le surprit faisant des calculs avec les morcea ux d'un biscuit qu'on lui avalt donné. Son pere favorisa cette disposition, à laquelle le jeune Ampère se livra de préférence, s'occupant toutefois en même temps de botanique, et lisant beaucoup, notamment l'Encyclopédie. A dix-liuit ans il savait, disait-il souvent, autant de mathématiques qu'il en a jamais su. La révolution de 1789 émut vivement son âme enthousiaste, et y enflanima cet amour du progrès, ce sentiment de charité qui domina toujours en lui et féconda l'esprit scientifique. Il fut cependant un de ceux qui furent pris pour victimes par le régime nouveau. Son père, juge de paix de Lyon, périt sur l'échafand, dans la catastrophe de novembre 1793. Le coup fut terrible pour M. Ampère, et il lui fallut bien longtemps pour renaître à la vie. La botanique, l'étude des poétes latins, grecs et italiens, à laquelle il s'adonna, le tirèrent peu à peu de son morne abattement. Il fit même des vers, des tragédies, des comédies, des chansons, etc.; mais les sciences n'étaient pas oubliées, et quelques-unes de ses ebauches de poemes roulaient sur cette partie de ses études. Il se décida même

à donner des leçons particulières de mathématiques. En 1799, il se maria à mademoiselle Julle Canon.

En 1801, nommé professeur de physique et de chimie à l'école centrale de l'Ain, il alla s'Installer à Bourg. Il commença à imprimer un ouvrage intitulé : Lecons élementaires sur les séries et autres formules indéfinies. Puis, dans le but d'obtenir une place au lycée, il se mit à composer un Essai sur la théorie mathématique du jeu, qui, publié, frappa beaucoup M. Delambre. Un autre mémoire sur l'Application à la mécanique des formules du calcul des variations scheva de gagner M. Delambre, et M. Ampère fut nonmé, selon son desir, au lycée de Lyon. Il n'eut pas longtemps à jouir de son bonheur. Sa femme, depuis longtemps souffrante, mourut, le laissant de nouveau livré aux plus extrêmes douleurs. Grâce à M. Delambre, il fut appelé comme répétiteur d'analyse à l'École polytechnique, et il put quitter des lieux plelns de déchirants souvenirs. Fixé à Paris, il se lança dans le monde des idéologues, auquel se rattachalent plus ou moins directement M. De Gerando et M. Maine de Biran, ses amis, et ajouta, à ses autres préoccupations la métaphysique, qui resta l'un des objets favoris de ses études, Malheureusement il n'écrivit iamais sur cette branche de la philosophie, et ce silence est d'autant plus regrettable que quelques belles leçons faites par lui au collége de France sur cette matière ont prouvé tout ce qu'on pouvait attendre en ce genre d'un esprit aussi élevé. Six mémoires de mathématiques, dans le journul de l'Ecole polylechnique et dans le Recueil de l'Institut, determinèrent plus tard, en 1814, l'Académie des sciences à l'admettre dans son sein. Dès le mois de mars 1806, il avalt été nommé secrétaire du bureau consultatif des arts et métiers. En 1808, il avait été élevé aux fonctions d'inspecteur général de l'université, et, en 1809, à celle de professeur d'analyse et de mécanique à l'École polytechnique.

En 1820, l'annonce d'une découverte physique sur un ordre de phénomenes qui l'avait occupe dans sa jeunesse, l'engagea dans la voie où il devait recueillir sa principale gloire. M. OErstedt, physicien danois, avait remarqué le premier que l'é ectrieité n'agit sur le magnétisme qu'autant qu'elle est en mouvement, et il avait établi le fait d'une action constante de l'electricité en mouvement sur l'aiguille aimantée, C'était beaucoup; mais au delà, l'inventeur n'avait plus rien vu. M. Ampère trouva ce que M. OErstedt n'avait pas trouvé dans sa decouverte. Dans l'action d'un courant électrique sur une aiguille aimantée, il saisit, par une de ces divinations de genie qui n'ont manqué à aueun des grands hommes de la science, il saisit, dis-je, l'action de deux courants électriques l'un sur l'autre, et l'action de la terre sur tous les deux; puis il arriva à cette formule qu'il faut transcrire, parce qu'elle est la meilleure part de sa gloire : « Deux éléments de courant électrique, places dans le même plan et parallèles, s'attirent, en raison directe du produit des intensités électriques, et en raison inverse du carré de la distance, si ees eourants élémentaires vont dans le même sens, et se repoussent, suivant les mêmes lois, s'ils vont en sens contraire: » formule digne de Newton; et il ajouta, ce qui était aussi d'une profondeur extraordinaire : « l'aimant résulte d'une infinité de courants infiniment petits, eireulant perpendiculairement à la ligne des pôles. » Il employa, pour établir eette loi qui expliquait avec une simplicité miraculeuse les phênomènes électro-dynamiques, une méthode de démonstration analytique, qui la rendait accessible à peu d'intelligences. Les savants français la repousserent d'abord, à l'exception, à peu près unique, de Fourier. Les savants étrangers, ou n'en tinrent pas compte, comme Berzelius, on, comme Davy, Faraday, Scebeck, Delarive, · Prevost, Nobili, élevérent de nombreuses objections. Mais, peu a peu, toutes les difficultés furent levees, et la théorie prit dans la physique une place dé-

pas jeté quelques vues profondes? En 1816, il publiait, dans les Annales de physique et de chimie, une classification naturelle des sciences, dans laquelle il appliquait, pour la première fois, à la clumie, les methodes des sciences naturelles, liait ensemble des phénomenes jusque-là isoles, et devancait une foule d'expériences. Tantôt il lisait un mémoire sur la double réfraction, et il donnait, d'inspiration, la loi qu'elle suit dans les eristaux; tantôt c'étaient de nouvelles propriétés des axes de rotation des corps qu'il revélait. L'important travail de M. Geoffroy Saint-Hilaire, son confrère en divinations scientifiques, sur la présence et la métamorphose de la vertébre dans les insectes, lui suggéra des idées très-graves sur l'organisation des insectes. La découverte de M. Gay-Lussae sur les proportions simples entre les voluines d'un gaz composé et ceux des gaz composants l'amena à substituer une théorie vraie an systeme etabli sur la structure atomique et moléculaire des eorps organiques. Partant d'une idee de Herschell, il aboutit à une conception admirable sur la formation de la terre, etc. Son dernier travail, qui tient à la fois de la science et de la philosophie. et qui clôt dignement sa carrière, est un Essai sur la classification des sciences. Dans le beau volume qu'il a publié sous ee titre, les sciences sont gronpées avec un étonnaut esprit de synthèse, suivant leurs affinités réelles et philosophiques. La connaissance humaine, d'après lui, se rapporte uniquement à deux objets genéraux, le monde matériel et la pensée. De là, une première division en sciences cosmologiques et sciences zoologiques. Les seiences cosmologiques ont pour

objet le monde inanime et le monde

animé : de la, deux embranchements

se rapportant au premier objet, et com-

prenant les sciences mathématiques et

physiques; et deux autres encore se

rapportant au second, et comprenant

finitive, à côté des plus importantes.

Du reste, est-il une branche de la

science sur laquelle M. Ampère n'ait

les sciences relatives à l'histoire naturelle et les sciences médicales. La science de la pensee se divise, à son tour, en sciences noologiques proprement dites, ou sciences sociales, et il en résulte aussi quatre autres divisions. Ainsi de suite, toujours de deux à deux. Voila ce qu'il enseignait vers la fin de sa vie, dans son cours de physique au collège de France, en l'accompagnant de toute cette richesse de pensées qu'il répandait avec une fécondité et une continuité prodigienses, des qu'il parlait sur quelqu'un de ses sujets favoris. Il est mort a Marseille, durant sa tournée d'inspecteur général, le 10 juin 1836, avec le calme d'une âme aussi belle par la vertu que son esprit était beau par le géuie.

AMPÈRE (Jean-Jacques), né au commencement du siècle, s'est fait, à côté de son père, une place qu'il accroît chaque jour, et qui déja est digne du nom qu'il porte. Versé et distingué dans la plupart des branches de la philologie et de l'érudition, critique habile, et le premier aujourd'hui à bien des égards dans l'histoire comparée des littératures, enfin écrivain et poëte ingénieux, il a fondé, comme son pere, sa reputation sur un grand nombre de titres; mais c'est vers l'appréciation de la littérature française qu'il paraît devoir faire de plus en plus converger toutes ses connaissances. Il a professé, tour à tour, cette litterature à l'athénée de Marscille et à l'école normale. Il l'enseigne anjourd'hui au collège de France. Le Globe et le National d'Armand Carrel l'ont compté parmi leurs rédacteurs, mais aujourd'hui , la Revue des deux mondes est le seul recueil periodique qu'il enrichisse de ses remarquables travaux. Au retour d'un voyage entrepris dans le nord de l'Europe, par amour pour la science, il a publié des mélanges où la poesie scandinave occupe la principale place. Tout récemment il vient de mettre au jour deux volumes du grand travail qu'on pent considérer comme l'œuvre à laquelle il a voué sa vie, l'Histoire littéraire de la France, Ces deux volumes, qui doivent

être suivis prochainement de deux autres, embrassent dennis les origines les plus lointaines jusqu'au sixieme siecle de notre erc. Outre l'abondance des apercus et des rapprochements heureux, la justesse et le goût des anpreciations, la compréhension exacte de la matière, le choix habile des citations, enfin le soin élégant de la diction? il faut signaler dans cet ouvrage cette nouveauté importante, qu'il ne renferme pas, comme ceux qui l'ont précédé, des lecous on des chapitres isoles, et sans autre lien que des transitions plus ou moins habiles, mais une histoire suivie du développement particulier de l'esprit de notre nation dans le développement général de l'es-

prit humain.

AMPLEPUIS (Ampliputeum), gros
bourg ou petite ville du Beuijolais (departement du Rhône), à 16tklomètres
est-sud-est de Roanne. En 1331, la chàtellenie d'Amplepuis fut donnee, avec
Thel Ranchal et Chavigoy-le-Lombard,
au second fils de Guichard VI, sire
de Beuijcu. Cette châtellenie passa
depuis dans la maison de Nevers,
qui la vendit en 1578 à Claude de
Rebé.

AMPOULE (la sainte); Cétait une petite fiole presque pleine d'une liqueur congrée, rougedire et tirant un queux congrée, rougedire et tirant un petit reliquaire dor, carré, sur lequel et ait pose un cristal épais d'environ un doirt. On 1s deposait dans un petit reliquaire de possait dans un constant particular de la contrara la répetit dans de l'écolor de l'écolor de la réposait dans la constant la répetit dans de l'écolor de la réposait dans la répetit de la sainte liqueur, qui servirent au serve de Charles de la sainte liqueur, qui servirent au serve de Charles de la sainte liqueur, qui servirent au serve de Charles de la sainte liqueur, qui servirent au serve de Charles de la sainte liqueur, qui servirent au serve de Charles de la sainte liqueur, qui servirent au serve de Charles de la sainte liqueur, qui servirent au serve de Charles de la sainte liqueur, qui servirent au serve de Charles de la sainte liqueur, qui servirent au serve de Charles de la sainte liqueur, qui servirent au serve de Charles de la sainte liqueur, qui servirent au serve de Charles de la sainte liqueur, qui servirent au serve de Charles de la sainte liqueur, qui servirent au serve de Charles de la sainte liqueur, qui servirent au serve de Charles de la sainte liqueur, qui servirent au serve de charles de la sainte liqueur, qui servirent au serve de la sainte de la sainte liqueur, qui servirent au s

AMPUIS, bourg et ancienne seigneurie du Lyonnis i (departement du Rhône), à 4 kilomètres sud-ouest de Vienne, à quelque distance de la rive droite du Rhône. La justice seigneuriale s'étendait encore au dernier siècle sur tonte la paroisse, et sur huit haneaux qui en dispendaient. Cette seineaux qui en dispendaient. Cette seimeaux principale de la companie de la contra de la companie de la companie de la contra de la companie de la companie de la companie de la M. de la Condamine. Cette terre avait une demi-lieue (2 kilomètres) de diamètre en tout sens.

AMSTERDAM, ville de Hollande et capitale dn royaume, bâtie au fond du golfe du Zuiderzee, sur l'Amstel, vers le douzième siècle, devint très-importante au seizieme. Pendant la guerre de 1672, elle fut menacée par l'armée française, mais sauvée par l'energie de Guillaume III. Le 9 janvier 1795, le géneral Pichegruen fit la conquête, et prit, avec quelques artilleurs et quelques cavaliers, la flotte hollandaise arrêtée au milieu des glaces. Elle fut a partir de cette époque capitale de la république batave, puis du royaume de Hollande; mais, en 1810 (Voyes HOLLANDE. LOUIS BONAPARTE), elle fut rennie à la France, et devint le chef-lieu du département du Zuidersée. En 1813, après une révolte, elle rentra sous la domination des princes d'Orange. Sa population est aujourd'hui de plus de 200,000 habitants.

AMSTETTEN, village de l'archiduché d'Autriche, entre Lintz et Vienne, où sc livra, le 6 novembre 1805, un comhat entre les Français et les Russes. Le général Kutusof, n'espérant plus pouvoir defendre le passage de l'Enns contre l'armée française, se replia par la route de Lintz à Vienne, et se placa sur les hauteurs d'Amstetten. Murat, après avoir franchi l'Enns et pris la ville de ce nom, marcha contre Kutusof, avec la cavalerie légère et la division de grenadiers du général Oudinot. Des que Murat eut reconnu la position des Russes, il fit avancer la division Oudinot par colonne d'attaque, et l'ennemi, après une résistance opiniatre, fut culbute par une charge à la baionnette, laissant quatre cents morts et dix-huit cents prisonniers.

AMY, bourg et ancienne seigneurie de Picardie (département de l'Oise), qui passa, en 1659, des de Belloy à Jean Scarron, seigneur de Veaujour et conseiller au parlement, en faveur duquel elle fut érigée en marquisat, en 1678.

AMYOT.—(Jacques), né à Melun, le 30 octobre 1513, fit ses études à Paris, ct, comme il n'avait d'au-

tres ressources qu'un pain que sa mère lui envoyait chaque semaine, il fut obligé, pour vivre, de se faire le domestique de quelques autres écoliers. Son ardeur pour l'étude était poussée à ce point qu'il travaillait, dit-on, la nuit à la faible lueur de quelques charbons. Ses progrès, ses succès le firent remarquer, et il obtint une chaire de grec et de latin. François Ier, auquel il dédia la traduction de quelques vies de Plutarque, lui donna une abbave pour l'encourager à continuer ce travail. Un voyage qu'il fit en Italie, pour collationner les manuscrits de cet auteur, le fit connaître au cardinal de Tournon, qui, à son retour en France, le proposa au roi pour précepteur de ses deux fils. Des lors son sort fut assure, et il fut nommé successivement grand aumônier, évêque d'Auxerre et commandeur de l'ordre du Saint-Esprit. On dit, s'il faut en croire un récit très-douteux, que lorsque Catherine de Médicis apprit sa nomination à la grande aumonerie, qu'elle désirait pour l'une de ses créatures, elle fit venir Amvot, et lui dit : « J'ai fait « bouquer les Guise et les Châtillon, « les connctables et les chanceliers , les « rois de Navarre et les princes de « Condé, et je vous ai en tête, petit e prestolet ! » Puis, elle lui déclara qu'il ne vivrait pas vingt-quatre heures s'il ne renonçait à sa charge. Amyot tint bon; mais il se cacha jusqu'à ce que Charles IX, qui l'aimait, le redemandât et obligeât sa mère à lui laisser sa grande aumônerie. L'ouvrage auquel il dut la réputation dont il jouit encore aujourd'hui, est sa traduction de Plutarque. « Quelle obligation ne lui a pas notre langue, dit Vaugelas, n'y ayant jamais eu personne qui en ait mieux su le génie et le caractère que lui! » On lit encore avec un charme extrême sa traduction de Longus, que Courier a complétée, et celle des Éthiopiques d'Héliodore, Toutes deux out été comprises, par M. Merlin, dans sa collection des romanciers grees.

ANABCRISTES, épithète donnée par les girondins aux partisans de Marat. ANATOMIE. — Mot dérivé du gree doutigwes, je coupe, parce que c'est principalement par la dissection que la connaissance de cette science peut s'acquérir. Nous la diviserons en trois parties: Anatomie comparée, descriptire et pathologique.

Anatomie comparée. - Cette sclence, si nécessaire à la physiologie et à la médecine, a pour objet la forme et la structure des animaux; elle étudie comparativement les mêmes organes dans les divers genres d'animaux et même dans les végétaux. C'est à l'usage de sacrifier des animaux et d'inspecter leurs entrailles pour en tirer des présages qu'est due l'anatomie comparée, la seule des trois branches de l'anatomie que les anciens paraissent avoir cultivée. En effet, les Grecs, qui ne dissequaient que des animaux, ne faisaient a vrai dire que de l'anatomie comparée; et même cc fut seulement à l'époque d'Aristote, époque où l'on érigea en système les observations dejà posées, que la science fut réellement créée. En effet, l'histoire des animaux de ce philosophe est encore aujourd'hui un modèle d'observation et de philosophie anatomique. Après lui, vinrent les anatomistes d'Alexandrie et Galien ; puis , au moyen age, cette étude fut oubliée. Confondue longtemps avec l'anatomie descriptive, elle en fut séparée à la renaissance par le Napolitain Mare-Aurèle-Sevérin, qui concut l'idée d'en faire une science Isolée.

Mais ce fut surtout en France, dis le dix-septième sicle e, que l'anatomie comparce fit d'immenses progrès grâce soux savants travaut de Riolan, de Perrault, de Meiy, de Rennuur, de Duerency, dont les ouvrages sont ormarquable, et qui répandit à Paris l'étude de cette science; de Ferrin, de Petit et de Bernard de Jussieu, qui prour l'animalité des polypes coraligienes. Vint ensuite Builon, de programment de l'anatomie comparée, dans la partie caractéris fique de l'histoire naturelle, en l'anistique de l'histoire naturelle, en l'anissant d'une manière continue à cette dernière. Daubenton en fit la base désormais inébranlable de la zoologie; et Vicq-d'Azyr (1792) s'immortalisa par ses découvertes si nombreuses.

Le vaste plan que ce savant avait concu, et que la mort l'empécha de mettre à execution, fut réalise presque ce uniter par George Curier Nogramarqua le commencement d'une nouvelle epoque dans l'histoire de l'anatonie comporée, époque durant la perce tils "M. Douméri, Rhimville, perce tils "M. Douméri, Rhimville, perce tils "M. Douméri, Rhimville, etc., ont été et sont encore en France et de l'apporte College, d'un consideration de l'anatonie de l'anatonie de l'anatonie de l'apporte College, d'un consideration de l'apporte College, d'un consideration de l'apporte College, d'un consideration de l'apporte College de l'apporte College d'un consideration d'un consideration de l'apporte d'un consideration de l'apporte de l'apporte College d'un consideration de l'apporte de l'apporte College d'un consideration de l'apporte d'un consideration de l'apporte d'un consideration de l'apporte d'apporte de l'apporte de l'app

L'anatonie comparée a encere des rapports directs avec l'histoire. Dans ces dernières années, on s'est occupé de l'étude physiologique des diverses variétés humaines, cit cette science, relation de l'étude physiologique des diverses varietés humaines, cit cett science, relation de l'établisses savants, parmil lesquels nous signalerons M. Edwards, a deja rendu quelques servicies, et paraît dévoir, en se joignant à la phaitologie, résoudre les problèmes que présente l'histoire des origines et des problèmes que partie l'histoire des origines et des problèmes que partie l'histoire des origines et des parties de l'apport de l'apport

a posé les véritables fondements.

Antonie descriptire. — L'anstome descriptire s'occupe de déterminer la configuration des organes, leurs formes, leurs resorts, etc. Cette science, qui, comme nous l'avons dit, a pris missaice chez les Grees, acquit surtout un grand dévelopment sous les Ptolémèrs, qui en encouragérent les progrès, 300 aux vant Léue-Christtieme, parut fallen, qui rassemble en un seul corps les connaissances anatoniques acquises issaya l'ui.

Négligés au moyen age même par les Arabes, à qui la médecine est redevable de si grands services, les trasux anatomiques furênt repris au quatorzième siècle en Italie, où la renaissance de la liberté fut le prélude de la renaissance des lettres, des sciences et des beaux-arts. Mundini de Luzzi, professeur à Bologne, fut le premier qui, en 1315, ouvrit et disséqua publiquement deux cadavres humains. En France ce fut un Allemand, Gonthier d'Andernach, qui introduisit avec la connaissance de l'anatomie des Grees, puisée dans les originaux, le goût de l'étude de la nature. C'est à l'école de ce savant anatomiste que se formerent Jacques Dubois, dit Sylvius (1555), Charles Estienne (1545), Rondelet. Sevret et le grand Vésale luimême (1543). La première chaire d'anatomie fut fondée en France sur la demande des médecins Delaurens et Cabrol. L'amphithéatre où se firent les premières leçons sur les cadavres humains, fut construit à Paris en 1556. La faculté de médecine de Paris obtint, en 1576, le droit de prendre les cadavres de tous les suppliciés.

Bientôt brillèrent le savant Riolan, Ibàlicot, fort versé dans l'art de disséguer; Yieussens, Pequet qui drocuvrit le réservoir du chtel; Diverney, dont il est parlé dans l'article précéent, et auquei li faut ajouter Perrault, Littre et Méry. Ce fut dans le dix-septiene siè-le que le chirurgien Desnoues inventa l'art d'imiter la figure et la couleur des parties du corps humain.

Au dix-huiticme siècle, epoque positive par-dessus toute autre, on dut s'attacher avec prédilection à une science qui n'admet pas de système, et devant laquelle l'autorité n'est rien. Dans le cours de ce siècle, le nombre des anatomistes fut immense en Europe: en France parurent successivement Winslow, à qui l'on doit la création de l'anatomie des rapports, et dont l'ouvrage fut pendant un demi-siècle le meilleur traité classique, et la source d'où furent tirés la plupart des manuels qui parurent dans cet intervalle; Garengeot, qui ne découvrit rien, mais qui servit beaucoup les etudes; Sénac, qui fit du petit abrégé de Heister un traité coinplet d'anatomie et de physiologie, mais qui acquit surtout des droits à l'immortalité par son bel ouvrage sur

le eccur et ses maladies; Tarin, qui «exerça sur le même sujet; Antoine Petit, qui rajeunit l'ouvrage de Pallin; enfin Lieutaud, le premier anatomiste français, depuis Winslow, qui ait cru pouvoir se dispenser de le copier, et cerire d'après ses proupes recherches.

L'influence d'Albinus le Hollandais, dn grand Haller le Genevois, et celle de Winslow, se firent sentir dans la seconde moitié du dix-buitième siècle. et produisirent en Europe une nouvelle série d'hommes illustres. Chaque nation apporte sa liste d'anatomistes les plus distingués, et revendique pour elle l'honneur d'avoir le plus contribué aux progrès de cette science si utile à l'humanité; mais la France, nous le pensons, eut une supériorité marquée dans cette noble lutte. Il suffit, pour le prouver, d'énumérer les noms qui lui firent alors occuper un rang élevé dans la science, rang qu'elle occupe encore aujourd'hui. Quels noms, en effet, que ceux de Lerat, de Courcelles, de Demours, de Bertin, d'Antoine Petit, de Théophile, de Borden, de de Lasone, de Gautier, de d'Agoty, de Bonhomme, de Duverney le chirurgien, de Lobstein, de Dufieu, de David, de Sabatier, de Portal, etc.? Nous fermerons cette liste de noms si honorables par ceux de Vicq-d'Azir, de Desault, de Tenon et de Bichat (vov. ces noms), parce que ces derniers rappellent à l'esprit les caractères particuliers qu'a présentés la culture de la science dans le siècle suivant; Desault, surtout, qui fonda au dix-neuvième siècle une école, en mettant sur la voie de l'étude de l'anatomie chirurgicale. Après ces savants paraissent les anatomistes de notre époque, Boyer, Hippolyte Cloquet, Cruveillier, Bourgery, Blandin,

etc. (voy, ees noms).

Cest ici le lieu de dire quelques mots des divers moyens qui nous sont fournis pour étudier l'anatomie, moyens que nous appellerons artificiels, par 
que nous appellerons artificiels par 
cadavre. Ces moyens sont au nombre 
de deux, et d'une nature essentiellement différente; le premier nous offre 
les parties du corps humain sur des

planches gravées ou lithographiées; le second nous les présente modelées en cire coloriée, ou en carton colorié.

Ce fut autant pour suppléer à l'insuffisance des cadavres que pour éloigner le digoût inséparable des dissections, qu'on eut recours à des représentations artificielles. L'origine des planches anatomiques date du quinzième siècle; mais ce n'est guère que vers la fin du dernier siècle, et surtout au commencement du dixneuvième, que l'on exécuta des dessins parfaitement exacts. La France possède aujourd'hui l'admirable ouvrage de MM. Jacob et Bourgery, représentant avec ou sans couleur les différentes parties du corps humain, et indiquant tous les progrès de la science anatomique; ouvrage d'une perfection et d'une exactitude telles qu'il ne pourra être remplace avantageusement d'ici à un siècle, et plus peut-être.

Ce chef-d'œuvre de la science, quelque parfait qu'il soit, ne peut cependant donner qu'une idee incomplete de la forme, de la situation, des rapports, de l'ensemble enfin des parties du corps ; aussi adopte-t-on de préférence pour l'étude de l'anatomie les pièces en cire, et surtout le mannequin de M. Auzou. Les cabinets de l'Ecole de médecine et du Jardin des plantes à Paris possèdent des pièces en cire. qui attestent la perfection que l'on peut atteindre dans l'imitation de la nature, mais elles ont le grave inconvenient d'être d'un prix tres-considérable, et de s'altérer très-facilement. Lorsqu'on voit le mannequin de M. Auzou, on croit avoir sous les veux un cadavre, et l'on assiste à une véritable dissection. La peau est enlevée : muscles, nerfs, vaisseaux sanguins et lymphatiques, tout apparaît à la place qui lui appartient. Ensuite on depouille successivement les os des parties qui les recouvrent, et l'on arrive à n'avoir plus qu'un squelette. Parvenu aux cavités du crâne, de la poitrine, de l'abdomen, on y rencontre le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, la rate, les reins, l'estomac, la vessie, et l'on peut prendre à part chaque organe, le

démonter, en observer l'intérieur et en comprendre le mécanisme.

Parmi les movens qui facilitent l'étude de l'anatomie, il n'est papermis d'oublier le procédé à l'aide duquel M. Gannal enieve aux cadavves leur odeur infecte, les conserve des mois entiers, même par la température la plus élevée, de telle sorte qu'ils peuvent durant tout ce temps servir aux dissections; ce procédé consiste dans une injection de sulfat d'alumine, faite dans la carotide; nous en parlerons à l'article EMBAUNEMENT.

Anatomie pathologique. - Elle a cour objet l'étude des altérations diverses que les maladies imprimentà la structure des organes. Cette partie de la science est intimement liée à la médecine, dont elle est en quelque sorte le flambeau. En effet, la connaissance parfaite de l'anatomie pathologique est le seul moven pour l'honnne de l'art de parvenir sûrement au diagnostie, à la connaissance de la maladie, et surtout à l'indication d'une thérapeutique rationnelle. Ce ne fut guère qu'au dixseptième siècle que commencerent les recherches d'anatomie pathologique; alors des recucils d'observations de médecine pratique parurent de toutes parts. Thomas Bartholin publia, en 1674, le premier traité spécial qui ait paru sur l'anatomie pathologique. Thecphile Bonet, à Genève, mit au jour un ouvrage qui, malgré ses nombreux defauts, est un des plus beaux presents que le dix-septieme siècle ait faits à la médecine; Manget, à Lyon, ajouta à ce traité des notes et des observations précieuses dans une édition qu'il publia en 1700. Lieutaud (voy. l'article precédent), en 1767, fit paraître son anatomie médicale ou pathologique, ouvrage qui servit de base à Vicq-d'Azyr, dans l'article Anatomie pathologique de l'Encyclopédie méthodique. Antoine Portal, en 1804, enrichit la science d'un ouvrage fort estimé, dans lequel il a fait suivre la description de chaque organe des alterations morbifiques dont ils sont susceptibles. Mais l'époque la plus brillante pour l'anatomie patho-

logique est celle qui vicnt de commen-

cer; et ici, bien plus encore que pour l'anatomie descriptive, nous dirons, à l'honneur de la France, que cette seience lui donne une grande supériorité sur les autres nations; en effet, l'Angleterre seule pourrait revendiquer cet honneur pour Baillie, qui fit paraître à Londres, en 1793, un traité d'anatomie pathologique très-complet. Corvisart fonda en France la elinique interne, et puisa, dans l'anatomie pathologique, cette précision de diagnostie qui a si souvent étonné ses nombreux auditeurs. Ce fut en 1803 que Dupuytren (voyez DUPUYTBEN) fit, à Paris, son premier eours d'anatomie pathologique. Les idées fondamentales de ee grand chirurgien paraissent avoir étésuivies par un grand nombre de médecins distingués, tels que Bayle, Laennec, etc. M. Cruveilhier publia, en 1816, un traité sur l'anatomie pathologique, qui fut accueilli avec empressement par le monde médical. M. Andral en fit paraître un autre en 1834; et ce livre fit faire de nouveaux progrès à cette science, sur laquelle nous aurons bientôt des notions aussi exactes et aussi com-

plètes que sur l'anatomie descriptive. ANCENIS (Andenesium, Ancenesium ou Ancenisum), ville avec titre de marquisat sur la Loire, dans le département de la Loire-Inférieure, à vingt-cinq kilomètres nord-est de Nantes. Cette seigneurie fut snecessivement possédée par les maisons d'Ancenis. de Rochefort, de Rieux, de Lorraine-Elbeuf, et aussi de Lorraine-Mercœur, qui l'acheta, en 1599, au prix de six cent mille livres. Au dernier sieele, elle appartenait aux Bethune-Charrost. Selon Duchesne, Ancenis aurait primitivement appartenu aux eomtes de Bretagne. Durant les guerres de la Vendée cette ville fut le théâtre de plusieurs combats entre les républicains et les rovalistes.

ANCILLON. — Nom d'une famille de jurisconsultes de Metz, qui embrasa la religion réformée et qui alla s'établir en Prusse après la révocation de f'édit de Nantes. L'un de ses membres a été dans ces demières années membre du cabinet de Berlin.

ANCÔNE. - Ville et port sur l'Adriatique, capitale de la délégation pontificale du même nont. Prise le 9 février 1797 par le général Victor, elle fut assiègée deux ans plus tard par une eseadre turco-russe combinée, par un eorps nombreux d'insurgés italiens et par une armée autrichienne. Tonte l'Italie était alors perdue pour les Français; eependant, la faible garnison d'Ancône (deux mille hommes), encouragée par son digne chef l'intrépide Monnier, soutint un siège de trois mois, et ne consentit à ouvrir les portes de la ville que lorsqu'il ne fut plus humainement possible de résister. La capitulation la plus honorable leur fut accordee. Lorsque le commandant de l'artillerie autrichienne vint constater l'état des forts et des magasins, et qu'il ne trouva partout que brèches et décombres, que pièces démontées ou crevées, et dans les magasins seulement quatorze milliers de poudre, dont la moitié était avariée, il ne put s'empêcher de témoigner son admiration, et dit en se retirant, aux officiers francais qui l'entouraient : « Il n'y a pas « de reçus à vous donner, Messieurs : « vous n'avez eonservé que la gloire, « nos recus n'v ajouterajent rien. »

Récemment encore, les troupes francaises occupaient la ville d'Ancône. L'empereur d'Autriche ayant en mars 1831 fait oecuper les légations où les habitants avaient renversé le gouvernement pontifical, Casimir Périer, qui était président du conseil des ministres, adressa au eabinet de Vienne une note énergique dans laquelle il demandait l'évacuation de la Romagne ; et en même temps il obtint de la chambre des députés un crédit extraordinaire, sons prétexte d'armements nécessités par la probabilité d'une guerre. Le gouvernement autrichien, après avoir retabli l'autorité du pape dans toutes les villes révoltées, retira ses troupes des legations, le 17 juillet. Le cabinct français, quoique détà toin des idées révolutionnaires de 1830, obtint du pape comme prix de sa non-intervention. des institutions libérales en faveur des Romagnols: les autres puissances se joignirent à la France, et toutes les ameliorations réclamées furent consiguées dans un mémorandum qui parut le 21 mai 1831. Le pape rendit, motu proprio, trois édits (5 juillet, 5 octobre, 8 novembre) sur l'organisation judiciaire, l'abolition des tribunaux exceptionnels etc. Ces reformes semblaient satisfaire en partie aux justes exigences des patrioles; mais la haine des Italiens contre le gouvernement papal, la mauvaise foi de ce gouvernement dans l'exécution des édits, et le désir des patriotes d'obtenir une liberté plus grande, empêchèrent l'ordre de se rétablir, et l'on se prépara de part et d'autre à recommencer la lutte. En effet, en 1832 (20 janvier), un engagement eut lien, a Césène, entre les troupes pontificales et les Romagnols, qui furent battus. Les Autrichiens intervinrent de nouveau, et acheverent de sonnettre les villes encore révoltées. Le gouvernement français, qui avait abandonné les Italiens, fut alors obligé d'intervenir; car l'ambition de l'Autriche et ses projets de conquête en Italie étaient trop bien servis par l'imprudente conduite de la cour de Rome. En effet, dit alors un homme d'État, il ne faut pas que, einq puissances « négociant en Italie, une seule y ait « des armées, et que les autres soient « reduites à la seule puissance de notes diplomatiques. A ses notes la France « ajoutera ainsi quelque chose; elle « pourra rester à Ancone ou s'en re-« tirer, suivant qu'on sera fidele aux « promesses qu'on lui aura faites. » Une escadre mit done à la voile, le 7 février, avant à bord 1100 hommes de débarquement; mais le général en chef, Cubières, n'accompagnait pas l'expédition; on devait envoyer, dit-on, des ordres de retour à l'escadre. Pendant que toutesces démarches si équivoques se faisaient en France, l'escadre arrivait devant Ancône, le 22 février. Les deux chefs de l'expédition, en l'absence du général Cubières, le capitaine de vaisseau Gallois et le colonel Combes, forcerent les portes et plantèrent le drapeau tricolore sur la citadelle. Aussitôt après cette démonstration, Casimir Perier rappela lecapitaine Gailois, mais cenendant refusa de rendre la place. A la suite de quelques négociations diplomatiques, l'affaire s'arrangea, et une convention fut signée le 16 avril 1832 entre le cardinal secrétaire d'État et l'ambassadeur de France. Le gouvernement de Rome. sollicité de tenir ses promesses et d'accèder aux articles contenus dans le mémorandum du 21 mai, en favorisant l'introduction des principes libéraux dans la Romagne, ne voulut pas y consentir, et aima mieux que la France elle-même veillât au bien-être des Romagnols, que protégeait le drapeau tricolore. Ainsi le rôle de la France était trace : c'était en l'appelant à leur secours que les patriotes italiens s'étaient soulevés; un devoir impérieux lui commandait de protéger ces populations menacees par l'absolutisme pontifical; peut-être même eut-il été plns digne du peuple qui avait fait la révolution de juillet de ne pas s'en tenir à une simple protection. Pen dant sept ans, une garnison française oceupa Ancone; les populations italiennes saluaient chaque jour le noble drapeau qui avait été leur espoir; sa vue leur rappelait les sympathies du peuple de France; il était la comme une promesse qui pouvait se réaliser dans l'avenir; quand le ministere du 15 avril , dont la conduite est , dans cette affaire, entierement inexplicable, rappela les troupes qui tenaient garnison à Ancône. Vivement interpellé sur cet abandon, que quelques deputes qualiliaient de trahison, M. Molé répondit que les Autrichiens s'étant retirés à quinze lieues et s'étant reployes vers Ferrare et vers Commaelijo, le gouvernement avait dù, aux termes d'un traité conclu entre le cardinal Bernetti et Casimir Périer, rappeler la garnison d'Ancône. Cette reponse fint loin de satisfaire l'opinion publique. Il paraît, en effet, résulter de la discussion des chambres, que Casimir Périer avait, il est vrai, promis d'évacuer Ancône, mais sous la condition d'abord que des lois libérales seraient accordées aux Romagnols, et, en outre, que les Autrichiens évacueraient

est la tout entière : Les conditions ontelles été exécutées? Le pape a-t-il donné aux Romagnols la constitution qu'on réclamait en leur faveur? Non, les faits sont la pour le prouver. La France ne devait donc pas encore évacuer Ancône. C'est en vain que, tournant la question, on a objecté que les Autrichiens s'étaient retirés : les troupes de l'Autriche se sont en effet retirées derrière le Pô, mais cette retraite est illusoire, car elles repasseront le fleuve quand elles le voudront. Or ce danger ne subsisterait pas si l'on eût donné aux Romagnols une constitution libérale; car, rendus libres par la France, ils devenaient ses alliés, et, comme tels, étaient obligés à défendre et leur liberté et l'influence française en Italie, seule garantie de leur liberté. Alors Ancône, l'une des clefs de l'Italie, ne courait plus le risque de tomber au pouvoir des Allemands. Bien plus, dans le cas d'une guerre européenne maritime, si imminente aujourd'hui, ou d'une guerre continentale qui pourrait être la suite d'une guerre maritime, la France pouvait compter sur la possession de ce port ou sur sa neutralité; et dans l'un ou l'autre de ces deux cas, ses opérations militaires en Italie étaient assurées. Cette raison d'État aurait dû régler, selon nous, la conduite de la diplomatie française. Que penser des raisons qui l'ont décidee à en agir autrement

les États pontificaux. Or la question

ANCRE (maréchal d'). Voyez Con-

ANCRE (Léonore, maréchale d'). Voyez Galigaï.

Andegaves. Peuple gaulois de la troisième Lyonnaise, qui avait pour capitale Juliomagus Andegavorum (Angers).

ANDELAU. — Monastère de la basse Alsace, à 20 kilomètres sud-ouest de Strasbourg, fondé en 880 par la femme de Charles le Gros. L'abbesseétait princesse d'Empire, et mandée aux diètes.

ANDELOT et ANDALAUM. — Bourg du Bassigny (département de la Haute-Marne), à 18 kilomètres nord-est de Chaumont, où, suivant l'opinion la plus commune, fut signé en 587, le 28 novembre, entre Childebert, Brunebaut et Gontran, un traité par lequel furent fixés els possessions de l'Austrasie et de la Bourgogne dans l'Austrasie et de la Bourgogne dans l'Aquitaine, et dans lequel on trouve les premières traces de l'hérédité des fiés. Quelques critiques peusent qu'Andelaum est peut-être Andlawen Alsace, ou même les Andelys.

Nous croyons devoir donner ici les principales clauses de ce traité, en renvoyant à Grégoire de Tours (1x. 20).

Les tivi-excellents seigneurs et rois Gonran et Childebert et la res-glorieux dame Brunelant se prometient uue foi et un attachement purs et sineères. Ils conviement que Gontian aura le tiers de Paris, Châcherires, Que Childebert aura Meaux, les trois quaris de Senlis, tes etits de Tours, de Positers, Avranbers, Aire, Conserans, Bayonne et Alla avec leurs territoires. Si survivalo livrières du d'don.

que Gontran a douné ou donnera à sa fille Choitide « en livens quelcoquera, ou en hommes, villes, champs ou rentes, demeurera en la puissance et propriété de celle-ci; et » i celle veut disposerà as volonté dequelque particeles champs ou fines, des effets précerux. « l'on à quelqu'un, que tout cela soit, avec » L'aide de Dieu, conservé à perpériale par le pous seur (in perpetua conservetur), et » en puisse jamais lui étre enleva.

Il est spécialement conveou que tout ce

La méne phrase as trouve reproduite à propos de Brunelaux, Clodosuinde et Faileube, mere, sœur et femme de Childeert, auxqueles on accorde les indenes droits qu'à Choildeson territoire serva à Gontran; Bordeaux, Limoges, Lessen, Tarbes, dot ou morregraghe de Galsuinthe, sœur de Brunelaux, resteront à Gontran, a la condition de retourner à Brunecution de retourner à Brunecontran; que Childebert possèdera sculis, et Gontran le tiers de Resson

(près Soissons?) ANDELOT (François de Coligni d'), frère de l'amiral de Coligni, né à Châtillon-sur-Loing en 1521. Il fut fait

chevalier à la bataille de Cérisoles, par le comte d'Enghien, et, plus tard, envoyé en Ecosse à la tête d'une armée destinée à soutenir Marie Stuart. Au siège de Parme, d'Andelot fut pris dans une sortie, et relâché à la paix de Vaucelles en 1556. C'est dans sa captivité qu'il lut les livres de théologie protestante qui l'attacherent aux idées de la réforme. Dans la guerre avec l'Espagne, qui éclata peu de temps après la paix de Vancelles, il se distingua en plusieurs affaires, surtout à la prise de Calais. Le duc de Guise, jaloux de son crédit , l'accusa auprès du roi d'être protestant, et d'Andelot avoua au roi qu'il l'était. Henri II le fit emprisonner pour quelque temps dans le château de Melun. D'Andelot avait fait adopter ses idées à ses frères, qui se mirent à la tête des protestants lorsque les guerres de religion commencerent. D'Andelot assista à la bataille de Dreux, défeudit Orléans, pendant la première guerre; dans la seconde, il assiègea Chartres avec tant d'habileté, qu'il força à la paix Catherine de Médicis, qui craignit de voir cette place tomber entre les mains des protestants. Lorsque les hostilités recommencèrent, il leva des troupes et assista à la bataille de Jarnac. Après la défaite des pro-testants et la mort de Condé, il requeillit les débris de l'armée et les ramena à Saintes. D'Andelot mourut dans cette ville le 27 mai 1559.

ANDLIV (1e Grand), ville du veiu département de l'Euro; à pres de 24 kii. au sud-est de Rouen. Cette ville a cu plusieurs nomes lutins : Andeliacum, Andeliac, Andeleium, Andeliac, Andeleium, Andeliac, Andeleium, Andeliac, Andeleium, Andeliac, Andeleium, Andeliac, Andeleium, Andeliac, Balle Carlone mort en 1552, Andely est la patrie d'Adrien Turnée, labile cribue mort en 1563, et du pelnire Noolse Foussin, une des glotres de l'école fanquise.

Andely (le Petit), ville située sur la rive droite de la Seine, à un kilomètre au sud-ouest de la précédente. Près d'Andely se trouvent les ruines du château Gaillard, démantelé par ordre de Louis XIII.

ANDELYS (les), c'est le nom qu'on donne aujourd'hui à la réunion du grand et du petit Andely, qui ne forment plus qu'une seule ville, chef-lieu del 'une des sous-préfectures du déparment de l'Eure.

ANDERLECHT (bataille d'). - Le 13 novembre 1792, Dumouriez arriva devant Bruxelles, et trouva les liauteurs d'Anderlecht défendues par vingt mille Autrichiens commandés par le prince de Wurtemberg; bien qu'il n'eût avec lui que son avant-garde, Dumouriez n'hésita pas à attaquer l'ennemi, et, après un combat de six heures, les Autrichiens se retirèrent laissant quatre cents morts sur le champ de bataille, des pièces de canon et quelques eentaines de prisonniers au pouvoir des Français. Pendant la nuit, les Autrichiens evacuerent Bruxelles, et, le lendemain, la ville se rendit à Dumouriez.

ANDORRE ( RÉPUBLIQUE D' ), Andorrensis Pagus. - Ce petit Etat est composé de deux vallées des Pyrénées entre Foix et Urgel; il est arrosé par l'Ordino et l'Embalira, affluent de la Sègre. La république d'Andorre est encore régie par la même constitution et les mêmes lois que du temps de Charlemagne. Aujourd'hui, elle est placée sous la protection de la France, à laquelle elle paye un tribut de neuf cent soixante francs; moyeunant quoi elle peut extraire de France, sans payer les droits, presque tous les objets de consommation dont elle a besoin. Les Andorrans prêtent serment au préfet de l'Ariége ; sous le rapport religieux ils relèvent de l'évêque d'Urgel. Le dernier décret qui les concerne est de 1820; il est confirmatif de celui qui a été rendu par Napoléon à leur sujet. Le gouvernement est composé d'un conseil souverain de vingt-quatre membres, nommés par les paroisses; le conseil tient cinq seances annuelles. Il nomme son syndic ou procureur général, dont l'autorité est viagère. En lui réside le pouvoir exécutif. La justice est rendue par deux viguiers, l'un nommé par l'évêque d'Urgel, l'autre par la France. Leurs fonctions sont gratuites. Le viguier nommé par l'évêque d'Urgel ne neut être qu'un Andorran; l'antre est un Français. Les causes criminelles sont jugées par les deux viguiers, assistés de deux membres du conseil souverain et du juge d'appel des causes eiviles, comme conseillers. Les viguiers jugent sans règles fixes, d'après leur conviction, comme jures. Les juges des causes civiles sont nommés pour trois ans, par les viguiers. Chaque famille reconnaîtun chef qui se succède par droit de primogéniture en ligne directe, et les biens appartiennent aux mêmes maisons depuis des siècles. Les héritières des ehefs se marient avec le cadet d'une famille. On cite une famille qui possède son bien depuis huit cents ans. En 1823, le chef de cette famille était un enfant de trois ans; un pâtre, son oncle, administrait ses biens, et tous les antres membres de la famille travaillaient pour cet enfant. La capitale de la république d'Andorre est Andorre, à 36 kilomètres au sud de Foix, au confluent de l'Ordino et de l'Embalira, et peuplée de deux mille habitants. La population de tout l'État est de quatorze mille individus.

ANDOUINS, village à 4 kilomètres sud-est de Morlas, département des Basses-Pyrénées, et qui était une des douze premières baronnies du Béarn. Les ducs de Grammont la possédaient au dernier siècle. Les onze autres baronnies étaient Navailles, Gerderest ou Jarderest, Miossans, Gabaston, Arros, Lescun, Doumy, Guerosse, Coaraze, Bidouze en Armagnac et Miremont en Chalosse. L'origine de ces douze baronnies remonte à la création de la cour majoure par le vicomte Guillaunie Raymond de Moncade en 1220, les douze jurats de cette cour, choisis dans la première noblesse, s'étant attribué exclusivement le titre de baron qui, alors, était commun à tous les grands vassaux du seigneur souverain.

ANDRAL (G.), né à Paris, en 1797, d'un nère médecin militaire instruit. fit ses premières études dans la maison paternelle à Naples où son père avait eté appelé comme médecin en chef de l'armée d'Italie et médecin de Murat. Les événements de 1814 le ramenèrent à Paris avec sa famille, il y termina ses études et remporta plusieurs prix dans ses deux années de rhétorique et de philosophie. Embrassant des lors la carrière médicale, il brilla encore aux concours de l'école pratique. Recu docteur en 1821, il se présenta au premier concours pour l'agrégation et fut nommé. Ses lecons d'anatomie pathologique suivies pendant plusieurs années par une foule considérable d'élèves le désignèrent en 1829 pour la chaire d'hygiène que la mort de Bertin laissait vacante. Déià il avait été nommé membre adjoint de l'Academie de médecine après la lecture d'un mémoire important sur l'anatomie pathologique du tube digestif, et il avait publié un précis de cette science en 3 vol. in-8°. ainsi que les premiers volumes d'un recueil d'observations justement estimé, intitulé: Clinique médicale de la Charité, dans lequel il traite beaucoup de points importants de la pathologie. En 1830, il abandonna la chaire d'hygiène à M. Desgenettes qui venait d'v être réintégré, et on lui donna celle de pathologie interne à laquelle ses études semblaicut l'appeler d'une manière spéciale, quoique tont le monde fût étonné des lors de la manière profonde avec laquelle il avait enseigné l'hygiène. En 1839, la mort de Broussais l'a fait passer à la chaire de pathologie générale; son esprit vaste et exact le rendait éminemment propre à cet enseignement. Aujourd'hui M. Andral est devenu membre de l'Académie par la suppression de la classe des membres adjoints, médecin consultant du roi, officier de la Légion d'honneur ; il avait été nomme chevalier de cet ordre en 1828.

ANDRÉ (Yves-Marie), né le 22 mai 1675 à Châteaulin en basse Bretagne, entra chez les jésuites en 1693, mais ne partagea point les opinions de ses confreres sur la grande querelle du jansénisme; il resta en dehors de tous ces débats, se livrant tout entier à l'étude des belles-lettres. Son Essai sur le beau, qui parut en 1741, est resté un ouvrage classique.

Andreossi (Antoine - Francois . comte), lieutenant general, né à Castelnaudary le 6 mars 1761, entra au service en 1787 comme lieutenant d'ai tillerie. Il embrassa la cause de la révolution, et prit part à toutes les guerres de cette époque. Il se distingua au siège de Mantoue, ct fut alors nomme général de brigade. Andréossi se distingua et comme général et comme savant pendant l'expédition d'Égypte. Devenu membre de l'institut d'Égypte, il fut ebargé de plusieurs travanx qu'il exécuta d'une manière distinguée. Il composa sur la rade de Damiette, l'embouchure du Nil, le lac de Menzalch, le fleuve sans eau, etc., des nicmoires dont l'exactitude est le caractère dominant, et qui ont été imprimés dans la Description de l'Égypte. Au 18 brumaire, Andréossi était chef d'état-major du général Bonaparte, et contribua au succès de cette revolution. Après la paix d'Amiens, Napoléon l'envoya en ambassade à Londres; en 1805, Andreossi assista à la bataille d'Austerlitz, puis il rentra dans la carrière diplomatique. Nommé ambassadeur auprès de la Porte, Andreossi profita de son sejour en Turquie pour étudier la géographie de cette contrée. Rappelé par Louis XVIII en 1814, il publia plusieurs memoires, entre autres . sur l'irruption du Pont-Euxin dans la Méditerranée. Ces mémoires servirent de base à son Voyage à l'embouchure de la mer Noire, qui parut en 1819. Il accepta pendant les cent jours de nouvelles fonctions militaires, et, après le retour des Bourbons, il rentra dans la vie privée et fut élu membre de l'Académie des sciences en 1826. Nonmé député de l'Aude en 1827, il vota avec l'oppo-sition. Andréossi mourut le 10 septembre 1828 à Montauban. Outre les ouvrages que nous avons déjà indiqués, ce savant a publié l'Histoire du Canal du Midi, regardee comme clas-

sique; un mémoire sur les marchés Ouvrard; et un autre mémoire sur les dépressions du globe.

Andres, village situé à 2 kilomètres est de Guines, et autrefois le lieu le plus considérable du comté de Guines après cette derniere ville.

ANDREZEL, village et ancienne scigneurie de la Brie, département de Seine-et-Marne, à tô kilométres nordest de Melun.

ANDRIEUX ( François-Guillaume-Jean-Stanislas), mort à Paris le 10 mai 1833, scerétaire perpétuel de l'Academie française et professeur de littérature au Collège de France, était né au milieu du siècle dernier, en 1759, à Strasbourg. Ses parcuts l'envoyèrent à Paris faire ses études, qui furent brillantes. Un biographe rapporte qu'il n'y avait rien de si curieux que de voir aux distributions de prix ce jeune enfant, d'une taille singulièrement petite ct d'une constitution frêle, pliant au sortir de la fête sous les couronnes et les volumes. Son instruction achevée, il fut placé, comme tant d'autres écrivains qui se sont fait un nom dans les lettres, chez un procureur. A la différence toutefois de Boileau, il s'appliqua sérieusement à l'etude du droit et de la jurisprudence. En 1781 il prêta serment comme avocat, et il se préparait à soutenir sa thèse pour obtenir le doctorat, quand on lui proposa de le placer auprès du duc d'Uzès en qualité de secrétaire. Ses ressources étaient bien faibles : il accepta. Mais, à la fin de 1785, il quitta une position qui ne lui donnait après tout qu'une existence précaire, et qui ne pouvait convenir d'ailleurs que momentanément à l'indépendance de son humeur. Il se remit en stage. En 1789, il allait être inscrit au tableau des avocats, quand la révolution vint dissoudre l'ordre lui-même. Pendant la période révolutionnaire, M. Andrieux occupa diverses fonctions : il devint successivement chef de bureau à la liquidation générale, juge à la cour de cassation, député au corps législatif et membre du tribunat. Il traversa ces situatious plus ou moins élevées sans

v porter autre chose que du zèle, de l'intelligence, et la volonté constante de faire le bien, sans en rapporter autre chose que de la considération et l'estime de tous les partis. Le premier consul, qui ne voulait point, suivant l'expression de M. Andrieux, s'appuyer sur ce qui résistait, l'élimina du tribunat, n'ayant pu en faire un instrument assez docile de son ambition. Andrieux resta avec son ami le vénérable Ducis dans les rangs de cette bizarre, mais honnête opposition, qui mélait ensemble le républicanisme et le rovalisme; toutefois il consentit à professer sons l'empire la littérature à l'Érole polytechnique. Au premier retour des Bourbons, en 1814, sur la triple présentation du College de France, de l'Académie française et du ministère de l'intérieur, il fut nommé par Louis XVIII à la chaire de littérature française, où jusqu'en 1830 il ne cessa de recueillir des applaudisse-

ments enthousiastes. Au sortir des écoles, dès l'âge de dix-sept ans, le goût du theâtre s'empara très-vivement de son esprit. Dans les aimables causeries qui composaient au Collège de France la plus douce partie de ses leçons, il racontait un jour comment il courait an Theâtre-Français dès qu'il avait quelque argent dans sa bourse, et en revenait ravi, ravissant lui-même ses camarades, les clercs d'étude du procureur, par les longues tirades, et souvent les scènes entières, qu'il lui avait suffi d'entendre pour retenir, tant sa mamoire était prodigieuse! Ainsi que Picard et Collin d'Harleville il devait rendre à la comédie tombée dans les précieuses futilités de l'école de Dorat, son naturel et sa simplicité. Anaximandre et les Elourdis, représentés avec un grand succès, fondéreut la réputation d'Andrieux, reputation que maintinrent à la même bauteur Helvetius , le Trésor, le Souper d'Auteuil, le Fieux Fat. En 1830, il fit jouer une tragédie de Brutus, composée depuis longues années. Qui ne connaît ses excellents contes : le Meunier sans souci, le Sénat de Capoue, Cécile et Térence, etc. ? Beaucoup

d'actes de sa vie doivent être ajoutés à ses écrits, comme honorant également son nom. Nous nous contenterons de dire ici qu'il a contribué en grande partie à l'adoption dans les mines d'Anzin de la fameuse lampe de Dary, qui préserva de tant de désastres les malheureux ouvriers. Il est mort en 1833. ANDRIEUX (Pierre-Augustin), lieutenant de vaisseau, ne à Toulon, se distingua dans le combat que le vaisseau le Ca-ira soutint, les 13 et 14 mars 1795, contre six vaisseaux anglais pendant sent heures. Lorsque les Anglais assiégérent Livourne en 1813, il defendit la ville avec l'équipage du brick le Zéphyr, qu'il commandait. Quand Napoléon quitta l'Ile d'Elbe pour débarquer à Cannes, son brick rencontra celui de Napoléon, et, pendant quelque temps, il causa avec le lieutenant Taillade, sans se douter que l'empereur et ses grenadiers étaient cachés dans le bâtiment. Aussi fut-il destitué le 15 juillet 1815, et déclaré incapable, à la rentrée de Louis XVIII,

de servir nieme dans la marine marchande!

ANDROUER DU CERCEAU, originaire d'Orléans ou, selon d'autres, de Paris, devint architecte de Henri III. Il fint chargé par ce prince de commencer le Pont-Neuf, qui ne fut achevé qu'en 1604. Ayant embrasés la religion reformée, il fut contraint de Sexpatrier, et alla mourir en pays

étranger. ANDRY (Charles-Louis-Francois), né à Paris, en 1741, d'un épicierdroguiste, embrassa la médecine par goût et pour être utile, plutôt que pour chercher dans cette profession un moven d'arriver à la fortune. Aussi disait-il qu'il avait gentilhommisé la medecine, parce qu'il l'avait toujours exercée avec un désintéressement poussé peut-être jusqu'à l'excès. Son ami Corvisart l'ayant fait nommer à son insu un des quatre médecins consultants de l'empereur, Andry abandonna aux pauvres tout le traitement auquel il avait droit pour cette place. Sous la restauration, un de ses amis, devenu ministre, lui offrit une pension. « Comment me la payera-t-on, » demanda-t-il. - « Sur la caisse des hô-« pitaux. » - « Et c'est moi, dit An-« dry, qui prendrais l'argent des pau-« vres; tu peux bien la garder, ta « pension, je n'en veux pas. » Et cependant sa fortune était trop faible pour lui permettre d'avoir une voiture. Arrivé à l'âge de quatre-vingt-huit ans, il donnait encore des consultations gratuites aux pauvres, qui, souvent encore, recevaient de lui l'argent nécessaire pour exécuter ses ordonnances. Cet homme de bien est mort le 8 avril 1829.

A NULTA II. Oprdonnance d'1), rendue le 8 août 1832 par le duc d'Angouléme, pendant la guerre d'Espagne, pour sasurer les effets de l'eugagement par lequel il avait garanti la liberté de cux qui, sur la foid ese spromesses, s'étaient séparés des rangs de l'armée de court qui, sur la foid eve se autorités de court qui, sur la foid eve se autorités de court qui, sur la foid eve autorités de court de l'angue de l'armée de l'armé

Nous, Louis-Antoioe d'Artois, fils de France, duc d'Angoulème, commandant en chef de l'armée des Pyrénées.

Considerant que l'occupation de l'Espagne par l'armée française sous nos ordres, nous met dans l'indispensable obligation de pourvoir à la tranquillité de ce royanne et à la surcte de nos troupes;

Avons ordonné et ordoonous ce qui suit : Art. 1. Les autorités espagnoles ne pourront faire aucuue arrestation sans l'autorisation du comotandaot de nos troupes dans l'arrondissement duquel elles se trouveront.

Art. 2. Les commandants en chef des corps de notre armée feront élargir tous ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, et pour des sooitis politiques, notamment les milicieus rentraoi chez eux. Sont toutefois exceptés ceux qui, depuis leur rentrée dans leurs foyers, ont donné de justes mosifs de plaiute.

Art. 3. Les commandants en chef des corps de notre armée sont autorisés à faire arrêter ceux qui contrevicodraieot au présent ordre.

Art. 4. Tous les journaux et journalistes soot placés sous la surveillance des commandants de nos troupes. Art. 5. La présente ordonnance sera imprince et affichée partout.

Fait à ootre quartier général d'Andnjar. Signe Louis Antoine.

ANDUZE, ville et seigneurie du Langnedoc (département du Gard), possédée du dixième au treizième siècle par la maison de Bermoad, maîtresse

encore de Sauva et d'Alais.

Ang (fête de l'). Voyez Fous (fête des).

Anet (Dominique), chirurgien, né à Tonlouse vers 1679, et inventeur de la méthode pour guérir les fistules lacrymales.

ANET, bourg sibué à 15 kilomètres de Dreux Ce bourg est célbre par le château que Henri II fli bûtir, en 1525, par le célebre Philibert Delornes, pour y loger sa maîtresse, Daina de Poitres. Ce château, l'un des chefs-d'œuvre de l'art français, a été détrait en partie à l'epoque de la revolution; on en a transport de facedétrait en partie à l'epoque de la revolution; on en a transport de facetique de l'est de l'est de l'est de l'est aujourd'huir e précient détris onne la première cour de l'École des beauxarts.

ANGE DE SAINTE-ROSALIE, augustin déchaussé. Cest l'auteur de la très-longue, très-diffuse, mais aussi très-inportante histoire de la maison de France et des grands officiers de la couronne, en neuf volumes in-folio. Il mourut à Paris en t726.

ANGE OU ANGELOT. - C'est une espèce de monnaie qui était en usage vers l'an 1240, et qui valait un écu d'or fin. Il y en a eu de divers poids et de divers prix. Ils portaient l'image de saint Michel, qui tenait une épée à la main droite, et, à la gauche, un éeu charge de trois fleurs de lis, ayant à ses pieds un serpent. On en fabriqua sous Philippe de Valois. Il y en a eu d'autres battus du temps de Henri VI. roi d'Angleterre, qui avaient la figure d'un ange, lequel portait les écus de France et d'Angleterre. Ils valaient quinze sous , et furent frappés pendant que les Anglais étaient maîtres de Paris. Le traité entre Henri VII, roi d'Angleterre, et Anne, duchesse de Bretagne, porte que les monnaies d'Angleterre auraient cours en Bretagne; que le deuier anglais y serait pris pour la valeur qu'il ayait en Angleterre, qui était la luitième partie d'un noble, ou angelot.

ANGELOT. Voyez ANGE. ANGELY OU L'ANGELY, fou de Louis XIII, spirituel et malin; il était d'une famille noble, mais pauvre.

ANGER, chef du bataillon d'Indreel-Loire. Au combat de la Fère-Champenoise, le 25 mars 1814, le bataillon de cet officier ne put être entané par les charges de la cavalerie russe; Anger eut une cuisse emportée, et resta sur le champ de bataille. L'empereur Alexandre, témoin de sa bravoure, le recommanda aux soins du général Sacken.

ANGERS (Andegavum on Juliomaqus Andegavorum), ancienne capitale de l'Anjou, anjourd'hui chef-lieu du département de Maine-et-Loire, située à 268 kilomètres sud-ouest de Paris, sur la Mayenne. La ville d'Angers est fort ancienne : elle était. avant la conquête de César, la capitale des Andegavi. Childéric la fit tomber au pouvoir des Francs. Elle fut, pendant le neuvième siècle, dévastée par les Normands, Jean sans Terre l'entoura de mnrailles pour la première fois vers l'an 1200. Louis VIII fit détruire les murs d'Angers, mais saint Louis les fit rebâtir en 1232. C'est aussi ce prince qui a terminé le château d'Angers, commencé par Phi lippe-Auguste. Ce château fut pris, en 1585, par les calvinistes. En 1793, Angers fut attaqué par les Vendéens. Six conciles s'v sont rassemblés en 455, 1055, 1279, 1366, 1448 et 1583. En 1713 et 1714, des conférences fort célebres y furent tenues. Saint Louis établit à Angers une université, à la prière de son frère Charles, comte d'Anjou. En 1685, Louis XIV y fonda une académie rovale des belleslettres. Angers est la patrie du jurisconsulte Pierre Airault, mort en 1601; des trois frères du Bellay, du voyageur Bernier, mort en 1688; de Jean Bodin, mort en 1596; du savant Menage, mort en 1692; du directeur

Laréveillère-Lepeaux, de M. Félix Bodin, etc.

ANGERVILLE-LA-MARTEL, bourg du pays de Caux (département de la Seine-Inférieure), érigé en baronnie en 1655; à 8 kilomètres nord-ouest de Granville.

ANGEVINS. — On appelle Angevins ou Provençaux les Français établis dans le royaume des Deux-Siciles, après sa conguête par Charles d'Anjou en 1266. Les Angevins étaient attachés comme leur chef au parti guelle, et furent égorgés en Sicile à la conspiration des

vepres siciliennes (vov. ce mot). ANGEVINS. Monnaie. On donnait le nom d'Angevius aux deniers des comtes d'Anjou, dont la monnaie jouit d'un grand crédit dans tout le centre de la France pendant les douzième, treizième et quatorzième siècles. C'est à Foulque Nerra qu'il faut faire remonter le denier angevin, le plus ancien qui soit parvenn jusqu'à nous. Il présente, d'un côté, le monogramme de fulco, et, de l'autre, une croix grecque, avec les légendes FVLCO COMES - VRBS ANDE-CAVIS. Ce type resta invariable sur cette monnaie jusqu'à la domination de la famille de France; seulement le nom de FVLCO fut quelquefois remplacé par celui de Gosenvs, Gofredus, Geoffroy. Le monogramme persista tonjours, mais il alia sans cesse en s'alterant; tellement que Duby l'avait pris pour des signes barbares, antérieurs à l'invention des armoiries. A l'avénement de Charles d'Aujou, il disparut tout à fait, et fit place à une clef accostée, à droite, d'une fleur de lis, et à senestre d'un besant entouré d'une couronne de perles ou d'une autre fleur de lis semblable. Lelewel a parfaitement démontré que ce type, qui forme encore le fond principal des armes de la ville d'Angers, était produit par la déformation du monogramme de Foulque. On se fera une idée de la confiance qu'inspirait au peuple la monnaie d'Anjou, quand on soura qu'elle fut contrefaite, ou pour mieux dire copiée, par les comtes de Gien et les seigneurs de Mont-Lucon. La celebre ordonnance de Louis X. sur les monnaies des prélats et des barons, rendue en 1315, porte que la monnaie de comte d'Anjou sera a trois deniers dix grains de loi; que chaque denier pesera dix-neuf grains; qu'on en taillera deux cent trente-quatre pièces dans un marc d'argent, et que la livre angevine vaudra trois sous quatre deniers tournois moins que la livre du coin du roi ; de sorte que quatorze angevins ne valaient que douze tournois. Cette monnaie, enfin, fut rachetée par les rois de France dans le courant du quatorzième siècle. Alors elle disparut, mais l'atelier monétaire d'Angers subsista longtemps encore.

ANGHIEN. Vovez ENGHIEN. ANGLADE, petite ville du Blayez (département de la Gironde), avec titre de marquisat.

ANGLES (les), village qui était anciennement la première baronnie du comté de Bigorre, à environ 10 kilomètres sud-ouest de Tarbes, dans le département des Hautes-Pyrénées.

ANGLETEBRE (rivalité de la France et de l'). Vovez Rivalité.

ANGO OU ANGOT, célèbre armateur dieppois, né dans cette ville à la fin du quinzième siècle. Dieppe était à cette époque une des villes les plus commercantes de la France; d'andacieux aventuriers sortis de son port couraient toutes les mers et rivalisaient seuls avec les Espagnols et les Portugais, que plus d'une fois ils combattirent avec avantage. Augot, fort jenne encore, avait dejà fait plusieurs voyages en Afrique et aux Indes. Son habileté. son courage, d'heureuses spéculations lui valurent bientôt une fortune considérable qu'il employa magnifiquement. Mais ce qui le rend célèbre, c'est moins l'emploi fastueux qu'il fit de ses richesses, que l'audace qu'il montra en osant, avecses seules ressources, faire la guerre à un État puissant alors par sa marine. Vers 1530, les Portugais avant rencontre en mer quelques vaisseaux d'Angot qui revenzient des Indes, les pillerent. A cette nouvelle, le bourgeois de Dieppe arme en guerre ses vaisseaux marchands, y fait monter huit cents hommes, et, avec so petite flot-

tille, pénètre dans le Tage et blonue le port de Lisbonne. Tous les vaisseaux qui entrérent dans le fleuve furent pris et tout le pays qui borde les deux rives pille. Le roi de Portugal, étonné de se trouver en guerre avec la France, fut contraint d'envoyer un ainbassadeur à François Ier, qui le renvoya au bourgeois dieppois, lequel se fit paver une large indemnité. Par malheur, Angot prêta de l'argent au roi, et quand il voulut rentrer dans ses fonds, pour prévenir une ruine que des suéculations manquées rendaient certaine, François Ier oublia qu'il avait été recu dans l'hôtel du bourgeois normand avec plus de magnificence que n'aurait pu en montrer un prince, et l'argent n'avant pas été restitué. Angot mourut dans la misère.

Axoor (Guillaume), grenalier dans la 53' demi-brigade d'infanterie de ligne, né à Falaise. Le 13 juillet 1800, s'étath élancé le premier dans une redoute ennemie, il a la jambe emportée par un houlet; ses camarades s'approchent de lui pour le securir et l'enlever du champ de bataille: - Laissez-moi, leur dit-il, je ne marche plus, mais l'ennemi narche encore; en avant, mes amis, la pa-stre l'ordonne! »

ANGOULAINCOURT (Ingolini Curia), village du comté de Bar, cité des l'année 978.

ANGOULÉME (Engolisma, Iculisna, Ecolisma), ville situee sur une montagne, auprès de laquelle coule la Charente, à 408 kilométres sud-sudouest de Paris. Angoulême est une ville ancienne. Ausone est le premier auteur qui en fasse mention. Elle est désignée dans la Notice des Gaules sous le nom de Civitas Ecolismensium. Elle tomba, pendant le règne d'Honorius, sous la domination des Visigoths, auxquels Clovis l'enleva après la victoire de Vouillé. Les Normands la ravagèrent an neuvième siècle. Sous Charles V, Angoulême chassa la garnison auglaise, et nour récompenser ce service, le roi de France accorda le privilège de noblesse à ses maires, éclievins et conseillers. Ce droit fut supprime en 1667, rétabli ensuite, mais pour le maire seulement. En 1568, cette ville fut ravagée par les calvinistes. En 1515, François Ier érigea Angoulême en duché en faveur de sa mère. Cédée depuis en engagement à Charles de Valois, elle a été réunie à la couronne en 1710. Louis XIV en fit l'apanage du duc de Berry, Sous la restauration, la charge de grand amiral ayant eté donnée au duc d'Angoulème, on crut devoir placer dans la ville dont il portait le nom la pépinière de nos futurs Jean-Bart. et, par suite de cette burlesque combinaison. l'école de marine se trouva au centre des terres, sur le sommet d'une montagne. Angoulême est la patrie de l'ecrivain Guer de Balzac, mort en 1654; de Poltrot, assassin du duc de Guise, de Ravail-

lac, etc. ANGOULÊME (comtes d'). Voir les

Annales, p. 80. ANGOULÈME (Charles de Valois, duc d'), fils naturel de Charles IX et frère uterin de la marquise de Verneuil, maîtresse de Henri IV, fut d'abord destiné à entrer dans l'ordre de Malte et nommé grand prieur; mais Catherine de Médicis lui avant légué les comtés d'Auvergne et de Lauragais, il épousa la fille du connétable de Montmoreney. Marguerite de Valois avant fait casser par le parlement la donation de Catherine de Médicis, Louis XIII donna à Charles de Valois le duché d'Angoulême en 1619. Ce prince se distingua aux batailles d'Arques, d'Ivry et de Fontaine - Française. Condainne à une prison perpétuelle pour ses intrigues avec la marquise de Verneuil, il n'en sortit qu'en 1616, fut chargé l'année suivante de faire le siége de Soissons, et, en 1628, celui de la Rochelle. Il nrit encore part aux guerres de Lauguedoc, d'Allemagne et de Flandre. et mourut en 1650. Françoise de Nargonne, qu'il avait épousée en 1644, mourut, âgée de quatre-vingt-douze aus, en 1715, par conséquent, cent quarante et un ans après le père de son mari, Charles IX. Des deux fils du duc d'Angoulème, le premier devint fou,

le second fut colonel général de la cavalerie et gouverneur de Provence. ANGOULEME (Louis-Autoineducd') fils de Charles X, naquit le 6 août 1775. Il émigra en 1789, et resta dans l'exil jusqu'en 1814. En 1799, il épousa, à Mittau, sa cousine, Marie-Thérèse-Charlotte, née en 1778, à Versailles, et fille de Louis XVI, détenue au Temple depnis 1793, et échangée, en 1795, contre plusieurs conventionnels, prisonniers de l'Autriche. En 1814, le duc d'Angoulême détermina le mouvement royaliste de Bordeaux. Ce prince et sa femnie étaient dans cette ville lorsque Napoléon débarqua à Cannes. La duchesse d'Angoulème montra beaucoup de courage dans cette circonstance, et chercha à maintenir les troupes dans l'obéissance du roi. Avant échoué dans cette tentative, elle se retira avec dignité. C'est cette conduite qui fit dire à Napoléon, qu'elle ctait le seul homme de la famille. Quant au duc d'Angoulême, abandonné par toutes ses troupes, il fut fait prisonnier (16 avril 1815). Napoleon ordonna qu'on le conduisit à Cette, où on le remit en liberté. Le duc et la ducliesse d'Angoulème revinrent à Paris après les cent jours, mais ne iouirent d'aucune popularité. Le duc passait généralement pour un esprit d'une complète nullité, et l'on reurochait à la duchesse de n'avoir pas su reconnaître que l'oubli du passé est le premier devoir d'une princesse appeire a regner. En 1823, le duc d'Angouleine commanda en chef l'expédition d'Espagne, et dut quelque faveur à sa proclamation d'Andujar (voy. ce mot). A l'avenement de Charles X au trônc. il reprit le titre de dauphin, avec le cortège obligé de menins, qui cette fois étaient des hommes à barbe grise, et non plus des enfants, compagnons des études et des jeux de l'héritier du trône. En 1830, après les trois jours, le duc d'Angoulême renonca à ses droits au trone en faveur du duc de Bordeanx. Le 16 août 1830, il s'embarqua avec sa famille à Cherbourg, et se retira en Angleterre, puis à Holyrood, et enfin à Prague.

ANGOUMOIS (Inculisnensis ou Engolismensis pagus), province de l'ouest de la France, dont on à forme le département de la Charente. Les destinées de l'Angoumois fureut les mêmes que celles d'Angoulème, sa capitale, pendant les premiers temps de la monarchie. Le premier comte d'Angoulême fut Turpion, en 839; ce seigneur fut tué, en 863, par les Normands. Philippe le Bel confisqua le cointé d'Angoulême sur Guy, déclaré félon. La paix de Brétigny le lit passer sous la domination auglaise; mais, en 1371, les habitants d'Angontême chasserent les Anglais et se donnèrent à Charles V. (Voy.les Annales, p. 80.)

ANGRAN D'ALLERAY (Denvs-Claude), conseiller d'Etat et lieutenant civil au Châtelet, mort sur l'échafaud, le 28 avril 1794, à l'âge de 79 ans. C'est lui qu'on a voulu peindre dans la comédie du Juge bienfaisant, et voici le trait qui en fournit le sujet : Dans le cours de l'hiver de 1787, les gardes du commerce avaient amené devant lui un malheureux, père de eing enfants, qui allait être conduit en prison, parce qu'il ne pouvait paver une somme assez forte; la loi etait precise. D'Alleray ordonne de l'emmener; mais aussitot il sort lui-même, avec la somme nécessaire, arrive à la prison à onze heures du soir, par le froid le plus rigoureux, et le fait aussitôt élargir, en payant ce qu'il devait.

ANGRES, village et seigneurie de l'Artois, longtemps posséde par la maison de Briois.

ANGUER (François et Michel), culptures, François naquit à Eu, en 1604, et étudia d'abord sous Carron, culpture d'Abordile. Mais il se forma à l'école de Simon Guillain, et achers par un vorque en Italie et par ses fisisons avec le Poussin de constituer s'a moiréer. Ses ouvrages les jlust renuisement à la memoire de leturi, des de Longueville. Michel naquit éçalement à la mémoire de leturi, duc de Longueville. Michel naquit éçalement à la mémoire de l'école de Guillain et d'après l'antique que Michel cidula l'art de la couplture, dans feque l'école de Guillain et d'après l'antique que Michel cidula l'art de la couplture, dans feque l'école de Cuillain et d'après l'antique que Michel cidula l'art de la couplture, dans feque l'école de Cuillain et d'après l'antique que Michel cidula l'art de la couplture, dans feque

il surpassa son frère. A Son retour en France, Anne d'Autriche le chargea de la decoration de ses appartements de Louvre et de celle du Val-de-Grâce. Il acheva, en 1674, les sculptures de la porte Saurl-Denis, que Girardon avant commencers. Son chef-d'œuvre est le groupe de la Nativita. Mehrl et les commencers. Son chef-d'œuvre est le groupe de la Nativita. Mehrl recu en 1688 à l'Académie. Miebel fui le chief d'une c'éco sévère, et dans laquelle on distingue Girardon, Yan-Cleve, etc.

ANIANE, petite ville de France, située dans le has Languedoc, était célebre autrefois par son abbaye de bénédictins. C'est là que, dans la seconde moitié de huitiènie siècle, se retira, pour vivre dans la solitude, un des plus illustres reformateurs de l'Eglise. Saint Benolt d'Aniane avait élevé, près d'une chapelle dedice à saint Saturnin, non loin de l'Hérault, un petit ermitage qui ne tarda point à se transformer en une vaste abbaye. En effet, le saint voyait arriver chaque jour dans sa retraite de nouveaux disciples; et bientôt l'affluence de ces homines, qui, las du monde, accouraient pour travailler et prier sous la direction de Benoît, devint si considerable que, vers l'année 782, on fut obligé d'elever, là où il n'v avait en d'abord qu'un petit ermitage, une église et un grand monastere. C'est d'Aniane que partirent les moines qui réformèrent, à la fin du huitième siècle et au commencement du neuvierne, dans les couvents de bénédictins, les statuts donnés par le premier fondateur de l'ordre. L'abbave d'Aniane a toujours été comptee parmi les plus illustres maisons des bénedictins. Jusqu'à la suppression des ordres religieux, l'abbé a exercé sur les hab tants du lieu les droits seigneuriaux. Anjourd'hui la ville d'Aniane, dont la population s'elève à deux mille quatre cent quatre-vingts habitants, fait partie du département de l'Hérault; c'est un des chefs-lieux de eanton de l'arrondissement de Montpellier.

ANIANE (Benoît d'). Voyez BENOIT.
ANJOU, ancienne province avec titre

de duché, longue de trente-six lieues sur vingt-quatre de large, et dont la plus grande partie formait au dernier siecle le gouvernement général militaire d'Aujon; le reste faisait partie du petit gonvernement militaire de la province de Saumurois, (Vovez le comté, puis duché d'Aniou dans les ANNALES, p. 109). Aujourd'hui cette province forme le département de Maine-et-Loire, les arrondissements de Château-Gonthier, de la Flèche, et partie de l'arrondissement de Chinon, dans les départements de la Mayenne, de la Sarthe et d'indre-et-Loire. On trouvera l'histoire des membres de la première et de la seconde maison d'Anjou, aux noms Charles, Louis, René et Robert, En 1484, l'Anjou fut de nouveau réuni au domaine, et le titre de duc d'Anjou se trouva éteint, mais il fut renouvelé au seizième siècle, et le roi Henri III, François son frère, duc d'Alencon, Philippe de France, frère unique de Louis XIV, denx-lils de ce prince, morts en bas âge, et son petit-fiis, Philippe, qui devint roi d'Espagne, enfin Louis XV, lorsqu'il n'était encore que le troisieme fils du duc de Bourgogne, le second fils de Louis XV, et le second fils dudauphin, tous neux morts en bas åge, ont successivement porte le titre de dues d'Anjou. De tous ces princes, le plus connu sous le nom de duc d'Anjou, c'est le frère des trois rois François II, Charles IX et IIenri III. (Voyez l'article suivant.)

ANJOU (François duc d'), quatrième fils de Henri II et de Catherine de Médicis, naquit en 1554 et porta d'abord le titre de duc d'Alencon. Le siège de la Rochelle est le premier evenement considerable august il prit part. Ce prince, d'un caractere faible, se montra imligne du rôle important qu'il joua a plusicurs époques. Après la Saint-Bartheleny, il devint le chef du parti des politiques. Les huguenots se rattacherent a cette faction, uni voulait s'opposer a l'avénement de Henri III. La régente, informée de ces projets, fit arrêter le due d'Alcaçon, le prince de Condé et les marechaux de Montmoreney et de Cosse. La Mole et Coconnas, favoris du duc, furent exécutés. Pour Francois, il fit sa paix avec la cour. et obtint en apanage le Berri, la Touraine et l'Anjou; c'est de cette époque que date l'erection de ce pays en duché. En 1577, François fut appelé par les Flamands pour diriger leur insurrection contre les Espagnols. Il se rendit dans les Pays-Bas, malgré Henri III et v fut reconnu souverain. En 1582, il se rendit en Angleterre pour épouser Elisabeth: mais le mariage ne se fit pas. Revenu dans les Pays Bas, Francois en fut élu de nonveau souverain (t582), et le prince d'Orange se contenta du titre de lieutenant général. Alors le duc d'Anjou forma le projet de se rendre maître absolu du pays; il résolut de s'emparer des places fortes et de la personne du prince d'Orange. Mais son cutreprise sur Anvers échoua, et obligé de se sauver devant le prince d'Orange, il rentra en France sans armée et couvert de honte. Recherche par les partis en sa qualité d'héritier présoniptif, il fut attire dans la Ligne par le duc de Guise. Mais peu de temps après, il mourut d'une phthisie, le 10 juin 1584. Anjou, village et baronnie du Dau-

phine, erigée en comté, en 1620; à 11 kilometres sud de Vienne. 1 ANKLAM, ville et port de la Pomé-

ranie prussienne, situécal embonelure de la Pense. Le 31 octobre 1808, le genéral Becker, d'après les ordres de Murat, attaqua les Prussiens devant cette ville, les battit et pénétra, en les poursuivant, dans la ville même, qu'il força de capituler.

ANLEZY, village et seigneurie du Nivernois, à envir on 11 kilomètres est de Nevers, et po-sédée depuis 1430 par la maison de Damas.

ANNATES, « qui est le revenu d'un an, d'un beneille vacant, que le pape prétend lui appartenir (\*). » Ce fut Jean XXII (\*\*) qui le premier réclana crite taxe des possesseurs de benélices en France. Cette prétention des papes a donne lieu à de nombreu-

(\*) Laurière, I. I, p. 47. (\*\*) Mort en 1333, ses contestations. Charles VI, par ordonnance de 1385, supprima les annates. Il renouvela, en 1406 et en 1418, la défense de payer cet impôt aux papes. Charles VII confirma ces édits en 1422, et la pragmatique sanction de Bourges de 1438 s'opposa formellement au payement des annates. La cour de Rome persista, et malgré les ordonnances de Louis XI, en 1463 et 1464, malgré le vœu des états de Tours (1493), et les remontrances de François Ier, en 1522, elle continua à les exiger, et fit consacrer son droit dans le concordat qu'elle signa avec François I'r. Cependant le parlement n'enregistra point les lettres du roi. et la France continua aussi à s'opposer à la levée des annates. Henri II s'en plaignit au concile de Trente, en 1547, et en 1551 renouvela les ordonnances de Charles VII. En 1561, Charles IX défendit de payer cet impôt, d'après la demande des états d'Orleans; mais il fut obligé l'année suivante de revenir sur cette décision. Les annates ont été enfin abolies par les lois des 11 août et 21 septembre 1789.

Anne d'Autriche, fille aînée du roi d'Esnague Philippe II, et mariée à Louis XIII le 25 décembre 1615. Cette union fut malheureuse : le roi, entouré de ses favoris'et soumis à son ministre, ne montra jamais que de la froideur a son épouse, dont la fierte fut encore souvent blessee par la conduite et les paroles de Richelien. Le cardinal, non content de lui ôter toute inlluence. chercha à augmenter l'éloignement que le roi avait pour elle, en l'accusant d'entretenir des intelligences secrètes avec les ennemis de l'État, tant du dedans que du debors, et la netite-lille de Charles-Quint se vit obligée de répondre comme une accusée aux interrogatoires du chancelier de France, Tant que vécut le cardinal, la condition d'Anne d'Autriche à la cour de France fut triste et malheureuse. car l'implacable ministre, qui avait laissé mourir dans l'exil et dans la misère la mère de son roi, Marie de Médicis, n'aurait pas craint de traiter avec la même sévérité la femme de Louis XIII, si elle ne s'était résignée à vivre sans crédit et sans pouvoir. La naissance de Louis XIV, qui vint au monde le 5 septembre 1638 après vingttrois ans d'une union stérile, mais surtout la mort de Louis XIII, arrivée le 18 mai 1643, changèrent le sort de la reinc. Le parlement avant cassé le testament du roi, qui bornait les pouvoirs de la regente, Anne d'Antriche se trouva investie de tout le pouvoir que Richelieu avait concentre entre les mains de la royauté. Comprenant alors les services rendus par ce grand ministre, elle regrettait qu'il fut mort, et disait : « Si cet homnie eut vécu jusqu'à cette « lieure, il serait plus puissant que · jamais. » Aussi donna-t-elle toute sa confiance à Mazarin, qui voulait continuer l'œuvre commencée par son predecesseur. Nous n'avons pas à raconterici tous les orages de cette longue régence; nous renvoyons à MAZARIN, à la FRONDE, au cardinal de RETZ et à la partie de nos Annales destinée au récit de ces événements : disons seulement qu'au milieu de tons ces dangers Anne montra toujours une énergie qui soutint plus d'une fois le conrage chancelant de son ministre italien. Ne lni faisons pas cependant, comme quelques biographes, le mérite d'avoir vaincu la maison d'Autriche et la Fronde, Turenne et Condé, la noblesse et la démocratie; d'avoir conservé à la France son ascendant et à l'autorité royale sa force : la meilleure part en tout ceci revient aux circonstances, d'abord, qui n'étaient point si menacantes qu'elles le paraissaient, puis à l'habileté astucieuse de Mazarin, qui sut opposer les partis et les hommes les uns aux autres, pour les forcer de se detroire mutuellement. On a beaucoun parlé de la Jégéreté d'Anne d'Autriche, et l'on a souvent répété des accusations auxquelles sont mêles les noms de Buckingham et de Mazarin; mais ce sont là des secrets que l'histoire penètre toujours difficilement, et qu'il fui importe peu d'aideurs, le plus souvent, de connaître. Anne d'Autriche monrut, en 1666, à l'âge de soixante-quatre ans.

ANNE de Beaujeu, fille oînée de Louis XI, et âgée de vingt-deux ans à la mort de son père, gonverna la France pendant les premières années du regne de Charles VIII , son frère, Louis XI ne pouvait choisir un régent plus capable de continuer son œuvre. On remarque, en effet, dans cette princesse la même fermeté, la même fourberie une dans Louis XI, qui, au reste, avait une haute idee de la sagesse de sa lille. Elle se maintint au pouvoir malgré les princes du sang, et quand le duc d'Orleans se révolta, elle le lit hattre par la Tremouille et enfermer deux ans an château de Bourges. Ce fut elle qui réunit la Bretagne à la France, en mariant son frère à Anne de Bretagne, héritière de ce duche. Pendant les états de Tours, elle s'opposa aux prétentions de la noblesse et du clerge, qui demandaient le rétablissement de leurs privilèges, et du tiers etat qui voulait augmenter les siens. Eulin elle consolida la monarchie absolue, accomplit l'unité territoriale de la France, et laissa à Charles VIII un royaume puissant. Anne de Beanjeu mourut en t522, au châ-

teau de Chantrelle. Anne de Bretagne, dernière héritière du duché de Brétagne depuis la mort ile son père François II en 1488. Elle était alors âgée de quatorze ans, et sa main fut bientôt recherchée par plusieurs princes avides de se mettre en nossession d'une si riche province, Ces prétentions, qui entraînérent de longues guerres dont toute la Bretagne fut désolée, parurent se terminer enlin en 1490 par le mariage d'Anne avec Maximilien d'Autriche, roi des Romains et déjà souverain des Pays-Bas au nom dé son lils Charles , qu'il avait en de sa premiere éponse, fille de Charles le Temeraire. Selon ses habitudes, Maximilien entoura ce mariage du plus profond mystère : « Les domestiques même de la princesse n'en eurent aucune connaissance, et jusqu'a ce jour on n'en a pu découvrir la date. Cependant, comme il voulait que l'union fût indissoluble, et comme elle ne le devient qu'après la consom-

mation, on mit la jeune mariée au lit, et l'ambassadeur autrichien, tenant à la main la procuration de son maître. introduisit sa jambe nue jusqu'au genou dans la couche nuntiale. Toutefois les théologiens, dans la suite, ne voulurent point tenir compte de cette consommation du mariage par procureur, et les courtisans n'en firent que rire. Si au lieu de se eontenter de ce mariage mystérieux par procureur, Maximilien était venu lui-même en Bretagne, et s'il avait réellement épousé la duchesse Anne, ce mariage n'aurait iamais été rompu, et l'indépendance ile la France aurait été exposée au plus grand danger, lorsque l'empereur, souverain des Pays-Bas, se serait trouvé en même temps souverain d'une province forte et belliqueuse au cœur de la France. Mais Maximilien sembla prendre à tâche de se tenir le plus loin possible de sa jeune épouse, et de ne reveler son mariage que lorsqu'il ne put le cacher (\*). »

Anssitôt qu'Anne de Beaujeu, sœur et tutrice du roi de France Charles VIII. eut connaissance de cette union, elle vit les conséquences funestes qui ponvaient en résulter pour la France, et disposa tout pour la rompre. Alain d'Albret, un des anciens prétendants à la main de la duehesse, consentit à remettre à la dame de Beaujeu la ville de Nantes, qu'il avait occupée durant les troubles de la Bretagne. Le maréehal de Rieux, Dunois, le prince d'Orange, qui tous avaient voulu marier la duchesse à Alain d'Albret ou au duc d'Orleans, mais non à Maximilien. furent gagnés, et bientôt on annonca à Anne de Bretagne que son mariage ne pouvait être regarde comme valide, ct qu'un nouveau pretendant, Charles VIII, se mettait sur les rangs. Comme Maximilien était retenu par les révoltes des Flamands, et que Charles vint avec une armie assièger Rennes ct conquérir sa femme, Anne, abandonnée a elle-même, fut contrainte d'accepter la main du roi de France.

(\*) Sismondi, Histoire des Français, t. X V, p. 92. Le mariage fut célébré le 6 décembre 149 t. Il fut stipulé dans le contrat, que si Charles VIII mourait sans enfants, la reine éponserait son successeur en cas qu'il filt libre, et, à son défaut, le premier prince du sang, afin que la Bretagne ne passât point aux êtran-gers. Ce qui avait été prévu arriva: Charles VIII mourut sans enfants, et Louis XII ouvrit aussitôt des négociations pour forcer Anne de Bretagne à remplir tontes les conditions du contrat. Il était, il est vrai, lui-même dejà marié avec une fille de Louis XI, mais il fit entamer un procès en divorce, afin d'être libre d'épouser la veuve de Charles VIII. Quatre motifs furent produits : « la parenté de Louis au quatrième degré avec Jeanne de France; l'affinité spirituelle qu'il avait avec cette princesse, dont le père, Louis XI, avait été son parrain; la contrainte et la violence qui avaient présidé à son mariage; enfin, la conformation physique de Jeanne, qu'on disait tellement contrefaite qu'elle ne pouvait avoir des enfants. » Tous ces motifs étaient sans valeur reelle : les deux premiers étaient mis à néant par la dispense de Rome obtenue pour ce mariage; les deux derniers étaient faux, et donnaient lieu en même temps anx procédures les plus scandalcuses contre une princesse vertueuse, fille et sœur de rois. Antoine de Lestang, docteur en droit, qui poursuivait le divorce au nom de Louis XII, pretendit que, lorsque ce prince s'était marié, comme il était ornhelin et privé d'appui, il avait été menacé d'être jeté à la rivière s'il n'acceptait pas une épouse pour laquelle il ressentait une extrême répugnance; et il chercha à prouver par témoins, que c'était ainsi que Louis XI traitait ceux qui s'opposaient à sa volonté. Il chercha également à établir, par témoins, le fait de la répugnance de Louis pour Jeanne; tous les propos que, dans une union pen heureuse de vingt-deux ans, le mari avait pu tenir coutre sa femme, furent répétés en justice et aggravés. Sans egard pour l'humiliation d'une malheureuse princesse qui n'était jamais plainte, sa difformité donna lieu à des procédures plus cruelles encore : l'avocat du roi voulut établir, par les allégations les plus grossières, que le mariage n'avait point été consommé et n'avait pu l'être. Il fut démenti formellement par Jeanne, qui non-seulement affirma que son mari avait usé , à plusieurs reprises, de tous ses droits sur elle, mais qui le prouva encore par plusieurs témoins, qui répétaient des propos de Louis. Cependant, lorsqu'il fut question de la faire examiner par des matrones, elle repoussa cette dernière humiliation; elle s'en référa au serment de son mari, qui, après de longues hésitations, ou se parjura, ou perinit qu'on produisit dans le proces un serment qu'il n'avait pas prêté. Les juges nommes par le pape, assistés des officianx du siège de Paris, étaient parfaitement décides d'avance à faire la volonté du roi : ils prononcérent la cassation du mariage le 17 décembre 1498, dans l'église de Saint-Denis d'Amboise, en présence du cardinal de Reims, de l'archevêque de Sens, de quatre évêques, de deux présidents au parlement de Paris, et d'un grand nombre de docteurs et de jurisconsultes. Jeanne se soumit à ce jugement : elle se retira parmi les religieuses de l'Annonciade, dont elle avait fondé l'ordre, et elle mourut à Bourges en 1505. Le roi lui avait donné l'usufruit du Berri et de plusieurs autres terres (\*). u

Ce fut le 8 janvier 1499 que Louis XII épousa Anne de Bretagne : de cette union naquirent plusieurs enfants. qui tous nioururent, à l'exception de deux filles dont l'ainée fut mariée au duc d'Angoulême, depuis François 1er. Anne de Bretagne précéda son second époux de quelque temps au tombeau. Louis XII revenait de distribuer son armée dans les places de la Picardie, à la suite de la campagne contre Henri VIII et Maximilien, lorsqu'à son arrivée à Blois, il trouva la reine Anne dans un ctat de souffrance et de dépérissement qui annoncait sa fin pro-(\*) Sismondi, Histoire des Français, t. XV,

p. 277.

chaine. « Depuis longtemps elle était tourmentée par la gravelle : elle en eut une attagne plus violente que les précédentes, le 2 janvier; elle y succomba le 9. Sa mort eut une influence immédiate sur la politique générale. Anne de Bretagne, par son caractère entier, impéricux, vindicatif, avait presque toujours dominé le roi. Celuici connaissait ses défauts, et l'en raillait en l'appelant sa Bretonne et en cherchant à lui faire sentir sa place par des traits fins et spirituels, car autant que nous pouvons le reconnaître dans Arnoldus Ferronius, qui a traduit ses réparties en latin, il avait beaucoup de l'esprit de conversation et de la gaieté qu'on vit plus tard se développer en France. Mais Louis était faible, il craignait les disputes, et il finissait

toujours par céder (\*). » Anne, dont les mœurs, les vertus privées et la bienfaisance ont été louées de tous les historiens, resta toujours sur le trône de France duchesse de Bretagne. Elle fit en effet donner à cette province les privilèges les plus etendus, et quand elle fut devenue mère, ce fut dans cette maison d'Autriche à laquelle elle avait un instant appartenu, qu'elle voulait chercher, au grand péril de la France, des alliances pour ses filles. Ainsi elle avait engagé Louis XII à faire donation, le 16 novembre 1513, à Renée, sa seconde fille, de tous ses droits sur Milan, Asti et Genes, pour qu'elle les portat en dot a celui des deux archiducs d'Autriche qu'elle épouserait, au choix de leur aieul, Ferdinand d'Aragon. Il est probable qu'elle voulait la donner au plus jeune, tandis qu'elle réservait toujours sa fille Claude à l'aîné. Dans les derniers jours de sa vie, elle appela encore auprès d'elle Fleuranges, fils du seigneur de Sedan, qui avait beaucoup de relations en Allemagne. « C'étoit, dit-il, pour quelque menée qu'elle vouloit faire avec le roi de Castille et toute la maison d'Autriche; et avoit le cœur merveilleusement affectionné à faire plaisir à

cette maison de Bourgogne. » D'autre part, elle avait toujours empêché le mariage de François d'Angouleme, duc de Valois, et liéritier présomptif de la couronne, avec Claude, sa fille aînée, encore qu'il eût été demandé par les états généraux, et que les deux eunes gens fussent fiancés depuis huit ans. « Lequel mariage, dit du Bellay, ne s'étoit su faire du vivant de la dite reine Anne, parce qu'elle aspiroit plutôt au mariage de Charles d'Autriche, pour cette heure empereur, dont avoit été pourparlé longtemps avant, qu'à celui du duc d'Angoulême; et disoit-on que l'occasion qui à cela mouvoit, étoit pour la haine qu'elle portoit à madamé Louise de Savoie, mère du duc d'Angoulême (\*). »

Anne de Russie, fille de laroslas grand-duc de Russie, épousa en 1044 Henri Ier, roi de France. C'est la seule princesse de cette nation qui ait été épousée par un de nos rois, et la cause de cette alliance est assez curieuse. A cette époque, les mariages entre parents, même d'un degré très-éloigné, étaient interdits par l'Église. Or, presque tous les princes de l'Europe occidentale étaient alliés par le sang, et il était difficile que quelque alliance défendue ne fournit pas aux papes un prétexte pour intervenir dans les affaires des rois. Henri Ier, qui avait eu sons les yeux l'exemple de son pere, Robert I'r, excommunié pour avoir épousé Berthe sa parente, résolut d'épouser Anne de Russie, dont il avait entendu vanter la beauté. Au bout de neul ans de mariage, Anne donna le jour à Philippe I'r, Après la mort de son mari, Anne épousa, en 1062, Raoul, comte de Crespy en Valois, bien que ce seigneur fut marié, que son divorce n'eût pas encore été consenti par l'Église, et qu'il fût parent de Henri Ier; aussi futil excommunié. Raoul, bravant les foudres pontificales, conserva sa nouvelle épouse. Cependant il finit par la répudier. Anne retourna alors en Russie où elle mourut.

<sup>(\*)</sup> Ibid. , p. 660.

<sup>(\*)</sup> Ibid., p. 66r.

Annebaut, bourg et seigneurie de Normandie (département de l'Eure), à deux lieues sud-est de Pont-Audemer.

ANNBAUT (Claude d'), marénia et ministre sous François l'et d'un des favoris de ce prince, justifica son crédit par son courage et son crédit par son courage et son crédit par son courage et son crédit par les consistres et de la couragin é de l'est par son comme le seu lionnme de la cour qui n'eût jamais eu en vue que le bien et Etat, et qui se foit papaurit dans les courages et les courages et

ANNÉE. — L'année est un espace de temps mesuré sur la révolution de de temps mesuré sur la révolution de la terre autour du soleil, et dont la durée set de trois cent soixante-ien jours cinq heures quarante-neuf minutes, répartis en douze mois de longueur inégale. C'est à l'article Calendare que l'on trouver les détaits réalifs à la fixation exacte de cette durée. Lei onus citerons seulement les diverses époques auxquelles l'année a commencé en France.

Le point de départ pour la numération des années est fixé à la naissance de Jésus-Christ. « L'usage de compter les années par celles de Jesus-Christ n'a été introduit en Italie qu'au sixième siècle par Denis le Petit, et qu'au septième en France, où il ne s'est même bien établi que vers le huitième, sous les rois Pepin et Charlemagne, Nous avons trois conciles, celui de Germanie, assemblé l'an 742, celuide Leptines, tenu en 743, et celui de Soissons, célébré l'an 741, qui sont datés des années de l'incarnation. Depuis ce temps-là, et surtout depuis Charlemagne, nos historiens ont coutume de dater les faits qu'ils rapportent, par les années de Jesus-Christ; mais ils ne s'accordent pas tous pour le commencement de

l'année.

« Nois trouvois huit manières différentes de commencer l'année chez les Latins. Les uns la commençaient

avec le mois de mars, comme les premiers Romains; les autres avec le mois de janvier, comme nous la commençons aujourd'hui, et comme les Romains l'ont commencée depuis Numa. Plusieurs la commencaient sept jours plus tot que nous, et donnaient pour le premier jour de l'année le 25 décembre , qui est celui de la naissance du Sauveur. D'autres remontaient jusqu'au 25 mars. jour de sa conception, ou de son incarnation dans le sein de la Vierge, communément appelé le jour de l'Annonciation. En remontant ainsi, ils commençaient l'année neuf mois et sept jours avant nous. Il y en avait d'autres qui, prenant aussi le 25 mars pour le premier de l'année, différaient dans leur manière de compter, d'un an plein, de ceux dont nous venons de parler. Ceux-là devançaient le commencement de l'année de neuf mois et sent jours, et comptaient, par exemple, l'an 1000 des le 25 mars de notre année 999 : ceux-ci, au contraire, la retardaient de trois mois moins sept jours, et comptaient encore jusqu'au 24 mars inclusivement l'an 999, lorsque nous comptons l'an 1000, selon notre manière de commencer l'année avec le mois de janvier, parce qu'ils ne la commençaient qu'au 25 mars suivant. D'autres commençaient l'année à Pâques, et en avançaient ou en reculaient le premier jour, selon que celui de Pâgues tombait : ceux-ci. comme les précédents, commençaient aussi l'année, environ trois mois après nous, tantôt un peu plus, tantôt un peu moins, selon que Pâques tombait en mars ou en avril. Il v en a enfin, mais peu, qui paraissent avoir commence l'année un an entier avant nous, en datant, par exemple, dès le mois de janvier l'an 1103, lorsque nous ne countons que l'an 1102 (\*). »

Grégoire de Tours et eu général les écrivains des sixième et septième siècles ont commencé l'année au mois de mars. La métropole de Reims commencait l'année au jour de l'Annon-

(\*) L'Art de vérifier les dates, p. 1v. Dissertation sur les dates, etc. ciation. Mais à partir des rois de la troisième race l'usage était de commencer l'année à Pâques. Si on ne peut marquer précisément le temps où cet usage a commencé en France, on sait qu'il a duré jusqu'à l'édit de Charles IX. donné à Roussillon en Dauphiné, l'an 1564, édit par lequel il est ordonné de dater les aetes publies et partieuliers, en commencant l'année avec le mois de janvier. Mais le parlement fit opposition à cette mesure, et ce ne fut qu'après plusieurs injonetions du roi qu'il se soumit. Le parlement n'adopta definitivement la nouvelle manière de commencer l'année qu'au premier janvier 1567.

En 1792, pendant la république, on établit un nouveau calendrier, et l'année commencait avec l'équinoxe d'automne (le 23 septembre). Voy. ANNEE RÉPUBLICAINE. Mais en 1805, Napoléon rétablit l'ancien usage, et le lendemain du 10 nivôse an xIII fut le

premier janvier 1806.

ANNÉE BEPUBLICAINE. L'ère républicaine date du 22 septembre 1792; l'année républicaine était divisée en douze mois de trente jours : rendémiaire, le premier, qui était aussi le premier de l'automne, prenait son etymologie des vendanges, qui ont lieu pendant ce mois; brumaire, le deuxième, des brouillards et des brumes très-basses qui couvrent la terre à eette époque; frimaire, le troisième, était ainsi nommé du froid, tantôt sec, tantôt humide, qui se fait alors sentir; nivose, le quatrieme, et le premier de l'hiver, tirait son étymologie de la neige qui blanchit la terre pendant ce mois; pluviose, le cinquième, devait son nom aux pluies qui tombent alors avec plus d'abondance; ventose, le sixième, était ainsi nommé des giboulées qui ont lieu à ce temps de l'année, et surtout du vent qui souffle alors avec plus de violence : germinal, le septième, et le premier du printemps, tirait son nom de la fermentation et du développement de la séve quand l'hiver est fini; floréal, le huitième, nommé ainsi de l'épanouissement des fleurs que la terre produit

pendant ce mois; prairial, le neuvieme, ainsi appelé à cause de la fécondité riante et de la récolte des prairies pendant ces trente jours; messidor, le dixieme et le premier de l'été, tirait son étymologie de l'aspect des épis ondovants et des moissons dorces qui couvrent les champs à cette époque de l'année; thermidor, le onzième, était ainsi nommé de la chaleur tout à la fois solaire et terrestre qui embrase l'air durant ce mois; fructidor, le douzieme, tirait son nom des fruits que le soleil dore et mûrit dans les dernier jours d'été. L'année était complétée par einq ou six jours appelés complémentaires.

ANNEMARIE, baronnie de la Brie française (département de Seine-et-Marne), qui appartenait au dernier siècle au trésorier de l'église de Saint-Martin de Tours, et comptait eing cent vingt feux, en y comprenant les hameaux de Cessov, Mour, Meigneux et Tenisy. ANNEUIL. - Il v avait encore au

dernier siècle deux fiefs de ee nom mouvant de l'évêché de Beauvais, et valant, l'un quatre mille et l'autre cinq mille

livres de rentes.

ANNEXE, droit d'annexe; il consistait dans l'enregistrement des brefs, bulles, dispenses, jubilés, indulgenees, et autres semblables rescrits qui venaient de Rome ou de la legation d'Avignon. Le parlement d'Aix était le seul en France qui jouît du droit d'annexe. C'est Louis de Forbin, doven et eonseiller garde des sceaux du parlement, ambassadeur pour les rois Louis XII et François Ier, au concile de Latran, auquel présidait Léon X, qui l'obtint en 1515, après avoir parlé devant ce coneile.

Anniou. - C'était au dernier siècle une seigneurie du Berri, relevant du eomté de Sancerre.

Annonay (Annonaum), ville du haut Vivarais (département de l'Ardè-, che) , avec titre de marquisat, qui anpartint successivement aux maisons de Levy-Ventadour et de Rohan-Soubise. C'est la patrie de Montgollier et de Boissy-d'Anglas. Le premier pont suspendu, construit en France, l'a été dans cette ville.

ANNUAIRE, recueil publié chaque année. La France possède plusieurs de ces recueils qui sont devenus fort importants. Nous citerons au premier rang l'Annuaire du bureau des longitudes, qui paraît chaque année, et publie des extraits de la connaissance des temps : l'Annuaire historique , fondé en 1818, par M. Lesur, et continué auiourd'hui par M. Ulysse de Tencé. Depuis plusieurs années un grand nombre d'administrations et de sociétés savantes publient leurs annuaires. Ce sont en général des livres d'une grande utilité, à cause des renseignements nombreux qu'ils renferment.

ANOBLISSEMENT.— Concession en vertu de laquelle un individu devient noble. On devenait noble par l'acquisition d'un fier, par finance, l'esercice des armes (les francs archers), par offices (fen totaires du roi. les magistrats des parlements, les officiers municipaux de certaines villes), etc. Les premières lettres d'anoblissement furent données, en 1270, par le roi Philippe le Hardi à Raoul, son argentier. Voycz NOBLESSE.

ANORD, village du Hainaut (département du Nord), dépendant au dernier siècle de la terre et pairie d'Avesne.

ANQUETIL (Louis-Pierre), né à Paris, le 21 janvier (1733, et mort le 8 septembre 1808, dans sas 84° année, or un lounne qui meur tout plende vice, se smis: « Neue Septembre 1808, dans sas 84° année, or un homune qui meur tout plende vice, se principaux ouvrages sont : l'Espril de la ligne, l'Intripue du cobinet, de la ligne, l'Intripue du cobinet, de la ligne, plus de l

précédent, se rendit célèbre par ses voyages dans l'Inde et par la découverte d'une partie des livres de Zoroastre, qu'il rapporta en France, et dont il publia une traduction qui, bien que fort obscure, souvent inintelligible et surchargée de contre-sens, (voyez BURNOUF, Eugène), fit beaucoup de

sensation à l'époque où elle parut : en effet, c'était le premier ouvrage où l'on pouvait connaître, non plus comme auparavant par les seuls récits des Grecs. les véritables doctrines religieuses des anciens Perses; Anquetil - Duperron est mort à Paris, en 1805, après avoir vécu depuis son retour des Indes comme un véritable brahmine. Voici quelques détails donnés par lui-même sur sa manière de vivre, dans une lettre aux amis qu'il avait laissés dans l'Inde : « Du pain avec du fromage, le « tout valant quatre sous de France, « ou le douzième d'une roupie, et de « l'eau de puits, voilà ma nourriture « journalière. Je vis sans feu, même en a hiver; je couche sans draps, sans lit « de plumes ; mon linge de corps n'est « ni changé, ni lessivé; je subsiste de « mes travaux littéraires, sans revenu, « sans traitcment, sans place; je n'ai « ni femme, ni enfants, ni domesti-« ques. Privé de biens, exempt aussi « des liens de ce monde, seul, abso-« lument libre, mais très-ami de tous « les hommes et surtout des gens de « probité, dans cet état faisant rude « guerre à mcs sens, je triomphe des attraits du monde ou je les méprise : a aspirant avec ardeur vers l'Etre su-« prême et parfait, j'attends avec « impatience la dissolution de mon corps. » Cependant, il aurait pu vivre dans l'aisance s'il l'avait voulu. On lui avait offert en Angleterre trente mille francsde satraduction du Zend-Avesta, et il refusa en France une pension de trois mille francs offerte par Louis XVI. une de six mille francs que le comité d'instruction publique voulut plus tard lui faire accepter. Enfin se trouvant trop riche par la rétribution à laquelle il avait droit comme membre de l'Institut, il v renonca, en refusant de prêter serment aux constitutions de l'empire.

ANSAR (Charles-Boniface-Felix), né à Arras, le 8 janvier 1796, entra à l'école normale en 1813, et fut successivement professeur aux collèges de Dijon, de llesancon et de Noulins; attaché en 1820, au collège de Saint-Louis à Paris, à l'époque de la fondation de ce collège, il s'est occupé avec zèle de publier divers ouvrages de géographie, livres et atlas, pour répaudre le goût de cette science, si peu étudiée. Il s'est surtout efforcé de ramener la méthode de Strabon, et au lieu de présenter aux enfants des listes arides et peu utiles de noms de villes et de fleuves, il a divisé la science en deux parties, la géographie politique et physique. Cette dernière, base véritable de toute étude sérieuse, est traitée à part; et la géographie politique est subdivisée en diverses sections. donnant à chaque période la description des États alors existants. L'université, secondant les efforts de M. Ansart, a adopté ce système et a dressé d'après ces idées le programme de l'enseignement géographique, lié depuis cette époque à l'enseignement de l'bistoire.

Ansauville (Ansaldi villa), bourg du duché de Bar, département de la Meurthe.

ANSE (Ansa ou Anteum), ville du Lyonnais (département du Rhône), à 4 kilomètres sud de Villefranche. Auguste y établit quatre cohortes, et six conciles y furent tenus. Elledevint plus tard une barounie qui appartenait, au dernier siècle, au comte de Lyon.

Asseats R, albé de l'ontenielle, de Luxeuil et de l'haign, et cicibre au neuvième siècle pour avoir le premier formé une collection des capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, qui etaient restés jusqu'alors écrits séparément sur des feuilles de veiln. Anseghe avait été intendant des princes, et employ é par le second à diverses négociations.

ANSELME OU ANSEL DE L'AON Naquit à Jaon, dans la preniere moité du onzième siècle, d'une famille de pauvres cultivateurs. Les premières années de sa jeunesse sont obscures. Oncroît qu'il cludia sous saint Anselme de Cantorbéry, le prenier et fameux adversaire du nominalisme, dans la célèbre abbaye du Bec. Quoi qu'il en soit, en peu de temps il fut capable d'enseigner. Vers'année 1076, il commença à donne des levons à Paris. Le

pape Eugène III dit de lui qu'il y fit revivre l'honneur des lettres et l'intelligence des saintes Écritures. Son école, où professa aussi Manegolde, le fondateur du monastère de Morbac en Alsace, attira de nombreux élèves, et fut, à vrai dire, le berceau de l'université. Toutefois, avant le commencement du douzième siècle. Anselme quitta ce théâtre de sa première gloire pour aller diriger les écoles de sa ville natale, qui l'avait élu chancelier on scolastique de cette église. Établi à Laon, il s'y partagea l'enseignement avec son frère Raoul ou Radulphe, Son frère donnait des lecons de belles-lettres et de dialectique; lui, de théologie, mais d'une théologie simple, retenue dans les liens de la plus étroite orthodoxie, cc qui commencait à devenir une rareté. Avee l'instruction la plus haute du temps. Anselme de Laon inculquait à ses élèves par ses exhortations, et mieux encore par ses exemples, les plus vertueux principes de conduite. Otton de Frisingen raconte que ceux qui sortaient de son école se faisaient reconnaître à leur extérieur sage et modeste. Un de ses disciples, le moine Vitunge, atteste, quelque part, l'attention et la fermeté qu'il avait à détruire, dans les enfauts de grande naissance qui lui étaien t envoyes, tous les germes d'orgueil et de faste. De toutes parts on accourait entendre les lecons des deux illustres frères, associés ainsi pour le salut des esprits et des âmes. L'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, les contrées les plus reculées du Nord avaient leurs représentants dans l'école de Laon. Les docteurs les plus célèbres venaient s'y mêler à la jeunesse studieuse. Vicelin, l'apôtre des Vandales et des Boliémiens, après avoir gouverné plusieurs années l'école de Brême, passa en France pour y suivre les cours d'Anselme et de Raoul. Guillaume de Champeaux. déjà vieux et couvert de gloire par ses luttes et son enseignement dans l'école de la cathédrale de Paris, où il égala presque d'avance les succès d'Abai-lard, Guillaume Champeaux lui-même alla étudier à l'école de Laon. Les plus saints et les plus savants personnages

de l'époque avaient puisé leurs lumières et leurs vertus dans cet illustre seminaire. Anselme pourtant resta modeste, refusa plusieurs évêchés importants, celui de Laon entre autres, et ne voulut pas même consentir à l'anoblissement et à l'élévation de sa famille, Mais son influence était considérable, et il en usa plusieurs fois pour s'opposer à des élections mauvaises et en déterminer de convenables. En 1113, Abailard, selon l'usage du siècle, vint l'entendre à Laon, ct choqué des idées du célébre professeur, parce qu'elles contrariaient les siennes, il eut le tort de méconnaître le génie d'Anselme et d'écrire ces lignes : « Je me suis approché de cet arbre pour · y cueillir des fruits, mais j'ai reconnu « que c'était un arbre stérile, semblable à ce figuier dont parle l'Écriture, qui fut maudit par le Sauveur du monde.» Le temoignage universel dement cet arrêt évidemment prononcé ab irato. Le 15 juillet 1117, Anselme mourut, et un cri unanime de douleur et d'admiration retentit sur sa cendre.

Sa principale étude avait consisté dans l'interpretation de l'Écriture sainte. Le P. Lelong cite de lui : une glose interlinéaire sur tout l'Ancien et le Nouveau Testament, avec la glose ordinaire : Bâle, in-folio, 1502 et 1508; des commentaires sur le Psautier, sur le Cantique des Cantiques, sur saint Matthieu, sur les Épîtres de saint Paul et l'Apocalypse, etc. Ces écrits sont oublies aujourd'hui, mais ils ont servi à en composer bien d'autres qui jouissent d'un grand renom dans la science théologique. Le meilleur éloge qu'on puisse en faire, et il est grand à coup sur, c'est de dire que plusieurs d'entre eux ont passe longtemps pour des ouvrages du maître même d'Anselme, saint Anselme de Cantorbéry, l'une des plus hautes intelligences que présente l'histoire.

ANSELME ( le père ), augustin déchaussé, a publié : l'Histoire généalogique et chronologique de la maison de France et des grands officiers de la couronne, 1674, 2 vol. in 4°. — La Science héraldique, 1675, in 4°. — Le Palais de Honneur, contennal te sganenologies historiques des ilhatris maisons de Lorraine et de Savoie, et de puissars nobles familles de France, possible de la contenta de la contenta de rejectoriques des ilhatres maisons de France et de plusieurs nobles familles de Franriques des ilhatres maisons de France et de plusieurs nobles familles de Franport, 1064. Le per Anseine est mort maison de la contenta de la contenta de puis de la contenta de la contenta de puissa de la contenta del la contenta de la conte

ANSELME ( Jacques - Bernard - Modeste d'), général de division, né à Apt le 22 juillet 1740, Montesquiou, sous les ordres duquel il servit à l'armée des Alpes, lui confia la conquête du comté de Nice. Cette opération. qu'il conduisit avec habileté, lui valut le commandement en chcf de l'armée d'Italie; mais l'indiscipline causée par le dénûment dans lequel on laissait cette armée, et l'incapacité de son chef à conduire de grandes opérations militaires, empécherent que le commandement d'Anselme fût signalé par quelque fait glorieux pour nos armes. Rappelé à Paris pour repondre sur les pillages et les excès de toute espèce commis par ses soldats, il fut emprisonné, et ne sortit de captivité qu'après le 9 thermidor. Heureux d'avoir échanné à ce danger, il rentra dans la vie privée, d'où il ne sortit plus jusqu'à l'époque de sa mort, arrivée en 1812. ( Foyes CAMPAGNES D'ITALIE. )

Ansours (de Ansoissis Castrum).
Terre et baronnie à 13 kilomètres
nord d'Aix en Provence (département
de Vaucluse), et possédée du treizième
au dix-septième siècle par la maison
de Sabran.

de Sabran.
Ansse de Villoison (d'). (Foyez
Villoison.)

ANSTRUDE, village et baronnie de Bourgogne (département de l'Yonne), à 7 kilomètres sud-ouest de Semur en Auxois.

ANTHOINE (Antoine-Ignace, baron de Saint-Joseph), ne à Embrun, en 1749; il entra dans la maison de commerce

d'un négociant de Marseille qui l'envova résider dix ans à Constantinople pour y suivre ses affaires. Ce fut dans cette résidence qu'Anthoine conçut le projet d'ouvrir de nouveaux débouchés au commerce de sa patrie. Ses mémoires remis à M. de Saint-Priest, ambassadeur de France à Constantinople, et envoyés à la cour de Versailles, parurent mériter une attention sérieuse. En conséquence, Anthoine fut chargé par le gouvernement de parcourir la Russie et la Pologne pour mieux étudier les questions qu'il avait proposées, et il sut, durant ces vovages, faire entrer dans ses vues les souverains de ces deux pays. Il obtint la permission de fonder à Cherson un établissement qui, recevant par le Dniepr les bois de construction venant du centre de la Russie et de la Pologne, les fit arriver par la mer Noire et la Méditerranée dans le port de Toulon. Jusqu'alors ces bois étaient venus par la mer du Nord, et il leur fallait trois ans pour ce voyage. Trois mois suffirent désormais pour les obtenir. Ce ne fut pas seulement à ce transport plus rapide que se bornèrent les avantages procurés à la France par l'établissement de Cherson, les négoeiants de Marseille purent aller chercher à Cherson les blés dont la France manquait dans les temps de disette, et que fournissaient en abondance la Crimée et les provinces méridionales de la Russie si fertiles en céréales. En un mot, le grand commerce avec la Pologne et la Russie par la mer Noire fut alors créé au grand avantage de nos villes maritimes de la Provence. Anthoine n'eut pas seulement pour lui-même le plaisir d'avoir ouvert un immense débouché aux entreprises de ses compatriotes, mais encore celui de faire une fortune considérable. dont il usa, du reste, de manière à mériter doublement la reconnaissance des habitants de Marseille. Jamais dit M. de Ségur, ses propres affaires ne l'empêcherent de se rendre ntile à ses concitovens : administrateur des hospices et membre du conseil de la ville, il ne cessa de faire le bien.

Ses soins actifs et ses avances généreuses contribuèrent beaucoup à préserver Marseille de la famine dont elle était menacée en 1790; aussi fut-il nommé suecessivement membre de la chambre de commerce, député au conseil général de commerce établi près du ministre de l'intérieur en 1803, membre du conseil municipal, candidat au corps législatif, puis au sénat conservateur, officier de la Légion d'honneur, maire de Marseille, etc. Déjà Louis XVI lui avait donné, en 1786, des lettres de noblesse; Bonaparte le nomma baron de Saint-Joseph. Allié à la famille impériale par sa femme (mademoiselle Clary, sœur alnée de la femme de Joseph Bonaparte, et de celle de Bernadotte. et mère de la duchesse d'Albuféra et de ladueliesse Deeres), il aurait pu aspirer à une haute position politique, mais il préféra la mairie de sa ville d'adoption, qu'il embellit de plusieurs monuments et où il mourut en 1826.

ANTHON (Castrum Anthonis), village et baronnie (dans le département de l'Isère), à 19 kilomètres est de Lyon; possède longtemps par les marquis

de Saluces.

Anthon ou authon, bourg de la

Beauce et l'une des cinq baronnies du Perche-Gouct (département d'Eureet-Loir), à 13 kilomètres sud-est de Nogent-le-Rotrou.

ANTHOUARD (d'). Voyez d'An-

ANTIBES (Antipolits), ville forte de Provence (departement du Var), à 72 kilometres nord-est, de Toulon, sur la uner, ois elle au pont pen étendu, mais très-bon. Suivant Strabon, cette ville fut fonde par les Mareallisis sur leterritoir des Décètes. Les Romains d'armes. Sous leur domination elle format une cité (Ciellas Antipolitana) de la seconde Arabonaise.

De la domination des Romains, la ville d'Authles passa successivement sons celle des Visigoths, des Ostrogoths, des Francs et des rois de Bourogne. Elle fut à plusieurs reprises ruinée par les Sarrasins et les Maures d'Afrique.

Jusque vers 1250, Antibes fut le chef-lieu d'un évêché: mais à cette époque le siège épiscopal fut transféré à Grave. Plusieurs rois de France, François I'r et Henri IV entre autres, la firent fortifler, et depuis cette époque elle est devenue une place fort importante. En 1746, elle fut assiégée par une armée anglo impériale commandée par le général Brown; après vingt-neuf jours de bombardement l'ennemi se retira à la nouvelle de l'arrivée du maréchal de Belle-Isle. Le comte de Sade défendit Antibes pendant ee siège mémorable. En 1815. Antibes opposa également une résistance opiniatre aux Autrichiens.

A un quart de lieue à l'ouest d'Antibes se trouve le golfe Juan ou Gour-Jan, l'une des rades les plus belles et les plus sûres de la Méditerranée. Ce golfe est situé entre l'île de Sainte-Marguerite et le cap de la Garoupe; sa plus grande largeur est d'environ cinq mille mètres sur une profondeur à peu près égale. C'est dans cette rade, près de Cannes, que Napoléon débarqua, le 1er mars 1815. (Vov. NAPO-LÉON, CENT JOURS).

ANTIGNAC (Antoine), né à Paris en 1772, et mort en 1825. Ce fut un chansonnier aimable, véritable épicurien à l'exemple des anciens convives du Caveau. Sa place comme poète est entre Panard et Désaugiers, mais audessous de l'un et de l'autre, car il n'avait ni la yerve du premier, ni l'abandon et le patriotisme du second Il avait exercé longtemps un emploi inférieur dans l'administration des postes aux lettres, et se disait à ce titre doublement homme de lettres.

ANTIGNY-LE-CHATEAU, village et seigneuric de Bourgogne (département de la Côte d'Or), érigée en inarquisat en 1654, en faveur de Claude de Damas, à 16 kilomètres ouest-nord-ouest de Beaune.

ANTILLES. - L'archipel des Antilles est situé entre l'Amerique du Nord et celle du Sud, est baigné à l'est par l'océan Atlantique et à l'onest par le golfe du Mexique et la mer des Antilles. Il se compose de quatre groupes

d'îles; l'un septentrional, formé d'une grande quantité d'ilots et appelé les îles Lucaves ou Baliama. Un autre groupe, au sud-est du précédent, comprend ce qu'on appelle les Petites Antilles ou iles du Vent : savoir, du nord au sud, les lles Vierges , Saint-Martin , Saba , Saint-Eustache, Barboude, Saint-Christophe, Antigoa, Monserrat, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique, Saint-Louis, Saint-Vincent, les Grenadilles, la Grenade, Tabago, la Tri-nité, la Barbade; au nord-est des Petites Antilles et au sud des îles Lucayes, s'étendent les Grandes Antilles, au nombre de quatre : Porto-Rico, la plus orientale, Haiti , la Jamaigue , et Cuba , la plus occidentale. Enfin, le quatrième groupe, appelé les îles sous leVent, longe la côte de la république de Vénézuela. Cesont, de l'est à l'ouest, la Marguerite, la Tortuga, Buen-Ayre, Curazao et Oruba.

Cet archipel, découvert en 1492 par Christophe Colomb, appartint d'abord à l'Espagne. Ce n'est qu'en 1625 que les Français s'établirent pour la première fois aux Antilles, en fondant un établissement à Saint-Christophe; dix ans plus tard, des négociants commencerent à exploiter la Martinique et la Guadeloupe, et vers 1660, ces deux îles produisaient déjà beaucoup de suere. Mais ce fut surtout sous l'administration de Colbert que la France acquit une grande puissance dans les Antilles. Ce ministre acheta un million, de différents propriétaires et pour le compte du gouvernement, les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie, de Grenade et des Grenadilles, les petites îles de Marie-Galande, Saint-Martin, Saint-Christophe, Saint-Barthelemi, Sainte-Croix et de la Tortne, En 1664, la France reconnut aux flibustiers la possession de la partie occidentale de Saint-Domingue, et les prit sous sa protection. La paix de Ryswiek confirma à la France la pro-

priété de cette importante colonie. Le funeste traité de Paris, en 1763, enleva à la France la Grenade, Saint-Vincent, Dominique et Tabago, qui furent cedees à l'Angleterre. Mais la paix de Versailles, en 1783, rendit Tabago à la France. En 1815, l'Angleterre nous restitua une faible partie de ces îles dont elle s'était emparée pendant la révolution. La France possède actuellement dans les Antilles, une partie de Saint-Martin , la Guadeloupe, la Désirade, Marie-Galande et la Martinique.

ANTIN, bourg et seigneurie du Bigorre ( département des Hautes-Pyrénées ), érigée en 1612 en marquisat, et en 1711 en duché. La maison de Pardaillan possédait cette terre depuis le seizieme siècle.

ANTOINE (Jacques-Denis), architecte, naquit à Paris le 6 août 1733 et y mourut le 24 août 1801. Cet habile artiste s'est acquis une juste réputation par la construction de l'hôtel des Monnaies de Paris, qu'il éleva de 1768 à 1775, et de la facade du Palais de Justice du côté de la place. Il lit partie de l'ancienne Académie d'architecture et de l'Institut.

ANTOMMARCHI, médeein corse, remplaça auprès de Napoléon, pendant sa captivité à Sainte-Helène, le docteur O'Meara. Il acquit bientôt la confiance de son malade, et une étroite amitié s'établit entre eux. Antomuarchi a publié une relation des derniers moments de l'empereur, et le masque de Napoléon, qu'il a moulé peu de temps après la mort de son ami.

ANTONELLE (Pierre-Antoine, marquis d'), naquit à Arles et embrassa la cause de la révolution avec ardeur. Il composa un écrit intitulé Catéchisme du tiers état, qui le sit nommer maire d'Arles. En 1791, il fut chargé d'une mission à Avignon, dans le but de préparer la reunion du Conitat à la France, et fut ensuite envoyé comme député, par le département des Bouches-du Rhône, à l'assemblée législative. Plus tard il fut juré au tribunal révolutionnaire, et figura dans les procès de Marie-Antoinette et des girondins. Depuis le 9 thermidor, il fut impliqué dans plusieurs procès, celui de Babœuf entre autres, et subit plusieurs déportations. Proscrit au 3 nivôse, il parcourut l'Italie et s'occupa

de nouveau de l'étude de la philosophie et des arts. Il revint ensuite à Arles, où Napoléon le laissa vivre en

repos; il y mourut en 1819.

ANTRAIGUES. (Foy. ENTRAIGUES.) ANTRESME OU ENTRAME, bourg d'Anjou (departement de la Mayenne), forma au dernier siecle une baronnie valant eing ou six mille livres de rentes, et dont la juridiction s'etendait sur neuf paroisses. En 861, Salomon, due de Bretagne, y rendit hommage à Charles le Chauve.

ANTRUSTIONS. - On appelait ainsi les fidèles du roi, sous les Mérovingiens. Leur nom venait de ee qu'ils juraient fidélité (trust) à leur chef. ( Vovez LEUDES. )

ANVERS. - Ville de Belgique, sur la rive droite de l'Escaut, à 272 kilo-

mètres nord-est de l'aris. Cette ville, fort ancienne, devint surtout importante au seizième siècle par son commerce et par les nombreux événements qui s'y passèrent. Pour ne nous occuper que de ceux qui intéressent l'histoire de France, nous citerons l'election de François, duc d'Anjon, au rang de due de Brabant en 1582, et sa defaite en 1583. En 1746, le maréchal de Saxe prit Anvers après un bombardement de plusieurs jours. En 1792, le général la Bourdonnaye s'empara de cette place, et Anvers devint le chef-lieu du departement des Deux-Nèthes. Sous l'empire, Napoléon y fit faire de nombreux travaux qui devaient rendre Anvers le port le plus important de la mer du Nord: en effet, l'Escaut a sept cent quarante-sept metres de large sur vingt environ de profondeur, devant Anvers, et trois bassins creuses par ordre de Napoléon permettent aux plus grands bâtiments de venir s'amarrer le long des quais. La citadelle, construite en 1567 et restaurée en 1701 d'après le système de Vauban, fut rendue presque imprenable par Carnot. Les Anglais, en 1809, sous la conduite de Chatam, essayerent de brûler la flotte française et de détruire les fortilications; mais Bernadotte empêcha les Anglais d'accomplir leur projet. Le 5 mai 1814, Auvers fut enleré à la France, et donné au nouveau royaume des Pays-Bas, L.c 29 novembre 1832, la citadelle d'Autrers, que les Hollandais s'obstinaient à conserver après la revolution de Belgique, fut assigée par les Français commandés par le maréchal Gérard, Le 23 décembre, le baron Chassé rendit la citadelle aux Français, après une défense digne de l'attique.

ANVILLE (d'). Voir D'ANVILLE. ANZIN, village du département du Nord, à 2 kilomètres de Valenciennes, célèbre par des mines de houille. C'est en 1724 qu'elles commencerent à être exploitées. La France est redevable de cette source immense de richesses au marquis Desandrouin ct à l'ingénieur Jacques Mathieu. Desandrouin emplova trois millions à faire pendant quatorze ans des essais, qui furent longtemps infructueux en raison de la profondeur des veines de charbon; en effet, les puits d'extraction jusqu'à trois cent quatre-vingtneuf metres de profondeur à plomb. Ces mines emploient anjourd'hui plus de cinq mille ouvriers.

AORT OU ORTHEVIELLE, bourg du département des Landes, avec titre de vicomté, à 16 kilomètres sud de Day

Aosra (Augusta Practoria), ville de Piémont, a 96 kilometres au nord de Turin, sur la rive gauche de la Doire, a cité sous l'empire cilec'hein de sous-préfecture du département de a Doire. Aoste fut prise le 12 juin 1794 par les Français, et repfise le 16 mai 1800 par le general Lannes. Elle a cité rendue au roi de Sardaigne après les traités de 1814.

AOUST (J. M., marquis d'), naguit à Douay, et embrassa avec enthousiasme les principes de la révolution. Envoya par le baliliage de Douay aux états généraux, en 1789, il vota la réunion de la noblesse au tiers état; il fut deputé à la Convention, en 1792, et s'y fil stinguer par son patriotisme. Après lesiègede Lille, il fut envoyé en mission dans les dipartements du Nordet du Pas-de-Calais, revint sièger à la Convention, et sevit exte des d'acobins comme ancien

marquis. Depuis il fut nommé par le Directoire commissaire près l'administration centrale du département du Nord. - De ses deux liis, l'ainé, Eustache, officier d'infanterie, partagea les opinions de son père et devint l'un des meilleurs généraux de la république. Une accusation, provoquée par des inimitiés personnelles, lui fit attribuer les revers de Perpignan, et il fut condamné à mort. Le second, Adolphe, officier de marine, émigra en 1792, et. rentré au 18 brumaire, fut noumé par le premier consul, maire de la commine de Quincy, et enfin, en 1811, président du collège électoral de l'arrondissement de Donay, mais se servit de son influence pour trahir celui auquel il la devait. Il mourut pendant la restauration.

Λουτ 1792 (journée du 10). - Le 5 millet 1792, l'assemblée nationale, instruite que de nouveaux rassemblements de troupes étrangères se formaient sur nos frontières, avait mis en question la déchéance de Louis XVI et proclamé cette formule solennelle : Citoyens! la patrie est en danger! Tous les Français en état de porter les armes avaient été appelés à la défense commune, des bataillous de volontaires avaient été enrôles, et un camp s'était formé à Soissons, L'arrivée des federes marseillais a Paris avait porté l'exaltation à son comble, quand on apprit tont à coup qu'une armée composée de soix ante-dix inille Prussiens, et de soixantehuit mille Autrichiens, Hessois et émigres, marche sur la frontière, précédée du fameux manifeste de son genéral, le duc de Brunswick, (voir BRUNSWICK), quimenaçait d'effacer Paris de la surface de la terre, si Louis venait à y souffrir le plus léger outrage. Quelle réponse faire à une aussi insolente provocation? La déchéance du roi, tel fut l'avis unanime. Aussitot plusieurs sections décident que si l'assemblée ne prononce pas cet arrêt devenu nécessaire au salut commun, on sonnera le toesin pour que le peuple se lève tout entier. Des le 3 août, la section des Quinze-Vingts avait arrêté que les ci-

toyens se reuniraient à neuf heures du

matin, en armes, sur la place de la Bastille, et qu'ils se foindraient aux citoyens du faubourg Saint-Marceau; mais sur une lettre de Petion, alors maire de Paris, elle avait consenti à attendre jusqu'au jeudi, à onze lieures du soir, la décision de l'assemblée. A cette époque, la Favette, qui avait quitté l'armée confiée à ses soins pour venir arrêter un élan que lui-même avait excité, avait échoné dans sa tentative pour fermer les clubs, et s'était vn appeler devant l'assemblée pour y répondre de sa conduite. Son acquittement, prononee le 8 août, semblait faire craindre un pas retrograde. Jamais, se disait-on, l'assemblée ne votera la déchéance du roi, puisqu'elle vient d'absoudre celui qui a voulu lui rendre son autorité. C'est alors que le comité eentral des fédérés et les clubs prirent le parti de se soulever, et d'arracher le pouvoir à des mains qu'ils jugeaient inhabiles et coupables. Dans la nuit du 9 au 10, tous les membres de la commune furent changes; les commissaires des guarante-huit sections les remplacerent, sans qu'il soit possible de dire par quelle influence, les procès-verbaux de eette seanee étant perdus. La nouvelte commune decida le mouvement : ses eommissaires furent revêtus de pouvoirs illimités pour sauver la patrie. Le général en chef de la garde nationale, Mandat, qui avait dou-ble les postes des Tuileries et ordonné d'attaquer la colonne qui se porterait au ehâteau, fot cité à la barre de la commune, et le eonseil de la commune ordonna son arrestation et son remplacement par Santerre. Mandat firt tué sur les marches de l'hôtel de ville. et sa mort jeta la cour dans l'irréso-

Les Tuileries étaient défendues par deux mille quatre cents gardes nationaux dévouses au roi et choisis par heur deux deux de la commentation de la commentation de la commentation de centaines de volontaires royaux et douze pièces de canon. Ces forres étaient disseninées sur les quais, la place du Carrousel alors obstruée de majsons, et la place de la Concorde. Mais le roi ne sut pas tirer parti de cette position, et dès que les cityens se présentèrent devant le château, cédant aux conscils de Roderer, il se rétigia avec sa famille dans le sein de l'assemblédégislative. Cette conduite etl été noble, si le roi eld donné aussitôt l'ordre aux troupes royalistes de ne faire aucune résistance; mais il laissa l'attaque commeneer, et n'ordonna à la garde suisse de cesser le feu que lorsqu'il vit la bataille perdue.

Cependant toutes les dispositions de Mandat avaient échoué. Le poste de l'hôtel de ville qui devait résister à la colonne du faubourg Saint-Antoine forte de quinze mille hommes, n'avait pu tirer lorsqu'elle déboucha par l'arcade Saint-Jean; le poste de Henri IV sur le Pont-Neuf avait été mis en déroute par les Marseillais; et vers dix heures l'attaque du château commença. « Les Suisses s'v étaient retranches : ils parurent aux fenêtres et donnèrent des signes de fraternité. Pour faire connaître qu'ils n'avaient pas l'intention de tirer sur les citoyens, ils jetèrent quelques eartouches et les papiers qui les enveloppaient. Les Marseillais s'avancèrent les premiers. Plusieurs montèrent le grand escalier; mais lorsqu'ils furent en haut et prêts à entrer dans les apportements, ils virent qu'on avait tout disposé pour la plus vigoureuse défense. Des barrières étaient placées à l'intérieur des portes pour en interdire l'entrée; des canons étaient pointés de manière à tirer du haut de l'esealier en bas. On ouvrit une des barrières comme pour parlementer. Westermann s'avanca, et adressant la parole aux officiers suisses, il les invita à fivrer le château aux citoyens; qu'ils n'avaient personne à y garder, puisque le roi et sa famille n'y étaient plus; qu'ils sortiraient avec tous les honneurs de la guerre et en frères; que les Suisses et les Français étaient amis. Les officiers suisses furent sourds à ce langage. Westermann s'adressa alors aux soldats, et, leur parlant allemand, il teur fit observer que teurs officiers voulaient dn sang, qu'ils voulaient les faire battre avec les Français. Les soldats parurent un moment ébranlés; un jenne officier suisse sortit des rangs et vint se joindre aux citoyens (\*). »

Alors les Suisses commencerent le feu, et les Marseillais furent obligés de fuir. Encouragées par ce sucees, les troupes rovales opérerent une sortie qui faillit les laisser maîtres du champ de bataille. « Mais les canonniers de la commune firent des merveilles; eux et les Marseillais donnèrent aux uns le temps de revenir de leur premier mouvement de fraveur et de se rallier; aux autres, le temps d'arriver; à tous, celui de se reconnaître et de s'entendre. » Bientôt l'attaque recommenca avec fureur, et les assiégeants, secondes par la gendarmerie, cernèrent les Suisses de toutes parts et les tuèrent. Le château pris, les citoyens pénétrèrent dans toutes les chambres et y tuèrent les Suisses qui s'y trouverent (\* \*).

Nous avons déjà dit que le roi, dès la nouvelle de la marche des citoyens des faubourgs, s'était rendu dans l'assemblée qui tenait ses séances dans l'ancien manège des Tuileries. Après avoir traversé le jardin, non sans péril, il parvint enfin à entrer dans la salle des séances, se placa avec sa famille sur les sièges destinés aux ministres, et dit à l'assemblée: « Jesuis venu ici pour évi-« ter un grand crime; et je pense que je ne saurais être plus en sûreté qu'au
 milieu de vous, Messieurs.
 Le président répondit au roi qu'il pouvait compter sur la fermeté de l'assemblée nationale; et un membre avant fait observer que l'assemblée ne pouvait délibérer en présence du roi, Louis et sa famille allèrent se placer dans la

loge du Logographe.

Pendant que l'assemblée délibère sur les événements, on entend gronder fe canon, et on apprend que le clâteau vient d'être forcé. Ce fut en ce moment que le roi avertit le président qu'il

(\*) Extrait du récit de Pétion.
(\*\*) Il esteurieux de savoir que parmi les
assiegeauls figurait comme observateur, Napoléon Bonaparte, alors jacobin. (Voir une
ettre écrite par lui à M. Nandin, Histoire
parlem. de la révolution, t. XVII, p. 56.)

venait de faire donner ordre aux Suisses de ne point tirer. Il n'était plus temps. Des députations arrivent de plusieurs sections et demandent la déchéance du roi. Alors Vergniaud preud la parole et dit : - Je viens, au nom de la commission extraordinaire, vous présenter une mesure bien rigoureuse; mais

je m'en rapporte à la douleur dont
 vous êtes pénètres, pour juger com bien il importe au salut de la patrie
 que vous l'adoptiez sur-le-champ.

L'assemblée nationale, considérant que les dangers de la patrie sont parvenus à leur comble;

Que c'est pour le corps législatif le plus saint des devoirs d'employer tous les moyens de la sauver; qu'il est impossible d'en trouver d'efficaces, tant qu'on ne s'occupera pas de tarir la source de ses maux;

Considerant que ces many derivent principalement des défances qu'a inspirées la conduite du chef du pouvoir exécutif dans une guerre entreprise en son nom contre la constitution el l'indépendance nationale; que ces défiances on provoqué, des diverses parties de l'empire, un ven tendont à la révocation de l'autorité déleguér à Louis XVI,

vocatione de Fautorité délegaré à Join XVI, Considerant intaminis que le corps léconsiderant intaminis que les corps lepar aucunes surraptions; pue dans les circonstances où l'est a ladée des évenements imprévus pet toutes les lois, il ne pout contiere e qu'il doit à a fidelrie includerailable de l'eure-cult rout les roisses, il ne pout concilere e qu'il doit à a fidelrie includerailable de l'eure-cult rout les roisses du tempe de la faiterté, plutde de la laisser périr, qu'en recourant à la souveriante du pruje, et pevanti en même temps le précautions indépensables pour que re recours ne sout résie ce qui soit ; par des trabinos; décréte ce qui soit ; par des trabinos; deréte ce qui soit ; par des trabinos; de-

Art. s. Le peuple français est invité à former une convention nationale. La commission extraordinaire présentera demain un projet pour indiquer le mode et l'époqué de cette convention.

Art. 2. Le chef du pouvoir exécutif est provisoirement suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce que la Convention nationale ait prononcé sur les mesures qu'elle croira devoir adopter pour assurer la souveraineté du peuple, et le règne de la liberté et de l'ésalité.

L'assemblée s'occupa ensuite de nommer de nouveaux ministres : Roland. Clavière, Servan, Danton, Monge et Lebrun furent élus. Quelques jours après elle ordonna que la famille royale

serait enfermée au Temple.

APANAGES. - Le sens de ce vieux mot français vent dire dotation. Selon Bretonnier, appaner une fille, c'est la doter, lui donner une dut suffisante suivant sa condition; et du Cange dit dans son glossnire, apanare, id est, panem ac cibum porrigere. Ce mot. applique d'abord à tonte dotation, a fini par ne plus être employé que pour distinguer les dotations princieres. On sait que, sous les deux premières dynasties et surtout sous les Mérovingiens, la France fut à plusieurs reprises partagée entre les enfants mâles des rois défunts. A partir de Hugues-Capet, ces partages cessèrent; le fils ainé succéda seul, en vertu de la loi des fiefs, à la couronne, et les rois se contenterent de donner a leurs enfants pulnés des dotations pour vivre convenablement suivant leur état. C'est ee que Ragueau (\*) détermine ainsi. En la maison de France, n'y a partage, mais apanage à la volonté et arbitrage du roi pere ou du roi frère régnant; et ce, depuis le commencement de la troisième lignée des rois de France; car auparavant l'empire

s'est partogé...

Les apanages ne furent régis d'abord par aucune loi fixe, mais seulement il agrès la volouté arbitraire du
donateur. On distingue dans l'histoire
des apanages quatre (poques : 1º depnis Hugues-Capet (987) jusqu'o Philippe-Auguste (1890); 2º depuis Philippe-Auguste jusqu'a Philippe le Bel
(285); 3º depuis Philippe le Bel jusqu'a la révolution (1789); 4º depuis phirevolution jusqu'a notre époque.

Pendant la première période, le principal apanage fut celui que le roi Robert dunna à son ills Robert et à ses héritiers, successeurs et ayants cause. Ct apanage était le duelé de Bourgugne, qui ne revint à la couronne qu'à la mort de Philippe de Rouvre, dernier membre de la première maison

(\*) Gloss, du droit franc, au mot Apanage.

de Bourgogne. « Est-ce à titre de succession et nonde récersion? » Comme le fait remarquer M. Dupin. Louis le Gros donna, en 1137, à Robert son fiis, le comté de Dreux, qui fut acheté par Charles V, des filles auxquelles il était échu.

Dans la seconde période, le nombre des apanages fut plus considérable, et on commença à établir quelques règles pour leur réversion au domaine royal. Saint Louis, en 1268, donna à Jean son fils le comté de Valois; à son cinquicine fils, les seigneuries de Mortagne et de Bellème; à son sixième lils. Robert, le comté de Clermont; et il décida que les apanages reviendraient à la couronne si ses fils mouraient sans héritiers directs (sine herede de corpore suo). Les collatéraux se trouvent exclus de la succession aux apanages ; mais les filles resterent en possession du droit d'y succèder. Ainsi, par les arrêts de 1309 et de 1315, Robert, comie d'Artuis, ne put obtenir le comté d'Artois au détriment de sa tante Mathilde, bien qu'il invoquât l'application de la loi salique à la succession des apanages.

Pendant la troisième période, le nombre des apanages devint plus considérable, et leur legislation se completa. Philippe le Bel, en 1314, donna le comté de Poitiers à son lils Philippe le Long, mais exclut les lilles de la succession de cet apanage; et, en 1322, lorsque Jeanne, fille de Philippe le Long, réclama la succession de l'apanage de Philippe, elle fut déboutée de sa demande. Le roi Jean le Bon donna à son fils Philippe le Hardi le duché de Bourgogne, et oublia dans l'acte de donation de stipuler le retour à la couronne. Charles V, en octobre 1374, rendit une ordonnance par laquelle les princes du sang n'auront plus d'apanages, mais seulement un revenu fixe en fonds de terre. Cette loi sage ne fut pas observée de long-temps. Louis XI donna, en 1461, à son frere Charles, le duché de Berri, à la condition de retour à la couronne. à l'extinction de la ligne maseuline; en 1467, lorsque Louis XI voulut céder la Normandie à son frère, les états, assemblés à l'ours, s'y opposérent et objectérent le danger de cette cession, et le serment qu'avait fait le roi de ne séparer rien de la couronne. Parut enlin l'ordonnance sur le domaine, rendue en 1566 par Charles IX, et qui servit des lors de base à toutrs les questions relatives aux apanages. L'article première est ainsi conqu.

Le domaine de notre conronne ne pent cirre aliène qu'en deux cas seulement; « l'un, pour apanage des puinés mides de la maison de France; aunquel cas y a retour « à notre conronne par leur décés saus milées, en pareil estat et condition qu'estoit lédit « domaine lors de la conression de l'apanage, nouoblastant toutes disposition, possession, eagle expres ou taisible, fait ou intervenu » pendant l'apanage. «

Cest d'après les principes contenus ans l'étit de 1866 que firent concédes, en 1566, l'apanage de l'enri, duc d'Anjou; en 1656, l'apanage de Gaston, compose des dantes d'Ordes et 1661, l'apanage de Philippe de 1661, l'apanage de Philippe de Prince, Frère de Louis XIV. composé des ducies d'Ordesus, Valois et Chortres, avec la seigneurie de Montargis; en 1711, l'apanage de Charles, duc de Berrit, en 1771, l'apanage de Samhas-mee du coute d'Artois (Charles X.).

Le préambule des lettres patentes du 7 décembre 1666, par lesquelles on ajoutait, à l'apauage du comte d'Artois, le duché de Berri, donne l'historique des apanages et indique l'idée qu'on s'en formait à cette époque.

L'apange des cafants puiries de la maion de trance a toujours eté considéré comme représentant le partage de la morabie qui antième de des pretage de la comme de la comme de la comme de la tage destructif de la sauvenainté, par la januaise et la rishié des princes, par failaibli-sement des forces de l'autorité, ou prasadé, au commencement de la troisien race, que la controure, le plus éminent de presentant de la controure, le plus éminent de que les fafés, que les maines du gouverment féodal, aloirs en vigueur, déféraient en cutier à l'aio des males; la nature, qui cantière l'aio des males; la nature, qui ne parle pas moins au cerur des rois qu'à utra migles, lerr à inspiré de doire leurs enfants puintés, et de leur proverer une aubitier de la comparation de la comparation de la perie de la souversineté dont la citacie prive. Enfants de l'Etat, ils ont pris dans rois non prédecesseurs, les parts et persion qui leuro mét éassignées. Le vous de la nation a vié rought, et la royanté a acquisité un manifer de la souversinet de principe et par sa longue observance qui n'à souffert aucune interrupion, a mévid d'ètre placée au rang de bois fondamentales

La révolution de 1789, en détruisant la monarchie et les vieux débris de la féodalité, conserva cependant la royauté et les apanages des princes du sang. Le rapporteur de la loi du 13 août 1790 s'exprimait ainsi : « Nous avons tous reconnu que la nation unissant « irrévocablement à son domaine le patrimoine de ses rois, contractait, « par cela même, l'obligation de four-« nir à leurs enfants puinés une sub-« sistance proportionnée à l'état de « leur rang et à la splendeur de leur « origine ; que, comme tout autre dé-« biteur, elle avait le droit de s'acquit-« ter de cette dette, de la manière la « plus convenable à son rang, en leur « abandonnant des jouissances fonciè-« res, ou bien en leur assignant des « rentes annuelles sur le trésor pu-

Plusieurs lois, celles du 22 novembre 1790, du 6 août 1791, confirmirent ces idees, et on declara que « les ilis pulhas seront élevés et eutretonus aux dépens de la liste civile, jusqu'à ce qu'ils se marient, ou qu'ils sacent atteint l'âge de vingt-tinq ana accomplis. Aoîrs il leur sera assigné, sar le trésor national, des rentes apanagères, dont la quotité sera déterminée, à chaque époque, par la égislature en activité. »

En 1792, une nouvelle révolution renversa l'édifice monarchique que la révolution girondine avait seulement modillé, et les apanages et rentes apanagères disparurent avec la royauté, Un des premiers actes de Napoléon, devenu empereur, fiut de faire revivre les institutions nonarchiques. Les apamages furent rétablis par le senatus-consuite de l'an Art. On y lit que les princes français (Joseph et Louis), et a l'avenir les fils puines de l'empereur seront traités conformément aux Jois de 1790. Le sénatus-consuite de 1810 rétablit les apanages ouvertement, et les appela par leur nom.

La restauration retablit les apanages en faveur des membres de sa fanille, et rendit au due d'Orléans, par ordonnance des 18 et 20 mai 1814, l'ancien apanage de sa famille.

Apres la révolution de 1830, l'appage d'Orfonse set rentré, en vertu de la loi du 2 mai 1832, dans le domaine de la couronne. Il semblati qui une liste eivile et un domaine privé considérable suffiriarient à famille royale, et que la vieille institution des apanages, triste reste de la fecdalité, tomberait en désurèule; il a'en a rien été. Mais, grâre au bon sens public, les tentatives faites jusqu'iei pour la rétablir, sont denuerres sans succes. Voir DOTATION.

APCHEN, village du Languedoc (dieportement du Puy-de-Doine), à 5 kilonatres ouest de la Truevre, et à 27 kilonatres nord-ouest de Mende. C'était une des luit baronnies du Gévaudan, et elle composait anciennement seize paroisses. Au milieu du douzieme siecle, elle passa dans la naison de Châteauneuf, et, eu 1636, dans celle d'Uzés.

APCHON, gros bourg de la haute Auvergne (departement du Cantal), et aneiennement baronnie fort etendue, relevant de l'évéché de Clermont; son possesseur se nommait le premier baron de la haute Auvergne. Au commencement du quinzieme siècle, elle passa dans la maison de Saiut-Germain.

APENNINS ( département des ), formé de la partie orientale de la république de Génes; borné au nord par les départements de Génes et du Tarça, à l'est par la principauté de Lucques; à l'ouest par le departement de Gênes, et au sud par le golfe de Gênes, ce au sud par le golfe de Gênes, Cedepartement, traversédel'ouest

à l'est par la chaîne des Apennins qui idome son non, renfermait l'important golfe de la Spezzia. Son chefieu était Chiavari; il était divisée na trois arrondissements: de Chiavari. So autrois et de Poutreuoli et de Sarzane. So surfect de Poutreuoli et de Sarzane. So surfect de l'autrois de la composition de Sk,000 habitants: Ceb population de Sk,000 habitants: Ceb partement, perdu par la France en 1814, fait aujourd'hui partie du royaume de Sardaigne.

APITOYEURS. — On désignait ainsi, au commencement de la révolution, eeux qui plaignaient le sort des émigrés, des prêtres réfracteurs, en uu mot, des ennemis de la révolution.

APOSTAT. — En matière religieus, on appelle ainsi un lomme qui abandonne sa religion pour embrasser une autre croyance. Dans ces derniers temps on a, en matière politique, appliqué e mot aux hommes qui, reniant eurs principes, se font, par des moits d'intérêt personnel, les défenseurs d'une cause ou d'un parti que jusqu'a tors ils avaient combattu avec ardeur.

APOTHICAIRE. - Ce mot est remplacé, depuis la révolution, par celui de pharmacien. Il faut remonter jusqu'an treizième siècle pour trouver l'origine de l'état d'anothieaire, C'est à cette époque qu'on voit l'apothicaire confondu avec les épiciers, les droguistes et les herboristes, faisant partie avec eux de la corporation dite des épiciers; corporation qui n'était classée qu'au dernier rang des quatre métiers désignes sous le nom de drapier, d'orfévre, de pelleticr, d'épicier, ainsi qu'on le voit dans la transaction que Philippe-Auguste passa, en 1222, avec. l'évêque de Paris, et dans laquelle il fut stipulé que l'évêque aurait dans le parvis de la cathédrale un membre de ces quatre métiers. Plus tard, cependant, la corporation des épiciers parvint a se faire classer au second rang, alors même qu'il en eût été établi deux nouvelles. Chaque corporation était gouvernée par six maîtres ou gardes. chargés de faire observer les statuts et privilèges. Ces gardes remplissaient dans les eas ordinaires les fonctions de juges; et, comme les juges et les consuls des villes municipales, ils portaient la robe de drap noir, à collet et manches pendantes, bordée de velours de même couleur. Chaque corporation avait son lieu de réunion pour la tenue de ses assemblées. Celle des épiciers se réunit d'abord dans l'église de l'hôpital Sainte-Catherine; ensuite successivement à Saint-Magloire, dans le chœur de Sainte-Opportune, et enfin aux Grands-Augustins. On la désigna sous le nom de corps de marchands grossiers. épiciers, apothicaires, qui comprenait les droguistes et les herboristes, Jusqu'au milieu du quinzième siècle, on y comprit encore les chandeliers, Saint Nicolas était leur patron, Pour faire partie d'une corporation, il fallait faire un chef-d'œuvre; les apothicaires furent plus rigoureusement que les autres membres de la corporation soumis à cette formalité.

Nous avons déjà dit que cette sorte de classement des apothicaires dans les corporations n'avait lieu, au treizième siècle, que dans la ville de Paris. L'ordonnance qui l'avait prescrit n'avait pas d'effet hors du ressort de cette ville. Il en était alors de même de toutes les ordonnances qui se rendaient dans quelque vue d'intérêt public. Plus tard, cependant, on étendait leurs dispositions à d'autres localités. C'est ce qui fit que dans le reste de la France l'exercice de la profession d'apothicaire ne fut réglé que postérieurement à l'ordonnance qui l'avait réglé pour Paris. Il est à remarquer toutefois que la première ordonnance qui fut rendue par Philippe le Bel, concernant le corps des épiciers et des apothicaires de Paris, et ayant seulement pour objet de les assujettir à ne vendre qu'à des poids autorisés, s'étendit aussi a l'exercice des mêmes professions dans plusieurs autres villes de France. Il est vrai que cette ordonnance fut rendue dans la première moitié du quatorzième siècle; et qu'à cette époque, la science administrative était plus avancée qu'elle ne le fut un siècle et demi plus tard.

Cependant, le 22 mai 1336, le roi Philippe rendit une ordonnance qui fut provoquée par la faculté de méticine, et dispos que les proditicirs et leurs valets, ainsi que les herboristes, serient tenus de monter à la faculté les médecines luxatires et les opials qui ne se gardionit pas longtenys, acant qu'elles fusent conflets qu'elles servieul bonnes et freulikes, selon ce qui configuration de la company de la configuration de la company de la configuration de la company de la configuration del configuration de la configuration del configuration de la con

En 1353, paru une ordonnane du roi Jean, en tête de laquelle on lit un considerant ainsi conçu: Nous acons appris que, par convolitse ou ignorance, on administre des médecines trop vielles ou autres, ce qui produit et pourroit encore produire a l'avent publicare s'eclandres et houvet einents, trité et santé de nos subjets, nous acons ordonné, etc., etc.

D'après cette, ordonnance, le chef de la corporation des épiciers, qui comprenait les apothicaires, assiste de deux maitres en médecine, selon l'expression de l'époque, nommés par le doven de la faculté de médecine, et de deux apothicaires élus par le prévot de Paris ou son lieutenant, dut faire deux visites par an, chez tous les apothi-caires de Paris et de ses faubourgs; et une telle importance fut attachée à ces visites, qu'avant d'y procéder, les médecins durent jurer en présence du doven de la faculté, et les deux apothicaires en présence du prévôt ou de son lieutenant, que, selon leur science et conscience, sans haine ni favenr a l'égard de personne, ils se conformeraient à l'ordonnance; donneraient conseil et aide, et que leur visite n'aurait pour objet que l'utilité publique et celle des corps humains. Préalablement le chef de la corporation dut jurer lui-même que bien et loyaument conformément à l'ordonnance, sans haine ni rancune, ni retard, il ferait et parferait les visites au profit commun et de la chose publique, et par le conseil de deux médecins et de deux apothicaires; qu'en outre il requerrait

deux fois par an le prévôt de Paris ou son lieutenant de faire nommer les deux médecins et les deux apothicaires. Les apothicaires de la ville et des faubourgs durent jurer à leur tour, en présence du maître de la corporation et des quatre assistants, à chaque visite, qu'ils déclarcraient la vérité, tant sur les médecines que sur toutes autres choses appartenant au corps du métier, le tout sans mensonge ni fraude; qu'ils déclareraient aussi quelles étaient leurs médecines anciennes et nouvelles; qu'ils tiendraient leur livre qu'on appelait l'antidotaire Nicolas (ce livre tenait lieu alors du codex d'aujourd'hui), corrigé par les maîtres du métier, au conseil desdits médecins et assistants; qu'ils ne mettraient en vente aucune médecine corrompue, et ne remplaceraient point les fraîches par les anciennes; qu'ils ne se serviraient que des poids reconnus bons par les visiteurs; qu'ils feraient tous les serments exiges pour l'exercice du métier; que , lorsqu'ils voudraient préparer médecine laxative ou opiat, ils ne les confectionneraient point sans les avoir montrées au maître du métier; etque, quand ils auraient confectionné une médecine, ils écriraient sur le vase qui la renfermerait, le mois où elle avait été faite, et qu'ils la jetteraient si la corruption la gagnait; qu'ils ne vendraient ni ne donneraient aucune médecine qui, contenant un poison, serait dangereuse et pourrait occasionner des avortements, à gens hors de la foi chrétienne, ni à qui que ce fût, s'ils ne savaient que celui auguel ils vendraient telles marchandises fut maître ou sciencier, ou maître en médecine, et bien connu, et s'ils n'avaient la certitude que la demande avait été faite par expresse ordonnance du médecin qui les avait envoyé quérir; qu'ils ne souffriraient pas la fraude, si quelque médecin voulait leur faire vendre leurs médecines plus cher qu'il n'était juste, afin de participer au gain; qu'ils ne vendraient pas plus cher eux-mêmes par haine contre le malade; que lorsqu'ils auraient mis en pots mé-

decines, électuaires ou opiats de longue conservation, ils mettraient sur les pots l'an et le mois de la confection, et qu'ils n'en vendraient qu'à un prix loyal et modéré; que si grossiers (marchands en gros) ou apothicaires venaient à Paris leur offrir médecines simples ou composées, mauvaises ou corrompues, pour les leur vendre, non-seulement ils n'en achèteraient point, mais encore ils dénonceraient les dits grossiers ou apothicaires au prévôt de Paris et à son lieutenant; qu'ils ne souffriraient pas que lesdits grossiers se coalisassent pour leur vendre trop cher, et de préférence à certains d'entre eux seulement ; que s'ils avaient acheté quelques mauvaises on vieilles médecines, qu'on n'aurait pas trouvées dans la visite, ils n'en vendraient à aucun apothicaire hors Paris et les faubourgs, ni pour quelque ville ou château que ce fût, ni à aucun barbier, ni à tout autre; qu'ils péseraient leurs médecines chaque fois qu'ils les délivreraient. La même ordonnance dispose enfin que nul ne pourra faire partie de la corporation à Paris, s'il ne sait lire les recettes, préparer et confire, et s'il n'a personne qui sache le faire pour l'aider; qu'à l'avenir, on recevra un nombre suffisant d'apothicaires : qu'attendu que les valets des apothicaires font souvent des médecines à l'insu de leurs maltres, ils prêteront le même serment que lesdits inaîtres; et que si les maîtres trouvent chez eux de mauvaises compositions, ils devront les enlever: et que ceux chez lesquels on en trouvera seront punis par le prévôt de Paris, selon la gravité du méfait ; que les herbiers jureront d'administrer bien et loyaument, et de faire leurs clystères, emplâtres, jus ou herbes selon l'ordonnance écrite du médecin; que le maître du métier, assisté comme il a été dit, pourra faire pour le bien commun des règlements que les apothicaires jureront de tenir et garder, comme aussi ils iureront de tenir de bon miel et de bon sucre cafetier on sucre blanc; de ne pas confire à miel ce qui doit l'être à sucre; que leurs

faites, sans mêler le vieil avec le examinés, approuvés et assermentés nouvel.

Depuis le règne de Jean jusqu'à celui de Charles VIII rien ne fut change à l'exercice de la profession des apothicaires. Nous ferons remarquer toutefois qu'aucune mesure prise depuis et jusqu'à nos jours, dans l'intérêt de ceux qui ont recours aux ressources de la pharmacie, n'a surpasse la tres-sage prévoyance dont fit preuve alors l'ordonnance dont il s'agit; aussi la consideration dont fut entouree la profession d'apothicaire, dans ce temps même où elle faisait partie de la corporation ou figuraient les épiciers, d'apothicaire. fit-elle de tels progrès que, malgre Une ordone l'accroissement du nombre de ceux qui s'y livraient, ils n'en devinrent pas moins fort riches, ainsi qu'on s le vit, lorsque en 1467, Louis XI, se voyant menace d'une descente en France par Edouard d'Angleterre, auquel les ducs de Bourgogne et de Bretagne allaient se joindre, ordonna la formation d'une garde nationale, composée tande de mestier, ficiers, nobles, marchands, gens d'église, que aultres, lesquels feroient desbannieres pour y servir bien armés de jaques, brigandines, sallades, harnois blancs, voulges, haches et aultres: laquelle chose ful faicle. Ces bannieres furent au nombre de soixante et une ; et l'on vit la corporation des épiciers et des apothicaires réunis, en former une des plus nombreuses et des plus riches.

La profession d'apothicaire était, vers la fin du quinzième siècle, réglée comme on vient de le voir, lorsqu'au mois d'août 1484, pendant la minorité de Charles VIII, il fut rendu une ordonnance qui, résumant tout ce qui avait été prescrit jusque-là, et consacrant ce que l'usage avait fait juger utile, constitua ce qu'on peut appeler le premier code des pharmacieus. Entre autres dispositions de cette ordonnance, on trouve celle qui, en conferant aux veuves des apothicaires le droit de vendre et préparer des médicaments, les assujettit à faire gérer

décoctions seront complètes et par- leur apothicairerie par des serviteurs comme elles; et c'est dans cette même ordonnance que l'on voit pour la premiere fois les apothicaires epiciers séparés des simples épiciers. Ce fut en vain que ces derniers, auxquels se joignirent les merciers qui, peu à peu, avaient empiété sur leur commerce. s'élevèrent contre les nouveaux statuts; le prévôt de Paris n'en prescrivit pas moins l'execution de l'ordonnance, des dispositifs de laquelle il resultait que les apothicaires pouvaient bien exercer l'état d'épicier, mais que l'épicier ne pouvait point exercer celui

Une ordonnance de Louis XII, du mois de juin 1514, coufirma cette importante disposition; prescrivit les conditions auxquelles les apprentis apothicaires seraient examines et recus apothicaires à l'avenir, et fixa les droits que les nouveaux recus auraient à payer aux anciens.

En 1556, un arrêt du parlement ordonna, sous peine de cent marcs d'amende, de punition corporelle et de la hart, l'execution de nouvelles mesures quant aux visites, à la préparation des remèdes et à l'observation des quiproquo rédigés par six docteurs de la faculte dans les dispen-

En 1638 furent publiés de nouveaux statuts qui servent encore de base aux règlements qui régissent l'exercice de la pharmacie. D'après l'édit qui les promulgua, la corporation des apothicaires se trouva bien régulièrement constituée; mais elle eut à se défendre et contre la faculté de médecine, qui voulait la dominer et la mettre dans sa dépendance, et contre les épiciers, qui voulaient profiter de leur union avec les apothicaires pour participer, comme env, aux benéfices qu'offrait la vente des drogues, des compositions médicamenteuses, etc. Usant de beaucoup de ménagements envers les premiers, et repoussaut à bon droit les derniers, elle triompha des uns et des autres. Vers cette époque se livrait, entre les médecins et les apothirades?

eaires de Londres, lecombat que chanta, sous le titre de Dispensary, le poête et médecin anglais Samuel Garth, cette œuvre fut comparée par ses contpatriotes au Lutrin de Boileau. Voltaire en imita l'exorde dans les vers suivants:

Muse, raconto-moi les débats salutaires Des médecina de Loudre et des apostucaires s Contre le geure humain ai longtemps réunis, Quel Dieu ponr nous sauver les rendit conemis? Comment laissécrat-ils respirer leurs malades Pour frapper à grands coups sur levrs chees cama-

Comment changèrent-ils leur coiffure en armet, La seringue en canou, la piùle en boulet? Es condurent la gloire: acharnes l'un sur l'autre, Ils prodignaient laur vic et nous laissaient la môtre.

De 1638 à 1777, plusieurs actes de l'autorité se succédérent sans apporter aucun changement notable en ce qui réglait les conditions mises à la réception des apothicaires, ou à l'exercice de leur profession. Des prétentions. des discussions interminables s'élevaient encore fort souvent entre les épiciers, les apothicaires et les médecins. Une déclaration du roi, du mois d'avril 1777, y mit fin, en créant le collège de pharmacie, et disposant qu'à l'avenir les maîtres en pharmacie ne pourraient plus s'occuper d'épicerie, non plus que les épiciers de préparation, manipulation ni mixtion medicinales. La même déclaration interdit aux communautés séculières ou régulières, aux hôpitaux, aux religieux mendiants, de vendre et débiter aucune drogue simple ou composée. Elle s'occupait encore de la réception des pharmaciens, et des mesures propres à prévenir les abus ou accidents qui pouvaient résulter de la vente et de la livraison de poisons on de drogues dangereuses. Enfin, le 10 février 1780, les statuts promis par la déclaration de 1777 furent accordés, pour mettre fin aux différentes prétentions, aux difficultés continuelles qu'élevaient les membres du collége de pharmacie.

Ce fut dans cet état des choses qu'en 1789 l'assemblée nationale trouva tout ce qui se rapportait à l'enseignement et à l'exercice de la pharmacie. Elle accepta d'abord le collège de phar-

macie, tel que l'avait créé la déclaration de 1777: et, obligée ensuite d'introduire dans toutes les institutions quelques innovations réclamées plus ou moins impérieusement par les temps présents, elle chargea son comité de salubrité publique de prendre toutes les informations nécessaires sur l'état actuel de l'art de guérir dans toute la France. Il résulta de ce rapport que de nombreux et graves abus resultaient de ce que la profession de pharmacien était exercée par des gens dépourvus des qualités requises. Un décret, sanctionne par le roi le 17 avril 1791, disposa que nul ne pouvait exercer l'état de pharmacien, sous les peines portees par les lois et règlements concernant cette profession, s'il n'avait été recu ainsi qu'ils le prescrivaient. Toutefois, ce décret ne suffisait pas à tous les besoins et ne remédiait pas à tous les abus. Enfin fut promulguée la loi du 21 germinal an xI de la republique, qui créa une école de pharmacie à Paris, à Montpellier et à Strasbourg. D'après les dispositions de cette loi, nul ne peut, aujourd'hui, exercer la pharmacie en France s'il n'est recu dans une de ces écoles. Sont seuls exceptés les officiers de santé, nouvelle profession instituée par la loi sur l'exercice de la médecine, qui permet, à certaines conditions et avec de notables restrictions, d'exercer, dans l'étendue seulement du département où on aura été reçu, quelques parties de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie.

Nous dirons, en terminant cet article, qu'unjourd'hui se pharmaciens, devenant plus utiles par suite des connissances qu'on exige d'ex pour leur accorder un diplôme, se sont acquis des droits à la consideration publique, et justifient la décision du gouvernement qui les admet la faire partie de l'acadénie royale de médecine, à l'égal des méderins et des chirureises.

APPASTIS OU PACTIS, et, dans le latin dumoyen âge, Appatiamentum, désignait une contribution de guerre payée par les habitants d'un pays conquis. « Encore avez-vous bien oui conter, dit Froissart, de Geoffroi test-noire Breton qui tenoir à la gannison et fort chatel de Ventadour en Limosin. Ce Geoffroi ne s'en fut jamais parti pour nul avoir. Car il tenoir ledit chatel de Ventadour comme sien et son propre hierlinge, et avoit mis tout le pays à certains percié, et parmi tout le pays à certains percié, et parmi roient en paix dessous lu et demeuroient en paix dessous lu et demeuroient.

APPEAUX. — Les juges d'appeaux ou d'appel étaient ceux devant lesquels on portait en première instance les appellations de quelqucs autres juges.

APPRAUX VOLAGES. — Ces sortes d'appels, généralement usités dans le Laonnais, avaient pour but de soustraire une cause aux juges ordinaires, pour la porter par-devant le bailli de Vermandois.

« Appel volage, dit Boutiller (\*), est communement usité en Laonois plus qu'ailleurs, et ceci se fait sitost qu'aucun est adjourne devant le juge à certain jour; il peust venir au juge, au jour, ou devant, ou soit que la cause soit encommencée ou non, et dire: « Sire juge, vous m'avez faict « adjourner par devant vous à la re-« queste de tel, si qu'on me dit que " j'ai cause d'appeller de vous, et de « votre jurisdiction, et pour ce en « appellé-je d'appel rolage. Et le doit a aussi nommer en l'appel faire. Et « pour soutenir des maintenant mon « appel volage, je vous adjourne par-« devant monseigneur le bailly de « l'ermandois, ou son lieutenant au « premier siége de Laon, au jour de « la prochaine assise contre moi à « voir soutenir mondit volage appel, et si vous cuidez que bon soit, « soyez y. Des maintenant intime ma « partie averse qu'elle y soit si bon " lui semble, pour voir par moi sou-\* tenir mondit appel volage, et n'y « faut adjournement. » Ne peut aussi le juge appellé, ny oseroit proceder en outre, sur peine de attempter. Et si le juge ne compare au jour, l'ap-

pellant auroit comparu, el commission pour faire adjourner et interiner. Et si l'appellant avoit alors prouvé que le juge eust ainsi appellé et adjourné, lors seroit à l'appellant donné deffaut en cas d'appel.»

On le voit, les appeaux volages de Loon n'étaient autre chose qu'un empièrenent des gens du roi; aussi ces appels finirent-lis par disparaltre devant les plaintes nombreuses qu'ils soulevaient. Au quatorzieme sècle, la royauté n'avait plus besoin de ces moyens detouries pour étodre ouvertement son action et son influence sur tout le territoire.

APPEL. - Le droit d'appel semble avoir existé en France des les premiers temps de la monarchie, mais sans former alors, comme depuis, un second degré de juridiction dans la hiérarchie judiciaire : ce n'était guère qu'un simple recours au roi, qui, assisté de son conseil, c'est-à-dire, des principaux fonctionnaires civils et militaires, ainsi que des grands dignitaires ecclésiastiques, reformait les jugements rendus par les comtes ou centeniers, suivant la qualité des personnes et l'importance du litige : Charlemagne, voulant rendre la voie de l'appel plus facile, en avait confié le soin aux Missi dominici: mais la juridiction des envoyés royaux ne tarda pas à être méconnue par la plupart des seigneurs. et l'usage de l'appel disparut entièrement sous la diversité des justices féodales.

Plus tard, l'appel fut remplacé par le combat judiciaire : comme le fait observer Montesquieu, la nature de la décision par le combat étant de terminer l'affaire pour toujours, n'était pas compatible avec un nouveau jugement et de nouvelles poursuites. Toujours jaloux d'étendre leur autorité, les rois de France s'étaient efforces de ressaisir l'administration de la justice ; déjà. sous le nom d'appel de faux jugement, Philippe-Auguste était parvenu à établir le recours, en cas de deni de justice, de la cour du vassal à celle du suzerain; et comme il était le suzcrain de tous les barons de son royaume, il

<sup>(\*)</sup> Somme rurale, liv. st, lit. 14.

se trouva investi du droit d'intervenir dans tous les cas où ils auraient refusé de juger: saint Louis acheva l'œuvre de son predicesseur en proscrivant le comba judiciaire dans tontes les justices de ses domaines, et en ordonnant que les appels de faux jucements seraient décidés sans bataille, et u uniquenent d'après les movens respectifs de droit des parties. L'ordonnance de 1200 posati ainsi le principe

de l'appel: Se aucun veut fausser jugement, ou pais, ou il appartient que jugement soit faussé, il vi gurar pas les bidaille, més les clains, et les respons, et les autres destroins de pet seront apportes u nostroins de pet seront apportes u nostroins de pet et donces les jugement ou l'ent, et et (qui sera trouvé en son tort l'amendera selon la contuna de la terre.

Note that the control of the control

L'assemblée constituante, consacrant les deux grands principes de liberté de législation et de l'égalité des citovens, établit l'appel en principe, et, par la loi du 16-24 août 1790, fonda le premier système complet d'organisation judiciaire. Les dispositions de cette loi n'ont subi depuis que de légères modifications. La constitution du 22 frimaire an VIII créa des tribunaux d'appel dont l'organisation est toujours restée la même, malgré les dénominations diverses de cours d'appel, de cours impériales, et de cours rovales, qu'ils ont successivement recues. (Voyez ORGANISATION JUDI-CIAIRE).

APPEL COMMED'ABUS. Voyez ABUS.

APPLICATION ( ÉCOLE D' ). Voyez

APREMONT, ville avec titre de marquisat, en Poitou (département de la Vendée), à vingt-quatre kilomètres des Sables-d'Olonne.

APRÈS DE MANNEVILLETTE (Jean-Baptiste-Nicolas-Denis d'), naquit au Havre le 11 février 1707, et fut l'un des plus habiles hydrographes que la France puisse eiter. Fils d'un capitaine de vaisseau de la compagnie des Indes, il vovagea de bonne heure et étudia l'astronomie et la géometrie avec succes. Il concut, vers 1735, le proiet de publier de nouvelles cartes des côtes de l'Inde et de la Chine. Son travail était achevé en 1745; il le publia sous le titre de Neptune Oriental, et ne cessa d'y travailler jusqu'en 1775, époque à laquelle parut la deuxième edition. Cet ouvrage a conservé sa réputation; et bien que certaines corrections soient devenues nécessaires, le Neptune Oriental fait encore autorité parmi les marins. D'Après mourut le 1er mars 1780.

AQUIGNY (Aquiniacum), bourg de Normandie (département de l'Eure), avec titre de baronnie, à onze kilo-

nietres nord d'Evreux.

Agrix (Louis-Claude d'), fameux organiste, né à Paris le 4 juillet 1694, mort le 15 juin 1772. A l'âge de six ans Il joua du claverien devant Louis XIV, et, six ans plus tard, il fut nommé organiste du Petit-Saint-Antoine. En 1727, il l'emporta sur Romeau dans un concours juible. Son fils quitta sa profession pour faire des vers; mals il casion:

On souffla pour le père, en siffla pour le fils.

AQUITAINE. — Avant la conquête
de la Gaule par César, l'Aquitaine ne

se composali que du pars compris entre les Pyrénces, la Garonne et l'Atlantique; Auguste lui donna pour limites les Cévenues et la Loire; depuis cette époque, jusqu'à la conquête de la Gaule par les barbares, l'Aquitaine fut divisée en trois parties; l'Aquitaine première et seconde, et la Novempopulanie.

La première Aquitaine, qui forma depuis les proviners de Berry, d'Auvergne, de Quercy, de Gévaudan, d'Albigeois, de Limosin, de Rouergue, de Velay, avait Bourges (dvaricum ou Biturigum Cuborum) pour metropole, et comprenait les peuples suivants:

ch.-lieu Augustonemetum (Clermont). Bituriges Cubi..... Arricum (Bourges). Bett , ..... Aque Nition (Bourbon Lancy) ou Sitellia (Tiel). Cadurci . ..... Dirana Codurerum (Cabora) Gobali . .... Anderitum f. abalerum (Jayouls). Eleutheri , ..... Albigu (Alby). Lamorices , ..... Augustoritum Lemovicum (Limoges). Ruteni . ..... Segodunum Rutenorum (Rhodez). Velauniou Vellari, ch.-lieu Russio Vellacorum (Saiut-Paulien).

La seconde Aquitaine, qui forma depuis les provinces d'Angoumois , de Bordelais , de Médoc, d'Agenois, de Périgord, de Poitou , de Saintonge, avait Burdigala (Bordeaux) pour métropole; elle comprenait les peuples suivants ;

Agerinates, ch.-Hen Inculisma (Angouléme). .... Oppodem Aguitanorum (Rions?). Aquitant , ..... Oppedum Belendorum (Ba-Belendi . Bituriges - Virigei, . . . . Burdigela (Bordeaux). Medule . (Castelnau de Medulorum ... Aginnam Nitiobrigum Nittobriges . (Agen). ..... Feinne Petrocorterum Petrocorri, (Périgueux). Pietoner . ..... Limanam Pietonum (Poltiers). . Mediolanum Santonum Santones . (Saintes). Surcasses. ..... Oppidum Successiam (Sancata).

La Novempopulanie, qui forma plus tard les provinces de Béarn, Bigorre, et presque toute la Gascogne, avait pour métropole Elusa (Fause), et comprenait les neuf peuples suivants: Auxiliat Ebastes, th.-lim Elusa (Eause) et Climbers

rom Augusta (Auch) pour les Aucii.

Brachoni ch. Lieu Brochonou (Recro).

Bigerones . Tribe Bigeronium (Tarbe).

Concent, Corrent Concentium (SilntErristed de Commission).

Lationnes . Legislam (Concentium (SilntBretsed de Commission).

Lationnes . Ayan Tarbellice (Day).

Taroutes . Ayan Tarbellice (Day).

Taroutes . Fres Islii on Anser (Aire).

Vastet . Comes Franta (Basa).

L'Aquitaine proprement dite fut soumise aux Romains par le jeune Crassus, l'un des lieutenants de César; mais la domlnation romaine n'y fut définitivement établie qu'après les victoires de Messala, qui, sous Auguste, réprima les revoltes des Aquitains.

tains. Sous le règne d'Honorius, une partie de l'Aquitaine fut cédée aux Visigoths, qui s'emparèrent de tout ce pays vers l'an 466, sous leur roi Evaric. Les Visigoths se maintinrent en possession des trois Aquitaines jusqu'au temps de Clovis, qui les leur enleva en 507, après la victoire de Vouillé. Cependant les Visigoths resterent maîtres de cette partie de l'Aquitaine que l'ou appelle Septimanie. Plus tard, l'Aquitaine fut partagée entre les rois de Neustrie et d'Austrasie; mais l'autorité des Francs fut souvent ébranlée par des révoltes qu'ils réprimèrent avec peine. La Novempopulanie tomba vers l'an 600 au pouvoir des Gascons, qui s'y établirent malgré les Francs, et se choisirent un duc, qui fut enfin obligé de faire hommage aux rois de France.

En 630, Dagobert I's érigea l'Aquitaine en royaume en faveur de son fils Charibert, qui gouverna ce pays, ainsi que ses successeurs, jusqu'en 770.

Charlemagne avant vaincu Hunold et soumis l'Aquitaine à l'autorité des Austrasiens, donna le rovaume d'Aquitaine à son fils Louis le Débonnaire, couronné roi en 781. Ce royaume se composait de la première et de la deuxième Aquitaine, de la plus grande partie de la Novempopulanie, de la Septimanie et des Marches d'Espagne, Toulouse en était la capitale. En 817. Louis le Débonnaire donna l'Aquitaine à son fils Pepin I'r, qui fut remplacé en 838 par Charles le Chauve son frère. A ce dernier, succédérent Pepin II et Louis le Bègue, qui fut le dernier roi d'Aquitaine. Louis le Bègue étant devenu roi de France en 877, réunit l'Aquitaine à la France. Nous ne parlerons pas ici des nombreuses invasions des Sarrasins, des Normands et des Hongrois dans l'Aquitaine; elles

sont racontées à l'article Invasion

A l'époque de l'établissement de la féodalité, les Aquitaines se partagèrent en une infinité de liefs, dont les noms et l'historier sont donnés dans les Ax-NALES, p. 50 et suivantes.

Le nom de Guyenne paraît être l'altération d'Aquitaine corrompu en Quitania, Quiania, Quianie, et enfin Guyenne.

ÁRAGO (Dominique-François), auiourd'hui secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences pour les sciences physiques, et membre de la chambre des députés, est ne à Estagel, près de Perpignan, le 28 février 1786. A quatorze ans, il ne savait pas encore lire, et pourtant en 1804 il était élève, et parmi les plus distingués, de l'école polytechnique. Au sortir de cette ecole, le ininistre de l'intérieur le nomma secrétaire du bureau des longitudes, et peu de temps après, en 1806, il fut chargé, avec M. Biot et deux commissaires espagnols, de continuer la grande opération géodésique de Delambre et Méchain, destinée à donner une mesure parfaite de l'arc du méridien terrestre, entre Barcelone et Dunkerque, mesure qui a servi de base au nouveau système métrique. Il fut troublé dans cet important travail par la guerre d'Espagne. Au moment où les Français envahirent la Peninsule, il fut pris et incarcere dans le fort de Roses. Après plusieurs mois de captivité, il lui fut permis de s'embarquer pour la France; mais dans le trajet, il tomba dans les mains d'un corsaire qui l'emmena à Alger. Il dut sa liberté à l'intervention chaleureuse du consul français, et dans l'été de 1809, il fut de retour à Paris avec ses manuscrits. qu'il avait trouvé moyen de sauver.

Depuis, il se livra tout entire à la science, dont il a cu l'honneur de reculer les bornes. Il dirigea surtout ses recherches sur la propriété de la lumière dans le système des ondes, et il arriva à des résultats nouveaux et d'une grande importance. Young et Merlin en Angleterre, Fresnel et Fourier en France, avaient fait de belles

découvertes sur la singulière propriété de la lumière appelée polarisation; M. Arago, qui, des ses débuts, avait dejà traité ce sujet avec M. Biot, sut le féconder encore, et en tirer sur la constitution physique du soleil les plus heureuses, les plus ingénieuses conséquences. Ensuite, sur les pas de MM. Arnstedt et Ampère, il agrandit le champ de la science relativement à l'électro-magnétisme. Il découvrit qu'on peut aimanter une verge d'acier en la placant au centre d'un courant électrique convenablement dirigé, et reconnut, le premier aussi, l'action exercée par un barreau de cuivre mû circulairement sur l'aiguille aimantée. Il serait trop long de compléter ici la liste de ses nombreuses déconvertes. On peut en voir un grand nombre dans les Mémoires de l'Institut, dans les procès-verbaux de l'Académie des sciences, dans l'Annuaire du bureau des longitudes, et dans les Annales de physique et de chimie, que M. Arago a fondées avec M. Gay-Lussac, Ajoutons que plusieurs savants français et même étrangers rapportent dans leurs mémoires le premier honneur de quel-ques-uns de leurs travaux aux idées, aux indications qu'ils ont puisées dans la correspondance ou les entretiens de cet illustre astronome et physicien. M. Arago est le premier savant francais qui ait obtenu la médaille d'or appelée copley medal, que la Société rovale de Londres decerne chaque année, et il l'a obtenue d'un vote unanime. Pourtant il lui est arrivé plus d'une fois, comme on l'a remarqué à ce propos, de contester aux Anglais les inventions dont ils sont fiers, notamment celles de la machine à vapeur. Mais un savant comme lui, si pénétré de la relation qui existe entre l'industrie et la science, et si constamment occupé à mettre la seconde au service de la première, ne ponvait manquer d'emporter le suffrage de l'Angleterre. M. Arago est avant tout un savant pratique. Aussi, indépendamment des additions nouvelles qu'il s'elforce de faire aux richesses scientiliques, il s'est donné, et ce n'est pas la moindre part

de sa gloire, la mission de populariser les résultats déjà obtenus, et d'initier la foule à la connaissance de la nature. Pour cela, il écrit chaque année, dans l'Annuaire du bureau des longitudes, d'excellentes notices pleines de faits et de clarté; pour cela encore, il fait à l'Observatoire, depuis qu'il a donné sa démission de professeur d'astronomie à l'école polytechnique, des cours aussi élégants que substantiels, où tous les âges et toutes les conditions viennent puiser les vérités les plus ardues transformées en une nourriture agréable et facile. Depuis 1830, il appartient à la chambre des députes, où il siège dans les rangs des opinions les plus hardies, et son influence y est grande, surtout dans les discussions qui réclament des connaissances scientifiques. C'est lui qui a porté la parole pour l'opposition dans la question des forts détachés, par quelques lettres et une discussion orale tres remarquables, et dans la guestion des chemins de ferpar un rapport dont la célébrité est encore toute récente.

encore toute recente.

Son flis aîné, M. Emmanuel Arago, a débuté il y a deux ans dans le barreau, après avoir publié quelques essais ilttéraires qui ne sont pas sans valeur, et il paraît déterminé à se reufermer dans sa nouvelle carrière.

Le frère aîné de M. Arago, M. Jean Arago, est mort, il y a deux ans, après une vie aventureuse et glorieuse, général en chef des armées républicaines du Mexique.

Son second frère, M. Jacques Arago, aujourd'hui frappé de cécite, s'est nit une place dans la littérature contemporaine par des nouvelles, des romans, des pièces de théâtre, et tout récement par la publication d'un curieux Voyage autour du monde, rédaction des notes d'une longue campagne d'exploration qu'il fit en 1825.

M. Etienne Arago, troisième frère

du député, a dirigé longtemps le théâtre national du Vaudeville, auquel il fournit de temps en temps des pièces spirituelles. Il est de plus critique et journaliste distingué.

Enfin un dernier Arago, le plus

jeune de tous, sert avec éclat dans Tartillerie, où il occupe un grade elevé qu'il a gagné à la pointe de son épée. On rapporte qu'au siège d'Anvers, où il se distingua par un fait d'armes d'une extréme audace, le prince royal, quile suivait des yeux avec admiration, s'ecria : « On voit bien que c'est un « Arago. Ce nom porte bonheur. »

Anamor, Gabriel de Luver, altrivir Anamor, Gabriel de Luver, altrivir Anamor, and anamor de luver, altrivir Anamor de la regiona de la regiona de la rener, el casivir Il ramena Soliman II dons l'allianes de la France, et le suivir dans une expédition en Perse; il visita aussi an Palestine et la Syrie, et fli écrire la relation de ses voyages par son secriture des plus curieuses du seixième siche.

ARAMONT, petite ville du Languedoc (departement du Gard), à huit kilomètres ouest-sud-ouest d'Avignon, et très-ancienne baronnie.

ARAPILES, village et hauteurs près de Salamanque en Espagne, où fut livree, le 22 juillet 1812, une bataille, que l'imprudence et les manœuvres décousues du maréchal Marmont firent perdre à l'armée française. contre les Anglo-Portugais commandes par Wellington, qui, du reste. ne put se glorifier d'un succès décisif. L'armée française avait sa droite appuyée au mantelon des Arapiles; la gauche, commandée par le général Thomières, s'étendit démesurement, et bientôt se trouva éloignée de deux lieues du centre. Wellington s'apercevant de ce faux monvement renforca sa droite, et s'avança pour couper l'aile gauche des Français de leur centre. Le duc de Raguse, à ce moment cri-tique, fut blessé au bras par un boulet. L'ennemi profita de l'hesitation qui se manifesta dans l'armée, pour attaquer avec impétuosité le corps du géneral Thomières et le tourner. Sa division fut taillée en pièces, et les autres divisions de l'aile gauche arrivaient dans le plus grand désordre, lorsque le genéral Clausel prit le commandement en chef de l'armée après le général

Bonnet, qui avait remplacé Marmont et avait été blessé comme lui. Clausel, à force de sang-froid, de présence d'esprit et de courage, rétablit l'ordre de bataille, et rallia la gauche et la droite sur le centre, en manœuvrant devant un ennemi victorieux. L'armee était sauvée; les nouvelles attaques de Wellington furent repoussées par l'artillerie; le 120° défendit les Arapiles avec héroisme, et, à neuf heures du soir, les Français commencerent en bon ordre leur retraite dans la direction de Penaranda, pour gagner à Arevalo la grande route de Madrid. L'ennemi voulut troubler la retraite des Français; mais Foy, qui commandait l'arriere-garde, couvrit le mouvement, et l'armée traversa sans obstacle la Tormès. La bataille des Arapiles, appelée par les Anglais bataille de Salamanque, couta aux Français cinq mille hommes mis hors de combat, deux mille prisonniers et onze pièces de canon. Trois généraux avaient été tués, deux généraux en chef blessés; l'ennemi eut plus de cina mille hommes tués on blessés. Clausel dut à sa conduite le glorieux surnom de héros malheureux des Ara-

piles.

Vers la fin de l'action, un jeune souslieuteant au 118 "régiment de ligne, nommé Guillemot, d'essepté de voir la victoire passer du côté de l'ennemi, se précipita au milieu d'un bataillon anglais pour en enlever le drapeau, dout il se saisti après avoir coupé le bras de celui qui le portait, et le rapporta dans les rangs de son régiment, malgré les coups de baionnette dont il était couvert.

ARBALETRURS. L'arbàlete dait un ca attaché à la partie supérieure d'une espèce de chevalet de bois, que la corde de l'acc, quand il n'elati point bandé, coupeit à angles droits. Cux qui, au moyen âge, portient ectte arme offensive, étilent appelés arbaletirers. Sil aut en crôire civilianne le Breton, on calletire de l'autent de l'arbaletirers de l'ette, d'autent de l'arbaletirers de l'ette, d'annelés armées, que sous le rême de Philippe-Auguste. Il ditau livre deuxième de son poème : » De notre temps l'arbalete et ait chore compléte-temps l'arbalete et ait chore compléte et ait chore compléte et ait chore compléte.

ment inconnue aux Français, et le roi, dans toute son armée, n'avait pas un homme qui sut faire usage de cette arme. » Il y a dans ces paroles de Guillaume le Breton quelque exagération; l'arbalète était connue en France, avant le règne de Philippe-Auguste : seulement, les conciles l'avaient prohibée comme une arme trop meurtrière. A partir du treizième siècle, la plupart des hommes de pied qui servaient dans les armées portaient l'arbalète. Cependant tous les fantassins ne recevaient point le nom d'arbalétriers. Le nom resta specialement attaché à ceux qui faisaient partie de la miliee régulière et permanente que nous trouvons alors dans plusieurs villes.

Ce fut vraisemblablemeut au com-

mencement du treizième siècle que s'organisèrent dans les villes les compagnies d'arbalétriers. Les rois encouragerent frequemment que institution qui était pour eux la source des plus grands avantages. En effet, ils trouvaient, en temps de guerre, dans les communes du nord de la France, des hommes exercés et habiles dans le métier des armes. Les rois accordèrent aux compagnies d'arbaletriers de nombreux priviléges. Ils les exempterent des tailles, des droits que l'on payait sur les denrées, etc.; ils les affranchirent du service du guet, et ils les placerent sous leur sauvegarde. Moyennant ces privilèges, les arbalétriers obeissaient au commandement royal, ils servaient le roi dans la ville et hors la ville, et partout où celui-ci les envovait, enfin, ils ne pouvaient abandonner le service sans le congé du capitaine qui conduisait l'armée rovale (\*). Dans certaines villes, les privilèges des arbalétriers étaient si étendus que tous les citoyens se disputaient l'honneur d'entrer dans le corps, et que lorsqu'un arbaletrier mourait, sa charge était revendiquée par son fils comme la partie la plus précieuse de l'héritage paternel.

(\*) Recueil des ordonnances des rois de France, t. V, p. 66.

Parmi les documents qui existent sur l'organisation des compagnies d'arbalétriers, nous en choisirons un qui nous donnera une idée assez compléte de cette organisation. C'est une ordonnance royale qui concerne la ville de Rouen : nous lui empruntons, par extrait, les détails suivants. Il y avait à Rouen cinquante arbalétriers. On ne pouvait être placé dans le collège des arbaletriers que par le maire. Le greffler de la ville écrivait le pom des cinquante hommes de la compagnie. Les arbalétriers étaient exempts de prêts, de tailles, de subsides, d'aides, etc., excepte des choses que l'on devait pour la clôture de la ville, pour l'arrière-ban et pour la rançon du sei-gneur, s'il était pris de ses ennemis tant seulement. Celui qui se faisait recevoir dans le collège était amené par le chef de la compagnie devant le maire, en armes, comme il devait être quand il était requis pour le service de la ville. Le maire lui faisait jurer alors de tenir et garder les ordonnanees, de posséder en propre les armes dont il se servait, de ne point vendre ces armes, de ne point les donner, prêter ou échanger. Le nouvel élu jurait, en outre, de se présenter armé toutes les fois qu'il en serait requis par le maire, son lieutenant ou le maître des arbalétriers. Quand le maire voulait mener les arbalétriers hors de la bantieue, ils étaient obligés de le snivre; et ils faisaient cette expédition non point à leurs dépens, mais . aux dépens de la ville. Les arbalétriers qui se rendaient conpables d'une faute pavaient une amende fixée par le maire : dans certains cas, ils étaient exclus de la compagnie (\*). Ce que nous venons de dire des arbaletriers de Rouen s'applique également aux arbalctriers de Paris et de Tournai. Nous devons ajouter ici que les compagnies de ces trois villes servirent de modèle à tontes celles qui se formèrent par la suite dans le nord de la France. Pour encourager, à Paris, la confrérie du noble et plaisant feu de l'arbaleste, le oro il un accorda, independamment de ses prisiléges, un emplacement où elle pouvait se livrer à de frequents exercices. C'était « certain jardin ou place sâcente na true Saint-Denis, les la porte ancienne d'illec, ou par dehors, et joignant les anciens murs, aboutissant par derrière les murs de l'ostel d'Artoys (\*). «

Parmi les villes du nord de la France qui comptaient, au moyen &ce, des compagnies d'arbaletriers, nous pour sons citer: Paris, Rouen, Tournai, Laon, Beauvais, Caen, Lagny-sur-Marne, Compiègne, Béhune, Mantes, etc., etc. On retrouvait aussi une nistitution analogue dans les villes du fréquent aubstitué à cebui d'arbonétrier.

Au quatorzième siècle, les arhalétriers des villes qui marchaient à la guerre avec le roi, obéissaient à un commandant général qui avait sous ses ordres toutes les troupes de piéd. Ce commandant portait le tître de maitre des arbalétriers.

Il vint un moment où, par suite des changements introduits, au quinzième siècle, dans l'organisation militaire de la France, la dignité de maître des arbalétriers disparut avec les arbalétriers eux-mêmes. Toutefois, on voit que jusqu'à la fin du dix-imitième siècle, il existait encore dans certaines villes des compagnies d'arbaletriers. C'était une milice destinée à faire la police et à maintenir le bon ordre dans la cité. Depuis longtemps cette milice ne portait plus l'arbalete; elle avait pris d'abord l'arquelsuse, puis, elle s'était armée du fusil; elle n'avait conservé que le nom des anciennes compagnies organisées dans les villes

au moyen âge.

Parmi les monuments qui peuvent
nous donner une idée exacte de la manière de combattre des arbalétriers,
nous croyons devoir citer un reliquair de émaillé du quatorzième siècle, conservé

<sup>(\*)</sup> Recueil des ordonnances des rois de (\*) Recueil des ordonnances des rois de France, t. VI, p. 538 et suiv. E France, t. VII, p. 395.

à l'église de Saint-Aurélien de Limoges, et qui représente le supplice de saint Sébastien. On y voit deux archers , l'un genou en terre au premier rang, et l'autre debout, tirant tous deux sur le martyr. Le chef se tient derrière l'épée en main et semble donner le

ARBOGASTE, Gaulois, était un des principaux officiers de Théodose, et servait dans l'armée de cet empereur. lorsqu'il vint attaquer l'usurpateur Maxime, qui s'était soulevé contre Valentinien II. Arboeaste trionnha de cette révolte, et resta auprès de Valentinien II, chargé par Théodose de l'aider de ses conseils et de ses talents. Mais bientôt Arbogaste régna sous le nom de Valentinien, qui, jaloux de ressaisir le pouvoir, essaya d'enlever à Arbogaste les fonctions qu'il remplissait. Arbogaste refusa d'obéir, et, voulant s'emparer de l'autorité, il fit périr les amis de Valentinien, qui implora l'appui de Théodose. Alors Ar-bogaste fit tuer Valentinien; mais, n'osant prendre la pourpre, il en revêtit Eugene, et alla faire la guerre à Marcomir, chef des Francs. En apprenant l'arrivée de Théodose, Arbogaste et Eugêne s'appréterent à résister, et bientôt fermèrent le passage des Alpes juliennes à l'armée impériale. La bataille se livra en 394, sur les bords du Frigidus. Arbogaste vaincu se sauva dans les montagnes, où il se tua.

ARBOIS, ville de Franche-Comté (département du Jura). C'est peut-être Larborosa d'Ammien Marcellin, Le général Pichegru v est né. Elle est célebre par ses vins.

ABBRE DE LA LIBERTÉ. - Pendant le moyen âge, an retour du printemps, le 1'r mai, on plantait un chêne : cette cérémonie s'appelait planter le mai; mais ce n'est que pendant la guerre d'Amérique que l'on planta des arbres comme emblème de la liberté et signe de ralliement (may poles).

La France, à l'epoque de sa révolution, adopta cet usage. Le premier arbre de la liberté y fut planté en mai 1790 ,dans le département de la Vienne. bre, et de nombreux abus forcèrent la convention à rendre le décret du 3 pluviôse an II, relatif à la plantation et l'entretien des arbres de la liberte, qui disparurent sous l'empire et sous la restauration. Depuis 1830. on a tenté vainement de rétablir cet

ARBRESLE (l'), petite ville du département du Rhône, arrondissement de Lvon, offre un aspect pittoresque et gai, mais est malheureusement sujette aux debordements désastreux de deux petites rivières, la Brévanne et la Turdine. Le 17 septembre 1715, elle fut totalement ensevelie sous les eaux, et détruite de fond en comble. Une quantité prodigieuse de décombres des villages supérieurs entraînes par les eaux et les troncs nombreux des arbres déracinés, s'encombrèrent sous le pont de pierre de l'Arbresle, et les eaux ne trouvant plus d'écoulement, s'étendirent avec une impétuosité terrible dans la ville. C'était la nuit : presque tous les habitants étaient endormis, et la maieure partie fut ensevelie sous les eaux. La plupart des maisons furent emportées, le pont fut détruit jusque dans ses fondements, et les édifices les plus solides éprouvèrent plus ou moins les ravages de ce fléau terrible. Le terrain environnant est ingrat, et ne produit guère que du chanvre et du foin. Ses fabriques ne consistent qu'en toiles faites par un certain nombre de tisserands dispersés dans les environs et dans l'interieur de la ville. Il v a derrière l'église un château qui tombe en ruine. Les tours de ce château servent de prison. On trouve à quatre kilomètres de là, dans un endroit qu'on appelle Sourcien, des mines de cuivre.

ABBRISSEL (Robert d'). - Il était né de parents pauvres, vers 1045, au diocèse de Rennes, dans un village de Bretagne nommé Arbrissel (maintenant Arbre-Sec), dont il prit le nom dans la suite. Son père s'appelait Damalioque, et sa mere Orvande, Élevé dans la pieté, dont sa famille lui donnait l'exemple, il put, malgré sa pauvrete, étudier à Paris, où il devint un Bientot chaque commune eut son ar- | des plus célèbres docteurs de l'univer-

sité. Bientôt, grand vicaire de Sylvestre de la Guierche, évêque de Rennes, et chargé par lui de rétablir dans son diocèse la discipline qui s'y était depuis longtemps relâchée, il se vit obligé, à la mort de ce prélat, de fuir les persécutions que lui avait suscitées son zėle, et se retira à Angers, où il enseigna la théologie. Il ne demeura pas longtenips dans ces fonctions, qui contrariaient son goût pour la retraite. Poussé par le désir de la vie solitaire, il alla se cacher avec un compagnon dans la forêt de Craon, en Anjou, où il fut bientôt sujvi d'un très-grand nombre d'anachorètes enthousiasmés de la sévérité de sa vie et voulant se soumettre à sa discipline. Les forêts voisines devinrent en peu de temps l'asile de pieux solitaires, et leur grand nombre forca Robert de les diviser en trois colonies. Il se réserva la direction de l'une d'elles, et confia les autres à Vital de Mortain et à Raoul de la Futaye. Ce fut peu de temps après que Robert d'Arbrissel fonda l'ordre célébre de Fontevrault. Nous reviendrons plus tard, dans un article spécial, sur cette fondation, qui est en quelque sorte une des manifestations du grand mouvement social qui s'opéra au douzième siècle.

En effet, jusqu'alors, la femme avait été méprisée et regardée comme une créature inférieure à l'homme. Le christianisme, qui avait déjà beaucoup fait pour elle, ne l'avait point encore entièrement affranchie. L'Église la traitait durement et la repoussait, en se servant à son égard de ce mot dégradant: Vas infirmius. Il y eut une espèce de réaction au douzième siècle. « Le libre mysticisme, dit M. Michelet, entreprit alors de relever ce que la dureté sacerdotale avait traîné dans la boue. Ce fut surtout un Breton, Robert d'Arbrissel, qui remplit cette mission d'amour. Il rouvrit aux femmes le sein du Christ, fonda pour elles des asiles, leur bâtit Fontevrault, et il y eut bientôt des Fontevrault par toute la chrétienté. L'aventureuse charité de Robert s'adressait de préférence aux grandes pécheresses; il enseignait dans

les plus odieux séjours la clémence de Dieu, son incommensurable miséricorde. Un jour qu'il était venu à Rouen, il entra dans un mauvais lieu et s'assit au foyer pour se chauffer les pieds. Les courtisanes l'entourent. croyant qu'il est venu pour faire folie. Lui, il prêche les paroles de vie, et promet la miséricorde du Christ. Alors celle qui commandait aux autres lui dit : « Qui es-tu, toi qui dis de telles « choses? Tiens pour certain que voilà « vingt ans que je suis entrée en cette « maison pour commettre des crimes. « et qu'il n'y est jamais venu personne « qui parlât de Dien et de sa bonté. Si « pourtant je savais que ces choses fus-. sent vraies!... » A l'instant, il les fit sortir de la ville, il les conduisit plein de joie au désert, et là, leur avant fait faire pénitence, il les fit passer du démon au Christ. C'était chose bizarre de voir le bienheureux Robert d'Arbrissel enseigner la nuit et le jour, au milieu d'une foule de disciples des deux sexes, qui reposaient ensemble autour de lui. Les railleries amères de ses ennemis, les désordres même auxquels ces réunions donnaient lieu, rien ne rebutait le charitable et courageux Breton. Il couvrait tout du large manteau de la grâce(\*), »

Robert d'Arbrissel se trouva en rapport avec tous les hommes illustres de son temps, avec les papes, avec le roi de France, et surfout avec les comtes d'Anjou, qui lui préterent en maintes circonstances side et appui. Foulques le Rechin et Foulques le Jeune, son ills, furent les principaux bienfatteurs du monastère de Fontebienfatteurs du monastère de Fonte-

vrault.
En 1117, Robert d'Arbrissel fut atteint d'une maladie qui le força de
s'arrêter au monsstre d'Orsan. C'est
là qu'il mournt, le 23 février. Selon ce
que rapporte Pavillon, le célebré evêque d'Alet qui écrivit l'histoire da
saint, Robert confirma son ordre, en
mourant, par les paroles suivantes,
allusion pieuse aux dernières paroles

<sup>(\*)</sup> Voy. M. Michelet, Histoire de France, t. II, p. 298.

du Christ recommandant sa mère au disciple bien-aimé; il dit à l'abbesse Petronille, en lui montrant les religieux : « Femme, voilà vos enfants; a n'oubliez pas de leur témoigner l'af-« fection et la tendresse qui leur sont « dues en cette qualite, et souvenez-« vous de ne point les provoquer à la « colère, mais de les elever dans la « discipline du Scigneur, ainsi qu'il « est ordonné. » Et se tournant vers les religieux : « Enfants, voila votre « mère : ne manquez pas de lui rendre « le respect que vous lui devez et · l'obeissance que vous lui avez pro-· mise; e'est ce que je vous recom-« mande principalement. » Après sa mort, son cœnr fut conservé en partie à Orsan, et l'autre partie, avec les restes de sa dépouilie mortelle, fut transférée au berceau de l'ordre, à Fontevrault (Voyez FONTEVRAULT).

ARC, ville et chef-lieu de canton du département de la Haute-Marne, arrondissement de Chaumont. Il v avait dans cette ville, située sur l'Anjou et ceinte de murailles flanquées de tours, un convent de récollets et une maison d'ursulines, qui ont été remplacés par un hôpital. C'est la patrie de Pierre Duchâtel ou Castellanus, prédicateur, lecteur et hibliothécaire de François les. et l'un des plus savants prelats du seizième siècle. Le roi, voulant l'élever aux premières dignités de l'Eglise, fut curieux de savoir de lui s'il était gentilhomme : « Sire, répondit le savant « bel esprit, ils étaient trois frères « dans l'arche de Noé; je ne sais pas " bien duquel des trois je suis sorti. " Il fut évêque de Tulle, 1539, de Mâcon. 1544, grand aumônier de France en 1548, enfin évêque d'Orléans, et mourut en 1552. On a de lui quelques ou-

Änc (Jeanne d'). — Au moment où l'Anglais devenu maître de la France, par le traité de Troyes, gouverasit en maître absolu l'Aquitaine, le Poitou et toutre les villes du nord de la Loire, et où le dauphin fils du roi Charles VI trouvait à peine une ville qui pût lui servir d'asile, un événement inespéré vint tout à coup tirer la France de

l'abîme de misères où elle était plongec et lui rendre sa force et son ancienne grandeur. Vers la fin du mois de fevrier 1429, le dauphin qui avait pris le nom de Charles VII, désespérant de soutenir avec avantage la lutte contre les Anglais, aliait quitter Chinon pour se sauver en Dauphine, lorsqu'il se trouva soudainement arrêté. Une jeune fille du peuple s'était présentee à lui, et elle n'avait eu besoin que d'une entrevue et de quelques paroles pour l'engager à renoncer à la fuite et à tenter la fortune des armes. Cette jenne fille, c'est Jeanne d'Are. que la tradition populaire appelle aussi la Pucelle d'Orléans.

Jeanne était née vers l'an 1410, à Domremy, petit village situé entre Neufchâteau et Vauconleurs. Son pere s'appelait Jacques d'Arc et sa mere Isabelle Romee. Jeanne, des son enfance, fut élevée comme les jeunes filles de la campagne; elle gardait les troupeaux, et, dans l'intérieur de la maison paternelle, elle se livrait assidûment aux soins du menage. On remarquait toutefois qu'elle avait un extrême penehant à la dévotion. Souvent elle se rendait dans un bois voisin de sa demeure, et là elle faisait de ferventes prières. Par suite de ee penchant à la contemplation, elle cut des extases; il lui arrivait fréquemment, disait-elle, de voir les anges et les saints, et d'entendre des voix qui la conseillaient et la dirigeaient dans sa conduite. Les habitants de Domreuv étaient partisans des Armagnacs, et plus d'une fois ils eurent avec les habitants d'un village voisin qui était Bourguignon, de serieuses querelles. Jeanne fut frappée de ces profonds dissentiments qui étaient la cause unique de tous les désastres de la France. Des lors elle donna un but précis, si nous pouvons nous exprimer ainsi, à ses invstérieuses inspirations. Elle crut avoir recu du eiel la mission de chasser de la France les Auglais, alliés des Bourguignous, et de replacer Charles VII sur le trône de ses pères. Obsédée sans cesse par la même idée, par ses voix, comme elle disait, elle resolut d'aller à Vaucouleurs confier au capitaine Baudricourt les projets qu'elle avait concus. Baudricourt n'eut point d'abord une grande confiance dans la mission de Jeanne, mais enfin il se décida à la faire conduire vers le dauphin. Jeanne se sépara de sa famille avec tristesse, et eile demanda pardon à son père et à sa mère de son brusque départ. Lorsqu'elle arriva à Chinou, elle sut distinguer Charles VII au milieu de tous ses courtisans. Il s'était place à dessein, sans rien qui put le faire reconnaître, dans la foule de ses nobles chevaliers. Jeanne lui annonca sa mission et lui parla avec assurance. Il y eut d'abord quelque hésitation dans le camp royal; mais bientôt le roi et les principaux chefs de son armée eurent dans la mission divine de la jeune fille une pleine confiance. L'enthousiasme ne tarda point à gagner tous ceux qui étaient restés fidèles a la cause de Charles VII, et Jeanne mettant à profit les sentiments qui animaient capitaines et soldats, conseilla au roi de se diriger sur Orleans. Pendant cette expedition. elle fut toujours à la tête de l'armée, et elle s'exposa aux plus grands périls. Enfin la ville d'Orleaus fut delivrée des Anglais. Jeanne, sans plus tarder, voulut que le roi marchât sur Reims pour se faire couronner. Mais auparavant il s'empora de toutes les villes qui se trouvaient sur la Loire aux environs d'Orléans. Dans toutes les rencontres, aux siéges des places comme à la bataille de Patay, la jeune fille se tenait au premier rang avec le duc d'Alencon, de Rieux et le fameux Dunois. Puis, après le combat, elle recherchait le silence et la solitude. A cette époque on la vit maintes fois se lever pendant la nuit pour se livrer à la contemplation et à la prière.

Charles VII sedécide enfin à se faire sacrer à Reims. Il se met en route, et sur son passage, les villes de Troyes et de Châlons se rendent à lui. Quand la cérémonie du couronnement fut achevée, Jeanne d'Arte, qui jusqu'alors avait marchéaux côtés du roi, demanda à se retirer. Elle déclara que sa mission était accomplie, et que Charles

VII ne tarderait point à expulser les Anglais et à devenir le seul maître de toute la France. En effet, l'impulsion était dounée, et déjà, de mille points divers, le roi recevait la soumission des villes. Charles VII s'opposa à la resolution de Jeanne d'Are, qui resta, non sans regret, dans l'armée rovale. Quelque temps après, au moment où Charles VII fit une tentative sur Paris. elle fut blessée à la cuisse par un trait d'arbalète. Decouragée, elle vint suspendre ses armes dans la basilique de Saint-Denis, et elle résolut encore une fois de retourner à Domremy. Mais le roi parvint à la retenir, et il la ramena avec lui dans ses villes de la Loire. Ce fut alors que par lettres patentes. Jeanne d'Arc fut anoblie avec toute sa famille.

Elle ne tarda point à reparaître dans le nord de la Frauce avec ses compagnons d'armes. Après avoir rétabli, en Picardie, par plusieurs actions d'éclat, la fortune de Charles VII, elle se jeta enlin dans la ville de Compiegne que les Bourguignons tenaient assiegée. Ce fut dans une sortie que Jeanne d'Arc fut prise par les ennemis. Au moment où les Bourguignons repoussaient la garnison de Compiègne, elle se trouvait à l'arrière-garde. Separée des siens pendant un instant, elle était parvenue, à force de bravoure, à regagner les murailles, lorsqu'elle s'apercut que les portes de la ville avaient été fermées. Alors clie se rendit et devint prisonniere de Jean de Luxembourg

A cette nouvelle, les Anglais et tous tes ennemis de le France firent éclater leurs transports. Ils célébrévents captieurs transports. Ils célébrévents caprépoissances publiques. Un de ces bommes que l'histoire a couverts d'un juste fletrissure. Pierre Cauchon, qui avant été chassé autrefois du siège épàtjuste l'arminer les de Paris fit aussi une chose honteuse; elle cervit un manifieste pour demontrer que la Pucélle, comme coupsile d'avoir employé avantre d'evant un tribonal ecclésiastique. Cependant il était encore permis de croire que Jeanne d'Arc ne serait pas livrée à ses mortels ennemis; mais bientôt Jean de Luxembourg se laissa gagner par les Anglais, et il leur vendit

sa prisonnière. Quand les Anglais furent maîtres de cette jeune fille qui leur avait inspiré tant de terreur, ils se montrerent lâches et cruels. Ils la conduisirent à Rouen, où commenca cet odieux proces qui sera toujours une des hontes de l'Angleterre. Jeanne d'Arc fut jetée dans une dure prison où elle eut à subir d'indignes traitements. Les Anglais voulaient à tout prix sa condainnation, et Pierre Cauchon qui la jugeait, eut recours à mille expédients pour saisir, dans les réponses qu'elle faisait, au moins l'apparence d'un erime. Il ne put y réussir, même en employant un faux prêtre qui viola les secrets de la confession. Jeanne montra dans ses interrogatoires de la résignation, de la fermeté et nous dirons presque de l'héroisme. Ses juges lui demanderent un jour si elle n'employait pas des movens magiques pour exciter au combat les soldats de Charles VII : « Non. « répondit-elle, je disais : Entrez hardi-« ment parmi les Anglais, et j'y entrais « moj-même. » Jeanne d'Arc protesta contre l'iniquité de ses juges, et elle en appela une fois au concile de Bâle, Pierre Cauchon fit rejeter cet appel. Comme le duc de Bedford et les Auglais exigenient la condamuation, Pierre Cauchon et ses assesseurs prononcèrent une sentence par laquelle Jeanne d'Arc était condamnée à être brûlée vive. Un échafaud fut dressé sur la place de Rouen; on y attacha la jeune vierge, qui fut bientôt consumée par les flammes. A ses derniers instants, elle pleura il est vrai, mais elle n'implora point la pitié de ses bourreaux. Jésus! Jésus! furent les seuls mots qu'on lui entendit prononcer au milieu des flammes qui la dévoraient.

Le nom de Jeanne d'Arc est resté populaire en France. Les historiens et les poetes nous l'ont transmis de siècle en siècle comme un-objet digne de notre respect et de notre admiration. Les étrangers eux-mêmes ont celebre Théroissue de Jeanne, et nagueire moores, le grand poête de l'Algueire moores, le grand poête de l'Alla Pucelle d'Orleans du grossier et 
lideax potriotisme de Shakspeare. 
Drons-moos grun de nos plus beaux 
génies a place, comme personnage 
d'obscenites et d'odiesuses plasique 
d'obscenites et d'odiesuses plasique 
ries, cette jeune vierge que toute la 
France reierez La postérité ne 
donners jamais à Voltaire d'avoir 
onne scloires.

ABCELOT, village de Bourgogne (département de la Côte-d'Or), à neuf kilometres est-nord-est de Dijon, avait le titre de marquisat.

ARCERE, prêtre de l'Oratoire, qui se fixa à la Roehelle vers 1743. Son Histoire de la Rochelle et du pays d'Aunis est une de nos bonnes histoires de province.

ABCHEOLOGIE FRANCAISE. - L'areliéologie est la seience qui traite des mœurs, des usages, des arts et des monuments des peuples aneiens. Pendant longtemps les érudits négligérent de s'occuper des arts et des monuments des peuples du moyen âge, déclarant leur système artistique barbare et indigne de fixer leur attention; quant aux artistes, en dehors de la voie du moyen åge, et agissant sous une impression identique à celle des érudits. ils dévastèrent et ruinèrent une foule de monuments, en les restaurant ou en les arrangeant d'après le goût du jour. Malgre les efforts de Montfaucon, de l'abbé Lebeuf et de Millin, qui s'occuperent avec ardeur de la description de nos antiquites nationales, ce préjugé contre les arts du moyen åge demenra tout-puissant jusque vers les premières années de la restauration, où le moven âge apparut sous un jour nouveau dans les savants travaux historiques de MM. Thierry, Barante et Guizot. L'histoire de cette époque mieux comprise détermina une réaction en faveur de ces temps si pleins d'intérêt, et l'on se mit à étudier avec ardeur les documents originaux de

Tels furent pout-être les 16 premiers rois de la XI dynastie égyptienne, dont les règnes ne durèrent que 43 ans, moins de 31 mois chacun, et dont les annaistes de l'Egypte n'ont pas pris la peine de conserver les nons. Ces annaistes ont fait plus pour leur successeur : ils nous apprennent qu'il se nommait Amménèmès, et qu'il règna pendant 16 ans.

Ce laps de temps put permettre à ce prince de rétablir l'ordre en Égypte et de se distinguer par quelques services signalés: car c'est, dans l'histoire égyptienne, un fait constant et qui se renouvelle à toutes les périodes de sa durée, que les événements les plus mémorables, l'élévation des plus grands édifices. l'origine des institutions les plus utiles, et toutes les actions ilustres appartiennent à des règnes dont la longue durée s'étendit au delà du terme commun à tons les autres règnes. Les trois rois qui succédérent à Amménémes en fournissent une nouvelle preuve; chacun d'eux régna près de 40 ans; et les temps de la grandeur et de la prospérité de l'Egypte se renouvelerent sous leurs regnes.

Ils appartiennent à la XÎI dynastie, originaire aussi de Thèbes. Sesôchris, fils d'Amménémès, en fut le premier roi; il régna 46 ans. Un autre Amménémès, ou Amménémôph, succéda à Sesôchris, et occupa le trône pendant 38 ans; il périt assassiné par ses eunques. Les listes de Manéthon

19º Livraison. (ÉGYPTE.)

nomment ensuite pour 3° roi de cette dynastie, un Sesostris, qui régna 48 ans, et qui serait, si les textes sont fidèles . Sésostris l'ancien, souvent confondu, par l'analogie de leurs grandes actions, avec le prince de même nom de la XVIIIº dynastie. On donne à Sésostris l'ancien une taille colossale; on dit qu'il conquit toute l'Asie dans l'espace de neuf années, et qu'il pénétra même en Europe par la Thrace, laissant partout, inscrits sur des colonnes de pierre, les souvenirs de ses victoires. Labares succeda à ce Sésostris: et c'est à ce prince qu'on attribue la construction du célèbre labyrinthe appelé labarinthe par les anciens écrivains français), (supra, page 36); Labarès et ses deux successeurs, Ammérès et Amménémès, régnèrent chacun 8 ans ; une femme , Scenniophrès, sœur du dernier Amménémes , lui succéda, mais ne régna que durant quatre années.

Malgré les incertitudes qui existent

sur le nom et les actions de ce premier Sésostris, il est cependant averé qu'a cette époque les arts s'étaient developpés en Egypte; que cette monarchie était puissante; que de beaux et vastes édifices, enrichis par la peinture et la sculpture, ornaient ses villes principales; que les rois de cette époque, notamment Sésôchris, Amenémès et Aménémôph, firent avec succès de grandes entreprises militaires au deliors; enfin on a reconnu, dans les ruines des plus anciens monuments de Thèbes, où ils sont employés comme matériaux de construction. des débris d'édifices portant, sculpté, le nom d'un des rois de cette XII° dynastie. Dès cette même époque, en effet, et quelque reculée qu'elle soit en arrière des origines de nos annales occidentales, les monuments contemporains, où sont inscrits les noms de ces vieux rois, surgissent des entrailles de la terre, et viennent, de leur antique autorité, corroborer et mettre hors des atteintes du doute, les monuments des temps postérieurs où oes mêmes rois sont inscrits par les mêmes noms et pour les mêmes époques; succession admirable de témoignages originaux en faveur de l'identité des hommes, des temps et des événements.

Tous les textes des listes de Manéthon s'accordent à donner soixante rois à la XIII° dynastie, et à fixer la durée de leurs règnes réunis à 453 ana. Mais les abréviateurs de ces antiques annales ont négligé de nous conserver les noms des rois de cette troisième familie thebaine; il paralt toutefois que l'obscurité de leurs actions a juatement enveloppé à jamais leur nom et leur vie. Diodore de Sicile a dit de quelques autres souversins egyptiens également demeurés inconnus : « Ces rois vecurent tous dans une profonde oisivete, et ne a'occuperent que de leurs plaisirs. Aussi, les chroniques sacrees ne nous transmettent sur leur compte le souvenir d'aucun monument magnifique, ni d'aucune action digne de trouver place dans l'histoire. » Mais il est vraisemblable que l'Égypte jouit. pendant cette longue succession de roia, d'une paix profonde; l'obscurité de la vie de ces princes fut la veritable cause du bonheur des peuples.

La XIVe dynastie fut originaire de Skôou (Xoia), grande ville de la basse Egypte, et qui enleva momentanement à Thebes l'honneur d'être le berceau de la famille régnante, si toutefois il y eut quelque honneur à fournir une longue série d'hommes inconnus, quoique devenus rois; car on ne retrouve plus, dans les annales écrites, ni leurs noms, ni le plus fugitif souvenir des actiona de leur vie ou de leur regne : misérable condition pour des êtres hamains, que d'être elevés par le hasard au premier rang, pour s'y dissiper comme de vains fautômes privés de sens, de pensée et de mouvement. On porte à soixante-seize le nombre de ces ombres de rois qui traînèrent, pendant 484 ans, leur nullité sur le trône d'Egypte.

La XV\* dynastie fut thébaine, et la ville sacerdotale à assura des lors, pour près dequinzes siecles, l'avantage qu'elle venait de reprendre sur Xois; ce fut de I hebes, en effet, que sortirent aussi les familles dont se tormerent les cinq dynasties qui sucordèrent à la XV. Cellec-le ut plusieurs rois, on n'en consalt pas exactement le nombre, qui régnérent pendant 250 ans. On ignore aussi ce qui se passa pendant leur règne, et il dut être caline et modéré, puisque l'histoire n'en a recuelli aucun evénement digne d'être trausmis à l'avenir.

Il est très-vraisemblable que la ligne supérieure de la table historique et généalogique d'Aydos (voy. pl. 47), contient, rangés de la gauche à la droite, les cartouches-prénoms des rois de cette XV° dynastie : l'examen attentif de ce précieux monument, et sa comparaison avec d'autres documents semblables qui ont permis de le compléter en partie, ont fait reconnaître en effet que la ligne intermédiaire se terminait à droite, quand le bas-relief était entier, par la suite des noms des rois de la XVIIº dynastie, et successivement par ceux des rois de la XVI°; qu'ainsi la série des rois de la XVe se trouvait à la ligne supérieure, le dernier cartouche à gauche étant celui du dernier roi de cette XV° dynastie. Les noms et prénoins du roi qui fit sculpter ce précieux bas-relief (Sésostris), occupent, plusieurs fois repetes, la ligne inférieure toute entière. Ainsi les annales écrites par Manéthon, et les listes qui en furent extraites par ses abréviateurs qui nous les ont conservees, entrent déjà en communauté de témoignages pour l'histoire, avec les monuments des arts ; double et précieux avantage peu commun dans les annales de l'antiquité, même pour les temps bien postérieurs à l'époque egyptienne où nous sommes parvenus.

En supposant, comme des analogies nous y autorisent, que les 250 années de la XVº dynastir furent réporties entre sept rois su moins, nouscomaissons, encore subsistant de nos jours, un monument contemporain d'un des rois de cette même dynastie, du Vill', et qu'il est inscrit dans la table d'Abydos. Ce monument se voit sur la route de Cossèri, sculpté sur un des rochers qui la bordent; c'est un bas-reiles fosigneuement tra-'cet un bas-reiles fosigneuement traCe fait, qui intéresse l'histoire des homines à un si haut degré, n'est pas absolument isolé, quoique appartenant à une époque où il n'y a pas encore d'histoire ni peut-être d'existence sociale pour les plus anciennes et les plus illustres nations de l'Occident. On a recueilli en effet, auprès des pyramides, dans les vallées sépulcrales de Thèbes, sur les côtes de la mer Ronge, dans les grottes des lieux nommes El-Tell, Zaoyet-el-Maietin, et dans d'autres localités, des noms de rois et de reines, gravés sur des monuments contemporains, antérieurs à l'époque du septième roi de la XV\* dynastie; et même aux six rois connus de la XIV"; toutefois ces noms anterieurs ne se tronveut point parmi cenx qui subsistent encore sur la table d'Abydos. Méreurliès, de la XVº dynastie, vécut vers l'an 2500 avant l'ère chré-

C'est dans la même dynastie qu'on doit placer le règne du roi Osymandvas, dont Diodore de Sicile, d'apres l'historien grec Hératée, a décrit les actions si merveilleuses, et le tombeau plus digne encore du nom de merveille par son étendue, par les sculptures et les peintures dont il fut orne, et qui en feraient l'un des plus magu fiques édilices de la magnifique Thebes. On y avait represente les campagnes de ce roi coutre les Bactriens, le siège d'une ville défendue de tous côtes par une rivière, le roi combattant lui-même du haut de son char, et secondé par son lion apprivoisé; enfin toutes les circonstances d'une grande campagne heureusement entreprise par une armée de quatre cent mille hommes, conduite par un chef valeureux; à la suite des salles décorées de ces tableaux militaires, on voyait un sanctuaire pour l'adoration des dieux un promenoir, une bibliothèque intitulee : Remede de l'ame : enfin. le tombeau même du roi : et toutes ces notions topographiques sur le tombeau d'Osymandyas, out porté les derniers voyageurs en Egypte à reconnaître les analogies les plus frappantes entre le plan du Rhamesséum, encore subsistant à Thebes (count aussi sous la dénominatiou inexacte de Memnonium, puisqu'il a été élevé par Rhamses III. Sésostris), et le tombeau d'Osymandyas décrit dans l'ouvrage de Diodore de Sicile; les proportions du Rhamesséum sont seulement inférieures en tout point à celles qu'on donnait au tombeau d'Osymandyas.

C'est sur le sommet de ce même édifice que ce roi avait fait placer le fameux cercle d'or, de 365 coudées de circonférence (environ 500 pieds), et dont chacune de ses divisions, affectée à un jour de l'année, portait écrite l'indication de l'heure du lever et du coucher des astres, ainsi que les pronostics sur les variations de l'atmosphère: indications plus oiseuses encore que les mesures d'un tel ouvrage en or massif; puisqu'un tel cadran annuaire eut éte complétement inutile en raison de l'absence de tout rapport vrai de ses divisions, avec la longueur reelle de l'année solaire et le mouvement des astres; ce qui fait supposer à cette narration de l'histoire quelques exagérations, ou dans les écrivains qui l'ont tracee, de l'inexactitude ou de l'ignorance.

Il ile reste rien de ces mercilleuse constructions, si totaleto is elles ont jamais extrée; el juagido en rà pas de legion facorse à l'egard des monu-con en connaît bien peu qui puissent lui ter attribués avec toute certitude. Un de ses rois et cejendant nomuné annais et mombeu du prêtre Othoès, creusé auprès des grandes pyramides; reductions de la configue de la complexitation de la configue de la capité de Karnaci c'est le quatrième cartouche de Karnaci c'est le quatrième cartouche

de la première rangée inférieure, sur la partie droite du temple.

Ces souvenirs historiques de la XV\*
dynastie nous rapprochent de la grande
époque des annales égyptiennes, de
celle où une invasion de barbares arrêta et détruisit presque de fond en
comble la civilisation de l'Egypte, et en
dessécha pour trois siècles les germes

les plus précieux.

Cola arriva aux temps de la XVI\*
dynastie, originaire de Thébes, composée de pluseura rois dont les règnes
posée de plus rois dont les règnes
posée de plus rois dont les règnes
posée de plus rois dont les règnes
posées de l'est de la regnes
posées de l'est succession, suppleant de l'est de l'est

Il paraît qu'un roi nommé Osortasen . l'un des derniers de cette dynastie, fut aussi un prince illustre, et que son règne dura près d'un demi siècle, circonstance favorable aux bons vouloirs de la fortune et à la fécondité du génie. Osortasen éleva l'obélisque qui est encore debout à Héliopolis (voy. pl. 74). Son prénom royal (le cartouche supérieur) et son nom propre (le cartouche au-dessous du premier) se lisent sur les quatre faces de l'obélisque, et font partie des quatre inscriptions, en l'honneur d'Osortasen, qui décorent ce monument; le cartouche-prénom est répété au bas de l'inscription, et les caractères alphabétiques qui composent le nom propre (cartouche au milieu de la hauteur), se lisent OSRTSN; ailleurs ce même nom est écrit Osortsn. Nous avons dit plus haut (page 274) comment il nous semble que peut s'expliquer l'existence actuelle de ce précieux monument éleve par un roi qui régna avant l'invasion et les affreux ravages des Hyksos.

D'autres monuments originaux, contemporains de ce même roi, datés des annees de son règne, consacrés à sa mémoire, ou rappelant ses mémo-

rables actions, sont également, parteus jusqu'à nous, et, comme l'obélisque d'Héliopolis, doivent servir à faire placer au rang des princes illustres par leurs hauts faits, à la tête d'une nation puissante par sa parfaite civilisation plus de vingt-trois siècles avant l'ère vulgaire, Gostrasen l'un des derniers rois de la XVI' dynastie.

Son nom est inscrit dans les tables généalogiques du temple de Karnac à Thèbes ; if a disparu de celle d'Abydos. où il se serait trouvé le deuxième à la droite du cartouche qui borne la ligne intermédiaire du côte fragmenté. Des stèles funéraires isolées, élevées dans les tombeaux de particuliers de classes diverses, et dont quelques-unes sont remarquables par la beauté du travail ou par leur volume, portent les dates des années 13, 17, 25 et 43 du règne d'Osortasen; sur l'une d'elles, le père du roi est nommé, c'était Ptahawtep. Le nom du roi se lit aussi sur des monuments de plus petite proportion, des scarabées, des figurines : mais cette série de témoignages, malgré leur intérêt évident, n'est plus qu'un utile accessoire du monument principal qui nous reste de ce règne et de

ce roi. ruiner de l'antique ville égytien de Bébenh implourbhin concept tre de Bébenh implourbhin concept par le village arabe de Oband Halland, en nuble, près de la seconde catle du Nil au midi de l'Egypte, se composent des reste de plusieurs édifices publics. La position de cette ville était et l'essacé à mainteir d'ant l'Obérisance les populations fixés entre les deux catractets. Cett dique le roi Osortasen fit édifer un temple en l'homeur Brorammon, ou Ammon générateur.

Cette antique origine donnait aux ruines de ce temple une importance sans égale; Champollion le jeune les fouilla religieusement; il reconnut que les murs qui subsistent ont été construits en grandes briques crues; que l'intérieur était soutenu par des piliers ou des colonnes en grés, ouvrages du ou des colonnes en grés, ouvrages du

règne d'Aménophis II, de la XVIII dynastie; que ce temple fut enrichi par Rhamses Ier et Menephtha Ier, princes de la niême dynastie; et une stele historique, arrachée de ces ruines par notre vovageur, et déposée par lui au Musée du Louvre, contient la liste des dons et des offrandes faites à ce temple par ces deux rois. Mais il reconnut aussi que cet édifice religieux avait été primitivement fondé par Osortasen de la XVIº dynastie, et il en recuriffit la preuve en arrachant aussi de crs mêmes ruines, et de la place qu'occupait d'abord le sanctuaire du temple, une autre stele encastrée autrefois dans ce sanctuaire même, monument sans prix par son antiquité. par son importance historique, égalenient recueilli avec un zele patriotique pour le Musée du Louvre, mais que d'occultes manœuvres ont dirigé å l'étranger.

Le champ de cette stèle est occupé par un bas-relief; le roi Osortasen, armé de la masse et coiffe en Ammon. est debout devant le dieu Month, qui lui livre, avec l'emblème de la vie stable, les peuples de la Libye, dont les noms sont inscrits dans des cartels placés auprès de donze figures d'hommes, et ces figures sont attachées à des liens dont le dieu réunit les extrémités dans ses mains. C'est la représentation. en style religieux, de la conquête de la Nubie par Osortasen, qui fit ainsi rentrer sous le joug les pemplades révoltées entre les deux cataractes. « Je te livre, dit le dien, toutes les contrées de la terre de Kenous: » et dix noms, d'autant de ces peuplades, sont encore lisibles sur le monument. Dans le texte de l'inscription, le roi est qualifié de taureau blanc, qui a mis en fuite les peuples de Phot (les Libvens); et ce monument, d'une victoire utile à la securité de l'Égypte, était religieusement déposé dans le sanctuaire du temple de Béhéni, qui eut pour fondateur le même roi dont la stèle enlevée à la France a transmis jusqu'à nous, à travers plus de quarante siècles, le nom et la gloire.

A Osortasen, vers la fin de la XVIº

dynastie, succèda un autre roi qui se nomma Amenhemhé; il est également inscrit dans les listes royales de Karnac; il se trouve aussi dans le texte d'un monument contemporain sculpté sur le milieu de la route de Cosseir; enfin sa légende complete se lit dans un des antiques tombeaux de Benihassan - el - Qadin; les inscriptions, dont cette legende n'est qu'une partie, font dire au roi Amenhemhé qu'il a entrepris plusieurs guerres, notam-ment contre les Éthiopiens. Il parait ainsi que cette partie des frontières de l'Egypte ne cessait d'exciter la sollicitude du gouvernement égyptien, et l'histoire prouve assez, par le succès de quelques invasions éthiopiennes en Egypte, que cette sollicitude devait être permanente comme le danger qui la faisait naître.

Les voisins de l'Égypte à l'orient semblaient plus tranquilles, peut-être parce qu'ils étaient plus divisés, ou qu'une civilisation plus analogue, et surtout de grands intérêts commerciaux réciproquement avantageux, portaient ces voisins orientaux à des relations pacifiques. Le peuple hébreu, illustre branche de la grande famille arabe, n'habitait pas loin de l'Égypte. Encore à l'état de pasteurs, soums au gouvernement patriarcal, à l'autorité de l'ancien, campant sous la tente, dans de gras pâturages avec leurs troupeaux, Bedouins primitifs pieux et hospitaliers, les Hébreux connaissaient les richesses de l'Égypte, et ne semblaient pas lui porter envie. Ils s'unissaient en mariage avec les Égyptiens; Agar, feinme d'Abraham, était née en Égypte, et elle choisit pour l'épouse de son fils une autre femme de la même nation. Ils y descendaient quand la famine frappait leur pays. La famine y conduisit Abraham, agé de soixante-quinze ans, et cet événement, le plus ancien de ceux que la Bible mentionne à l'egard de l'Égypte, se passa, d'après les époques connues de l'histoire sainte, pendant le règne d'un des rois de la XVI dynastie.

La Bible raconte comment Abraham, ayant avec lui Sara, et craignant

que la beauté de sa femme ne portât les Égyptiens à le tuer pour la lui ravir, l'engagea à se dire sa sœur. Sara fut enlevee et conduite au palais du mais Abraham fut très-bien traite: les Egyptiens lui donnérent des brebis, et des bœufs, et des ânes, et des esclaves, et des servantes, et des ânesses, et des chameaux. Bientôt la maison de Pharaon fut frappée de la main de Dieu: le roi fit venir Abraham: « Pourquoi , lui dit-il , as-tu annonce que Sara était ta sœur, afin que je la prisse pour épouse? Voilà ta sœur, prends-la et va-t'en; » et Abraham se retira avec tout ce qu'on lui avait donné, et remonta en Chansan, possesseur de beaucoup d'or et d'argent; dives valde, dit la Bible, in possessione auri et argenti; nouveau temoignage de la prospérité de l'Égypte aux tenips de a XVI dynastie.

Le dernier des rois de cette famille est appelé Timaos par Manéthon; l'historien juif Josephe nnus a conservé, au sujet de ce roi, quelques fragments du récit de l'annaliste égyptien : il rapporte textuellement un court extrait de la seconde partie de l'histoire de Manéthon, dans laquelle se trouvait la parration de l'événement mémorable qui changea aubitement la face des choses en Egypte : une barbarie farouche y remplaca l'habitude des lois, et la civilisation de l'Egypte aurait été entierement détruite, si elle avait reposé sur de débiles fondements; mais elle résiata à deux siècles et demi d'inoules calamités. Laissons parler Manéthon.

Manethon. "Sous is represed of Timose, Dies that "Sous is represed of Timose, Dies that "Sous is represented by the second of the mes de race ignoble, venant à l'improviste des réglous orientales, envaluirent l'Exypte, penetrerent dans la contrée de 'an emparèment et pau de temps, est chefs du pays, brillerent les villes sec furcur, et remveraèment les temps sec furcur, et remveraèment les temps mermain crueit contre les labilitations de mermain crueit contre les labilitations partie des femmes et des enfants; et ce qui mit le comble aux malleuiet, de ce qui mit le comble aux malleuiet, de

l'Égypte, ils choisirent un d'entre eux, nomme Salathis, et ils le firent roi, Salathia se reudit maître de Memphis. sépara par la la haute Égypte de la basse, leva des impôts, plaça des garnisons dans les lieux convenables, et fortifia particulièrement la partie orientale du pays. Méditaut une entreprise contre les Assyriens, alors très-puissants, Salathis se rendit dans le nome Methraite, releva une ancienne ville située à l'orient de la branche bubastique du Nil, nommée Aouaria, la ferma de fortes murailles, et il y rassembla deux cent quarante mille hommes; il les visitait dans la belle saison; il les nourrissait, les comblait de présents. et les exerçait aux manœuvres militaires, alin d'inspirer le respect et la crainte aux nations étrangères. Salathis mourut après avoir régné pendant dixneuf ans. .

Tel est le récit de Manéthon. Le roi Timaos fut le témoin des premieres entreprises de ces barbares; il tenta vainement de leur resister; son courage lui collta la vie; il la perdit aprés six années de règne, vers l'annec 2082

avant l'ere chretienne.

Alors finit la XVI° dynastie, et la XVII' commença. Les etrangers qui ava ent envahi l'Égypte et la tenaient courbée sous leur joug sanguinaire et dévastateur, sont designes par Manéthon sous le nom de Huksos; on les appelle dans notre langue les Pasteurs, et l'usage a accrédité cette denomination. Leur origine n'est pas counue avec certitude; Josephe, pour exalter les antiquités de sa nation, les considere comme des Juita, et il en conclut que les ancêtres de sa race ont ainsi regné aur l'Égypte, en brigands armes il est vrai, mais Josephe ne repudie pas ces souvenirs. D'après ce que les monuments nous apprennent de ces hordes incultes et farouches, on voit qu'elles appartenaient, par leur constitution plivsique, à la rare blan-che, que les individus étaient en genéral d'une taille haute et gréle; on a cru y retrouver les traits principaux de la race scythique, et l'on sait que ses incursions armées sur les pays riches, parce qu'ils étaient eivilisés, datent d'une très-haute antiquité dans l'histoire de l'Asie.

Agrès la mort de Timos (nome aussi Conclaris), les principales familles du pars, fuyant devant l'enmilles du pars, fuyant devant l'enmeni, se reirvent dans la haute
première cataracte, et sur les côtes de
mer Rouze on l'Egypte possédait
d'importants établissements. Timoso
royal, légalement rerétus, par dort
d'hierdaite, de la souveraineté, mais
qui d'abord n'eurent vraisemblablement que peu d'occasions de l'exerce
pagi d'abord n'eurent vraisemblablement que peu d'occasions de l'exerce
baute Egypte. La établirent dans la
baute Egypte.

Il y eut donc alors deux royaumes en Egypte et deux authrités contemporaines et rivales : les Pharaons, souverains légitimes, résidant dans la haute Egypte; et les Pasteurs, barbares conquérants, occupant Memphis, la movenne et la basse Égypte. C'est ainsi que la XVIIº dynastie egyptienne se compose de deux listes de rois qui furent contemporains, et dont l'existence, à peu près d'une durée égale, est un synchronisme historique incontestable, quolque fondé sur des preuves différentes; car les textes ècrits ont conservé l'histoire des Pasteurs, et les monuments des arts celle des Pharaons : la barbarie n'écrit ses annales sur les édifices qu'en les détruisant par le fer et la flamme.

Les Pasteurs s'y appliquerent avec un déplorable succès, et de tous les monuments élevés en Egypte avant leur invasion, Il en reste a peine un seul encore entier, tout le reste a été détruit, et il a fallu, singulière destinée! une nouvelle série de catastrophes et de destructions, pour qu'il nous ait été donné de reneontrer dans les ruines des monuments élevés sur le sol de Thebes et de Memphis par les grands rois de la XVIIIº dynastie, les ruines toutes historiques des monuments élevés par les ancêtres de ces grands rois avant l'Invasion des Pasteurs : Juifs ou Scythes, ils détruisirent tout ce que jeur fureur aveuale put atteindre, et des grands édifices de l'Égypte, aucun ne fut épargué.

Il paraît qu'ils pénétrèrent jusqu'à la cataracte de Syène, limite méridionale de l'Égypte; car jusque là les deux rives du Nil, sur toute la longueur de la vallée, sont également depourvues de traces de monuments antérieurs à l'autorité des Pasteurs ou Hyksos. Mais dès que la prévoyance de leur premier roi Salathis eut falt du lieu nonune Aquaris, dans la basse F.gvote, un camp retranché ou une enceinte fortifiée, qui devint le séjour habituel de l'armee, le chef de ces hordes dut se tenir à leur portée, pour les visiter fréqueniment, comme le dit Manéthon; car sur cette armée reposait réellement son pouvoir. Le lieu qu'elle occupait assurait naturellement la défense de l'Égypte, qui était exposée, par le chemin que ces conquérants venaient de faire, aux entreprises des grandes monarchies de l'Asie, des longtemps les rivales de l'Égypte. L'armée à Aouaris et le gouvernement à Memphis, Salathis gardalt tout à la fois les avenues de l'Egypte à l'est et an nord, et surveillait le midi, oui ne devait pas lui donner de craintes fondées, quoique les Pharaons s'y fussent refugies.

Lés successeurs de Timnes surente nefte se maintent dans la Théside, et les autres dépendances de l'Egyptesousles autres dépendances de l'Egyptesousplantaons ne purent toutéfois y excrete qu'une autorité très-précaire, et presen enomiales ils songérent d'abord à maintenir leurs druits par ess d'roits autres de l'autres l'est puis dévoués, par l'addreion aussi de la population tout entière, et castes supérieures autroit, dont tous les intéréts avident pêr d'un même des castes supérieures autroit, dont tous les intéréts avident pêr d'un même de l'est produit de dernière de l'est produit de

On ne peut s'empêcher de remarquer, avec quelque surprise, que, de tous les abrévlateurs de Nanéthon qui ont copié ses listes des dynasties et des rois, sucun n'a inserit, pour la XVII-dynastie, les noms des souverains de droit, des Pinraons; que tous, au

contraire, portant à six le nombre des règnes de cette dynastie, y ont inscrit les noms des rois Pasteurs occupant l'Égypte de fait en l'accablant de calamites, et qu'ils ont ainsi abandonné à l'oubli les noms et les actions des souverains de la race égyptienne, qui ne cessèrent de lutter contre les barbares, et qui, après deux siècles et demi de combats, purgèrent enfin le sol de la patrie de ces immondes vainqueurs. La surprise que cette remarque a fait naître cessera en se rappelant l'origine de ces abréviateurs de Manéthon et de leurs listes. Le plus ancien de tous est le Juif Josèphe; il considérait les Pasteurs comme les ancêtres de sa nation; il les inscrivit de préférence dans sa liste des rois d'Egypte; il en rejeta les Pharaons, les véritables rois; et les chroniqueurs venus après Josephe ont copié ses listes, quoique étrangers à des intérêts, à des préjugés, et à des prétentions que l'histoire n'a pu jus-

Il en est tout autrement dans la table d'Abydos et dans les autres monuments de la piété des rois et des peuples de l'Egypte : immédiatement avant le prénom royal du premier prince de la XVIII d'Apastie, on trouve les cartouches de six Pharaons de la XVIII. Dans les monuments égyptiens, les Pasteurs ne sont rappeles que sous des formes propres à entretenir la hoine universellement vouée h cette race d'impurs, la véritable plaie

de l'Égypte. On compte six règnes de Pharaons entre la mort de Timaos et l'expulsion des barbares; ces Pharaons formerent la XVII<sup>e</sup> dynastie qui régna 260 ans. Le cartouche du premier roi est le premier, de droite à gauche, de la ligne intermédiaire de la table d'Abydos; d'autres monuments ont fait connaître la légende entière de ce roi : il se nommait Aménemdiôm. Plusieurs steles, dont quelques-unes sont peintes, et d'autres se distinguent par une exécution soignée, portent des dates tirées du regne de ce roi. Une de ces stèles est datée de l'an 3, et le roi Aménemdjóm Ier, et un Osortasen,

l'un et l'autre de la XVII dynastie. sont mentionnés dans les inscriptions de ce monument. D'autres stèles portent des dates de la 3°, de la 14°, de la 19°, et de la 29° année du règne de cet Amenemdjom, qui est le IIº de ce nom. A Beni-Hassan-el-Oadim. la légende entiere du même roi se trouve deux fois dans les inscriptions du tombeau de Nevoth, avec la date de l'an 9 de son regne; enfin on voit au musée de Genève une autre stèle qui est relative à une campagne entreprise par ce même roi, en l'an 19 de son regne, contre les Éthiopiens. Des les antiques époques, les ennemis les plus menaçants pour l'Égypte furent à ses frontières du midi : a chaque regne, on voit se renouveler les tentatives pour les repousser ou les contenir; Aménemdjôm II eut aussi ce devoir à remplir; la durée du regne de ce roi, le premier de la XVII° dynastie, fut au moins de 29 ans.

Il eut pour successeur un autre Osortasen, qui fut ainsi Osortasen II. Son prenom est, sur la table d'Advdos, à la gauche de celui de son predecesseur; trois autres monuments contemporains font connaître son nom propre, écrit des mêmes signes que celui du premier Osortasen. On a vu au musée du Louvre une jolie statuette de ce roi, en cornaline, avec cette inscription : le roi Osortasen, lils du roi Aménemdjóm. Une belle stèle en calcaire blanc porte la date de la 2º année de son règne. Les tombeaux de Beni-Hassan renferment aussi la légende entiere de ce roi; un scribe royal présente à son supérieur une tablette dont l'inscription porte la date de l'an 6 du règne d'Osortasen II : ce règne eut donc au moins cette durée.

Il paraît toutefois qu'elle fut courte, car Osortasen Il eut pour successeur son frère, qui porta aussi le nom d'Osortasen. Son cartoucle prénom est à son rang dynastique sur la table d'Alydos, et la lejeude entière de ce roi existe encore sur un grand nombre de monuments contemporains. Dans l'inscription de l'un d'eux, les signes du cartouche-prénom sont précédés du cartouche-prénom sont précédés du

titre de fils de roi. C'est dans la Nubie principalement que les souvenirs d'Osortasen III se sont conservés sur les monuments. Dans le temple de Semné. an-dessus de la seconde cataracte, la légende de ce Pharaon est seulptée dans le sanctuaire, et les tableaux qui ornent ce lieu représentent le roi adoré en même temps que le Nil; ce qui a fait supposer, non sans vraisemblance, que ce souverain était le roi Nilus des historiens; on le voit, en effet, adore comme une divinité, et placé parmi les dieux, dans une des stèles sculptées à Maschakit, lieu situé au sud d'Ibsamboul. Dans le même temple de Semné, le roi Mœris, de la XVIII\* dynastie, rend ses hommages au dieu Nil et à Osortasen III en même temps. Un autre bas-relief du même temple represente ce même roi portant les titres : Le fils du soleil qui l'aime, Osortasen vivificateur, et figure en pied, revêtu du costume d'Osiris, et assis dans un naos sur la barque du soleil; enfin une inscription du même temple prouve que cet édifice fut dédié au dieu Nil et au roi Osortasen divinise, circonstances plus que suffisantes pour que cette communaute d'adorations et d'hommages ait établi une communauté de denomination entre le dieu et le roi. Ce prince n'a pas été oublié dans la table royale de Karnac à Thebes; on y lit son nom au rang qui lui était assigné. On ignore quelle fut la durée de son règne. Le successeur d'Osortasen III fut

un autre Amènemdjom, le IIIe de ce nom; et si nous avons oublié de le faire, c'est à l'occasion des princes qui viennent d'être nommés, que nous devons rappeler l'usage adopté de toute antiquité en Egypte, et dont les monuments égyptiens de tous les temps fournissent des exemples, celul de donner habituellement le nom du grand-père au petit-fils; c'est pour ce motif sans doute que les Osortasen et les Amènemdiôm se succèdent si régulièrement dans la liste des princes de la XVIº et de la XVIIº dynastie. Le prénom d'Amènemdjôm III se trouve sur beaucoup de monuments : dans la table d'Abydos comme dans celle de Karnac, sur une stèle funéraire de la bibliothèque royale, un amulette en terre émaillée de la galerie de Florence, et une autre stele où se lit la date de l'an 25 de ce roi. D'autres monuments encore, revêtus du plus baut caractère historique, concourent à compléter ces données sur cet ancien Pharaon, et ne permettent pas de douter qu'il ne fut reste le maître des possessions égyptiennes en Aralie. De riches mines de cuivre existaient à El-Magarah, dans cette province; Sabout-el-Kadim v était égalemeut situé; et l'on a retrouvé dans ces deux lieux des stèles sculptées sur les rochers mêmes, et qui portent des dates des années 3, 31, 41, 42 et 44 du règne d'Amènemdjom III.

On ne connaît de son successeur, après son prenon royal inscrit à son rang dans les tables royales d'Alpidos et de Karnac, que quielques monuments isolés, sur lesquels ce même ments isolés, sur lesquels ce même prénon est figuré, deux scaralèes, et une stele funeraire qui existe à Paris. Mais aucun d'aux ne mous donne ni le nom que porta ce roi, ni la durée de son règne; esperons dans les monuments pour faire cesser notre ignorance.

Le sixtème roi de la XVII dynastie se nomma Mamós (le file du dieu Lame), dont les Grees ont fint Amosis, tie se nomma Miguellande. Annt de dire comment il justifia ce heau titre, et accomplit se devoir squ'il lui imposait envers as patrie, revenou aux Pasceropis de la commenta de la contrée à leur brutale autorité, et régularisant en quelque sorte l'Osieux exercice de leur puvoir, m défernt à de roi.

Tout ce que nous savons de ses successeurs dans la lignée des barbares, c'est leurs noms et la durée de leurs régnes, grâce à la vaniteuse attention de Josèphe pour ces étrangers qu'il voulait bien considérer comme ses ancêtres en Jaraël. Il nous en donne ette liste: après Salathis qui régna 19 ans, les Pasteurs eurent pour chefs Boeon, 44 ans; Apachnas, 36 ans 7 nois; Apophis, 61 ans; Anan, 50 ans 1 mois; Asses ou Asseth, 49 ans 2 mois; total, pour le règne des 6 rois pasteurs, 259 ans 10 mois.

On ne doit chercher ni dans les ma-

nuscrits ni dana l'histoire de l'Égypte. les noms ou les actiona de ces prétendus rois, d'origine inconnue: il ne resta d'eux, dans le pays, que la haine profonde qui anima, à toujours, toutes les classes. Ils n'edifierent rien ; l'ecriture sacrée ne pouvait pas conserver leurs noms aur le frontispice des temples, ils rejeterent la religion nationale; ni sur les palais, ils habitaient les camps et détruisaient les cités. Ils permettaient la culture des champs, afin d'en tirer des tributs onéreux au peuple asservi, mais suffisants pour l'entretien de l'armée, les besoins des che's, et les exigences de la guerre. C'est donc un fait d'une grande singularité, que le nom d'un des rois pasteurs se trouve dans un texte egyptien, écrit à la gloire d'un des Pharaons, proche descendant de celui qui lea chassa; le nom d'Apophis, trace dana le cartouche consacre, et précédé du cartouche-prenom dont le premier signe est aussi le disque du soleil, se tronve dans un manuscrit en ecriture hieratique, relatif au règne et aux victoires de Sesostria.

toltra di N-SSOMETTA que to un ese rois monventa ne cresierta de ravager le pays par leura incursione el leura pilagea, a elforanta vace persiévance de defruire la race espetienne tout entre. Il avoue aussi que la première syliabe du mot Hylkavo par leque do ne designatt, exprince, en langue exprisman, notes el compara exprisman, notes el compara exprisman, notes el compara el manuel doute, que certe demonitation, modifière par Josèphe en celle de Pasteur, leur fut donne certe demonitation, modifière par los exprismas. Marethon A qui l'historien des Judia emprunte ce curleuses donnes, sjoute, aelon le même his-

(\*) 211K, en égyptien, signifie, eu effet, lié, attaché, captif. torien, qu'en effet d'est à l'état de espiri qu'en avait flignée ces érangers sur les temples des dieux en Égyptet en l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de mement l'assertion de Manélhon; la figure des Pasteurs enclaines y fut rères fréquement reproduits par la peinture et la scuipture : c'état une d'appliquait à entretnir dans toutes les classes; toutes avaient sous leurs veux des tableaux multiplies des actions les quis funestes à dures intrétuir partout ette leon sous leurs veux.

Ce fut aussi durant le regné de ces térnaners que Joseph, fils du patriarche Jacob, parut en Egypte, d'abord comme esclave achtéle par un des principaux officiers du roi, et successivement comme intendant de la maison de cet officier; ensuite condamné aux fers comme raviseur; plus tard, honoré comme devin interprete des souges, et enflu premier ministre et

favori du roi.

D'après le texte de la Bible, qui contient la nsive narration de la vie ou de la légende de Joseph, les marchands ismaélites qui l'avaient acheté de ses mallieureux frèrea, l'emmenèrent en Égypte, et le vendirent à un Égyptien nomme Putiphar. Ce nom, ramene à sa véritable orthographe, Pétéphré, est en effet un nom egyptien qui signifie celui qui sppartient à Phre (le dieu soleil), et il est analogue à d'autres noms egyptiens, tires aussi de ceux de divinités, tela que Pet-Ammon, et Pet-Isis. On sait comment, par la malice de la femme de Pétephre. Joseph, investi d'abord de la conliance entière de ce chef des troupes egyptiennes, fut bientôt après jeté dans une prison, où, comme par l'efiet d'une certaine prédestination au gou-vernement des hommes, le geôlier lui remit une partie de son autorité et la surveillance de tous les autres prisonnier .. Parmi eux se trouvaient le pannetier et le sommelier du roi : ils eurent des songes, Joseph les expliqua, et les predictions de Joseph se réalisèrent.

Deux années après, le roi d'Égypte eut aussi des songes, que ses devina ni les savants du rol n'expliquerent pas. Sur l'avis de pannetier, qui avait été reintégré dans sa charge, comme Joseph l'avait prédit, le jeune Hébreu fut tiré de la prison; et, après lui avoir coupé les cheveux et changé d'habit, on le conduisit auprès du roi. Joseph expliqua ses songes, et n'épargna pas su Pharaon de sages conseils : « Il faut, lui dit-il, que le roi donne à un homme habile et probe l'administration du territoire de l'Égypte; que ses délégués dans toutes les provinces lèvent, pendant les sept années de fertilité qui vont se succeder, un cinquième des récoltes; que ces approvisionnements soient fermes dans les greniers publics . et qu'ils y restent, dans toutes les villes, sous l'autorité rovale : on preparera ainsi les ressources nécessaires contre les sept années de stérilité qui doivent frapper l'Egypte. » Ce conseil plut au Pharaon; et ce roi fut assez heureusement Inspire pour confler l'exécution de ce sage dessein a l'homme qui l'avait concu. Il donna à Joseph l'administration supérleure de l'Egypter lui remit l'anneau roval, le revetit de la tunique de byssus, et du collier d'or ; changea son nom hébreu en celui de sauveur du moude, selon la langue égyptienne ; le présenta au peuple, assis a ses côtes dans son char royal. et le maria avec la fille d'un prêtre d'Héliopolis, nommée Asséneth, autre nom egyptien d'une etymologie trèsrégulière. Joseph, qui était d'une belle figure et d'une physionomie agréable, avait 30 ans quand il fut conduit aupres du roi : il se passa à peine un jour entre son abjecte prison et son élévation à la plus éclatante fortune.

Les écrivains grees, commentateurs de la Bible, et parmi eux les plus savants, reconnaissent unaminement que les malleurs et le triompte de Joseph en Égypte se passèrent pendant le règne du roi Apophis, le quatrième de la XVII dynastie, de celle des Pasteurs, qui avaient fait de Menphis le lieu de la résidence royale. Ces antenses écrivains fistent à la 17 année de mêmes écrivains fistent à la 17 année de la Comment écrivains fistent à la 17 année de la Comment écrivains fistent à la 17 année de la 18 de la 18

du règne d'Apophis l'élévation de Joseph au gouvernemeît de l'Égypte. Les dates listoriques, tirées des monuments originaux précédemment exposés, nous paraissent convenir avec es mêmes indications : nous devons au lecteur de le rendre juge de ce sentiment.

Selon le tableau des dynasties égyptiennes, qui se trouve à la page 269 de ce précis, la 17° année du règne d'Apophis répondait à l'an 1967 avant l'ère chrétienne : Joseph était alors âgé de 30 ans; si, à ce dernier nombre, on ajoute 91 ans pour l'âge de Jacob à la naissance de Joseph, 60 ans pour l'âge d'Isaac à la naissance de Jacob, et les 25 ans dont la venue d'Abraham en Égypte précéda la naissance d'Isaac, on aura un total de 206 années qui , ajoutées à l'an 1967 qui répondait à la 17' année d'Apophis de la XVIIº dynastie, donnent l'année 2173, Or, cette année 2173, d'après le même tableau précité, appartient à la XVI' dynastie egyptienne; et c'est en effet durant le regne de cette même dynastie que nous avons deja indiqué (page 293) la venue d'Abraham en Exypte : les temps de Joseph, premier ministre du Pasteur Apophis, s'accordent ainsi tres-bien avec les temps d'Abraham et avec l'ordre généralement reconnu des dynasties d'Egypte pour les époques qui précédérent son in vasion.

Il en est de même pour les temps qui la suivirent; aux sept années de fertilité succèda, en Egypte et dans les contrées voisines, une famine géperale. Les frères de Joseph se rendirent en Egypte pour acheter des grains; la seconde année de la famine, ils amenèrent Jacob auprès de leur frère qui s'était fait connaître, et 17 ans après Jacob mourut; Joseph comptait alors la 56° année de son âge, et Apophis la 43° de son règne. Ce roi pervint jusqu'à la 61°; et, à sa mort, I'an 1922 avant J. C., Joseph était âgé de 74 ans. Or, qu'on prolonge sa vie jusqu'a t10 ans, comme le disent les écrivains hibliques, ou qu'on lui donne age d'homme comme

à tous les hommes ses contemporains dans l'histoire, le règne des deux rois pasteurs qui succéderent à Apophis dépassera toujours de près d'un siècle la durée de la vie de Joseph; et, dans ces mêmes supputations, Joseph aura pu voir les petits-fils de ses fils Ephraïm et Manassès; enfin, de la mort de Joseph jusqu'à l'Exode, ou la sortie des Hebreux de l'Égypte sous la conduite de Moise, la suite des années suffira pour placer dans un ordre régulier de succession tous les événements que la Bible raconte à la suite de la mort de Joseph : celle de ses frères , de sa parenté, la multiplication des Israélites, et l'avenement de ce roi nouveau, qui, selon la Bible, ignorant et Joseph et sa renommée, opprima le peuple d'Israel, et le soumit à la plus dure servitude. C'est ainsi que les annales de l'Égypte, dressées d'après l'autorité des monuments originaux, se prétent exactement aux relations synchroniques des annales des peuples qui la connurent, et que la concor-dance de ces rapports pour les temps et les lieux produit, pour ces annales diverses, rédigées dans des intérêts mutuellement inconnus les uns aux autres, des certitudes mutuelles.

On ne sait rien du règne des deux derniers rois pasteurs, depuis la mort de Joseph. On dit que ce fix le dernier de tous, Assethi, qui ajout cingjours au control de l'appendent de l'appe

Pendant que tous ces événements se possaient à Memphis et dans la moyenne et la basse Egypte, les Pharaons au midi de Thiebes ne cessaient de penser et d'agir contre ces etrangers maîtres d'une partie de leurs Etats. Joséphe, dans son livre contre Apion, rapporte, d'après Manetlion, que les rois de la Thébaide faissient aux Pasteurs une guerre continuelle et poussée avec vigueur; qu'après de longs efforts, un de ces Pharaons, à force de succès, réussit à expulser ces étrangers des divers points de l'Égypte qu'ils occupaient, et à les enfermer dans leur ville ou camp retranche d'Aouaris, dont il entreprit de faire le rifére.

siége. Ce Pharaon fut Ahmosis: ses campagnes contre les Pasteurs furent p nibles et multipliées. L'inscription funéraire d'un de ses officiers de marine nous apprend qu'il entra au service de ce roi au moment où le Pharaon se trouvait à Tanis : que plusieurs combats sur l'eau furent livrés : qu'un corps de troupes, dont eet officier faisait partie, fut dirigé contre l'ennemi vers le Sud; que ces guerres duraient encore dans la 6° année du règne d'Ahmosis; et que, dans les années suivantes, le roi se rendit en Ethiopie pour lever des tributs.

Il nelaissait point, pour cela, de pousser l'eunemi principal dès qu'il l'eut enferme dans Aouaris; mais Ahmosis mourut sur ces entrefaites, avant d'avoir terminé cette guerre sacrée.

Son fils, le roi 'Aménophis Thethosis, dit Manéthon, continua le siège de cette place; et, n'ayant pu la forze ni l'enlever, apres des tentatives infructueusement renouvelées, il entraite qui fot conclu, les Pasteurs peaux, leurs familles, tout ce qu'ils possédaient, et se rendrent en encontraite qui fot conclu es pasteurs peaux, leurs familles, tout ce qu'ils possédaient, et se rendirent en Assyrie par la route du désert.

Telle füt la fin, en Egypte, de cette borde conquérante, après en avoir occupé souverainement une grande partie pendant 260 ans. Le prince qui contribus le premier à en délivrer le pavs tit Ahmósis, le 6° toi de la XVIII dynastie, le soleil seigneur de la vigilance, que nous avons déjà nomme la commentante de la vigilance, que nous avons déjà nomme la table d'Ahydos (ligne intermédiaire) est celui de son prénom royal; et ce set celui de son prénom royal; et ce

prénom, accompagné de son nom pro-

pre, n'est pas très-rare sur les monu-

ments. On les trouve sur une stèle et

. . . Cougle

sur un cercueil de momie du Musée de Turin, dans un manuscrit qui contient les litanies des rois, au temple de Semné dans la haute Nubie, et dans un des tombeaux de Thèbes. Deux autres monuments essentiellement historiques, rappellent encore le nom et les actions du roi Ahmôsis : ce sont deux stèles sculptées à même dans les deux plus vastes carrières de la montagne de Massarah; les inscriptions de ces stèles annoncent que ces carrières ont été ouvertes l'an 22 du règne d'Ahmôsis, et que les pierres qui en ont été extraites ont été destinées à la réparation des temples de Phtha, d'Apis et d'Ammon à Memphis: souvenirs mémorables de la piété d'Ahmôsis qui, venant de délivrer Memphis de l'occupation des Pasteurs, et de les refouler dans leur camp retranché, relève aussitôt les temples des dieux, et les implore pour qu'ils protégent ses nouveaux efforts contre les impies. Cette date, la seconde connue du règne de ce roi, remonte vers l'an 1825 avant l'ère chrétienne.

La femme d'Ahmôsis est aussi désignée dans les inscriptions de Massaral; elle s'appelait Ahmôs-Nofre-Atari, et son nome sta accompagné des litres: la royale épouse principale, royale mère, la dame du monde. Une autre femme du même nom est mentionne dans le même mouunent, see les qualifications de fille de roi et sours qui est l'Annois des listes de Manéthon, le dernier de la XVII¹ dynastie des rois éxpriles.

Apris les glorieus succès de ce grand prince, les actions des rois de la XVIII d'apastie, régnant sur l'Écypte délivré d'une odicuse invasion, seront encore remarquistés dans les vérements à s'accomplirent alors en Egypte, et l'on ne refusers pas cette quillication à l'expulsion complète des Pasteurs, à la restauration de l'antique mouarchie, à la construct on des plus beaux éditéere de l'Alvente et de la Nueva de l'apart de l'apart Molée, à l'émigration en Grêce des

colonies égyptiennes, enfin à des conquêtes plusieurs fois renouvelées en Afrique et en Asie. Et, comme si l'éclatant triomphe obtenu enfin sur les barbares avait agrandi la puissance des esprits, les ressources publiques, et multiplie les inspirations du genie et du goût, la splendeur de l'Égypte, parvenue des lors au plus haut point, se révèle dans tous les ouvrages de cette époque, et les témoignages historiques, temples, palais, colosses, obélisques. s'offrent encore à nos yeux dans des proportions grandioses comme le siècle qui les a produits, et comme les rois qui le dominèrent. Nous n'aurons ainsi, dans l'histoire des arts, que des merveilles à décrire, et les actions des hommes ne resteront pas au-dessous de ces admirables productions.

Aménophis, le premier de ce nom, ouvre la liste des princes de cette XVIII dynastie. Manethon nous apprend que ce roi régna 25 ans et 4 mois, après que les Pasteurs eurent quitté l'Égypte; indication qui porte la durée du règne d'Aménophis Ier à près de trente années. Le même Manéthon nous dit, en effet, qu'après la mort d'Ahmôsis, Aménophis, à la tête d'une armée de 480 mille hommes, continua à pousser vivement la guerre contre les Pasteurs renfermés dans Aouaris; qu'il essaya vainement d'emporter cette place d'assaut, et qu'il n'en reconnut l'impossibilité que par d'infructueuses tentatives plusieurs fois renouvelées : un traité mit fin à cette guerre et à cette cruelle inva-

sion. Le trône national fut des lors relevé; l'Egypte entiere et toutes ses deretaines sous l'autorité protectries de réunies sous l'autorité protectries du réunies sous l'autorité protectries nois, et ramenant avec lui dans le pars les anchers dieux et les anciennes lois les anchers dieux et les anciennes lois poèrre dans toutes les branches de l'administration publique; tous les d' l'administration publique; tous les d' forts furent réunie pour retablir les lieux saints, les défices publics, la tumes et des cryances antionales, et particulièrement les anciennes règles d'aménagement du fleuve sacré, le père nourricler de l'Égypte; car l'incurie des rois pasteurs à l'égard des canaux du Nil suffit pour expliquer la famine qui filt la fortune de Joseph.

Le règne d'Aménophis I" fut d'environ 30 ans: il nous reste de ce prince de nombreux monuments contemporains, et un plus grand nombre encore, consacrés à sa glorieuse mémoire par les rois ses successeurs, qui l'honorerent d'un culte presque divin. Son nom est inscrit dans les litanles royales dont des manuscrits sur papyrus nous ont conservé le texte; sur une foule de bas-reliefs, l'image de ce Pharaon est placée au milieu de celles des divinités de l'Égypte, et associée aux actes de piété, qui sont accomplis par des rois, des princes ou des person-nages de diverses castes. Une statue d'Aménophis Ier, divinisé, en calcaire blane, est au Minsée de Turin; au Musée égyptien de Paris, on voit, sur des monuments de formes et de matières diverses, ce même Pharaon combattant contre des peuples étrangers ennemis de l'Égypte, ou bien porté sur un palanquin à côté de la déesse Thmél, la justice et la vérité, qui le couvre de ses ailes; enfin recevant en même temps que le dieu Osiris les offrandes de fruits et de fleurs, présentées par une famille du pays.

La reine sa femme est habituellement associée aux lionneurs du rol, Elle se nominait Alimos - Nofré - Ari, l'engendrée du dieu Lune , la bienfaisante Ari; on pourrait s'autoriser, de quelques données monumentales pour croire qu'elle fut Ethlopienne ; et le séjour en haute Egypte des rois de la XVII\* dynastie, d'Aménophis lui-même pendant sa jeunesse, expliquerait cette alliance du fils d'Ahmôsis avec la fille de quelque personnage puissant en Éthiopie. La reine Nofré-Ari est aussi inscrite dans les litanies royales; une statuette en bois peint, du Musée de Turin, représente cette reine; et l'inscription tracée sur la base lui donne les titres de rovale épouse d'Amnion , royale épouse prin-

cipale, dame du monde, tutrice de la région d'en haut et de la région d'en bas (la haute et la basse Égypte). Son noni fut aussi conservé dans les actes d'adoration adressés à la mémoire de son mari par les rois et les reines qui leur succédérent sur le trône. Notre planche 67 donnera une Idée de ces pieuses pratiques : une reine, nommée Nofré-Ari, est à genoux en acte d'adoration devant le roi Aménophis II , à côté de qui est assis le prince son fils : au-dessus d'eux sont assis Thouthmosis III. Mœris, la tête casquée; puis en avant, Thoutlimosis II, coiffé en dieu Sockaris; et à droite, sur deux siéges séparés, Aménophis I'r et sa femme Ahmos-Nofré-Ari, dont la tête est ornée d'une coiffure divine. Les noms de tous ces personnages sont inscrits dans des cartouches auprès de leurs images.

On pourrait aussi penser, d'après un tableau qui se voit dans un des tombeaux de Gournals, à Thèbes, que le roi Aménophis l'aurait eu une seconde fenme, nommer Abdüph, et de race bianche; elle a les titres de royale fille, royale épouse, royale mêre; elle ne fip quet-fère que les fille d'Aménophis; et l'on voit au Musée du Louvre une statuette de cette princesse, d'ont les deux d'erriers litres cese, d'ont les deux d'unifications relicituses.

Le tombeau d'Aménophis I'r n'a nas été reconnu dans la vallée funéraire de Biban-el-Molonk, où les dynasties thébaines choisirent leur dernière demeure ; c'est dans la vallée de l'Ouest que le chef de la XVIII dynastie avait fait creuser son tombeau, ainsi que ses premiers successeurs; mais d'immenses déblavements, opérés au pled des grands rochers à pic dans lesquels ces tombeaux furent creusés, seraient nécessaires pour rendre ces sépultures royales aux arts et à l'histoire : Il nous reste assez d'autres monuments de l'illustre renomniée d'Aménophis I'e qui mourut après avoir tiré la monarchie égyptienne des mains impies des barbares.

Son fils lui succéda; il se nomma

Thôthmès, le fils de Thôth; c'est un des Thouthmosis des écrivains grecs. Son prénom est le onzième cartouche de la table d'Abydos (planche 47), ligne internédiaire, en connençant par le Dremier cartouche à gauche.

par le premier cartouche à gauche. La construction des grands édifices de Médinet-Habou, à Thèles, remonte jusqu'au règne de ce Pharaon; il s'occupa, comme son pere, à relever pieusement les temples des dieux du pays. La partie la plus ancienne de ces edifices, monument qui présente à la fois le double caractère de temple et de palais, consiste en un sanctuaire environné de galeries formées de piliers ou de colonnes, et de huit salles de dimensions diverses. Toutes les parties sont chargées de sculptures en relief. remarquables par l'exacte correction du style et par la fluesse du travail : ce sont la des travaux de la plus belle époque de l'art en Egypte. On voit à Ibrim, en Nubie, lieu nummé Primis par les géographes grecs, un Spéos, ou temple creuse dans le rocher, executé pendant le règne de ce Thouthmosis, le premier des princes qui porterent ce nom. Le fond de ce Spéos est occupé par quatre figures assises, dont ileux sont celles de ce Pharaun qui est placé entre le dieu seigneur d'Ibrim (une des formes do dieu Thôth, à tête d'epervier), et la deesse Sate, dame de Nubie. Dans le temple d'El-Assasif, non toin du Rhamesseum de Thebes, ce Pharaon est adoré par ses successeurs qui lui font les mêmes offrandes qu'anx dieux. Sur d'autres monuments il est associé au culte d'Aménophis I", son pere. Une magnifique statue colossale de Thouthmosis Ier orne le Musée de Turin; et, sur ce bel ouvrage en granit noir à taches blanches, on a inscrit ses titres de dieu gracieux, soleil grand du monde, etc., aime d'Animon, vivificateur à toujours, fils du suleil Thothmes, chef semblable au soleil . aime d'Ammon-Ra, roi des dieux, etc.; il ajonta aussi à ces divers titres la qualification porticulière d'image du soleil; et ce Pharaon est ainsi designé sur le premier obélisque du palais de Karnac a Thebes, et dans les tableaux

de la trolaieme cour du même édice.

Dans le temple d'El-Assassif, on

voit, dans un bas reiser, ce méme Phanon occumpagnée de la reines femme;
elle se nommait Alminés, et portait les

tirres de royale seur, royale est,

tirres de royale seur, royale est,

lille, nommée du mondet et, au
monuments nous ont conserve le nou

d'un prince ou gouverneur d'Elditya,

attache au service personnel de la reine

de la unarine de Thouthousis 1º\*; ce

ori, mourtul sprise un règne de l'eres

voi, mourtul spris un règne de l'eres

ori, mourtul spris un règne de l'eres

Il eut pour successeur son fils, qui s'appela aussi Thouthmosis, et fut le deuxiense de ce nom de la XVIIIº dynastie. Comme ses prédécesseurs, il s'occupa particulierement de relever les monuments religieux dans la capitale et les grandes villes de l'Egypte. Il existe encore à Esneh, en beau granit rose, des débris des édifices qu'il y avait fait construire, et qui portent son nom. Il contribua aussi a la decoration de la partie la plus ancienne du palais de Medinet-Habou à Thebes. principalement des six dernières salles : et ces ouvrages sont également remarquables par leur belle execution. Sa piete s'etendit sur les édifices même de la Nubie; et ceux de Senne et de Contra-Semué conservent encore les preuves de sa muniticence. Le nom de ce roi est plusieurs fois trace au milieu de leurs sculptures, et les titres de dieu gracieux, seigneur du monde, chef des biens, sont plusieurs fois méles aux signes qui expriment phonétiquement le nom de Thouthprosis: enfin il se trouve à son rang dynastique dans les litanies royales. Il régna vingt ans et sept mois, seion les

listes de Manethon.

La reine sa Comme porta le nom
d'Amon-Mai, et les titres ordinaires
de royale fille, royale épouse principale, dame du monde, utrice de la
haute et de la basse Egypte. Le nom
de cette princesse se retrouve dans
une des excavations funeraires de la
vallee des Reines à Tibbles; il se site.

aussi dans les inscriptions peintes sur une des momies de Turin, et enfin à Éléthya, si toutefois ce n'est pas une autre reine du même nom que mentionne le monument de ce lieu. Des amulettes en terre émaillée portent sur l'une de leurs faces le prénom roval du roi, et sur l'autre le titre de cheri d'Amon-Ra: il ne faut pas, à l'imitation de ceux qui debitent par babitude les plus aventureuses interprétations, voir dans ce dernier titre le nom même de la reine au revers de celui du roi; la reine se nommait Amon-Mai: et on lit, sur les amulettes. Amon-Ra-Mai, le chéri d'Ammon-Ra qualification ordinaire des rois, et signe constant de l'efficace protection que leur accordait le grand dieu de Thebes et de l'Egypte.

Avec le règne du successeur de Thouthmosis II, surgissent les premières difficultés qui procèdent d'un désaccord manifeste entre les données tirées des écrivains anciens, et les notions non moins précises que fournissent les monuments historiques; entre les listes de Manethon et les monuments; entre les monuments euxmêmes attentivement compurés.

D'une part, la table d'Abydos, la liste rovale du Rhamesséum, celle de Médinet-Habou, et les tombeaux de Gournah, donnent pour successeur à Thouthmosis II, le roi dont le cartouche est immédiatement placé à la gauche du sien. Dans ces listes généalogiques, ce cartouche est reconnu, sans opposition, pour être celui de Thouthmosis III.

D'un autre côté, les monuments d'El-Assasif, les propylons et l'obélisque de Karuac, nomment évidemment trois personnages royaux, qui existèrent et regnerent entre Thouthmosis II et Thouthmosis III; enfin Manéthon rapportait que Thouthmosis II avait eu pour successeur immédiat la reine Amensé sa sœur, fille, comme lui, de Thouthmosis Ier, et qu'elle régna vingt-deux ans.-

Voici tonte l'explication de ces énigmes historiques, explication tirée de l'examen même des monuments originaux, par Champollion le jeune.
« La vallee d'El-Assasif, située au nord du Rhamesséum, se termine brusquement au pied des rochers calcaires de la chaîne libyque : là existent les débris d'un édifice au nord du tombeau d'Osymandyas. Mon but spécial était de constater l'époque encore inconnue de ces constructions, et d'en assigner la destination primitive; je m'attachai à l'examen des sculptures et surtout des légendes hiéroglyphiques inscrites sur les blocs isolés et les pans de murailles épars sur un assez grand espace de terrain.

« Je fus d'abord frappé de la finesse du travail de quelques restes de basreliefs marteles à moitié par les premiers chrétiens; et une porte de granit rose encore de bout au milieu de ces ruines en beau calcaire blanc, me donna la certitude que l'édifice entier appartenait à la meilleure époque de l'art égyptien. Cette porte, ou retit propylon, est entièrement couverte de légendes hiéroglyphiques. On a sculpté sur les jambages, en relief très-bas et fort délicat, deux images en pied de Pharaons revêtus de leurs insignes. Toutes les dédicaces sont doubles et faites contemporainement au nom de deux princes : celui qui tient constamment la droite ou le premier rang, se nomme Aménenthe; l'autre ne marche qu'après, c'est Thouthmosis III", nomme Mæris par les Grecs.

« Si j'éprouvai quelque surprise de voir ici et dans tout le reste de l'édifice. le célèbre Mœris orné de toutes les marques de la royaute, céder ainsi le pas à cet Aménenthé qu'on chercherait en vain dans les listes royales, je dus m'étonner encore davantage, à la lecture des inscriptions, de trouver qu'on ne parlât de ce roi barbu, et en costume ordinaire de Pharaon, qu'en employant des noms et des verbes au feminin, comme s'il s'agissait d'une reine. Je donne ici pour exemple la dédicace niême des propylons.

« L'Aroëris soutien des dévoués , le roi seigneur, etc., soleil dévoue à la vérité! (Elle) a fait des constructions en l'honneur de son père (le père d'elle),



premier dessein. D'Arcon fut donc envoyé à l'école de Mézières en 1751, et il en sortit ingénieur l'année suivante. Il se distingua bientôt par son habileté et son esprit fécond en ressources. En 1761, on le remarqua à la défense de Cassel. En 1774, chargé de lever la carte du Jura et des Vosges, il inventa une nouvelle manière de lavis à la sèche avec un seul pinceau, supérieure au lavis ordinaire et beaucoup plus expéditive. Vers cette même époque, il prit part aux querelles des tacticiens, et se prononça pour l'ordre profond contre l'opinion du grand Frédéric. Mais ce qui popularisa son nom dans toute l'Europe, ce fut l'in-vention de ses batteries flottantes incombustibles et insubmersibles pour l'attaque de Gibraltar. Ayant été attaché à l'armée du duc de Broglie, il reconnut l'impossibilité d'enlever Gibraltar aux Anglais en l'attaquant par terre, et proposa de diriger tous les efforts des assaillants du côté de la mer; et pour ruiner de ce côté les ouvrages des Anglais, il construisit des batteries flottantes revêtues du côté de l'ennemi d'une forte cuirasse en bois, où était ménagée une circulation d'eau entretenne par des pompes, afin de les garantir du feu. Le côte opposé à celui où se trouvait l'artillerie était chargé d'un lest pour établir l'équilibre; enfin le tout était recouvert d'un blindage assez fort pour résister aux bombes, et d'un lit de vieux câbles dont l'élasticité devait amortir la chute des proiectiles. Ce projet hardi fut accueilli avec enthousiasme par la cour d'Espagne; mais la jalousie s'en méla, et quand on en vint à l'exécution, les dispositions furent si mal combinées que l'entreprise échoua; toutefois le général Elliot rendit à l'inventeur des batteries insubmersibles une justice que lui refusaient ses compatriotes. Durant les guerres de la révolution, d'Arcon fut chargé du siège de plusieurs places, et lors de l'invasion de la Hollande, il enleva entre autres celle de Breda. En 1799, Bonaparte le nomma sénateur. Il mourut le 1er juillet 1800.

ARCS (les), Castrum de Arcubus.

bourg et ancienne seigneurie de Provence (département du Var), possédée, de 1201 à la fin du seizième siècle, par la maison de Villeneuve. Il est situé à six kilomètres de Fréius.

ARCUEIL (Arcus Juliani), village qui doit saus doute son nom à un aqueduc construit par un empereur romain. Celui qu'on y voit aujourd'hui a été bâti en 1624, par Jacques Desbrosses, d'après les ordres de Marie de Médicis. On v reconnaît encorc quelques parties de construction ro-maine. Un jeune archéologue plein d'espérance, M. Duchalais, a publié sur ce village, et notamment sur son église, une notice pleine d'intérêt.

Авресив, rivière qui prend sa source au cap d'Ardèclie dans les Cévennes, et se jette dans le Rhône, après un cours de cent douze kilometres à l'est, un peu au-dessus de Pont-Saint-Esprit. L'Ardèche donne

son nom à un département.

ARDÈCHE (département de l').- Ce département, formé de l'ancien pays du Vivarais, est borné au nord par le département de la Loire; à l'est par le Rhône, qui le sépare du département de la Drôme; au sud par le département du Gard, et à l'ouest par les départements de la Lozère et la Haute-Loire. Sa superficie est de 550,004 hectares, et sa population de 353,752 habitants. Ce département est divisé en trois sous-préfectures : celles de Privas, Largentière et Tournon, comprenant trentectun cantons et trois cent trente-cinq communes; le chef-lieu est Privas. Le département de l'Ardèche nomme quatre députés, ressortit à la cour royale de Nîmes, au diocèse de Mende, et fait partie de la neuvième division militaire et de la dix-huitième division forestière. Son revenu territorial est de 13,210,000 fr. Parmi les hommes célèbres auxquels ce département a donné le jour, nous citerons le cardinal de Bernis; et parmi les événements qui s'y sont passes, nous rappellerons les guerres des Albigeois et les dragonnades.

ARDENNES (forêt des). - Cette forêt s'étend aujourd'hui dans le département suquel elle a donné son nom, droite de la Meuse, entre Sedan et Givet, et courve, en Belgique, la parie meridionale des proviners de Namur de Meure de Senar d'environ 80 kilometres et sur 26 de large. Jadis cette forêt était bien plus considerable; elle communiquait avec este de Couper, et conficiel de la considerable; elle communiquait avec este de Couper, et conficiel de la communiquait avec este de Couper, et conficiel de la communiquait avec este de Couper, et conficiel de la communiquait avec de la communiquait avec de la communiquait avec de la communique de la com

Les Romains appelient cette foret Arduenas sitea; la partie septentrionale portait te non spécial de Carmale cetti de 7.000 group. Les étymologistes sont partages sur le sens du mot Ardennes: les uns le font venir d'arden, forêt, d'ardriran desses des Quoi qu'il en soit, cette forêt servit long-temps de limité aux royaumes d'Austrasie et de Neustrie, et le pays qu'elle couvrait forma auss le pagas qu'elle couvrait forma auss le pagas conté.

ARDENNES (département des) .- Le département des Ardennes, formé d'une partie de la Champagne, tire son nom de la forêt des Ardennes, et est borné au nord par la Belgique, à l'est par le département de la Meuse, à l'ouest par le département de l'Aisne, et au sud par le département de la Marne. Sa superficie est de 525,281 hectares, et sa population de 306,861 habitants. Cedépartement a pour cheflieu Mézières; il est divisé en cinq sous-préfectures, celles de Mézières, Rocroi, Rethel, Sedan et Vouziers. subdivisées en trente et un cantons et cinq cent quatre-vingt-huit communes; son revenu territorial est de 11.234,000 fr.; il fait partie de la deuxième division militaire, de la cinquienze conservation forestière, et ressortit à la cour royale de Metz et au diocèse de Reims. Il envoie quatre députés à la chambre.

L'astronome de la Caille, collabo-

rateur de Cassini; le bénédictin Carpentier, continuateur de du Cange; le savant abbé de Longuerue; le vicomte de Turenne, né à Sedan, en 1611, sont grignaires de ce dénartement.

sont originaires de ce département. ARDENTS (mal des). - Cette maladie pestilentielle, désignée aussi sous le nom de feu sacré, était ainsi appelée de ce que les victimes qui étaient atteintes de cette contagion, étaient en proie à une soif inextinguible, et à un feu intérieur qui brûlait tout leur corps. Les populations ignorantes du moven age, habitant des cloaques infects, et soumises presque chaque année à tous les maux de la famine, furent souvent ravagées par le mal des ardents. On cite spécialement les épidémies de 945, 993, 994 et 1130, comme ayant été les quatre plus terribles : dans la première, le tiers des habitants de Paris perdit la vie. La science d'alors étant impuissante pour arrêter les pro-grès de ce mal, les malades imploraient l'appui de Dicu. On faisait des processions, on priait, on jednait, et les légendes du temps racontent les nombreux miracles que la crédulité attribuait aux reliques que l'on implorait. Le mal des ardents disparut avec toutes les maladies du moven âge. à l'epoque où la civilisation et les sciences, appliquées à l'hygiène publique. remplacerent la barbarie et l'ignorance superstitieuse du moyen âge.

supersurence du molyon age.

Andra, ville d'Auvergne (département du Puy-de-Dômo, à 3 lieues 
sud-ouest d'Issoire, et ancien cheflieu du duchée de Mercourt, qui comlieu du duchée de Mercourt, qui comlieu du duchée de Mercourt, qui comBlesche, Alanche, Ruines, Marcughol,
Saulgues, et Maliciou. Après avoir reta
longemaps posselé par la maison de
Mercourt, ce duché passa dans celles de
Bourloo-Montpensier, de LorraineMercourt, de Vendôme, et enfin de
Conti.

ARDRES, Ardra ou Ardea, ville forte du comté de Guines (département du Pas-de-Calais), à douze kilomètres sud de Calais, fut bâtie vers 1096 par Arnould de Selvé, sur les ruines du château dece nom. Ellea eu d'abord des seigneurs particuliers, puis elle a

passé par alliance dans la maison des comtes de Guines, dont le dernier, Arnould III, la vendit à Philippe le Hardi, qui la réunit à la couronne. Pries, sons le règne de Henri II, par les Anglais, elle leur fut bientôt enlevée. En 1396, les Espagnols l'enlevèrent de nouveau à la France; mais la paix de Vervins la rendit à Henri IV.

C'est entre Ardres et Guines qu'eut lieu, en 1520, l'entrevue de Francois I'e et Henri VIII, connue sous le nom de camp du drap d'or (Voycz

DRAP D'OR).

Anixa (Joseph), né en Corse, fut nommé adjudant général au siège de Toulon. Il était chef de brigade de gendarmerie lorsqu'il donna, au 18 brumaire, sa démission. Arrêté, le 10 cotchre 1801, à 1°Opéra, au moment où il allaitassassiner le premier cousul, il fit etécnite le 20 janvier 1802, avec Cerachi, Topino-Lebrun, Demerville et Diana, ses complices.

ARGELES, petite ville ct chef-lieu de canton du département des Pyrénécs - Orientales, arrondissement de Ceret, faisait partie d'un petit pays qu'on appelait le Vallespir, autrefois province du Roussillon. Elle était auciennement fortifiée, et a soutenu plusieurs sièges. Elle se soumit à la France le 7 juin 1641, après que les habitants se furent rendus maîtres de la garnison, et l'eurent forcée de se réfugier dans l'église, où ils la tinrent assiègée jusqu'à l'arrivée de l'armée française. Le 12 vendémiaire an 11 (4 octobre 1793), le camp espagnol d'Argeles fut emporté par Delâtre, commandant l'armée des Pyrénées-Orientales.

ARGENS, village et ancienne seigneurie de Provence (département des Basses - Alpes), à dix-luit kilomètres nord de Castellane, érigée en marquisat en faveur de Jean de Boyer, seigneur d'Aiguilles, et conseiller au parlement de Provence.

ARGENS (Jean - Baptiste de Bover, marquis d'), un des favoris de Frédéric II, qui lui donna la clef de chambellan, et six mille livres de pension, avec la charge de directeur des beaux-arts à l'Académie de Berlin.

Destiné d'abord à la magistrature par son père , d'Argens était entré malgré lui dans un régiment ; quelques aventures scandaleuses le firent envoyer en Turquie, à la suite de l'ambassadeur français. Plus d'une fois, son audace et ses imprudences lui firent courir le risque de la vie; mais il échappa, visita tour à tour Alger, Tunis et Tripoli; et de retour en France, avant été déshérité par son père, il se fit auteur pour vivre. Ses Lettres juives. chinoises et cabalistiques le firent remarquer de Frédéric II, alors encore prince royal, qui l'engagea à se rendre près de lui; mais d'Argens répondit qu'ayant cinq pieds sept ponces de taille, il pourrait être enlevé par le roi Frédéric Guillaume pour être mis dans ses gardes. Cependant, après l'avenement de Frédéric II, il vint à Potsdam. et conserva son crédit sur le roi jusqu'à ses derniers jours. Les écrits qu'il publia respirent une philosophie douce. spirituelle, mais quelque peu athée,

ABGESSON, bourg de la Touraine (département d'Indre-ct-Loire), sur la Creuse, à seize kilomètres est-nord-est de Richelieu. — Cette seigneurre passa, au commencement du dix - septieme siècle, dans la maison des seigneurs de Voyer, marquis de Paulmy, en faveur desquels elle fut érigée en marquisst en 1700.

ARGENSON (la famille d') est origi-

naire de la Touraine, où depuis des siècles elle a possède la magnifique terre de Paulmy. Le nom sous lequel

terre de Paulmy. Le nom sous lequel elle est particulièrement connue lui vient d'une autre propriété située aussi en Touraine, dans l'arrondissement de

Chinon.

Pendant longtemps cette familie resta, comme toutes les families nobles, dans la carrière militaire, et de là vint as première, mais non sa plus grande illustration. René de l'oyer, comie d'Argenon, commença pour son nom une nouvelle fortune en 1596. Il fut clargé alors par les cardinaux Richelieu et Mazarin de plusieurs négociations d'une haute importance, notamment, en 1641, de la réunion de la Catologné à la France. Il fut ensuite

envoyé comme ambassadeur à Venise, où il mourut en 1651. En 1640, ayand èté fait prisomier par les Espagnols et renfermé au château de Milau, il avait composé, pour charmer sa capitvité, nu troité de la Sagesse chrétienne, qui eut un grand succès même à l'étrauger, et fat traduit en plusieurs langues.

Son fils lui succèda fort jeune, comme ambassadeur à Venise, et de retour en France, se livra aussi à la eulture des lettres. La correspondance de Balzac pronve qu'il s'était mis en rapport avec ce roi de la littérature contemporaine. Il nourut en Touraine, à l'âce de 77 auss, en 1703

ABGENSON (Marc-René d'), fils aîné du précédent, fut appelé Marc parce que la ville de Venise avait été sa marraine et l'avait antorisé à joindre à ses armes le lion de Saint-Mare, Il était né en 1652, et fut d'abord lieutenant général au bailhage d'Angonlême. Caumartin, qui parcourait les provinces en qualité de commissaire, apprecia les talents dont il faisait preuve dans cette humble charge, et résolut de le pousser vers de hautes fonctions. Il lui donna sa fille en mariage, et le protégea de toute son influence. Marc-René fut bientôt appelé à la charge de lieutenant de police, nouveau ministère dont on ne tarda pas à ressentir les excellents effets, Paris jouit, sous cette institution à laquelle le titulaire était éminenment propre, d'une tranquillite et d'un ordre dont on voit dans Dulance qu'il avait très-grand besoin. D'Argenson participa au monvement novateur qui marqua les dernières années de Louis XIV et motiva en grande partie les rigueurs dévotes auxquelles ce monarque se laissa entraluer. On sait que le due d'Orléans était à la tête de ee mouvement, et que e était autour de lui que se réunissaient les hommes de l'avenir. D'Argenson fut done un des amis de ce prince, qui lui eut, en plusieurs circonstances, d'importantes obligations. Aussi, après la mort de Louis XIV, nous le vovons investi de toute la confiance du régent, et présidant, sous divers titres, à la direction

des affaires générales. Lorsque le plan de gonvernement proposé par l'abbé de Saint-Piene, sous le nom de polysynodie, fut réalisé en septembre 1715, d'Argenson fut le membre influent du conseil, auquel fut confié l'intérient du royaume. En 1718, il devint president des finances et garde des seeaux. Il siègea en cette qualité dans le célèbre lit de justiec (tenu aux Tuileries, le 26 août 1718), où le testament de Louis XIV fut eassé pour tont ee qui concernait les prérogatives des princes légitimés, et où la surintendance de l'éducation du jeune roi fut enlevée au due du Maine. Toutefois, d'Argenson ne conserva que deux ans les hantes fonctions qui lui avaient été conliècs. Il eut des démélés avec l'Écossais Law, et ne put parvenir à faire triompher les idecs qu'il proposait pour éviter la chute du fameux système et tous les malheurs qu'il devait nécessairement entraîner. Ators il se demit de son plein gré de la présidence des finances. le 5 janvier 1720. La même année, le 7 juin, il rendit les seeaux au régent, qui ne lui laissa pas moins son entière confiance, et continua à le consulter sur tous ses projets. Mais d'Argenson ne devait pas profiter longtemps de eette faveur. Il mourut l'année même qui suivit sa retraite des affaires. en 1721. Il appartenait à deux academies, l'Académie des sciences qui l'avait appelé dans son sein, dès 1716, et l'Académie française qui l'avait élu deux ans après. Fontenelle écrivit son

éloge qui est un chef-d'œuvre. ARGENSON (René-Louis, marquis d'), fils aine du garde des seeaux et ne en 1696, s'illustra beaucoap plus encore que son pere Intendant du Hainaut de 1720 jusqu'à t724, puis simple eonseiller d'État, il se prepara longuement an ministère par la méditation et l'étude, et y fut appelé le 28 novembre 1744. Ce furent les affaires étrangeres que l'on confia à cet esprit savant et sérieux. Son but constant, dans la conflagration générale de l'Europe, fut de procurera la France une naix digne d'elle. Unissant ses efforts à coux des Hollandais, il parvint à réunir le congrès de Breda où furent jetés, pour ainsi dire, les fondements de la pacification générale. Il entama à Turin, avec la cour de Sardaigne, une autre négociation qui devait avoir pour résultat d'expulser définitivement les Autrichiens de l'Italie, et de former une confédération italienne sur le modèle de la confédération germanique. L'opinion publique en France aceneillit avec faveur ee noble projet. Voltaire, qui correspondait avec d'Argenson, lui écrivit à ce propos une lettre pleine d'enthousiasme. Mais le sort des armes fit avorter cette negociation, ct d'Argenson s'attira la liaine de la cour de Madrid, surtout de la reine qui avait concu pour Philippe les plans les plus gigantesques, et ne visait à rien moins qu'à rétablir le royanme de Lombardie. Louis XV, beau-père de don Philippe, s'efforca d'apaiser la colere du cabinet estagnol, auquel il envova en mission extraordinaire le maréchal de Noailles, adversaire constant de d'Argenson. Celui-ci se vit forcé de donner sa demission le 10 janvier 1747. Il rentra alors dans sa retraite studieuse, an milieu des témoignages universels de sympathie. Il était lie non-seulement avec Voltaire, mais avec la plupart des philosophes de son temps, et il avait en effet en politique des idées singulièrement avancées. Voltaire disait de lui qu'il cut été digne d'être secretaire d'État dans la republique de Platon. On peut s'en convaincre par la lecture de son principal ouvrage, Les considérations sur le gouvernement de la France, que Rousseau cite avec éloge dans son Contrat social, et où se trouvaient déjà en germe toutes les théories que la fin du siècle devait produire et réaliser. On s'étonne de trouver si peu de prejuges nobiliaires dans cet ouvrage signé d'un nom si ancien et d'un nom oe ministre. Du reste, dans sa vie privée, d'Argenson était aussi populaire et aussi démocratique que dans ses écrits. Il poussait même, diton , la simplicité jusqu'à l'affectation, dans son maintien comme dans ses paroles. Aussi à la cour l'appelait-on d'Argenson la bête. Outre ses Considérations qui parurent en 1764 en Hollande et furent réimprimées en France en 1784 et 1787, le vertueux ministre avait écrit des Essais dans le goût de Montaigne, ou Loisirs d'un ministre d'Etat. Ce curieux recueil d'anecdotes et de portraits parut en 1785, et a été réimprime en 1825, sous le titre de Mémoires du marquis d'Argenson, dans la collection des mémoires relatifs à la révolution française. On trouve aussi dans le tome x x v 111 des Mémoires de l'Académie des inscriptions et belleslettres, à laquelle il appartenait, un travail remarquable signé de lui sur les historiens français. Enfin l'Histoire du droit public ecclésiastique francals, qui parut à Londres en 1767, et qui est dirigée contre l'ultramontanisme, est en partie son ouvrage. Il mournt à Paris en 1757, ne laissant qu'un lils, le marquis de Paulmy,

Celni-cl publia outre les ouvrages de son père, un grand nombre d'ecrits composés par lui-même. Il avait une bibliothèque d'une richesse extraordinaire pour un partienlier, qu'il vendit en 1785 au cointe d'Artois, s'en réservant la jonissance pendant sa vie. Elle a servi de fonds a la bibliothèque actuelle de l'Arsenal. Gouverneur de l'Arsenal , il passait sa vie an milieu de cette admirable collection, préoccuné presque exclusivement d'êtn. des littéraires et historiques, et chargeant ses livres de notes intéressantes. C'est lui qui conent le plan de la Bibliothèque universelle des romans, et qui presida à la publication de quarante volumes mis au jour de 1775 à 1778. Il y inséra plusieurs de ses compositions qu'il imprima à part en 1782, sous le titre de Choix de petits romans de différents genres. Il donna seul au public les soixante-cinq volumes in-8°, qui sont intitulés : Mélanges tirés d'une grande bibliothèque, et se composent d'aualyses et de critiques de nos vieux auteurs. Il monrut en 1787, membre de l'Académie fran-

caise.
ABGENSON (Marc-Pierre, comte d'),
oncle du marquis de Paulmy, et frère

du ministre des affaires étrangères, naguit en 1696, et mourut en 1764. En 1720, il fut lieutenant de police; en 1740, intendant de Touraine, conseiller d'Etat et intendant de Paris. En août 1742, il fut admis au conseil des ministres, et quelques mois après, devint lui-même secrétaire d'État au departement de la guerre, à la place de M. de Breteuil. Rarement le pays s'était trouve dans un état plus déplorable; nos armées, décimées par une guerre désastreuse, et en proie à de terribles maladies, avaient été obligées de se retirer sur le Rhin, tandis que l'Alsace et la Lorraine etaient déjà envalues par les bandes autrichiennes. Il fallait une intelligence aussi forte que la sienne pour changer une telle situation. Les années qui suivirent l'entrée de d'Argenson au ministère virent réparer tant de maux. Il fit transporter le théâtre de la guerre dans les Pays-Bas; il conduisit Louis XV en personne, avec son frère, à la journée de l'ontenoy, et tout seul, à celle de Lawfeldt; Bergop-Zoom fut pris, et Maëstricht investi. Les ennemis se virent réduits à traiter, et à signer la paix peu lionorable d'Aix-la-Chapelle. Au lieu de rester inactif quand les hostilités eurent cessé, d'Argenson s'occupa d'assurer à la France toutes les chances d'une attaque nouvelle : il fit relever et réparer les places fortes; il travailla à ranimer par toutes sortes de moyens l'esprit guerrier, et fonda dans cette intention l'école militaire, en janvier 1751. -Les soins de la guerre ne l'empêchèrent pas de se livrer à l'étude; novateur comme le garde des sceaux, son frère, il encouragea et protégea l'Encyclopedie, qui lui fut dédice par d'Alem-bert et Diderot. Il fournit à Voltaire, son ancien condisciple et son ami, tous les matériaux du Siècle de Louis XF, si bien que le philosophe lui écrivait : « Cet ouvrage vous appartient; il est « fait en grande partie dans vos bu- reaux et par vos ordres. » — Il était encore ministre quand la guerre qu'il avait prévue se ralluma en 1756. Au mois de février 1757, il fut disgracié avec Machault. Fut-ce l'effet de la

haine violente que lui portalt Mme de Pompadour? on bien, comme on l'a conjecturé, Louis XV fut-il choqué de l'empressement qu'avait montré son ministre à aller prendre les ordres du dauphin, quand, blessé par Damiens, il le lui enjoignit? On l'ignore. Mais, quel qu'ait été le motif de sa disgrâce, il fallait qu'il fut bien grave aux veux du prince, car le renvoi du comte fut accompagné d'étranges rigueurs. D'Argenson passa les six dernières années de sa vie dans la terre des Ormes où il était exilé; il ne lui fut nermis de revenir à Paris qu'en 1764, et la même année il mourut.

Il laissait un fils, le marquis de Vover, qui s'était distingué à Poitenoy, et était devenu successivement maréchal de camp, directeur des haras, gouverneur du château de Vincennes, commandant militaire en Saintonge, Poitou et Aunis: il mourut en 1782, âzé

de soixante ans.

ARGENSON (Marc-Renéde Voverd'), né en 1771, et actuellement vivant, est le fils qu'eut le marquis de Vover de son mariage avec la fille du maréchal de Mailly. Il fut élevé par M. de Paulmy, Entré de bonne heure au service, il fut. avant la révolution, aide de camp de M. de Witgenstein et du général la Fayette. La l'avette avant été force de quitter la France, M. d'Argenson se retira dans ses terres, où il passa les années les plus orageuses de la révolution. Il épousa la veuve du prince Victor de Broglie, mère du duc de Broglie actuel, et partagea ses soins entre les enfants de sa femme, les siens propres, et ses concitovens, auxquels il eut le bonheur de rendre d'importants et de généreux services, dans les temps de disette. Il fut nomme deux fois président du collége électoral de la Vienne, et en 1809 il fut appelé à la prefecture des Deux-Nethes. Il était à Anvers lors du débarquement des Anglais à Valcheren, et contribua à les repousser. En 1813, il donna sa démission, après avoir refusé de mettre le séquestre sur les biens du maire d'Anvers et de ses coaccusés, acquittés par le jury. Désigné par la première restauration pour la préfecture de Marseille, il déclara qu'il n'aecepterait de fonctions que sous un gouvernement libre, et après l'évaeuation du territoire. Membre de la chambre des cent jours, il alla avec la Favette et Constant tenter de faire reconnaltre à Haguenau, par les puissances étrangères , l'exclusion de la maison de Bourbon du trône de France. Réélu en 1815, et ayant fait partle jusqu'en 1834 de presque toutes nos assemblées législatives, il y a constamment figuré dans les rangs des opinions les plus hardies et les plus radicales. Il vit aujourd'hui dans la terre des Ormes, occupé d'agriculture et de la solution des plus grands problèmes de la politique.

ARGENT. - L'argent, comme l'or, comme toutes les matières précienses, fut connu des Gaulois. Si, cependant, l'on en eroyait Diodore de Sicile, il n'aurait existé en Gaule aueune mine d'argent; mais son autorité se trouve contredite par les anciens eux-mêmes, puisque Athénée nous apprend que souvent, dans les Alpes, après l'incendie des vastes forêts qui couvrent le versant de ces montagnes, la terre échauffée laissait échapper des filons de ce métal, liquéfiés par la chaleur du feu. Sans ajouter foi à de telles fables, nous savons qu'il a existé et qu'il existe encore, en France, des mines d'argent qui semblent avoir été exploitées dans des temps fort anciens; eelles de l'Argentiere (Rhône), par exemple. Il n'est done pas impossible que les Gaulois aient connu et exploité des mines d'argent sur leur propre territoire. Quoi qu'il en soit, c'est un fait hors de doute qu'ils en ont fait usage. Nous avons, pour le prouver, quelques monnaies, grossières imitations des drachmes greeques et des deniers romaius. Ces monnaies sont, il est vrai, moins communes que les espèces d'or, de euivre et de potain, mais on les reneontre pourtant assez souvent. Si ee n'est pas par eux-mêmes que les Gaulois apprirent l'usage et la valeur de l'argent, leur commerce avec les peuples de l'ancien monde le leur enseigna sans doute de bonne heure. Ils avaient d'ailleurs. eliez eux, un peuple tout à fait grec, les Phocéens de Marseille, qui excellaient dans l'art de travailler l'argent. Les monnaies de ces peuples, communément en argent, rivalisaient, on le sait, pour la beauté et la perfection du travail, avec les médailles de Syraeuse et d'Athenes. Lorsque les Romains se furent rendus maltres de la Gaule. l'art de travailler l'argent, loin d'être négligé, prit, au eontraire, un nouvel essor. Aux barbares monnaies gauloises, succéderent des monnaies d'or et d'argent dans le système romain, frappées d'abord à Lyon, puis à Trèves et à Arles, et les artistes gallo-romains, fort estimés à Rome même, fabriquerent un grand nombre d'objets de toute espèce en argent. Les fameux vases de Berthouville, qu'on admire encore au cabinet du roi, et qui sont, à n'en pas douter, sortis des mains des fabri argentei de la Gaule, semblent avoir traversé tant de siècles pour nous attester l'habileté de ces ouvriers. Ce genre d'industrie était porté à un tel point dans les Gaules, que la Notitia dignitatum eite, parmi les officiers, les Præpositi Argentariorum ou Brambaricariorum. c'est-à-dire, des gens occupés à tisser, avce l'or et l'argent, des étoffes précieuses, et à y représenter divers sujets. Ces préfets, ou præpositi, étaient établis à Arles, Reims et Trèves.

blis à Arfes, Rémis et Treves.
L'arsqueles barbares sefurort rendus mistres del empire, l'argent continuis un les de l'ampère, l'argent continuis un les lois de ces peuples parlent souvent des fabri argenéts; celle des Bourgeingsons, entre autres, fite à vingueingsons, apris pries 2,500 francs de notre monnaie, le pris d'un de ces ouvriers. On committrop la munificence larbare des rois francs, pour que nous rappe-des controls des consistences de l'archive des rois francs, pour que nous rapperentais des chilegire et des Dacobert.

des Uniperie et des Dagonert.
Les Francs, quoi qu'on en ait dit,
avaient des monnaies d'argent, et ces
monnaies, fort rares aujourd'hui, portaient le nom de deniers et saiga
(voyez ees mots). Douze deniers ou
saiga formaient un sou d'argent), et
quarante valaient un isou d'or (voyez.

ces mots). Par une singularité encore inexpliquée, l'argent, si peu communément employé à la fabrication des monnaies sous les Mérovingiens, devint au contraire l'espèce courante pendant toute la seconde race; l'or même paraît avoir presque enticrement disparu; à peine connaît-on quelques espèces d'or de Charlemagne et de Louis le Débonnaire. Le solidus argenteus, qui sous la première comme sous la seconde race n'était, selon toute apparence, qu'une mounaie de compte, et le denarius argenteus, qui au contraire était bien certainement une monnaie réelle, sont dans les chartes et les chroniques de cette époque les seules espèces dont il soit parlé. Ce phénomène continue à se manifester pendant les onzième et douzième siècles, et même alors l'argent, loin de se maintenir pur et à un haut degré de fin, perdait tous les jours de sa valeur par l'alliage et les matières étrangères qu'on lui adjoignait. De la naquirent ces diverses denominations qui paraissent aujourd'hui si bizarres et si contradictoires, mais qui, dans ces temps, n'étaient que trop nécessaires : argentum album, finum, rectum, pour signifier de l'argent à une loi et à un titre élevé; argentum arsum, nigrum, nour signifier au contraire de l'argent bas, du billon. Le règne de Philippe I'r fut l'epoque où commenca l'introduction du cuivre dans les deniers, et depuis son règne jusqu'à celui de Phi-lippe-Auguste, l'argent paraît avoir tout à fait disparu; mais ce dernier prince fit frapper de nouveau une inonnaie qui valait douze deniers tournois, et qui, pour ee motif, fut appelée gros denier tournois (voyez ce mot). Elle était à onze deniers douze grains de loi d'argent le roi, c'està dire d'argent fin, ear, en aucun temps, les monnaies n'ont été frappées en France à un degré de fin plus élevé. On donne le nom d'argent fin à l'argent le roi, parce qu'il est le plus pur employe dans la monnaie. Cette denomination cependant n'est pas rigoureusement exacte. L'argent se divisait au moyen age en douze parties ou deniers;

l'argent fin proprement dit était donc rigoureusement l'argent à douze deniers. Louis VIII, Louis 1X et Philippe III, continuèrent la forte monnaie; mais Philippe le Bel, que le peuple a flétri du nons de faux monnayeur, l'altera de nouveau. On sait combien de maux cette fatale pratique entraîua. Ce que le roi n'avait fait d'abord que par nécessité, il le fit bientot pour y trouver du profit; il fabriquait souvent une monnaie d'un aloi moins éleve que celle qui avait cours, la décriait, forçait de prendre la nouvelle, qu'il décriait bientôt après, pour revenir à l'ancienne; d'autres fois il trompait le peuple. On a des ordonnances où Charles V prescrit à ses maîtres des monnaies de fabriquer des espèces à un taux, et de les faire courir pour un prix plus élevé sans en avertir le publie; aussi voyons-nous alors des choses inouïes. Dans un registre du parlement encore manuscrit, et qui porte le nom de registre de Lotier, il n'est pas rare de lire, surtout sous le règne de Charles VI et de Charles VII : Le roi fit coigner une monnoie qui eut telle valleur, mais, par volonte de marchands, elle fut prise pour tant. Depuis Philippe de Valois, en effet, jusqu'à Charles VIII et Louis XII, l'argent disparut presque entierement; les gros tournois, qui avaient pris le nom de grands blanes, n'étaient plus qu'en bas billon. Il arriva pourtant quelquefois, pendant ces temps de désordres. que la forte monnaie renarut momentanément; c'était le vœu du peuple. qui demandait sans cesse qu'on remît la monnaie au taux qu'elle avait du temps du bon roi saint Louis, dont les gros tournois étaient devenus pour lui des amulettes. On les percait, en effet, pour les porter à son cou attachés avec une corde, persuadé que ces nionnaies étaient un talisman contre eertaines maladies. Louis XII enfin fit reparaître pour toujours la monnaie d'argent, en faisant frapper des testons. Notre intention n'est pas de donner ici le nom des monnaies d'argent frappées par ce prince et ses successeurs: nous renvoyons les lecturs aux articles spécialus; nous devons ici nous borner aux genéralités. Nous ferons observer seulement, qu'on se fasse une liée de l'alternition qu'on se fasse une liée de l'alternition de l'alternition. Il le l'alternition de denire tournet deux grains, tandis que sous le second te double tournois, c'est-à-dire, le double denire tournois, c'est-à

Mais revenons à notre sujet principal . l'usage de l'argent. On sait que sous les Carlovingiens, comme sous les rois de la première race, l'argent fut employé avec profusion dans les ornements de tout genre : les listes des trésors des abbaves sont là pour le prouver. Les chasses, les livres, les images des saints, furcut couverts d'argent; on se servit même de ce métal pour écrire. Rien n'est plus célèbre que le fameux livre d'argent. qui, conservé d'abord à la bibliothèque de Saint-Germain des Pres, et maintenant à la bibliothèque du roi, passe pour avoir appartenn à l'évêque de Paris, saint Germain; on sait qu'il est entièrement écrit avec des lettres d'argent. Si l'exemple que nous venons de citer est mérovingien, il ne serait pas difficile d'en trouver nu qui fût contemporain de Charlemagne et de ses successeurs, dont la magnificence est bien connue. L'argent joue sous la troisième race le rôle qu'il avait joué sous les deux premières. Le livre d'argent de Saint-Pierre de Chartres, c'està-dire, le livre couvert d'argent, nous atteste encore qu'on se servait de ce métal au douzième siècle pour couvrir les manuscrits. Les continuelles ordonnances de Philippe le Bel pour forcer à transporter à tous ses hôtels de monnaie la vaisselle d'argent que possédaient les particuliers, la magnificence de la cour de Charles VI, des ducs de Bourgogne, de Berry et d'Orléans, mille faits enlin qu'il serait trop long de citer, prouvent l'usage domestique et religieux qu'on faisait de l'argent; et quelques Joyaux qui sont parvenus jusqu'à nous attestent l'habileté des orfévres, dont nous admirons encore les chefsd'œuvre presque tonjours anonymes. (Pour le prix de l'argent et ses rapports avec les autres métaux, voyez le mot Monnate.)

ABGENT (Jean-Marc d'), religieux, travailla en 1310 à la construction de l'église de Saiut-Ouen de Rouen.

ARGENTAL (Charles - Augustin de Ferrial, comte d'), n'est célèbre que par son intimité avec Voltaire : elle avait commencé au collège et ne finit qu'au tombeau. Son admiration pour Voltaire, dit la Harpe, était un sentiment vrai et sans aucune ostentation; il adorait ses talents, comme il aimait sa personne avec la plus grande sincérité. Il jouissait véritablement de ses confidences et de ses succès; il n'en était pas vain; il en était heureux, et de si bonne foi, que tous ceux qui le voyaient lui savaient gré de son bonlieur. Pendant soixante dix ans. Voltaire le consulta docilement sur ses ouvrages, et il passa pour être l'auteur du Comte de Comminge de madame de Tencin, sa tante, et d'une partie des anecdotes de la cour d'Éduuard. Il mourut en 1788, âgé de quatre-vingt-huit ans, et adressa, le jour même de sa mort, à l'une de ses plus anciennes amies, des vers qui ne manquent ni de grace ni de sentiment.

ABGENTAN (Arwgener, Argentanum, Argentomum Castrum et Argentonium Castrum), ville du pays d'Itoulmes (département de l'Orne), avait autrefois le titre de marquisat et vicomté; elle est située sur l'Orne, à vingtsix kilomètres nord-ouest d'Alencun.

Au moyen âge, cette ville fit partie du duché d'Alencon, et c'est dans son elasteau, aujourd'hui en ruine, que Henri II, roi d'Angleterre, recut, l'an 1168, les légats du pape Alexandre III, que renaient terminer la querelle de Henri II et de Thomas Becket.

Parmi les hommes célèbres auxquels Argentan a donné noissance, on cite principalement l'historien Mézeray, qui y noquit en 1610. ARGENTEILL, Argentolium, bourg de I'lle de France, departement de Seine-et-Oise. Il y avail jails un preure de l'ordre de Saint-Benolt, fondé sous Clotaire III. Après più-retails par Addide, more dur orl Robert, qui le dota convensiblement pour ventreiner un grand nombre de religieuses. Iléloise, la poetique amante III 20 jusqu'en 1126, que delle cilia an 19-anne de religieuse, de l'acceptant de l'acceptant

ARGENTIER. — L'argentier du roi, suivant Laurière, était l'officier chargé de tenir compte des labits et ornements que le roi faisait faire pour sa personne, pour sa chambre ou garderobe, ou pour dons et présents.

ARGENTIERS (argentarii ou cambiatores). — Les changeurs, au moyen âge, sont souvent appeles ainsi; on les designe quelquefois sous le nom

de coactores. (Voyez CHANGEURS.) 1 Le nom d'argentières désigne aussi ceux qui fabriquent les monnaies on qui surveillent cette fabrication, ceux qui décorent les armes d'ornements d'argent, ou qui fabriquent des objets d'orfévrerie (faber argentarius).

L'argentier, dans une charte de Boniface VIII, est le percepteur et le distributeur des biens d'une église (receptor et distributor bonorum ecclesix).

ARGENTON, ville et ancienne châtellenie du Berry (département de l'Indre) faisait autrefois partie de la principauté de Déols.

AMONNE (pays et forti d'). Le pays d'Argoine s'étendait partie dans la Champagne, et partie dans le Barcis, entre la Meuse, la Morne et égales, depuis Beaumont, frontière de la principaule de Sedan, jusqu'aux confins mérdifonaux du Clermontois, qu'en faisait portie. L'arronilesement qu'en faisait portie. L'arronilesement jusqu'aux confins merdifonaux du Clermontois, qu'en faisait portie. L'arronilesement la Marne, et quelques cantons du departement de la Meuse et des Ardennes ont eté formés de l'Argoine. Ce poys est rempli de bois; et c'est c'est ce qu'on appelle la forêt d'Argonne. Il v a dans eette forêt des clairieres où sont bâtis des villes et des villages. Les habitants de ces lieux cultivent avec le plus grand soin le terrain des environs; mais comme la qualité n'en est pas bonne, ils sont rarement payés de leurs peines : d'ailleurs les bêtes fauves dont les bois de ces contrées sont remplies, causent ordinairement aux campagnes des dommages considérables. Aussi les habitants du pays d'Argonne n'ont de meilleure ressource que le commerce qu'ils font du bétail qu'ils nourrissent, et du bois qu'ils coupent et qu'ils envoient dans les pays voisins. Sainte-Menehould en était la eapitale; Clermont, Beaumont, Villefranche, Varennes, Grand-Pre ct Montfaucon étaient les autres villes de ce pays.

ABGONNE (campagne de l'). La journée dn 10 août avait renversé la monarchie; tous les royalistes effravés s'étaient enfuis ou se cachaient au milieu des sociétés populaires pour exciter des troubles et faciliter les mouvements militaires des alliés. Leurs complots, mal déguisés, avaient été devinés par l'Assemblée nationale, et le comité de surveillance, établi à la commune, les avait dénoncés à la vengeance du peuple. Alors, à la voix de Danton, une resolution terrible est prise par quelques citovens appartenant tous à la classe industrielle; les prisons sont envables par différentes troupes, et tous les détenus sont égorgés, sauf quelques uns qui, en présence de ces juges impitovables, savent conserver un admirable sang-froid. (Voyez Journées des 2 et 3 septembre.) Mais le danger n'était pas sculement à l'intérieur; l'ennemi s'avançait sur le sol français, et les troupes qui devaient s'opposer à ses rapides progrès, étaient peu capables de lui résister. Mal disciplinées, et presque toujours battues dans les rencoutres d'avantgarde, elles n'avaient confiance ni en elles-mêmes ni dans leurs chefs. La frontière était défendue par trois corps d'armée : celui du nord commandé par Luckner, celui du centre par la Fayette, celul du midi par Montesquiou, Dumouriez occupait, avec un petit nombre d'hommes, le camp retranche de Maulde. La Fayette, égaré par ses rêveries de gouvernement constitutionnel, et par la bonne foi apparente de Louis XVI, voulut se rapprocher de Paris, et convint avec Luckuer de se porter à Metz, tandis que son collègue se rendrait à Sedan. Pendant ce déplacement, qui ponvait compromettre les deux armées françaises, si l'ennemi eut su en profiter. Dumouriez. dont le petit corps n'était qu'une fraction de l'armée du Nord, et qui devait imiter toutes les opérations de Luckner, s'arrêta tont à coup en présence de l'ennemi, qui semblait vouloir l'attaquer, et resta dans son camp pour ne pas livrer passage au duc de Saxe-Teschen, qui menacait la Flandre. Il assembla les antres généraux qui occupaient dans les alentours des camps separes, ct après s'être concerté avec le général Dillon, qui amenait une partie de l'armée de la Favette, il convoqua un conseil de guerre à Valenciennes, pour démontrer la nécessité qui l'avait forcé de désobéir aux ordres de son chef.

Telle était la position des armées, lorsque l'on v apprit l'emprisonnement de Louis XVI. Cette nouvelle fut d'abord mal accueillie : trois commissaires délégués par l'Assemblée legislative pour faire prêter sermentaux troupes, furent recus à Sedan par la municipalité, qui après les avoir in-terrogés sur le 10 août, déclara, d'apres les conseils secrets de la Fayette, que l'assemblée avant cédé à la violence, la suspension du roi et leur mission étaient l'œuvre d'une troupe de factieux, et qu'en conséquence ils allaient être incarcérés, aux termes de la constitution; en effet, ils furent jetés en prison. La Favette prit cetacte sous sa responsabilité ; en même temps il fit répéter par tous les corps soumis a son commandement le serment de fidélité à la loi et au roi, et se prépara à une réaction dans le but d'annihiler le coup d'État du 10 août. Dillon, dévoué à la Fayette, obeit, et avertit Dumouriez d'exécuter les ordres qui lui avaient été donnés; mais ce général, plus habile appréciateur des événements, refusa de prêter serment au nom de ses troupes.

A la nouvelle de l'arrestation des commissaires, l'irritation des patriotes devint extrême. L'Assemblee rendit un décret contre le département des Ardennes, envoya de nouveaux commissaires avec des pouvoirs tres-etendus et l'ordre de faire élargir les prisonniers, et déclara la Favette traitre à la patrie. Les soldats de la Favette n'osèrent pas résister au pouvoir révolutionnaire, et abandonnèrent leur général. Les autorités civiles, intimidées par l'énergie des commissaires, cederent, et bientôt tous les rebelles, entraînes par l'exemple de Dumouriez, qui adhera franchement aux decrets de l'Assemblee, rentrérent dans le devoir. La Fayette s'enfuit, Luckner obéit, et Dumouriez fut appelé au grade de général en chef des armées qui couvraient la frontière depuis Metz jusqu'à Duukerque.

La France avait pour ennemis avoués la Russie, la Prusse, l'Autriche et quelques électeurs coclésiastiques, qui avaient fourni cent quarante mille hommes parfaitement aguerris. tandis que Dumouriez n'avait à opposer que centvingt mille hommes mal disciplinés, disseminés sur toute la ligne de frontières. Les généraux de la coalition voulaient entrer en France par les Ardennes et marcher sur Paris. Soixante mille Prussiens s'avancaieut vers le centre en une seule colonne, en passant par Luxembourg pour arriver à Longwy. Leur droite était appuvée par vingt mille Autrichiens conduits par Clerfayt, qui ocenpaient Stenay; leur gauche était flanquee par vingt-six mille Autrichiens et Hessois commandés par Hobenlohe-Kirchberg. D'un autre côté, le duc de Saxe-Teschen campait dans les Pays-Bas, et Coudé, avec six mille émigres, entourait Philisbourg. Les armées françaises étaient mal placées pour résister à l'ennemi : trois camps sépares renfermant trente mille hommes,

sous les ordres des généraux Beurnonville, Moreton et Duval, protégeaient seuls les Pays-Bas et la frontière du Nord : le corps de la Favette, fort de vingt-trois mille hommes, attendait, a Sedan, Dumouriez, qui devait prendre le commandement ; Kellermann avait succédé à Luckner, chargé du soin d'organiser l'armée de réserve; Custine, avec quinze mille hommes, tenait à Landau; et Biron, avec trente mille, se trouvait en Alsace, trop loin du théâtre de la guerre pour y prendre une part active. Si la grande armée des coalisés, qui n'avait alors devant elle que les quarante-trois mille hommes de la Favette et de Kellermann, eût marché rapidement sur Sedan, elle eût pu, en écrasant les vingt-trois mille hommes abandonnés par leur chef, pénetrer par les Ardennes, et forcer les autres généraux à se replier jusqu'au delà de la Marne; peut-être même la route de Paris se serait-elle trouvée ouverte si cette pointe hardie eût empêché les Français d'accourir de Metz, de Lille, de Châlons et de Reims. Mais, grossièrement trompés par les récits des émigres, les rois alliés, quinc vovaient dans l'invasion qu'une promenade militaire, arrêtés par la lenteur du duc de Brunswick, laissèrent fuir l'occasion, se dirigèrent vers le centre et vinrent assieger Longwy. Dumouriez, qui voulait culbûter les troupesdu duc de Saxe-Teschen, ayant su par Westermann, un des envoyés de l'Assemblee, les mouvements des Prussiens, renonça à son projet d'invasion dans les Pays-Bas, et revint à Sedan, où, peu apprécié des troupes, qui ne le connaissaient que comme homme de plume, il dut, pour maintenir son autorité, montrer une contenance calme et une volonté énergique. Les généraux, qu'il réunit en conseil, opinaient pour une retraite precipitée derrière la Marne, afin d'y attendre les autres troupes et de cou-

vrir Paris.

Ainsi donc, à ce moment, la France est ouverte à l'ennemi; la révolution n'a pas tenu ses promesses; les chênes

vont porter de nouveaux fruits (\*), suivant l'insolente parole des émigrés; mais le courage des soldats seconde le patriotisme des représentants ; la patrie sera sauvée. Le conseil de guerre avait décidé la retraite : Dumouriez ne se rendit pas à l'avis de ses conseillers. La France a pour défense à l'est le Rhin et les Vosges; au nord, une ceinture de places fortes élevées par Vauban, la Meuse, la Moselle, et divers cours d'eau. L'armée coalisée était entrée en France par le nord ; elle se dispersa dans les plaines qui bordent la Meuse, occupa Stenay, et observa les mouvements de Dumouriez.

Sur un espace de treize à quinze lieues, de Sedan à Passavant, s'étend la forêt de l'Argonne, qui, par les accidents du sol, le nombre considérable d'arbres et de ruisseaux, est impraticable à une armée, sauf dans certaines éclaireies pratiquées de main d'homme. L'ennemi, pour marcher sur Châlons, et ensuite sur Paris, devait traverser cette forêt, et il avait négligé de s'emparer des défilés, faute irréparable que Dumourlez comprit, et dont il se liata de profiter. « Là sont les Thermopyles « de la France! Tout est sauvé, si je « peux y être arrivé avant les Prus-« siens » disait-il à son aide de camp. Ce projet était une magnifique inspiration stratégique, et devait faire passer. du côté des Français, toutes les chances de succès. D'abord, on ne reculait pas, ce qui était beaucoup pour le moral du soldat; on retardait la marche de l'ennemi ; on le forcait à rester dans la Champagne Pouilleuse, pays stérile et boueux; on ne le laissait pas pénétrer dans les Trois-Évechés, où il anrait pu prendre ses quartiers d'hiver. Si les alliés, renonçant à forcer les passages, voulaient tourner l'Argonne et se porter vers Sedan, ils rencontraient, comme obstacle, les places fortes des Pays-Bas, et il n'était pas probable qu'ils pussent les enlever :

<sup>(\*)</sup> Les nobles disaient qu'ils pendraient aux chènes tons les révolutionnaires, et qu'ainsi les chènes produiraient des glands d'une espèce nouvelle,

a'ils remontaient vers l'autre extrémité de l'Argonne, l'armée du centre leur opposait une masse de cinquante mille hommes, appuyée sur des places fortes. Dans tous les cas, l'hiver approchait; la campagne était manquée; la France avait le temps d'aviser à de nouveaux moyens de défense.

Les einq défilés de l'Argonne se nommaient le Chêne-Populeux, la Croix-aux-Bouquets, le Grand-Pré, la Chalade et les Islettes; les plus importants étaient ceux de Grand-Pré et des Islettes, et précisément ils étaient les plus éloignés de Sedan et les plus rapprochés de l'ennemi. Dumonriez s'y porta avec son armée, et ordonna au général Dubouquet de quitter le département du Nord et de s'emparer du passage du Chêne-Populeux, nécessaire a garder. Deux routes pouvaient conduire aux Islettes et à Grand-Pré; l'une passait derrière la forêt, et, par conséquent, était plus longue, mais plus sûre; l'autre passait devant le front de bandière des alliés, était plus courte, mais plus périlleuse; l'une et l'autre révélaient les intentions des Français. Il fallait côtover les bois et passer devant Stenay, occupé par Clerfayt. Dumouriez s'arrêta au projet le plus dangereux, pensant bien qu'étonné de la marche des Français, Clerfayt se retrancherait, dans la crainte d'une attaque, dans le camp-de Brouenne, et que, pendant ce temps, il serait possible d'arriver aux deux passa-

Le 30 août, Dillon marche entre la Meuse et l'Argonne, et rencontre Clef-fayt, qui, avec vingt-eing mile homitiere. Le gereral qui commandait viver. Le gereral qui commandait l'avant, garde française attaque avec quinze cents hommes les avant-postes autrichiens, tandis que Dillon le soutet avec toute as division. Le feu est vil des deux colés; mais bientoi, selon de la colonidation de la co

septembre . Dumouriez arrive à Beffu. distant de Grand-Pré d'une journée, Dillon à Pierremont. Un heureux hasard vint au secours de Dumouriez : le général Galbaud, envoyé pour renforcer la garnison de Verdun, étant arrivé trop tard, s'était replié sur les Islettes: Dillon le rejoint le 4 avec dix mille hommes, se fortifie et fait garder la Chalade. Le 3, le général en chef avait atteint son but : le passage de Grand-Pré était au pouvoir de ses troupes. Ainsi, le 3 et le 4 septembre, l'Argonne était occupée par les Français; il ne restait qu'à rendre ces forteresses naturelles inexpugnables. Dillon, des son arrivée, éleva des retranchements. placa des batteries qui, par leurs feux croisés, devaient abliner l'ennemi, s'il tentait un coup de main. L'occupation de la Chalade l'avait rendu maître de la route de Sainte Meneliould à Châlons. Dumonriez, de son côté, n'avait qu'à proliter de l'exceliente disposition du terrain; son armée était en bataille sur des hauteurs rangées en amphithéâtre, au pied desquelles s'etendaient des prairies, devant lesquelles coulait la rivière d'Aire, qui formait ainsi la tête du camp. Deux ponts en bois, ietes sur l'Aire, étaient défendus par de fortes avant-gardes qui devaient les brûler en se retirant. L'ennemi avait d'abord à débusquer ces troupes, à franchir la riviere sans le secours de ponts, puis une ligne de prairies, en s'exposant au feu d'une formidable artillerie, et, enfin, à emporter des retranchements à pic. Lors même que tous ces obstacles eussent été vaincus, Dumouriez, se retirant par les hauteurs, descendait, passait l'Aisne, autre rivière coulant sur les derrières, détruisait les deux ponts qui lui avaient servi, et mettait encore un obstacle entre lui et l'ennemi.

Le 7, le genéral Dubouquet arriva avec six mille hommes au Chêne-Populeux; il ne restait plus d'ouvert que le petit defilé de la Croix-aux-Boix, entre le Grand-Pré et le Chêne-Populeux. Un colonel y fut envoyé avec deux bataillons et deux escadrons, et l'Ordre d'abstrte des arbres et de rompre la route. Dumouriez s'empressa alors de renforcer son armée: le 13. il fit venir à Rethel Beurnonville, qui gardait la frontiere des Pays-Bas, sur laquelle le duc de Saxe-Teschen ne paraissait pas vouloir tenter une attaque. Il fixa Châlons comme dépôt des vivres et des munitions, et rendez-vous général des recrues : il écrivit au ministre de la guerre que Grand - Pré et les Islettes étaient les Thermonyles de la France, et qu'il serait plus lieureux que Leonidas. Il demanda à ce que l'armée du Rhin, qui n'avait rien à craindre, lui envoyat quelques régiments qui rejoindraient l'armée du centre, confiee à Kellermann; qu'ils ponvaient, si les Prussiens continuaient à s'avancer sur Paris, côtover leur gauche par Ligny et Bar-le Duc, et les prendre en flanc et en queue pendant les embarras de la marche. Que si les alliés renoncaient à forcer l'Argonne et remontaient plus haut, ils trouveraient, à Vevigny, Dumouriez qui les avait devances et qui rejoignait Kellermann et l'armée du centre ; que s'ils descendaient vers Sedan, ils étaient suivis par l'infatigable général, soutenu par Beurnonville.

Cependant Brunswick s'avancait avec lenteur; et, trois jours après l'occupation de Verdun, il commenca à reconnaître les positions des Francais, L'avant-garde de Dillon fut chassée de Clermont; mais sa division se maintint à la Chalade et aux Islettes: Miranda défendit avec le même succès Varennes; et le général en chef repoussa de Grand-Pré les colonnes prussiennes. Brunswick, après ces tentatives infructueuses, laissa un corps de Hessois pour contenir Dillon, et se mit en marche pour tourner Dumouriez par sa ganche, le pousser sur Kellermann, et les jeter l'un et l'autre au delà de la Marne. Le général franeais, trompé par les attaques qui avaient eu lieu, s'était hâté de rappeler les troupes qu'il avait postées à la Croixaux-Bois, et n'y avait laissé qu'un faible détachement sous les ordres d'un colonel; et, le 13, les Autrichiens s'emparèrent facilement de ce pas-

sage qu'ils commencèrent à fortifer. A la nouvelle de cet échee, Dumonriez envoya deux brigades, six escadrons et quatre pièces de huit pour chasser l'ennemi. Chazot, qui commadati ette division, se jeta intrépidement sur l'ennemi; mais, assailli par des forces supérieures, il foit repossée jusqu'à Vousières. Coupé du gradia par Sompy et Suippe. Ainsi l'Argonne était franchie, et le plan des Français détruit.

Dumouricz ne désespéra pas de son génie; il lui restait quinze mille hommes, avec lesquels il pouvait rejoindre Dillon, qui, s'était maintenu aux Islettes et sur la route de Sainte-Menehould, se mettant dos à dos par rapport à lui , pour faire face de deux côtes à l'ennemi, attendre Beurnonville avec ses dix mille hommes, et Kellermann avec ses vingt-cinq mille hommes. Ces dispositions arrêtées, il fit lever le camp dans la nuit du 14 au 15, et marcher vers les deux ponts qui servaient d'issue au camp de Grand-Pré. Cette retraite était d'une grande difficulté; il fallait cacher ses mouvements à l'ennemi, passer à portée de son artillerie, et marcher sur un terrain fangeux et glissant. Le 16, au matin, toutes les troupes avaient traversé l'Aisne, et étaient rangées en bataille sur les hauteurs d'Autry, à quatre lieues de Grand-Pré. Ne se voyant pas poursuivi, Dumouriez continue sa marche sur Dammartin - sur - Hans , lorsqu'il entend du désordre et des cris de Sauve qui peut à l'arrière-garde harcelée par des hussards prussiens. Les généraux Miranda, Stengel et Duval parviennent à rassurer leurs soldats. Le soir, une nouvelle alerte vint encore jeter l'épouvante; elle fut apaisée; et, le lendemain, on prit position à Sainte-Menchould, Beurnonville, trompé par quelques fuvards, et croyant à une retraite générale, allait donner l'ordre de se replier vers l'intérieur, lorsque Dumouriez l'avertit de venir occuper la gauche du camp, Le même jour, les alliés, côtoyant l'Aisne, vinrent s'arrêter au nord de

la Bionne. Leur joie était grande, de penserque la guerre dlait étre promptement terminée; ils n'avaient qu'à tourner à gauche, vers Châlous, pour envelopper l'armée française, tandis qu'à droite la route était libre. Kellennann, à ce moment, avertit Dumouriez qu'il était adeux lieuse deSainte-Henehoult; et, aur l'ordre de son général, il se sur les hauteurs de Valuw.

sur les hauteurs de Valmy. Le camp de Dumouriez était entouré de trois côtés par l'Aisne, la Bionne et l'Auve, et couvert, du côté de Châlons, par une chaîne de collines qui s'élève en demi-cercle entre les deux ruisseaux, et sur le point le plus élevé desquelles est construit le moulin de Valmy. L'ennemi, voulant acculer Dumouriez à l'Aisne, et lui conper tout moyen de retraite sur Châlons, jeta quelques postes le long de la Bionne, tourna cette rivière, garnit le plateau de la Lone, situé à un quart de lieue du moulin de Valmy, et s'étendit par sa droite jusqu'à Gizancourt, pour de la marcher sur Sainte-Menehould, Pendant ces opérations, l'armée française prenait position. En première ligne, Kellermann convrait le tertre de Valmy de dix-huit pièces, et le reste de son armée à droite et à gauche de l'artillerie. En seconde ligne, a mi-chemin de Sainte-Menchould. Beurnonville avec seize bataillons; à droite, sur les hauteurs en avant de Haffrecourt, Stengel, avce une forte division; à gauche, en face de Gizancourt, Chazot, avec huit mille hommes; enfin, Dumouriez sur les collines qui bordent l'Aisne, et la cavalerie au delà de l'Auve. Le matin, un brouillard épais avant caché les mouvements des deux armées, on se canonna des deux côtés jusqu'à dix heures. Le brouillard s'étant dissipé, les Prussiens reconnurent que les divisions françaises étaient habilement placées; mais, au moven de leur artillerie, ils espéraient ouvrir la breche. En effet, leur feu mieux dirigé entama l'infanterie, et l'explosion de deux caissons jeta le désordre dans la première ligne; à ce moment tout plia. Brunswick, qui ob-

servait l'effet de son artillerie, forma son infanterie en trois colonnes, et leur ordonna d'enlever la hauteur de Valmy, Kellermann, qui déjà a eu un cheval tué sous lui, comprend que le sort de la campagne est remis à son conrage; il court à ses soldats, les rallie; oppose à chaque colonne d'attaque une colonne profonde d'un bataillon de front; et, parcourant les rangs, dit: « Caniarades, pas un coup « de fusil avant que l'ennemi ait gravi « le tertre. Alors a la baïonnette. Vive « la nation! » A ce dernier cri, les volontaires répondent par une clameur d'enthousiasme, et attendent avec impatience l'ennemi qui monte lenteincut, frappé de la fière contenauce de ces saretiers, car tel est le nom qu'il donnait aux soldats républicains. Pendant cette marche des Prussiens, l'artillerie française, tirant à coups précipités, les arrête et les force à se retirer avec une énorme perte; le canon continua le comhat jusqu'à la fin du jour : alors les Prussiens ayant essaye une seconde attaque, furent encore repoussés. A sept heures, le feu cessa, après avoir tué de part et d'autre huit à neuf cents hommes. Dans la nuit même, Kellermann occupa les hauteurs de Gizancourt; les Prussiens demeurerent sur les hauteurs de la Lune. Dans le fond opposé se trouvait Dumouriez; à sa gauche, Kellermann. Dans cette position, les Francais faisaient face à la France, et semblaient l'envahir. Les Prussiens, qui v étaient adossés, paraissaient la défendre. Les allies, enfermés entre l'armée de Dumouriez et le corps de vingt-huit mille hommes assemblé à Châlons, ne pouvaient plus espérer de forcer le camp de Sainte - Menehould,

Casa dang us be the definition of the control of th

entra en conférence, et s'engagra à éreuer la Champagne, à condition qu'il ne serait pas inquieté dans sa retraite. Aussitò apres la conclusion de la trève, dans les premiers jours d'ochre, il fils auv Verdun pour reganer le Rhin par Coblentz; l'Autrichien Clerfayt rétourne en Belgiung par Arlon et Namur. La France était sauvie; et, le lendemain, la Convention déposait Louis XVI et proclamait la république.

ARIANISME. - L'orianisme a été de toutes les hérésies contre lesquelles l'Église a eu à se défendre, la plus redoutable et la plus diflicile à extirper. Ce fut vers l'an 318 qu'il commença à éclater. Son auteur, Arius, était un prêtre de Libye selon les uns, d'Alexandrie selon les autres, chargé alors dans une des paroisses de cette dernière ville appeice Bancalc, de la prédication et du gouvernement spirituel. Les historiens ecclésiastiques rapportent qu'un jour son évêque Alexandre, parlant de la Trinité devant une assemblée de son clergé, et avant demandé à chaque assistant son avis sur un texte relatif au Verbe, Arius contesta hardiment la doctrine d'Alexandre et l'accusade sahelliauisme. Le sabellianisme, condanné dans un concile cinquante années auparavant, était la confusion complete de la nature de J. C. et de la nature divine. Soivant Sabellius, il n'y avait aucune différence entre les personnes de la Trinité: le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'étaient trois mots signifiant trois opérations d'une même chose. Alexandre, qui prétendait que le Verbe est égal à son Père et de la même substance que lui, paraissait à Arius enseigner une doctrine exactement semblable. Lui, au contraire, il disait : « Dicu n'a pas été toujours · Père; mais il y cut un temps où il « n'était que Dien seulement, quoiqu'il « soit devenu Père dans la suite. Le « Fils n'a pas été toujours; car toutes « choses avant été faites du néant, le « Verbe divin, qui est du nombre des « créatures , a aussi été fait du néant. « Dien avant dessein de nous pro-· duire, a créé un être auquel il a donné

 le nom de Verbe, de Fils, de Sagesse, afin de s'en servir pour notre pro- duction; par conséquent le Fils est · inférieur au Père, qui, à proprement · parler, est le seul vrai Dieu. · Alexandre reprocha à son tour à Arius de reproduire l'erreur de Paul de Sainosate, condamné par le concile d'Antioche en 270. Arius, en effet, avait eu pour maître saint Lucien d'Antioche qui se rattachait à Paul de Samosate: il persista dans son affirmation; il écrivit sous divers titres, et notamment sous celui de Thalie, un livre où il exposa son principe, qu'il se vanta de tenir des théologiens les plus savants et les plus profonds. Bientôt ses progrès fureut assez effrayants pour qu'Alexandre crût devoir convojuer un concile à l'effet de le juger. Les évêques de l'Égypte, de la Pentapole et de la Libye, réunis à Alexandrie, anathématisèrent Arius. Mais celui-ci ne se tint pas pour convaincu d'erreur. Loin de la, il envoya de toutes parts ses professions de foi; il alla luimême en Palestine et en Bithynie répandre sa doctrine, et il trouva des adhérents dans un grand nombre d'évêques qui, assemblés en concile, le justifièrent et s'efforcèrent de le justifier auprès des prêtres d'Orient. Il paraît, d'après un portrait que nous a laisse de lui saint Epiphane, qu'il était merveilleusement doue pour séduire. Vieux alors, toute sa personne respirait l'austérité et la vertu. Son visage amaigri par l'étude et par l'abstinence, sa taille haute, ses manières affables quoique graves, sa conversation insinnante, tout en lui gagnait les esprits, ce dont les écrivains orthodoxes se vengerent en l'accusant d'hypocrisie, ou en attribuant aux inquiétudes d'une ambition enviense la tristesse maladive de son extérieur.

Constantin vensit de vainere Licinius, et il se livrait avec l'Église à la joie de son triomphe qu'il croyait complet, quand lui arriverent les funestes nouvelles du débat soulevé à Alexandrie, et du schisme qui en avait été la suite; il se troubla et écrivit avec douleur une lettre curieuse à l'évêque

Alexandre et au prêtre Arius; il y disait entre autres choses : « Délivrez-moi de « mes soins et de mes inquiétudes, « rendez-moi la beauté du jour et le re-« pos de la nuit. Vous n'avez aucune « raison de vous diviser. Demandez-« vous pardon les uns aux autres, et « accordez-vous aux conditions raison-« nables que je vous propose. Il ne fallait ni faire les questions que vous « avez faites, ni v répondre. Car bien « que ces questions-là qui ne sont pas « nécessaires et qui ne sont agitées « d'ordinaire que par des personnes « qui ont trop de loisir, servent à « exercer l'esprit, il est plus à propos « de les tenir secrètes que de les pu-« blier légèrement devant le peuple. « Combien y a-t-il peu de personnes « qui soient capables de pénètrer une « matière si relevée, et de l'expliquer « avec des paroles qui répondent à sa dignité! Quand bien même il v aurait « des hommes capables de les expliquer « de la sorte , à combien de personnes « du peuple pourraient - ils se faire « entendre ? Il ne s'agit entre vous « d'aucun commandement de la loi « ni d'aucun dogme qui regarde le culte « dû à Dieu. Vous étes sur tout cela « dans le même sentiment, et vous « pouvez aisément vous réunir dans « une même communion. Si en dispu-« tant avec trop de subtilité sur ces « questions vaines et inutiles, vous ne « vous accordez pas avec les antres, « que chacun retienne son sentiment « dans le secret de son cœur, etc. (\*) » Mais l'homme d'action avait beau méconnaître l'importance des problemes agités, cette importance n'en frappait pas moins toute l'Église. Les contestations ne cessèrent point et prirent chaque jour un nouveau degré de violence. Le schisme faisant partout de nouveaux progrès, l'empereur résolut d'assembler un concile général. Ce concile, le premier œcuménique, se réunit en Bithynie. Trois cent dix-huit évêques y assistèrent, accompagnés des plus habites de leur clergé. Alexandre y amena un de ses

cesseur, qui y déploya un zèle ardent. Arius y comparut avec quelques-uns de ses partisans, Eusèbe de Nicomédie entre autres; il y soutint ses opinions avec fermeté. Eusebe démontra que si on admettait que le Verbe fût incréé, il fallait le reconnaître aussi consubstantiel à son père (en grec omousios); et il fit replarater que le concile d'Antioche, en condamnant Paul de Saniosate, avait refusé d'employer cette expression; mais, cette fois, les Pères adoptérent l'expression d'un commun accord, et le symbole de Nicée, devenu le symbole sacramentel , porta que Jésus-Christ est né du Père avant tous les siècles, qu'il est Dieu de Dieu, engendré et non fait, consubstantiel à son Père. Constantin présent déclara qu'il ferait respecter cette décision, et menaça de l'exil tous les dissidents. Arius, dont les écrits furent condamnés et brûlés, ayant refusé de se soumettre, fut relégué en Illyrie. Dix-sept évêques, qui se réduisirent bientôt à deux, subirent la même conséquence du même refus. Quelques autres n'adhérèrent qu'en substituar au mot omousios ( de même substance), décrété par le concile, le mot omoiousios (de substance semblable), qui n'entraînait pour Jésus-Christ qu'une divinité par participation. Da là la fameuse division en homousiens et homoiousiens; qui partagea l'Église dans la suite.

diacres, Athanase, depuis son suc-

Les ariens, après la première émotion produite par cette issue du concile, se retrouverent bientôt un parti considérable et firent des progrès de plus en plus redoutables. Ils attirerent à eux Constantin lui-même, qui ceda, dit-on, à l'influence de sa sœur Constantia. Le despotique empereur mit dès lors à faire dominer l'arianisme la même ardeur qu'il avait mise dans le principe à l'écraser. Il rappela Arius à Alexandrie, et bientôt après le fit venir triomphalement à Constantinople où il voulait forcer Alexandre, devenu évêque de cette ville, à l'admettre à sa communion, quand l'herésiarque mourut. Après sa mort, ses idées et

<sup>(\*)</sup> Eusèbe, Vie de Constantin II.

<sup>21°</sup> Livraison. (Dictionnaire encyclopedique, etc.)

ses adhérents continuèrent à avoir la faveur de Constautin. Athanase, qui était monte sur le siège d'Alexandrie, fut désormais le chef et le héros de la résistance orthodoxe. Les calonnies, les persecutions, rien ne lui manqua. D'abord, l'empereur le fit condamner par ses ennemis les plus violents, qu'il réunit en concile à Tyr, et puis il l'exlla en Gaule, à Trèves. Rappelé quiuze mois après par Constance, qui venait de succéder à Constantin , Athanase fut de nouveau chassé de son siège, après avoir eté condamne dans un concile, sous d'odieux prétextes qui couvraient la haine portée à ses doctrines, et remplacé par un évêque arien. Rome intervint. Les habitants d'Alexandrie tuèrent leur évêque intrus. Constant décida son père Constance, effrayé, à rappeler Athanase; mais, après la mort de Constant, l'empereur revint à ses violences. Il fit condamner encore Athanase dans le concile de Milan, et l'illustre athlète de la foi dut aller chercher une retraite dans le désert.

Nous nous levons alors, comme dit Corneille; c'est alors que notre patrie se montre d'une manière éclataute dans cette querelle par un de ses plus glo-

rieux représentants.

En 355, Constance vint dans l'Occident, et s'efforça d'y éteindre l'or-thodoxie comme il avait tenté de le faire dans l'Orient. Il procéda d'abord, selon l'usage, par la force brutale : il exila entre autres l'évêque de Rome, Liberius, et l'évêque de Cordoue, Osius, presque centenaire. Puis il eut recours aux ruses diplomatiques : il fit proposer et triompher dans des conciles, notamment à Sirmium, des professions de foi captieuses, destinées à rallier les résistances chancelantes et fatiguées. Liberius et Osius cédérent en effet avec beaucoup d'autres. A un concile tenu quelque temps auparavant à Béziers, l'évêque de Poitiers refusa obstinement toute concession qui entamait le dogme essentiel, et fut relegué en Phrygie : cet évêque, c'était notre saint Hilaire. Saint Hilaire raconte lui-même dans

un de ses ouvrages, comment, partide l'ejeureisme, il s'etait proguès vement élevé aux idées réligieuses, et puis au christianisme, et au doug du Verte fils de Dieu, et n'avait trouvque la repos et bonheur. Il apportait donc dans la discussion un intérér personnel, comme ad tib M. J.-J. Ampère dans un remarquable chapitre de sa belle Histoire littéraire de la France avant le douséene siècle; il défendait sa conquéte, son bien.

sa conquête, son bien. Il resta quelque temps dans son exilsans recevoir de nouvelles des évêques gaulois, et il attribuait leur silence à la lâchete. Enfin il lui vint une lettre où ils lui déclaraient rejeter les opinions de Saturnin, évêque de Toulouse, qui personnifiait alors l'arianisme en Gaule, et désapprouver formellement les concessions faites à Sirmium; ils le consultaient dans cette lettre, sur ce qu'il fallait penser des homoiousiens ou demi-ariens. Saint Hilaire leur écrivit en répouse un Traité des synodes, plein de modération évangélique et d'habileté politique, malgré sa fidélité aux principes. Après quatre ans d'exil, il quitta la Phrygie pour aller voter an concile de Séleucie où il fut appelé. Il fut à peu près seul à défendre ses convictions; mais il ne puisa que plus de force dans cet isolement; et quand ses adversaires eurent eu le dessus, il accompagna les députés que le concile chargea de porter à l'empereur sa délibération. Arrivé à Constantinople, il écrivit une histoire du concile, où sa polémique ne perdit rien de sa vigueur, et il adressa à Constance luimêmedeux remontrances, l'une, pleine de passion contenue, où il le suppliait de se convertir et de l'écouter en plein concile; l'autre, où il laissait échapper de son cœur indigné ees éloquentes paroles que nous empruntons à la traduction de M. Ampère : « C'est le a temps de parler, car le temps de se · taire est passé; attendous le Christ, « car l'antechrist a triomphe; que les \* pasteurs crient, car les mercenaires « ont pris la fuite: livrons nos vies « pour notre troupeau, puisque les

« loups sont entrés dans la bergerie et

« que le lion furieux rôde à l'entour... Plût à Dieu que j'eusse vécu sous un Néron ou un Décius! je n'aurais pas a craint le chevalet, parce que je sais « qu'Isaie a été scié en deux morceaux. · Je n'aurais pas craint les flammes. « me souvenant des jeunes Hebreux e qui chanterent dans la fournaise. Je « n'aurais pas craint la croix et le a brisement de mes jambes, me ranpelant le bon larron transporté dans a le ciel. Cette guerre contre des en-« nemis déclarés m'eût été douce; nous aurions combattu ouvertement con-« tre ceux qui t'auraient nié, 6 mon . Dieu l et ton peuple nous eut suivis « comme des chefs , car la persécution · lui montrerait où est la foi. Mais « nous combattons contre un persecu-\* teur qui trompe, contre un ennemi a qui flatte, contre Constance, l'antechrist, qui ne frappe pas le dos, a mais chatouille le ventre ; ne pros-« crit pas pour la vie, mais enrichit « pour la mort; qui n'enchaine pas la a liberté dans les prisons, mais honore « la servitude dans les palais; il ne « tranche pas la tête par le fer, mais a il tue l'anie avec l'or; il ne lutte pas « dans la crainte d'être vainen, mais a il flatte pour dominer: il confesse le « Christ pour le nier ; il établit l'uni-« tê, de peur que la paix n'existe ; il « bâtit des eglises et il démolit la foi. « Tu es dans ses paroles et dans sa a bouche, ô mon Dieu, et il fait tout « ce qu'il peut pour que tu ne sois pas a Dieu, pour que tu ne sois pas pere.... « Quelle est ta foi? à quel symbole « crois-tu? Je vais te suivre à travers « les degrés par où tu t'es précipité jus-« qu'au fond du gouffre de ton blas-« phėme... De quel évêque as-tu laissé « la main innocente? Quelle langue « n'as-tu pas forcée au mensonge ? « Quel cœur n'as-tu pas fait varier et « condamner son premier sentiment? « O scélérat! qui te joues de l'Eglise, « les chiens seuls retournent à leur « vomissement, et tu as contraint des « prêtres du Christ à reprendre ce « qu'ils avaient rejeté. Tu te dis chré-« tien, mais tes actes prouvent que tu « ne l'es pas; tu ordonnes qu'on te

« remette les dépositions des évêques · d'Afrique, par lesquelles ils condam-« nent les blasphèmes d'Ursatius et de « Valens : ils refusent; tu menaces et « tu envoies arracher les dépositions. . Eh quoi! penses-tu que le Christ ne « juge que sur un texte écrit, et que pour accuser la volonté de l'homme « il ait besoin d'un morceau de pa-· pier? Ou crois-tu que ce qui a été « une fois écrit et violemment dérobé « par toi puisse être effacé de la cons-« cience de Dieu? Tes papiers seront « un jour cendre comme toi-même « mais la condamnation du criminel « vit éternellement.... »

"It eterzielenten..." ar Constance, pour a voir plus devant lui un pareil adversaire, remoya en Gaule saim Hillaire, qui y publia son besu Traité sur la Traité, ex. ajout a traité l'action acretie, travaille saim tent l'action aux certies, travaille saim des homossiens. Il y parriot, et in y est hientiff quie en Gaule que des or thodones, Athanase, de retour à Meann der verse cu benna, après l'aveiennent de Julien, arrival au même resulta aur des movers tout semblables.

Il s'en failait de beaucoup cependant que les destinées de l'arianisme fussent achevées. Quand le monde ancien lui mangua tout à fait, vers le règne de Théodose, il lui vint du fond des forêts et des déserts des peuples tout entiers pour l'adopter et le défendre. Les Visigoths, les Vandales, les Sueves, les Ostrogoths, les Bourguignons, les Lombards, n'eurent pas primitivement d'autre christianisme, et, par eux, il regna plus ou moins dans la Gaule, en Espagne, en Afrique, en Italie, dans l'Archipel, dans la Pannonie, etc. Seuls parmi les barbares, les Francs reçurent la foi de l'Église romaine, et de là vint leur fortune. C'est l'Église qui les appela, l'Église qui les seconda dans leur marche, et leur prépara les voies de la domination. Saint Avitus, évêque de Vienne et sujet des Bourguignons arieus, écrivait a Clovis : « Quand your combat-« tez, c'est a nous qu'est la victoire (cum \* pugnatis , vincimus ). » Partout les évêques pensaient comme Avitus, et

on le voit bien à leur conduite. Clovis sentait que sa force était la; on connaît son mot fameux avant d'aller s'emparer des terres des Visigothis - va me déplait que ces ariens possèdent a la melleure partie des Gaules; allons sur eux avec l'aide de Dieu, et « chassons-les» - Voilà les origines de notre puissance et de notre natio-

L'arianisme ne s'éteignit parmi les populations barbares que vers le septième et le huitieme siècle, en Italie et en Espagne, sous Aribert et sous Récarède. Mais à ce moment même, sous un autre nom et avec l'aide d'une autre race, il triomphait de nouveau, pour s'étendre depuis les Pyrénées jusqu'aux confins de l'Orient. Le mahométisme n'est au fond que l'arianisme. Comme lui, il proclame l'unité de Dieu, avec un prophète crée au commencement des temps et réservé pour paraître à son heure. Enfin l'arianisme est-il autre chose que le socinianisme qui a vaincu, aux quinzième et seizième siècles, en son propre nom, et, comme le remarque Bossuet dans l'Histoire des variations, avec toutes les sectes protestantes, qu'elles le sachent ou qu'elles l'ignorent, qu'elles l'avouent ou qu'elles le dissimulent? est-il autre chose que le déisme qui a vaincu avec la philosophie? C'est en dire assez pour justifier l'étendue que nous avons donnée à l'bistoire de cette doctrine.

ARIÉGE (Aurigera), rivière, prend sa source dans les Pyrénées, passe à Acqs, Foix, Pamiers, et se jette dans la Garonne près de Toulouse. L'Ariége est célèbre pour les paillolles ou paillettes d'or qu'elle roule avec son sable, ce qui lui avait valu son nom d'Aurigera. Elle recoit deux ruisseaux qui roulent aussi des paillettes d'or, le Ferriet et le Benagues. Les endroits où l'Ariége roule de l'or sont les pays de Foix, l'évêché de Mirepoix, et surtout les environs de Pamiers. Cet or est très-pur, mais peu abondant : les individus qui le pêchent ne gagnent pas plus de 40 sous par jour. - L'Ariège est encore fameuse par la bonté de son poisson; on v peche d'excellentes truites saumonées et des aloses d'un goût délicieux, selon d'Expilly.

ABIEGE ( département de l' ). - Ce departement, formé du pays de Foix et du Conserans, est borné au nord par le département de l'Aude, à l'est par les Pyrénées orientales, au sud par les monts Pyrénées qui le séparent de l'Espagne, et à l'ouest par la haute Garonne. Sa superficie est de cinq cent vingt-neuf mille cinq cent quarante hectares, et sa population de deux cent soixante mille cinq cent trente-six babitants. Il est divisé en trois arrondissements, Foix, Pamiers et Saint-Girons, subdivisés en vingt cantons et en trois cent trente-sept communes. La ville de Foix est son chef-lieu. Le département de l'Ariège fait partie de la dixième division militaire et de la douzième conservation forestière : il ressortit à la cour royale et à l'académie de Toulouse, et possède un évêché à Pamiers et une église consistoriale réformée au Mas-d'Azil. Il paye 744,483 francs de contributions directes, sur un revenu territorial de 9,841,000 francs. et envoie trois députés à la chambre.

Un sceptique et un pape, Bayle et Benoît II ( fils d'un boulanger de Saverdun et mort en 1342), sont les plus grandes illustrations de ce département.

ABISTOCRATES. — Depuis la révolution de 1799, on appelle ainsi en France les hommes ennemis de l'éralité. Ce n'est pas dans cet article qu'il convient de rappelre la différents partis dont les membres étaient, a partis dont les membres datient, a ment confondus sous la dénomination d'artiscrates; la nous suffira de dire que cette dénomination était une auquel elle était appliquée, et la fameus étaison aff la far q, car n, etc., etc., conformation de l'artis qu'en et l'évolutionnaire avait conque contre les portisans movels de l'an-

cien régime.

ARISTOCRATIE. Voy. FÉODALITÉ,
NOBLESSE et BOURGEOISIE.

ARLES, ville de Provence (département des Bouches-du-Rhône), sur la rive gauche du Rhône, à seize lieues nord-ouest d'Aix. - Connue des Romains sous le nom d'Arelate, Arelas, et Arelatum, elle avait éte, suivant quelques auteurs, bâtie, aussi bien que Marseille, par une colonie de Phocéens. Cependant, d'autres savants pensent qu'elle est encore plus ancienne : ils prétendent qu'elle fut bâtie par les Gaulois Saliens, et que son nom signifie batie dans un marais (de ar, an, et late, marais, en langue celtique). Quelques antiquaires ont avance, non sans quelque vraisemblance, que Arelate vient de ara lata, sutel étendu, et que pendant longtemps les druides ont immolé des victimes humaines sur cet autel, dont on croit reconnaître les ruines dans les débris d'une pyramide que l'on voit à la Roquette, pres d'Arles. Il paraft cependant plus probable que cette ville doit son origine à Jules-Cesar qui, après avoir enlevé aux Marseillais une partie de leur territoire, en forma une colonie, dont il établit le chef-lieu à Arles. Quoi qu'il en soit, Constantin le Grand, se plaisant beaucoup à Arles, y séjourna longtemps, l'augmenta et l'orna de somptueux édifices. C'est réellement de cette époque que date sa splendeur. Constantin fonda, sur la rive droite du fleuve, une nouvelle ville (faubourg de Trinquetaille) qu'il fit communiquer avec l'ancienne par un pont, et voulut qu'Arelate s'appelât Constantina. Son fils Constant en fit aussi la capitale de ses États. La ville d'Arles fit d'abord partie de la Narbonnaise, puis de la Viennoise. Honorius y plaça le siége de la préfecture du prétoire des Gaules; plus tard, l'assemblée des sept provinces s'y réunissait chaque année, et Arles prit alors le nom de Mater omnium Galliarum.

En 466, Arles tomba au pouvoir des Visigoths, puis des Ostrogoths, et, après la chute de leur empire, elle passa sous la domination des rois francs, auxquels Justinien la céda. En 720, les Sarrasins prirent Arles et la dévastèrent; Clarlemagne arrêta leurs ravages; et ses successeurs resterent en possession d'Arles Jusqu'à ce que Boson (879), gouverneur/de Bour-

gogne, prit le titre de roi; alors Arles fit partie du nouveau royaume, Lorsque cet État se démembra, Arles se rendit indépendante; des l'an 1131, la république d'Arles était établie. Elle était gouvernée par des consuls sous l'autorité des archevêques vassaux de l'empire d'Allemagne. Pour conserver sa liberté, Arles fut obligée de lutter longtemps contre les comtes d'Arles et de Provence. En 1213, Arles obtint la charte en vertu de laquelle elle était reconnue comme État libre et indépendant. Ce petit État comprenait, outre la ville, plusieurs paroisses de la campagne. Cependant Arles fut obligée de se soumettre à Charles d'Anjou, en 1251, et des lors cette ville a suivi le sort de la Provence.

Il s'est tenu à Arles, à différentes époques, treize conciles. Le premier et le plus important fut assemblé en 314; on y condamna les donatistes. Les autres furent tenus en 353, 442, 453, 455, 475, 524, 544, 814, 9134, 1234, 2134, et le dernier en 1260.

Arles est, sans contredit, l'une des villes du royaume où l'on trouve les plus belles antiquités romaines. L'amphithéâtre a été vraisemblablement bâti par Jules César. Ce monument, de forme ovale, est un des plus importants par son étendue. La longueur de son grand axe est de cent quarante mètres ; celle du petit axe est de cent trois metres. L'amphithéâtre d'Arles a trois ordres d'architecture, et chaque étage est percé de soixante arcades. Des quatre portes de ce monument, celle du nord est la plus remarquable. Dans le moven âge, l'amphitlieatre d'Arles devint une forteresse que l'on flangua de tours. On trouve eucore dans cette ville les ruines d'un theatre (la Tour Rolland), des Thermes ou du Forum, et du palais de Constantin. Ce que l'on appelle à Arles, l'Eliscamp, Campus Elisius, est l'ancien cimetière où l'on a trouvé de magnifiques tombeaux. Parmi les curiosités que renferme Arles, on doit aussi mentionner l'obélisque qui décore la place Royale. Cet obelisque, en granit de l'Esterel, est le seul qui ait été

exécuté hors de l'Égypte. Il a quarante-sept pieds de hauteur et repose sur quatre lions. On en fit la découverte en 1389, et Louis XIV, en 1676, le fit tirer de terre et elever sur sa base. Pélisson composa, en l'honneur du grand roi, quatre inscriptions, qui furent

gravées sur les faces de l'obélisque. Entre tous les monuments elevés pendant le moven âge, on distingue la cathédrale, dont le portail est un des chefsd'œuvre de l'architecture du x11° siècle. Cette église est sous le vocable de

saint Trophime.
L'église de Mont-Majour renferme un cloître, dont l'aspect mauresque rappelle bien l'époque où il fut cons-

truit (x1º siècle). L'hôtel de ville a été bâti sur les dessins de Mansard, et est de tous lesmonuments modernes le plus remar-

quable.

Arles renferme un précieux musée d'antiquites, placédans l'ancienne église de Sainte-Anne. Les morceaux les plus intéressants sont l'autel de la bonne déesse; un monument mithriaque; un groupe de Médée égorçeant ses engroupe de Médée égorçeant ses en

fants, etc.
Plusieurs hommes célèbres sont nés
à Artés. Parmi eux nous citerons le
P. Maure, orateur chrétien, mort en
1728; Saxé, historien d'Aries; Balechou, graveur; Liétaud, mathématicien, et Piquet de Méjanes, bibliocien, et Piquet de Méjanes, biblio-

graphe. ARLINCOURT (Victor, vicomte d'), romancier célèbre dans un certain monde, descend d'une des plus riches familles de la Picardie. Son père était fermier général. La révolution apporta de grands changements dans la fortune du jeune d'Arlincourt. Pourtant il put, ainsi que son frère, entrer dans des carrières élevées. Sous l'empire, il devint auditeur de première classe : 1815 l'éleva au poste de maître des requêtes. et lul rendit une partie de ses richesses, prêtées par son père à Louis XVIII au moment de l'émigration. Bientôt après il se voua tout entier aux lettres. Des 1810, il avait publié, en l'honneur de l'empereur, un petit poeine futitule : Une Matinée de Charlemagne. En 1818., il ft imprimer un poéme épique vincit-quaire chants, intitulé : Char-lemagne. A dater de 1821, il public une sirce de romans : Le Solitaire, l'Elfrangère, le Renégal, Ipsiloné, sous la restauration; et depuis in revolution de juillet, les Rébelles sous Charles (°, et El Correbeurs , le Brauseur-qu'et et El Correbeurs , le Brauseur-qu'et et Lourebeurs, le Brauseur-qu'et et Lourebeurs, le Brauseur-qu'et et au l'une de la comme del la comme de la comme d

ARLON, ville du Luxembourg, à vingt-sept kilomètres ouest de la ville de ce nom, appartint à la France de puis 1631 jusqu'à la paix de Riswick; elle fut alors rendue à l'Espagne. Sous la république et sous l'empire, Arlon fut le chel·lieu de l'un des cantous,du

département des Forêts.

ABLON (combat d') .- Le 18 avril 1794, le général Jourdan attaqua les retranchements des Autrichiens, commandes par Beaulieu; et, après une attaque extrêmement vive, le général autrichien se retira en arrière de la ville d'Arlon , laissant son artillerie au pouvoir des Français, qui s'emparèrent aussi d'Arlon. Parmi les soldats qui se distinguerent dans ce combat, on doit signaler l'artilleur Claude Revein. Ce brave militaire venait d'avoir la cuisse emportée; il refusa les secours de son frère, artilleur comme lui, et le renvoya à sa pièce, en lui disant : « Lais-« se-moi; ta présence est plus néces-« saire à ta batterie qu'auprès d'un « frère qui se trouve heureux de moue rir pour sa patrie.

ANN ANN AC, ancienne province qui avait litre de comté en Gascogne et juristit le courté en Gascogne d'iurne. Cette province se divisuit en haut et has Armagnas. Le autorité de la la compensaire par le la compensaire de la compensaire del compensaire de la compensaire de la compensaire de la compens

magne, le pays de Rivière-Basse, et celui de Lusseau, etc.

L'Armagnac, en y comprenant les divers parè que lous renois de nommer, échi borne su nord par l'Agenois, de Condendos et le Colardos, au aud. les Dyrices qui les dipurales que les Pyrènees qui le séparalent de l'Arragon; al 'est, par le Languedo et la bac Comminge, et à l'ouest par le Marquet de l'Arragon; al 'est, par le Languedo et la comminge, et à l'ouest par le Marquet de l'arragon; al 'est, par le Languedo et l'arragon; al 'est, par le Languedo et l'arragone, et en particulier de tout l'Armagnac, et en particulier margne, ettil i le villé de Noaro.

Le comté d'Armagnae a eu autrefois ses comtes particuliers qui se sont rendus cétèbres, surtout dans le 11v silce (roy. les ANMLES, pag. 58). Après avoir été réuni à la couronne par Henri IV, II en a été d'emembré par Louis XIV, en faveur de Henri de Lorraine, comte de Harourt, pour loi et ses enfants miles et fenelles. Le bas Armagnae dépend du département du Gers, et le haut Armagnae, de celui des Hautes-Pryénées.

ABMAÓNAC ( baron d'), né à Tousue, était cuisiène de M. d'Argicourt avant la révolution; il éterolia lie, où il devin ted de la 27 demibrigade, en Egypte, en Syrie, et flu tenvoje en 1808 à l'armic d'Espace comme général de division. Ils elisticos de la companya de la companya se de Valence, au combat du col de Maya. Il commandait une division à la basilie de Toulouse. Le baron d'Armagnac, après la cluste de Bourboos. Settucha à la causte des Bourboos.

ABMAGNACS. — L'Assassinat du duc d'Orleians, dans la rue Barbette, en 1407, fut le signal de ces guerres civiles que nous conuaissons dans notre bistoire sous le nom de guerres des Armagnaces et des Bourguignons. Le jeune duc d'Orleians, Charles, qui voulait venger la mort de son piere, trouva un puissant auxillaire dans Bernard d'Armagnac dont il avatt épousé la

fille. Bernard était un des seigneurs les plus puissants du midi de la Fran-ce. Il amena à son gendre de nombreux soldats, qui, transportés au nord de la Garonne et de la Loire, firent la guerre avec une ferocité inouie. Ils vinrent jusque dans les campagnes qui avoisinent Paris, et là ils se livrèrent à d'affreuses déprédations. Dans la ville, les bourgeois, mais surtout le menu peuple, avaient pris le parti de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, qui avait assassiné le duc d'Orleans. Parmi les hommes violents qui s'étalent faits Bourguignons, comme on disalt alors, on distingualt les bouchers et leurs valets. Cette corporation puissante forma le parti des cabochiens. gul se livra à Paris à d'effrovables atrocités ( 1411 ). Jean sans Peur, qui, pendant quelque temps, s'était tenu éloigné de Paris, ne tarda pas à y rentrer. Il s'empara de Charles VI, et il forca ce malheureux roi à déclarer ennemis de l'État les Armagnacs: car c'était ainsi que du nom de leur chef réel on appelait les auxiliaires du duc d'Orléans. L'armée royale se mit donc en mesure de poursuivre les hommes du Midi. Les deux partis se trouvaient en présence à Bourges, lorsqu'on signa une paix qui ne devait pas être de longue durée (1412).

Cependant, à Paris, les excès des cabochiens avaient soulevé une partie de la population. Le duc de Bourgogne eut peur, et il se hâta de retourner dans ses propres États. Alors le parti des Armagnacs prit le dessus, et il s'empara à son tour de la personne du roi. Cette fois ce fut le duc de Bourgogne qui fut déclaré ennemi public, et l'armée royale se mit en marche pour l'attaquer. Jean sans Peur, assiégé dans Arras, se vit contraint de demander la paix. Le traité fut slgné dans la tente du roi (1414). (Voy. traité d'ARBAS. ) Mais ce traité ne fut pas mieux observé que celui qui avait été fait à Bourges; il n'amena point la fin des misères auxquelles était en proic le pauvre peuple, et la haine profonde qui séparait les Armagnacs et les Bourguignons ne fut point étouffée.

Les deux partis, dans les moments de détresse, n'avaient point hésité à implorer l'appui du roi d'Angleterre. Henri V songea alors à tirer profit des discordes civiles qui désolaient la France; il vint débarquer à Harsleur une armée anglaise, pour soutenir de vieilles prétentions et pour réclamer l'exécution du traité de Brétigny. Quand on apprit que les étrangers avaient mis le pied sur le soi de la France, les Armagnacs et les Bourguignons parurent pendant un instant avoir déposé toute haine, et ils se hâterent de venir se ranger sous la bannière royale. Henri V se repentait d'avoir franchi la mer, et déjà il faisait sa retraite, lorsque le connétable d'Albret vint lui fermer le passage et l'obliger à livrer bataille. La chevalerie française se montra aussi imprudente et aussi indisciplinée dans les champs d'Azincourt qu'elle l'avait été à Crécy et à Poitiers, et elle donna victoire complète aux archers anglais. La bataille d'Azincourt (1415) enleva à la France une foule de chevaliers renommés pour leur valeur. Henri V en fit massacrer un grand nombre, et il emmena à sa suite, en Angleterre, parmi les prisonniers, Charles d'Or-léans, neveu du roi Charles VI, le duc de Bourbon, Richemond, frère du duc de Bretagne, et le maréchal de Boucicaut. ( Voyez l'art. Bataille d'AZINCOURT. )

Ce furent les Armagnacs qui portèrent la peine de cette grande défaite. Bernard, qui était devenu connetable, ne se soutenait qu'avec peine auprès du roi Charles VI, lorsque Perrinet Leclerc ouvrit par trahison les portes de Paris aux Bourguignons, qui s'étaient fait accompagner par la reine. Isabeau de Bavière. Il y eut alors dans la ville une sanglante réaction. La populace, qui n'avait point cessé de favoriser le duc de Bourgogne, se précipita bientôt dans les prisons, où elle massacra tous les Armagnaes; elle n'épargna ni les femmes, ni les enfants. En peu de jours, quinze cents personnes périrent sous les coups des Bourguignons : parmi elles on comptait six évêgues, le connétable et le chancelier. Jean sans Peur, qui était revens à Paris, sembla approuver tout ce qui avait été fait; il vit publiquement les chrés des révoltes, et présents la main chrés des révoltes, et présents la main des massacres (1418). Toutefois il puiqui s'étaient accomplis en son nom, qui s'étaient accomplis en son nom, con le vit purir ceut-su lumières qui tés : Capelinche fut decapité. Le port tés : Capelinche fut decapité. Le port des Armagnes n'était pourtant pas anéanti, et le fits aine du roi, le dauemis du duc de Bourgogne. Se comentis du duc de Bourgogne.

Pendant ces terribles discordes, le vainqueur d'Azincourt faisait en France de rapides progrès : il avait pris Rouen, Pontoise, et déjà il affamait la capitale. Le duc de Bourgogne se rendit alors odieux aux populations en traitant avec les Anglais. Il agissait de concert avec la reine Isabeau, qui n'hésita point en cette circonstance à orter atteinte aux droits de son fils, le dauphin Charles. Mais bientôt le duc de Bourgogne, blessé de l'indolence des villes qui soutenaient sa cause, du mépris des Parisiens et de l'orgueil des Anglais, ses nouveaux alliés, cut nelque désir de se réconcilier avec le dauphin. Celui-ci l'attira à une entrevue sur le pont de Montereau, et le fit assassiner par les gens qui l'entouraient (1419). Le dauphin, par ce crime, recula ses affaires. Plusieurs villes qui étaient prêtes à abandonner la cause des Anglais et des Bourguignons la soutinrent avec plus d'ardeur, de sorte que bientôt Charles se trouva rejeté par la majorité de la nation, et trouva encore un puissant ennemi dans Philippe le Bon, fils de Jean sans Peur, qui succéda aux vastes et riches possessions de son père, auxquelles il ajouta même bientôt après le flainaut. Le nouveau duc s'unissant plus intimement à Isabeau et à Henri V, on fit signer au roi de France le honteux traité de Troyes (1420), par lequel Henri V, epousant Catherine, fille de Charles VI, fut déclaré régent du royaume, et dut, à la mort de son

beau-père, hériter du trône, nonobs-

tant les prétentions de Charles, soidisant dauphin. La France fut alors plus nettennent divisée : les Bourguignons étaient maîtres du nord de la Loire; le reste appartenait encore au dauphin (\*).

Pendant dix années on put croire que Dieu avait prononcé sur la France une sentence irrévocable, et que le pays était condamné à subir la domination étrangère. Mais une série d'événements inattendus vint bientôt changer la face des choses. D'abord Henri V mourut à Vincennes au milieu de ses triomphes, et il ne laissa pour son auccesseur qu'un jeune enfant. D'autre part, le dauphin, qui prit le titre de roi après la mort de Charles VI, conservait encore des forces assez considérables. Il était environné d'hommes actifs et résolus qui stimulaient son indolence, et qui regagnaient peu à peu les pays qu'il avait perdus. Il faut le dire toutefois, les défaites étaient souvent mélées aux triomphes, et Charles, vainqueur à Bauge, fut vaincu à Crevaut et à Verneuil. En 1429, les affaires du roi de Bourges étaient tellement désespérées, qu'on le vit faire ses preparatifs pour se refugier dans les provinces du Midi et laisser le champ libre aux Anglais. Ce fut alors que parut la Pucelle d'Orléans. En France, on appelait toujours la grande lutte de l'étranger contre le roi Charles VII, la lutte des Armagnacs et des Bourguignons. Jeanne d'Arc était née dans un village qui tenait pour les Armagnaes, et qui se trouva fréquemment en lutte avec des villages voisins qui favorisaient les Bourguignons. Des l'instant où la Pucelle parut au milieu de l'armée rovale, tout changea de face. Les Anglais levèrent le siège d'Orléans, et Charles VII pénétra jusqu'à Reims, où il se fit couronner ( vovez Jeanne d'ARC ). Quand Jeanne d'Arc , condamnée par les Anglais, mourut au milieu des flammes, Charles n'avait plus qu'un pas à faire pour reconquerir sa royauté. Un événement

(\*) Voyez mon Précis de l'histoire du moyen âge, heureux vint alors hiter le dénoâment de ce drame sangânt et mettre un terme aux miséres de la France. Les Bourquipons se cappredièrent ciliation fut sincère. Le 21 septembe 1435, Philippe l-Bon et Charles VII sincèrent à Arras un traité de paix et 1436, philippe l-Bon et Charles VII sincèrent à Arras un traité de paix et France in Arranganca, in Bourguignons; on n'y vit pius que des Français qui se lerérent de toutes parts pour combattre l'ennemi comman et pour combattre l'ennemi comman et pour crimbattre l'ennemi comman et pour

ARMAND (N.), colonel du 22° régigiment de ligne, se trouvait à Wollin, dans la Poméranie prussienne, en mars 1807, avec cent hommes de son régiment, lorsque six cents hommes de la bande de Schiell vinrent le surprendre pendant la nuit. Sa maison fut investie, et il fut obligé de se sauver par une fenêtre. Cependant, ayant rassemble cing ou six hommes, il combat l'ennemi à chaque coin de rue, réveille enfin tous les Français, chasse la hande de Schiell, la poursuit hors de Wollin, lui prend ses canons, s'en sert pour lui tuer deux cent cinquante hommes, et faire le reste prisonnier: puis revient à Wollin se remettre au lit.

Au siége de Dantzig , il s'embarque avec deux cent cinquante hommes sous le feu de l'ennemi , pour aller s'emparer d'une fle situde entre la Vistule et le canal , défendue par vingt canous et huit cents grensdiers. Cette action incroyable lui valut le commandement de Dantzig. Blessé cinq jours avant la bataille de Friedland , le colonel Ar-

mand quitta l'armée.

ABMES (de terre). La constitution
des armées a souvent varié en France,
depuis l'établissement de la monarchie
jusqu'à nos jours : nous nous proposons, dans cet article, de jeter un rapide coup d'œil sur les principales
modifications qu'elles aubies à l'époque
des invasions barbares, au moyen âge
et dans les temps modernes.

Au moment des invasions, les armées des Francs n'avaient point d'organisation régulière. Les principaux chefs étaient accompagnés de leurs leudes ou fidèles : ces leudes ou fidèles. à leur tour, emmenaient à leur suite des hommes d'un rang inférieur, et tous indistinctement, dans les jours de bataille, combattalent vaillamment, n'opposant à la discipline et à la tactique des Romains qu'une audace aveugle et une irrésistible impétuosité. Quand les envahisseurs eurent pris place sur le sol de la Gaule, il s'établit entre eux une hiérarchie qui fut l'origine de l'organisation féodale. Cette hiérarchie, sous les rois de la première race, fut transportée dans l'armée. Le roi emmenait à sa suite ses leudes, qui étalent devenus de grands propriétaires; et ceuxci, à leur tour, étaient suivis par la classe nombreuse des hommes inférieurs qui vivaient sur leur terre.

Il en fut de même sous les premiers rois de la seconde race. Seulement, les guerres fréquentes amenèrent, dans le système militaire, une discipline plus rigoureuse et une organisation plus régulière. Le service fut obligatoire pour tous les hommes libres de l'empire. Ceux qui avaient recu de l'empereur ou du roi un bénéfice, comme on dissit alors, c'est-à-dire, des Immeubles considérables à gérer pour tout le temps de leur vie, accouraient aux grandes assemblées convoquées par le chef de l'empire; là, ils se tennient en armes, prets à l'accompagner dans ses lointaines expéditions. Ils étaient sulvis des hommes qui vivaient sur le bénéfice, et auxquels on donnait un équipement complet. Les petits propriétaires devaient aussi le service; l'un, suivant l'étendue de ses domaines, n'amenait avec lui que trois hommes, l'autre en amenait deux, l'autre un seul. Quelquefois même il arrivait que plusieurs propriétaires libres, ne se trouvant point assez riches pour suivre, chacun avec ses propres ressources, l'empereur dans ses guerres, se réunissaient pour fournir un soldat. Les chefs supérieurs des provinces, les comtes, avaient ordre de veiller à l'exécution des capitulaires ou ordonnances émanées de l'autorité suprême. Ils savaient le nombre d'hommes que chaque

propriétaire pouvait envoyer, et ils exigeaient que les soldats fussent armés convenablement. Les comtes recevaient à cet égard des ordres précis. « Oue le « comte, dit un capitulaire, ait soin « que les armes ne manquent point aux « soldats qu'il doit conduire à l'armée, « e'est-à-dire, qu'ils aient une lance. « un bouclier, un arc et deux cordes, « douze fléches;..... qu'ils aient aussi « des culrasses ou des casques. »

Le service militaire fut fait avec exactitude sous les rois de la dynastie carlovingienne, et, jusqu'à un certain point, les armées presentaient alors un aspect réguller. Mais la dissolution de l'empire de Charlemagne amena un sutre ordre de choses, et, à la fin du neuvième siècle, on vit tomber le sys-

tème qui avait prévalu jusqu'alors. Neus n'avons point à nous arrêter lci sur les causes qui amenèrent la féodalité; toutefois, nous ne pouvons nous dispenser d'en dire quelques mots. qui aideront à connaître l'organisation des armées, en France, pendant toute la durée du moyen âge. Au moment où le pouvoir central cessa de se faire sentir et de protéger les intérêts locaux, chacun chercha sa défense et sa súreté dans ses ressources personnelles. Les individus s'isolerent, et les plus puissants chercherent à multiplier autour d'eux les movens de defense. Un château flanqué de fortes tourelles, environné de fossés profonds et d'épaisses muralles, des vassaux nombreux, voilà ce qui défendit les seigneurs, dans les premiers temps du moven âge, contre les désordres de la société. Voyons quelle fut la hiérarchie qu'adopta la féodalité, et nous connaîtrons à fond le système militaire qui domina exclusivement en France, depuis le dixième siècle jusqu'à la fin

du quinzième. Au sommet de la hiérarchie féodale sc trouvait le roi; au-dessous de lui. immédiatement, les ducs, les comtes, et toute la classe des hauts barons; puls, au-dessous encore, les seigneurs d'un rang inférieur qui relevaient directement des ducs et des comtes, et qui n'étaient plus soumis que d'une manière médiate à l'autorité royale. Ajoutez à cela, que le roi, lea ducs, les comtes et les nobles d'un rang inférieurs avaient encore au-dessous d'eux, dans les villes et les campagnes, d'innombrables vassanx qui leur devaient obeissance, et qui étaient tenus, en toutes circonstances, de les servir de leurs biens et de leurs coros.

Or, quand le roi préparait une expadition, il convoquait les hauts bacqui, qui, aux termes du pote féodal, deviaient l'accompagner à la guerre. La son suscrain était ordinairement listes de quarante jours. D'autre part, put le duc ou le comit se disposaient àvi de l'eurs querelles à main armée, ilse convoquaisent aussi les nobles vassaux qu'il à aviant aux leurs terres; et ceuxqu'il à aviant aux leurs terres; et ceuxche ou au comit es serve finde de cou au comit es serve finde de duc ou le comte resserve finde que le duc ou le comte resserve fun de proposition propositio

Dans les premiers temps, la suprématie du chef de la société féodale ne fut qu'illusoire : et, jusqu'à Louis VI. les rois de la troisième race n'exercèrent sur leurs grands vassaux qu'une vaine suzeraineté. Mais tout changea daus le cours du douzième siècle. L'autorité royale se fit alors sentir aux possesseurs de fiefs, dans presque toutes les provinces qui composent la France actuelle. La royauté eut alors un trèsgrand moyen d'action ; elle commanda, non plus seulement aux ducs et aux comtes, ses vassaux immédiats, mais encore aux seigneurs subordonnés aux ducs et aux comtes, ses vassaux médiats, ou arrière-vassaux. Elle atteignit tous les hommes capables de porter les armes, par le ban et l'arrière-ban. (Vovez BAN et ARRIÈRE-BAN.)

Les villes, de leur côte, dans le cours du douzième siecle, etiaent arrivées à un haut degré de puissance. Quand elles se crurent assez fortes, elles luttèrent avec les seigneurs qui les possédaient comme parrie de leurs révolution menorable, elles s'étainent mises en la main du roi. Alors elles fournireat, pour leur compte, des

hommen nombreux au pouvoir central. Elles organiserent, dans leur ariet, dans leur ariet. Belles organiserent, dans leur ariet. Belles organiserent, dans leur ariet. Belles regulariet des priedes en arbeiters des villes formèrent l'inaterie requierte des armées royales, anterier requierte des armées royales, anterier requierte des armées royales, actualisment en de finaterie rendit de grands services à la cles possesseure de finaf. Cette infanterie rendit de grands services à le sel clevaliera ne l'euseunt point déagingée, la France n'aurait pase eu à déplorer les déassères de Crècy, de ANASTRAIRS et ANGUESS.)

Il y avait aussi, au moyen âge, une autre classe de soldats; nous voulons parler des mercenaires. On les appela, dans l'origine, Brabancons, Cotereaux, ou Routiers (Voyez ces articles). Ces mercenaires faisaient . au douzième siècle, la principale force des rois d'Angleterre, lorsqu'ils venaient sur le continent défendre leur fief de Normandie, contre le roi de France, leur suzerain. Quand la guerre était terminée, les mercenaires, qui, pour la plupart, étaient des serfs fugitifs, se trouvant sans asile et sans solde, se livraient au pillage et à d'effroyables dévastations. Ce fut surtout au quatorzième siècle qu'ils acquirent une grande célébrité. Ils formaient alors ce qu'on appelait les grandes compagnies, et on les vit, pendant bien des années, traverser en tous sens la France, et exercer impunément leurs rapines et leurs ravages. (Voyez GBAN-DES COMPAGNIES. Vovez aussi, pour ce qui précède, CHEVALIERS, CHEVA-LIERS BANNERETS, CHEVALIERS BA-CHELIERS, ECUYERS, VARLETS, MILI-CES BOURGEOISES ET DES PAROISSES, GRAND MAITRE DES ARRALETRIERS, etc.).

D'après cet aperçu très-rapide, on peut se faire une idée de l'organisation des armées francaises au moyen âge. Le système militaire changea complétement vers le milieu du quinzieme sicele, et les deux ordonnances de Charles VII (2 novembre 1439 et 28 avril 1448) opérérent une véritable prévolution. Il n'y eut plus alors de chevalerie; le service militaire devint obligatoire pour tous, et se fit d'une manière régulière; les prétentions féodales disparurent devant la volonté royale, et le sol de la France fut à jamais délivé des bandes de pillards et d'aventu-

Les réformes de Charles VII portèrent d'abord sur la gendarmerie, c'està-dire, sur la cavalerie armée de toutes pièces, qui formait, ainsi qu'on a pu le voir, la principale force, on, du moins, la partie la plus considérée des armées françaises. Son projet était de la réduire à quinze compagnies, qui devaient être entretenues en temps de paix comme en temps de gnerre. Il en fit donc rassembler tous les détachements épars dans les différentes pro-vinces du royaume, y choisit les soldats les plus braves et les plus capables d'observer la discipline, et licencia les autres. Des mesures sévères avaient été prises pour éviter tous les désordres; elles furent si bien exécutées, que quinze jours après on ne rencontrait plus un seul soldat sur les routes.

Chacune des compagnies formées par Charles VII se composait de cent lances ou hommes d'armes (Voyez hommes D'ARMES), et chaque honime d'armes était suivi de cinq autres soldats d'un rang inférieur, savoir, de trois archers, d'un coutillier, et d'un page ou valet. La réunion de ces six hommes formait ce qu'on appelait une lance garnie ou fourrée. (Voyez AR-CHERS, COUTILLIER, PAGE, VALET, LANCE GARNIE.) Les officiers étaient au nombre de cinq; c'étaient, outre le capitaine, un lieutenant, un guidon, un enseigne et un maréchal des logis. ( Voyez CAPITAINE, LIEUTE-NANT, GUIDON, ENSEIGNE, MARÉ-CHAL DES LOGIS). On créa en même temps des inspecteurs ou commissaires, qui devaient se transporter fréquemment dans les villes où les hommes d'armes furent envoyés en garnison, pour les passer en revue. Enfin, tous les hommes qui servaient dans une compagnie, durent porter un hoqueton de la livrée de leur capitaine; ce fut l'origine de l'uniforme; et cette mesure doit être regardée comme une de celles qui contribuerent le plus à la réforme du système militaire en France. (Voyez UNIFORME.)

Cest trouges prirent, de l'ordonnance qui les ayeit de l'ordonnance qui les ayeit de graniere le nom de qui les ayeit de graniere l'ordonnere le nom de compagnies d'ordonnere l'ordonnere l'Actives l'Ordonnere l'Actives l'Ordonnere l'Actives l'ordonnere l'active leur solde, elle fut levée sur les habitants des villes et des campagnes; et et impôt, nomme la taille des gendarmes, fut l'origine des tailles ordinaires (vore ZTALLE).

Nous avons vu que chaque companie était composée de six centa hommes; les quinze ensemble formaient un corpe de neuf mille hommes. Mais un corpe de neuf mille hommes. Mais les hommes d'armes étaient nobles; une foule de jeunes gentilabnommes s'engagérent à servir à leurs frais parmo s'engagérent à servir à leurs frais parmo d'annie l'annie d'itra appeles un jour à remplacer les hommes d'armes. La gendarmeir française fut longtempa la principale force de nos armese, et cous celui de Louis XI et de quelquesuns de ses successeurs, elle possa sous celui de Louis XI et de quelquesuns de ses successeurs, elle possa avec raison pour la première miliée de

l'Europe. « L'institution des compagnies d'ordonnance fournissait au roi Charles VII neuf à dix mille chevaux, toujours prêts à marcher au premier ordre, Voici ce qu'il fit pour avoir pareillement une milice d'infanterie aussi aisée à rassembler. Il ordonna que chaque paroisse de son royaume choisît un des meilleurs hommes qu'il y aurait pour aller en campagne avec l'arc et les flèches des qu'il serait commandé, et servir en qualité d'archer. Le privilège qu'il accorda à ceux qui seraient choisis, fit qu'il y eut de l'empresse-ment pour l'être, car il les affranchit presque de tous subsides, et c'est de cet affranchissement qu'on les appela francs archers ou francs taupins (\*)

<sup>(\*)</sup> Daniel , Histoire de la milice française, t. I. p. 238,

(voyez FRANCS ARCHERS et FRANCS TAUPINS). Nous n'avons aucun document qui puisse nous faire connaître à quel nombre s'eleva, sons Charles VII. la milice des francs archers; mais une ordonnance de Louis XI nous apprend que sous son regne elle fut de seize mille hommes. Des ce moment, l'armée française était constituée. Elle ne se composait plus des troupes des seigneurs ou des milices communales, mais de soldats rassemblés de toutes les parties de la France, obéissant à des chefs révocables, nommés par le roi, et ne suivant plus qu'un seul drapeau, celui de la France. C'était un grand pas de fait vers l'unité nationale.

Louis XI ne fit aucun changement à l'organisation des compagnies d'ordonnance; mais il abolit la milice des francs archers, et la remplaça par six mille mercenaires suisses, et par un corps de dix mille hommes d'infanterie française qu'il leva et prit à sa solde, Charles VIII l'imita, et augmenta beaucoup le nombre des troupes mercenaires. Aux Suisses, il ajouta les lansquenets, et des corps nombreux de cavalerie légère, dont il serait trop long de donner ici le détail (voyez les articles Suisses, Lansqueners, Es-TRADIOTS, CARABINS). A la fin du règne de ce prince, l'infanterie francaise était sur le plus mauvais pied; Louis XII en réforma la discipline. mit à la tête des différents corps qui la composaient des hommes de qualité et des officiers de mérite, et lui dut, dans les guerres d'Italie, une partie de

ses succès.

Yrançois I'' avait senti les inconvénients du grand nombre de troupes de la compensation de la compensation de la compensation de la contraction de la compensation de la contraction de la contracti

étaient au nombre de sept, et portaient les noms des provinces où ces légions devaient se recruter. Leur force était de six mille hommes. Elles étaient commandées chacune par six capitaines nommés par le roi, et dont le premier, qui portait le titre de colonel, avait la nomination de tous les officiers subalternes. C'est la première fois que le nom de colonel apparaît dans l'histoire de nos armées (voyez l'article Colo-NEL; voyez encore, sur les autres espèces de troupes qui composaient les armées de François I", les articles VIEILLES BANDES, COMPAGNIES FRAN-CHES, AVENTURIERS). C'est aussi à cette époque que l'on doit rapporter la creation de la charge de colonel général de l'infanterie de France.

François I'r ne put exécuter entièrement son projet; il fut obligé d'y renoncer à la fin de son règne. Mais Henri II le reprit, et, par une ordonnance du 22 mars 1557, il créa les sept légions de Guyenne, Picardie, Cham-pagne, Provence et Dauphiné, Normandie, Languedoc et Bretagne. Les vieilles handes, qui, ainsi que nous l'avons vu, se trouvaient aussi dans l'armée de François Ier, et qui formèrent sa seule infanterie, après la dissolution des premières légions, furent en même temps réunies en corps moins nombreux que les légions, et recurent le nom de régiments. Les premiers régiments formés furent :

1º PICARDIA, formé des compagnies des vieilles bandes, en 2557, après le combat de Saint-Quentin;

2º CRAMPAGRE, créé en 1558; 3º NAVARRE, créé d'abord par Antoine de Bourbon et maintenu par Henri II en 1558:

4° Рія́монт, formé dans la même année par le même prince avec les bandes noires du Piémoni. (Voir Réoiments et Infantanis.)

Les légions avaient un inconvénient: ces corps trop nombreux se mettaient difficilement en mouvement; on y renonça peu à peu, en même temps que l'on multipliait les régiments; sous Henri IV, il n'en restait déjà plus aucune trace.

Nous avons vu que Charles VIII avait levé quelques corps de cavalerie légère. Ces corps devinrent plus nombreux sous les successeurs de ce prince. et sous Henri IV. ils furent, comme l'infanterie, distribués en régiments. A cette époque aussi, on commença à abandonner l'usage de la lance, dont on ne pouvait se servir qu'avec de grands et forts chevaux de bataille, et après de longs exercices, auxquels la jeune noblesse n'avait plus le temps ni le moyen de se livrer. Les compagnies d'ordonnance ne différaient donc plus que par le nom de la cavalerie légère. Louis XIV en supprima la plus grande partie après la paix des Pyrénées, et ne laissa subsister que celles qui com-posaient sa garde. Celles-ci ne furent abolies qu'à l'époque de la révolution.

Le premier régiment de marine fut cree par Louis XIII, et eut pour premier mestre de camp le cardinal de

Richelieu.

Nous n'avons pas parlé des modifications que l'usage des armes a feu iutroduisit dans notre système militaire. Cette digression nous eut entraînés trop loin. Nous dirons seulement que depuis Charles VIII jusqu'en 1671, les troupes étrangères furent exclusivement chargées de la garde de l'artillerie. Ce fut en cette appée que l'on songea pour la première fois à la confier à des troupes françaises. Alors on crea pour cette destination un corps special, qui fut nomme d'abord régiment de fusiliers, et plus tard royalartillerie. Les soldats de ce régiment furent les premiers à qui l'on donna un fusil arme d'une baionnette, au lieu du mousquet, qui était auparavant l'arme ordinaire de l'infanterie.

A la mort de Louis XIII, l'armée française était composée de vingtquatre régiments d'infanterie, de dixhuit de cavalerie, et de ce qui restait des compagnies d'ordonnance. Elle formait un effectif de cent mille hommes, parmi lesquels il y avait dix-huit milie hommes de cavalerie.

Le règne de Louis XIV, pendant lequel la France eut à soutenir une lutte presque continuelle contre la plus grande partie de l'Europe, fut pour notre système militaire une époque de grandes et utiles améliorations. Nous avons parlé de la transformation des anciennes compagnies d'ordonnances en régiments de cavalerie, et de l'introduction du fusil et de la baionnette, qui remplacèrent par une seule arme, d'un usage facile, la pique et le mousquet, dont le soldat ne pouvait se servir sans sortir des rangs (voir les articles MOUSQUET, FUSIL, BAION-

Les capitaines recevaient directement la solde de leur compagnie, dont ils avaient soin d'augmenter l'effectif par des passe-volants (soldats supposes), et ne distribuaient que ce qu'ils ne pouvaient s'approprier. Des le commencement du règne, le ministre Letellier mit un terme à cet abus; il en réforma de plus criants encore dans l'administration.

En 1682, furent établies les compagnies de cadets. Ces corps, où l'on enselgnait à plus de trois mille jeunes gens la théorie et la pratique de l'art militaire, devinrent pour l'armée une pépinière d'officiers instruits, et habltues de bonne heure à l'observation de la discipline (voir l'article Capers).

Tandis que l'on ouvrait ainsi à la jeunesse la carrière des armes, et qu'on lui fournissait, par le bienfait d'une sage et solide instruction, le moven de s'v distinguer, l'établissement de l'hôtel des Invalides venait offrir aux anciens militaires un asile bonorable assuré pour le reste de leur vie (voir l'article INVALIDES).

Les officiers et les soldats variaient leur costume au gré de feurs caprices; les hommes d'un même corps pe se reconnaissaient qu'à deux écharpes, qu'ils portaient en sautoir, l'une aux couleurs du roi, l'autre aux couleurs du colonel ou commandant superieur. Par une ordonnance de l'année 1670, il fut decidé que tous les hommes appartenant à un inême corps porteraient dorénavant des habits uniformes. Des signes distinctifs des grades furent en même temps établis (voir les articles UNIFORME, GRADES MILITAIRES)

De nouveaux corps furent créés successivement, les uns à l'imitation de troupes semblables existant dans les armées ennemies, les autres sans modèle étranger, tels que : les grenadiers , dont la première compagnie fut formée en 1670; les carabiniers, dont l'origine remonte à l'année 1690 ; les hussards, qui parurent pour la premiere fois dans nos armées en 1692 (voir les articles GRENADIERS, CARABI-NIERS, HUSSARDS).

A l'époque de la ligue d'Augsbourg, Louis XIV, entoure d'ennemis, fut obligé de leur opposer toutes les troupes qui composaient son armée. Mais il ne pouvait laisser le territoire sans défense ; il dut pourvoir à sa sûreté. A cet effet, il ordonna la création de la milice de France, dont l'organisation avait de nombreux rapports avec l'institution des francs archers, sous Charles VII. Chaque village dut fournir un ou plusieurs hommes, en raison de sa population et de sa richesse. Ces hommes étaient habilles, armés et équipés aux frais de leur paroisse; ils n'étaient enrôles que pour deux ans, et pouvaient, après ce temps, quitter le service. On forma ainsi trente regiments, dont la force totale était de

Les milices de France furent licenciées apres la paix de Riswick; mais on en leva de nouveiles au commencement de la guerre de la succession d'Espague. Alors, toutefois, on ne les enregimenta plus; on en fit des recrues pour les régiments ordinaires, et cette methode fut suivie jusqu'à la paix d'Utrecht.

vingt-eing mille cinquante hommes.

La garde, ou maison militaire du roi, était peu considérable avant Louis X1V; ce prince composa la sienne de troupes fort nombreuses. Il en fit un corps d'elite, et l'honneur d'y être admis fut ambitionné comme une récompense par les me:lleurs officiers et les soldats les plus braves du reste de l'armée. (Voyez Maison militaire du Rot.)

Tandis que, par ces reformes et par ces ameliorations successives, l'armée arrivait à une organisation complete et régulière, elle recevait sans cesse de nouveaux accroissements. Ainsi, pour ne parler que de l'état de paix , l'armée , réduite en 1660, après la paix des Pyrences, a cent vingt-cing mille hommes. était, en 1668, à la paix d'Aix-la-Chapelle, de cent trente et un mille deux cent soixante-cinq hommes. A celle de Nimègne, en 1679, elle s'élevait à cent trente-huit mille quatre cent trentedeux hommes; et à cent cinquante-huit mille hommes après la paix de Ratisbonne, en 1684. L'état de guerre fut toujours plus que double : Louis XIV opposa en effet trois cent quatre-vingtquinze mille hommes à la ligue d'Augsbourg; et, de 1701 a 1713, la France, épuisée par tant de revers, eut encore plus de quatre cent mille hommes sous

Le nombre des régiments d'infanterie était de cent trente-huit en 1701. En 1702, il fut porte à cent soixante et seize; en 1705, à deux cent trentecing; en 1706, à deux cent cinquanteneuf; et enfin, en 1709, à deux cent soixante, sans y comprendre les deux régiments des gardes.

Voici quelle était la composition de l'armée à la mort de Louis XIV :

MAISON MILITAINS OF SOL Infenterer.

2 compagnie de cent soisses (100 h.)
2 régiment de gardes françaises (4000 h.). regiment de gardes susses (sãoo h.). Caralene,

4 compagnies de gardes du corps (1400 h.). a compagnie de gendarmes de la garde (200 h.). 1 compagnie de grenadiers a chesal (13e h.). 1 compagnie de cherau-legers de la garda (200 h.).

2 compagnies de mousquetaires (300 h.) Enfan, le corps de la gendarmerie, qui se compo-sait de dix compagnies de gendarmes proprement dits (56 hosomes chacone), et de six compagnies de chersu-légers (aussi de 66 hommes chacune); an tout toob hommes.

> sauls so LIONE Infentene.

250 régiments, compris le preiment de mest-anil. lerse, dont la force était de 4240 hommes; et vingt regiments etrangers, qui formaient no effectif de 16425 bommes, rainie : Salases , a regiments (10330 h.)

Allemands, 4 regiments (2560 h.). Irlandam, 5 regiments (2250 h.). Italiens, a réguneat (Son h Flamands et Walous, 1 regiment (685 b.).

Corelene. Cavalerie légère, 6a régiments, dont ou régiment

de carabiniers et deux de hussards, Drugous, 30 regionests.

L'armée reçut, en 1790, une nouvelle organisation; une loi du 28 octobre de cette année y établit cinq armes différentes : l'infanterie, la cavalerie, l'infanterie étrangère, l'artillerie et le génie. Voici comment se composait notre état militaire au commencement de 1791 :

```
mencement de 1791:

79 régiment d'infonterie légère.
12 bata-llous de chasseurs.
13 régiments d'infonterie allemande.
6/47414518.
2 régiments de carabiniers.
24 de grouse cavalerie.
26 de dragons.
21 de chasseurs.
```

6 — de hussards.

ANTILLENIA
7 régiments d'artillerie à pied.
2 compagnies d'artillerie à cheval.
6 compagnies de misours.

20 compagnies d'ouvriers.

oásta.

320 officiers, divisés en 21 brigades et 21 di-

Par la constitution de 1791, l'armée fut déclarée une force habituelle extraite de la force publique, et destinée uniquement à agir contre les ennemis du dehors. Le roi fut reconnu comme le chef suprême de l'armée; lui seul en conférait le commandement, en réglait la destination, et l'assemblée législative votait annuellement les sommes nécessaires à son entretien. Une loi du 27 mars 1791 défendit aux corps administratifs de s'immiscer en rien dans ce qui regardait l'exécution des ordres relatifs aux armées de terre et de mer. Le règlement du 1er avril conserva aux différents corps leur ancienne organisation, mais il supprima les nonis de tous les régiments, et décida qu'ils ne seraient plus désignes à l'avenir que par leur numéro.

Les régiments de ligne étaient numériquenent très-faibles: l'emigration les avait en partie désorganisés. Cependant, l'esprit de ces corps était favorable à la révolution, qui les avait soustraits à la discipline allemande, et qui, en abolissant les priviléges de la noblesse, avait ouvert la carrière à toutes les ambitions. Ces dispositions étaient entretenues par les sous-officiers dreuns officiers, et les régiments où l'émigration avait fait le plus de progrès étaient, en général, oux qui montraient le meilleur esprit. Cepenqui étaient composés d'étrangers, laissaient entrevoir des dispositions moins forvables. On adressait particulièrement ce repreche aux régiments de grosse exavierie et à que'que-sums de coux des hussards. Les régiments dadragons se faisient entreprir par leur discipline, leur courage et leur dévouement patroitique.

Cependant l'Europe entière s'était coalisée, et marchait contre nous; le 11 juillet 1792, le président de l'assemblée nationale prononça la formule solennelle : Citoyens , la patrie est en danger! Cette grande crise fut annoncée au peuple par des coups de canon tirés de monieut en moment pendant plusieurs jours. La France entière courut aux armes; des amphithéâtres furent élevés sur toutes les places publiques; des officiers municipaux furent charges d'y recevoir, sur des tables portees par des tambours, le nom de ceux qui venaient s'enrôler volontairement. Dans la seule ville de Paris, les enrôlements s'élevèrent jusqu'à quinze mille en un jour. Des bataillons de volontaires se formèrent de tous côtés; on en comptait plus de deux cents à la fin de l'année. Nos forces s'accrurent avec tant de rapidité, qu'en decembre 1793 nous avions, d'après des états certains, six cent quatre-vingt-dix mille hommes sous les armes, et un effectif de huit cent soixante-onze mille

hommes.
Au commencement de cette année, la Convention avait adopté, d'après les la Convention avait adopté, d'après les plans du général Dumonriez, un vaste système pour la défegse du territoire. Nous extravons du décret qui fut alors' sorte, les dispositions qui réglèrent la distribution des armées de la république sur les différentes parties des frontières et du littoral :

Les forces de la république seront répartics en onze armées, qui seront disposées, sauf les mouvements qui pourront avoir lieu, ainsi qu'il suit : L'ormée du Nord, sur la frontière et dans

les places et forts, depuis Dunkerque jusqu'à Maubeuge exclusivement.

L'armée des Ardennes, sur la frontière et dans les places ou forts, depuis Maubeuge inclusivement jusqu'à Loogwy exclusive-

L'armée de la Moselle, sur la frontière et dans les places on forts, depuis Longwy inclusivement jusqu'à Bitch exclusivement. L'armée du Rhin, sur la frontière et dans les places on forts, depuis Bitch inclusive-

ment jusqu'à Porentrny exclusivement.

L'armée des Alpes, sur la frontière et dans les places on forts, dans le département de l'Ain ucclusivement, jusqu'au département

du Var exclusivement.

L'armée d'Italie, sur la frontière et dans les places, forts ou ports, depuis le département des Alpes maritimes inclusivement,

jusqu'à l'embouchure du Rhône.

L'armée des Pyrénées Orientales, sur la froutière et dans les places. forts ou ports, depuis l'embouchure du Rhône jusqu'à la rive droite de la Garonne.

rive droite de la Garonne.

L'armée des Pyrénices Occidentales, sur la frontiere et dans les places, forts ou ports, dans toute la pariie du territoire de la république sur la rive gauche de la Ga-

ronne.

L'armée des côtes de la Rochelle, sur les côtes et dans les places, forts ou ports, depuis l'embouchure de la Gironde jusqu'à l'embouchure de la Loire.

L'armee des coltes de Brest, sur les côtes et dans les places, forts ou ports, depnis l'embouchure de la Loire jusqu'à Saint-Malo exclusivement.

L'armée des côtes de Cherbourg, sur les côtes et dans les places, forts ou ports, depuis Saint-Malo ioclusivement jusqu'à l'Authie.

D'après le plan qui avait donné lieu à ce decret, cent cinquante mille hommes devaient occuper la Belgique et couvrir la frontière de Dunkerque à la Meusse; cinquante mille devaient garder l'espace compris entre la Meuse et la Sarre; cent cinquante mille s'étendre le long du Rhin et des Vogges. Enfin, une reserve était préparée à Châlons avec le materiel nécessaire, pour se rendre partout oû le besoin l'exigerait. On faisait garder la Savoie et Nice

par deux armées de soixante-dix mille hommes chacune; on placait, sur les côtes de l'Océan et de la Bretagne. quarante-six mille hommes, dont partie servirait à l'embarquement, s'il était nécessaire. Sur ces six cent soixanteseize mille hommes, il y en avait cinquante mille de cavalerie, et vingt mille d'artillerie. Telle était la force projetée; mais la force effective était bien moindre, et se réduisait au plus à deux cent soixante-dix mille hommes. Pour arriver au complet, la Convention décréta que le recrutement se ferait par les gardes nationales; que tout membre de cette garde, non marié, ou marié sans enfants, ou veuf sans enfants, était à la disposition du pouvoir executif, depuis dix-huit ans jusqu'à quarante-cinq. Elle ajouta que trois cent mille hommes étaient encore nécessaires pour repousser la coalition. et que le recrutement ne s'arrêterait que lorsque ce nombre serait atteint. (Décret du 24 février 1793.)

Des commissaires, choisis dans le sein de la Convention, furent envoyés dans les départements et aux armées, pour y faire executer ces décrets. Ils étaient revêtus des pouvoirs les plus étendus : leur mission eut le succès le plus rapide. Mais, après la défection de Dumouriez, et les revers qui en furent d'abord la suite, ces mesures ne parurent plus assez énergiques. Le décret du 24 février n'appelait sous les drapeaux que les citoyens qui composaient la garde nationale; le 23 août, sur la proposition de Barrère, la Convention en adopta un autre, où l'on remarque les dispositions suivantes :

Jusqu'au moment où les ennemis auront été chasses du territoire de la république, tous les Français sont en réquisition permanente pour le service des armées.

Les jeunes gens iront au combat; les hommes maries forgerool les armes et transporteront les subsistances; les femmes foront des tentes, des habits, et serviront dans les héphiaux; les ensains mettront le vieux linge en charpie; les vieillards se feront porters sur les places publiques pour exciter le courage des guerriers, la haine des rois, et le dévouement à la république.

Les maisons nationales seroot converties eo caseroes, les places publiques eo ateliers d'armes; le sol des caves sera lessivé pour

en extraire le salpêtre.

Les armes de calibre seront exclusivement coofiées à ceux qui orarcheront à l'ennemi; le service de l'intérieur se fera avec les fusils de chasse et l'arore bianche,

Les chevaux de selle seront requis pour compléter les corps de cavalerie; les chevaux de trait, autres que ceux employés à l'agriculture, conduiront l'artillerie et les

Le Comité de salut public est chargé de preodre toutes les mesures pour établir, sans délai, uoe fabrique d'armes de tout genre, qui répoode à l'état et à l'énergie du peuple

Nul ne pourra se faire remplacer daos le service pour lequel il sera requis; les fonctionnaires publics resteroot à leurs postes.

La levée sera générale ; les citoyens non mariés, ou veufs sans enfaots, de dix-huit à viogt-cinq ans, marcheroot les premiers; ils se rendront sans delai au chef-lieu de leur district, où ils s'exerceront tous les jours au maniemeut des armes, en attendant l'ordre du déparl....

Le bataillon qui sera organisé dans chaque district se réunira sous une banniere portant cette inscription : Le peuple français debout contre les tyrans,

Le résultat de la réquisition fut de faire marcher sous les drapeaux sept cent trente-deux mille quatre cent soixante-quatorze hommes, dont quatre-vingt-seize mille cinq cent vingtsix de cavalerie. L'effectif était, en 1794, d'un million vingt-six mille neuf cent cinquante hommes.

Les quatorze armées que la république entretenait alors, se composaient de régiments de ligne, de bataillons de volontaires, de compagnies franches, de légions formées de plusieurs armes. Un grand désordre régnait partout; il était urgent de tout regulariser. Par un décret du mois de janvier 1794, l'infanterie fut formée en demi-brigades. Chaque demi-brigade fut composée d'un bataillon des anciens régiments de ligne et de deux bataillons de volontaires. Ces nouveaux corps ne devaient être dénommes que par leur numéro : mais, à la paix, cette dénomination aurait été remplacée par

le nom des départements. En l'an YII, notre état militaire était composé ainsi qu'il suit :

SPANTERIE. . 110 demi-brigades d'infanterie de ligne 30 demi-brigades d'infanterie légère, CAVALERIS. ats de carabiniers 25 de grosse cavalerie.

de dragons. 15 de chasseurs. 22 de hussards. ......... \$ régiments à pied.

\_ à cheval. 23 compagnies d'ouvriers. 33 brigades d'ouvriers artist 2 bataillons de pontunuiers. ofpis.

311 officiers. 5 bataillons de sapeurs. 9 compagnies de mineurs. 577 gardes et employés.

En 1798, à l'époque de l'expédition d'Egypte, les désastres avaient partout succedé à nos victoires. Nos armées manquaient de tout. L'indiscipline les avait désorganisées; les privations de tout genre v avaient introduit la desertion. Il fallait remplir les cadres éclaircis, et réparer les pertes causées par les victoires elles-mêmes. Mais ce n'était plus le temps des grandes et énergiques mesures. Au gouvernement du Comité de salut public avait succédé un gouvernement faible, sans énergie, et qui laissait flotter les renes de l'État, ne pouvant employer les moyens extraordinaires qui avaient jusque-là peuplé nos armées. Il fallut avoir recours aux moyens légaux. Le 21 août 1798, le général Jourdan fit décréter que tout Français contractait en naissant l'obligation de servir sa patrie : « Époque inémorable, dit le général Lamarque (\*), qui nous donna une armée vraiment nationale, et qui donna à cette armée une base vaste et inebranlable; institution fondamentale qui assure à jamais notre indépendance, et le rang que notre belle France doit tenir parmi les nations. »

Lorsque Bonanarte fut nommé premier consul, le 13 décembre 1799, son premier soin fut de s'occuper de l'ar-

(\*) Article Annéa dans l'Encyclopédie

mée. La citation suivante, que nous empruntons aux Mémoires de Napoléon, pourra donner une idée du désordre qui régnait alors dans l'administration, et de la nécessité d'une reforme : « Dubois-Crancé était ministre de la guerre... Il ne put fournir au consul un seul état de situation de l'armée. Berthier, qui fut nommé à sa place, fut obligé d'envoyer de suite une douzaine d'officiers dans les divisions militaires et aux corps d'armée, pour obtenir les états de situation des corps. leur emplacement, l'état de leur administration. Le bureau de l'artillerie était le seul où l'on eût des renseignements. Un grand nombre de coras avaient été créés, tant par les généraux que par les administrations departementales; ils existaient sans qu'on le sût au ministère. On disait à Dubois-Crancé: « Vous payez l'armée, vous « pouvez du moins nous donner des « états de la solde. — Nous ne la payons pas. — Vous nourrissez l'armée, « donnez-nous les états du bureau des « vivres. - Nous ne la nourrissons « pas.-Vous habillez l'armee, donnez-« nous les états du bureau de l'babille-

• ment.—Nous ne l'habilions pas. • • L'armée, dans l'intérieur, étant payée au mysen des violations de caisse; elle était nourrie et habilée au moyen des réquisitions, et les bureaux n'exercaient aucun contrôle. Il failut un nois avant que le général Berthier plat avoir un état de l'armée, et ce ne fut q'alors qu'on put procéder à sa reorranisation.

« L'arméedu Nord était en Hollande; elle venait d'en chasser les Anglais. Sa situation était satisfaisante. La Hollande, d'après les traités, fournissait à tous ses besoins. » « Les armées du Rhin et de l'Helvétie souffraient beaucoup; le désordre y

était extrême.

«L'armée d'Italie, acculée sur la rivière de Génes, était sans subsistances et privée de tout. L'insubordination y était telle, que des corps guittaient sans ordre leur position devant l'ennemi, pour se porter sin des points où ils sepéraient trouver des vivres. «L'administration ayant été améliorée, la discipline fut bientôt rétablie (\*). » Sous le règne de Napoléon, la cons-

Sous le règne de Napoléon, la conscription pénetra dans nos mœurs; on s'v soumit comme à une nécessité; on s'v habitua comme à une condition de l'existence. Une grande partie de la jeunesse ne pouvait être admise dans l'armée, à cause de sa petite taille; l'empereur eut l'idée de former des compagnies de voltigeurs, qui rivaliserent bientôt avec les grenadiers. La garde impériale ne fut pas, comme la garde des autres souverains, un corps uniquement destiné à veiller à la sûreté du prince; elle formait comme la réserve de l'armée française, et était recrutée par tout ce que les autres corps présentaient de plus brave et de plus irréprochable.

Par un arrêtédes consuls, co date du "r' vendémiar ean xx, les demi-brigades d'infanterie avaient repris la denomination de regiments, le titre de colonel fut rétabil pour les chefs de brigades; enfin, le nombre des régiments de ligne fut fixé à quatre-vingtdis, dont dis-neuf à quatre bataillons, et soixante et onze à trois, et celui desregiments d'infanterie légère à vingtsept, dont trois à quatre bataillons, et vinct quatre à trois.

Un arrêté de vendémiaire an x avait créé deux régiments de cuirassiers. Les régiments de cette arme furent successivement portés à cinq, et à douze par les arrêtés du 20 vendémiaire an x1 et du 1<sup>ss</sup> vendémiaire an x11.

Un décret du 18 juin 1811 créa neuf régiments de chevau-légres (lanciers), qui furent fornés avec des détachements des autres régiments de cavalerie. Un autre décret du 3 avril 1813 décida la création des quatre régiments de gardes d'honneur. Ceux-ci furent organisés avec des volontaires.

(\*) Mémoires pour servir à l'histoire de France sous Napoléon, écrits à Sainte-Hélène, t. I., p. 103-105,

```
COMPOSITION DE L'ARMÉE AU 31 MARS 1814.
                 .........
  156 régiments de ligne.
   37
               d'Infanterie legère.
                  CAVALBBIR.
    2 régiments de carabiniers (6 escadrons).
   14
                de cuirassiers (44 escadrons).
```

.. de dragona (qu escudrons). 8 de chevau-legers (s4 escadrons) de chasseurs (107 escadrans). 48 \_ de bassards (6e escadrons) de rardes d'honneur (48 esc.). ARTILLESIS. 9 regiments à pied.

à cheval 9 compagnies d'onvriere. 3 bataillans de pontanniers, 6 compagnies d'armuriers. 27 bataillons do train.

to compagnes de cannaniera vétérana. 145 compagnies de canonoiers gardes-edtes 33 compagnies de gardes-côtes sedentsires. 371 officiers.

a bataillons de mineurs. q bataillors de sapeurs. t compagnie d'anwriers. a compagnies du train du génie. Après la première restauration, le 12

mai 1814, l'armée fut organisée sur le pied de paix. On en fixa l'effectif à deux cent un mille six cent quarante-neuf hommes, qui furent répartis entre les différentes armes :

INFANTABLE, 144,795 hommes. 90 régiments de ligne. 15 - d'infanterie légère.

carazania, 36,037 hommes, 29,512 chevanz. a régiments de carabiniers. de entrassiers. 14

15 \_ de stragons. 6 \_ de lanciere. de chasseurs. 15 de bussards.

savillents, 15,993 hommes. État-major. 8 régiments à pied 4 regiments à cheval.

7 bataillous de pontonniers. adarz, 4.8s4 hommes. Ktst-major (400 afficiers, non compris 11 gé-

peraux. 3 regiments de sapeurs et mineurs. 1 compagnie d'ontriers

s compagnie de train. Soo gardes du génie.

La garde impériale avait été licenciée en même temps que l'ancienne armée: elle fut reniplacée, auprès de Louis XVIII, par un corps de quatre mille deux cent cinquante-quatre hommes, qui prit le nom de maison militaire du roi. Ce corps fut organisé par trois ordonnances successives, des 23 mai, 15 juin et 15 juillet 1814. Il se composait ainsi qu'il suit :

compognies de gardes du corps (505 b. charane.) de sannsquetaires (a56 h. chacane.) de gendarises de la garde (256 h.) de chevan legers (a56 b.) de gardes de la porte (soo h.) de cent suisses (soo h.)

Enfin, le 11 juillet, le corps de la gendarmerie fut réorganisé à son tour. Il fut divisé en huit inspections générales, et forma vingt-quatre légions et quatre-vingt-quinze compagnies. Chaque brigade fut composee d'un maréchal des logis, ou brigadier, et de cinq gendarmes.

Cette armée fut licenciée et réorganisée par Napoléon le 23 mars. puis réorganisée quatre mois après par Louis XVIII. Mais, cette fois, on ne s'en tint pas à une simple réduction dans le nombre des régiments; on voulut ébranier la base même de notre système militaire, et revenir aux enrôlements volontaires et aux milices de France. Le maréchal Saint-Cyr demontra qu'on ne pouvait renoncer à la conscription sans renoncer en même temps à la grandeur et à l'indépendance de la patrie. Cette institution fut conservée. Toutefois . aux régiments d'infanterie, on substitua quatre-vingt-six légions. Chacun de ces corps prit le nom du département où il devait se recruter; il était composé d'un état-major, de deux bataillons d'infanterie de ligue, d'un bataillon de chasseurs à pied, de trois cadres de compagnies formant le dépôt, et au besoin d'une compagnie d'éclaireurs et d'une compagnie d'artillerie. Chaque bataillon était composé de huit compagnies, dont une de grenadiers, six de fusiliers et une de voltigeurs. La force de chaque légion était de cent trois officiers, mille cinq cent quatrevingt-quatre sous-officiers et soidats : en tout mille six cent quatre-vingt-sept

hommes. La cavalerie, l'artillerie, le génie et la gendarmerie furent aussi à leur tour licenciés et réorganises sur de nouvelles bases. Voici quelle était la composition de ces différents corps au 10 septembre 1815 :

1 жуватавіа (145,082 flommes.) 59 légious d'infanteric de ligne. 27 — d'infanteria légère.

régiment de carabiniers.

de dragons.
de chassaurs.
de hussards.

ABTILLASIS (11,380 hommes.) État-major poor le service du matériel. 8 régiments d'artifleris à pied.

4 — d'acellerie à cheval.

1 bataillon de pontonniers.

12 compagnies d'auvriers.

1 compagnie d'actificiers.
3 escadrons du train d'artillerie.
ains (a,300 hommes.)

État-major, comme en 1814. 3 régiments du génie. 5 compagnie d'ouvriers. 2 compagnies du traio.

oannannata (18,000 bomines.) 3 inspecteurs généraux. 34 légions divisces en 1550 brigades à cheval et

Par une ordonnance du 1er septembre, on avait licencié tous les corps qui composaient la maison militaire du roi, excepté les quatre premières

du roi, excepté les quatre premières companies des gardes du corps et celle des cent suisses. La même ordonnance créa, pour les reinplacer, une garde royale composée d'infanteric, de cavalerie et d'artillerie, sinsi qu'il suit :

regiments d'infanterie feançaite.

régiments d'infanterie suivse.

CAVALERIE (6,896 hommes.)

8 régiments de 6 escadrons chacno.

ANTILLERIE (2,031 hommes.)

z régiment d'artillerie à pied. z regiment d'aetillerie à cheval. z compagnis du train d'artillerie.

La garde royale était commandée par quatre majors généraux choisis parmi les maréchaux de France.

Une ordonnance du 1er janvier 1816 partagea le territoire de la France en vingt-deux divisions militaires.

Les légions furent supprimées en 1820, et remplacees par quatre-vingts régiments, savoir :

Quarante régiments de ligne à trois bataillons de huit compagnies chacun; Vingt régiments de ligne à deux ba-

taillons de huit compagnies chacun; Vingt régiments d'infanterie légère à deux bataillons de huit compagnies chacun. L'artillerie recut, en 1829, une nou-

L'artillerie recut, en 1829, une nouvelle organisation; on en fixa la force, sur le pied de guerre, à trente-cinq mille sept cent soixante et onzehommes et vingt-huit mille quatre-vingt-huit chevaux, et, sur le pied de paix, à dixneuf mille cinq cent soixante-cinq houmes et cinq mille cent quater-viner.

neuf mille ciaq cent soisante-ciaq houmes et ciaq mille cent quatre-vingtquatorze chevaux.

La garde royale et la maison du roi furent licenciées le 11 août 1830. Enfin, le 19 fevrier 1831, une ordonnance

royale vint encore modifier l'organisation de la cavalerie. Voici, d'après l'Annuaire militaire

de 1839, l'état actuel de l'armée française : I. État-major général. — Il com-

prend : 1º Onze maréchanx de France, qui

sont, d'après leur rang d'anciennete : Le duc de Conégliano (Moncey), Le duc de Dalmatie (Soult),

Le duc de Bellune (Victor), Le duc de Tarente (Macdonald),

Le duc de Reggio (Oudinot), Le comte Molitor,

Le marquis Maison, Le conte Gérard,

Le comte Clauzel, Le marquis de Grouchy, Le comte Valée;

2º Quatre-vingt-dix-sept officiers généraux, faisant partie du cadre d'activité:

3° Cent vingt-huit maréchaux de camp, compris dans le cadre d'activité;

4º Trente et un lieutenants généraux, dans la position de non-activité déterminée par l'ordonnance du 28 août 1836;

5º Quarante-trois maréchaux de camp, dans la position de non-activité déterminée par la même ordonnance; 6º Six lieutenants généraux, faisant

partie du cadre de reserve institue par ordonnance du 15 novembre 1830; 7º Quinze maréchaux de camp, faisant partie du mênte eadre.

II. Corps royal d'état-major, comprenant :

. . . . . .

six.

1° Trente colonels;

2º Trente lieutenants-colonels;

3° Cent chefs d'escadron; 4° Cent cinquante capitaines de pre-

mière classe; 5° Cent cinquante capitaines de se-

conde classe;

6° Cent lieutenants.

III. Divisions militaires. — La France est divisée en vingt et une divisions militaires (voy. ce mol). Dans chacune il y a un état-major et un lieutenant général pour gouverneur. Il y a unsi un état-major dans chaque subdivision ou département et un unaréchal de camp commandant.

IV. Intendance militaire, composée, d'après l'ordonnance du 10 juin

1835, de:
1º Vingt intendants militaires;
2º Soixante et quinze sous-intendants militaires de première classe;

3° Soixante et quinze sous-intendants militaires de seconde classe;

4º Trente adjoints de première classe;

5 'Ingit adjoints de seconde classe, ... La France renferme cent quatre-ringt-sept places fortes, citadelles, forts, chateaux, et postes militaires, divisée an quatre classes. La première et la seconde classes en comprennent cent dix; la troisième vingt et une, et la quatreine, celle des postes militaires, de première et de deutsième classe, il y a un commandant et un état-major. (Voir Placess postres).

VI. Gendarmerie. — La gendarme-

rie se compose :

1º De vingt-quatre légions pour le service des départements :

service des départements;

2º De deux compagnies de gendarmerie coloniale employées à la Martinique et à la Guadeloupe, et d'un

poste aux îles Saint-Pierre et Miquelon; 3° De la garde municipale de Paris; 4° D'une légion dite d'Afrique pour

le service de l'Algérie;
5° Du bataillon de voltigeurs corses.
Le nombre d'officiers est de :

Vingt-trois colonels,

Quarante - quatre lieutenants - colonels .

Cent quatre capitaines, Quatre cent cinquante-deux lieute-

nants, Quarante-trois sous-lieutenants.

VII. Dépots de recrutement et de réserce. — Conformément à l'ordonnance du 1<sup>st</sup> février 1336, un dépôt de recrutement et de réserve est établiau chef-lieu de chaque département. Ces dépôts sont divises en deux classes, comprenant, la première trente départements et la seconde cinouantement et la seconde et l

Il y a dans chaque dépôt un sonslieutenant, un lieutenant, un capitaine, et, de plus, dans les dépôts de première classe, un chef de bataillon. VIII. Infanterie.— Elle se compose de:

1° Soixante-sept régiments de ligne; 2° Vingt et un régiments d'infanterie légère;

3° Trois bataillons d'infanterie légère d'Afrique, résidant à Oran, à Bougie et à Bone;

4º Douze compagnies de discipline, dont luit de fusiliers et quatre de pionniers;

5º Les zouaves dans l'Algérie;
6º La légion étrangère;

7° Sapeurs pompiers de Paris. L'infanterie de ligne et l'infanterie

légère en activité de service comptent : Quatre-vingt-quatorze colonels, Quatre-vingt-onze lieutenants-colo-

nels, Trois cent soixante-cinq chefs de bataillon.

Deux mille six cent trente et un capitaines.

IX. Cavalerie. — Elle comprend:

1º La cavalerie de réserve, formée de
deux régiments de carabiniers et de
dix régiments de cuirassiers;

2º La cavalerie de ligne, composée

de douze régiments de dragons, de huit régiments de lanciers; 3° La cavalerie tégère, comptant

douze régiments de chasseurs et six régiments de hussards;

4° Trois régiments de chasseurs d'Afrique; 5º Les spahis réguliers d'Alger, de Bone et d'Oran.

La cavalerie compte en activité de service :

Cinquante-cinq colonels, Cinquante-six lieutenants-colonels, Cent soixante et seize chefs d'esca-

dron, Et huit cent quarante capitaines.

X. Artillerie.

1º Ouatorze régiments d'artillerie:

2º Un bataillon de pontonniers; 3º Douze compagnies d'ouvriers d'artillerie;

4º Six escadrons du train des parcs d'artillerie.

L'artillerie compte :

Sept lieutenants généraux, Et douze maréchaux de camp, compris dans les listes précédentes des

officiers de ce grade,
Quarante-huit colonels,
Ouarante-huit lieutenants-colonels,

Cent trente-sept chefs d'escadron, Trois cent vingt-six capitaines en premier,

Deux cent soixante-trois capitaines en second,

Deux cent dix lieutenants en premier,

Cent soixante-sept lieutenants en second,

Cent dix-huit sous-lieutenants. Le train des parcs d'artiflerie compte: Un lieutenant-colonel.

Cinq chefs d'escadron, Vingt et un capitaines,

Vingt et un capitaines, Vingt-trois lieutenants, Et autant de sous-lieutenants. XI. Génie. — Cette arme ne forme

que trois régiments, plus une compagnie d'ouvriers; mais elle compte : Six lieutenants généraux,

Et neuf maréchaux de camp, compris dans les listes précédentes des officiers du même grade,

Vingt-huit colonels,

Vingt-neuf lieutenants-colonels, Soixante et quinze chefs de batail-

lon,
Trois cent trente-neuf capitaines,
Cent dix-sept licutenants,
Et dix sous-lieutenants.

XII. Train des équipages militaires.

— Ce corps se compose de dix compagnies, résidant : la 1°, à Paris; la 2° à Bayonne et à Perpignan; la 3° à Lyon; les 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 6°, en

Lyon; ies 4, 5, 6, 7, 8 et 9, en Afrique; la 10° à Evreux; en outre, de quatre détachements temporaires de mulets de bât en Afrique, et de trois compagnies d'ouvriers, la première résidant à Châteauroux et à Sampigny; la seconde, à Vernon; la troisième, en Afrique, Le siége de la direction est à Vernon; deux parcs de construction sont à Châteauroux et à Vernon; enfia

le dépôt est à Sampigny. Ce corps compte : Un colonel directeur,

Trois chefs d'escadron Un major, Vingt-deux capitaines,

Vingt-huit lieutenants, Et trente sous-lieutenants.

Au corps du train des équipages militaires appartient encore le bataillon

d'ouvriers d'administration. XIII. Vétérans de l'armée.—Cette

classe se compose :
1º De deux compagnies de gendar-

mes; 2º De dix compagnies de sous-officiers vétérans;

3° De seize compagnies de fusiliers vétérans; 4° De quatre compagnies de cavaliers

vétérans; 5° De treize compagnies de canonniers vétérans;

6° De six compagnies de canonniers gardes-côtes d'Afrique; 7° D'une compaguie de vétérans du

génie. XIV. Corps des officiers de santé. —L'ordonnance organique du 12 soût 1836 a fixé le cadre constitutif de ce

corps ainsi qu'il suit:

1º Deux médecins inspecteurs, deux
médecins principaux, cinquante-trois
médecins ordinaires ou majors, vingtquatre médecins adjoints ou aides-majors; en tout, quatre-vingt-sept méde-

cins;

2° Deux chirurgiens inspecteurs,
douze chirurgiens principaux, deux
cent vingt-trois chirurgiens-majors,
trois cent soixante et quatorze aides-

majors, quatre cent dix sous-aides; en tout, mille vingt et un chirurgiens;

3° Un pharmacien inspecteur, huit pharmaciens principaux, vingt-sept pharmaciens ordinaires, cinquanteneuf pharmaciens adjoints; en tout, quatre-vingt-quinze pharmaciens; 4° Huit officiers d'administration

principaux;
5° Dix-sept officiers d'administration, comptables de première classe;
6° Dix-huit officiers d'administra-

tion, comptables de deuxième classe;
7° Soixante et douze adjudants d'administration en premier;
8° Cont vient trois adjudants d'ad-

8° Cent vingt-trois adjudants d'administration en second;

9° Neuf adjudants auxiliaires. XV. Corps des officiers d'administration (hôpitaux, subsistances militaires, habillement et campement).— L'ordonnance constitutive du 28 févier 1838 en a fixé ainsi les cadres :

## Officiers d'administration.

| Adjudants en second                            | . 70<br>66 |
|------------------------------------------------|------------|
| en premier                                     | . 68       |
| Comptables de 2º classe 75 1 de 2º classe 75 1 | , 150      |
| Principaux                                     | . 12       |
| Total                                          | 198        |

XVI. Service de la remonte grinrela. — Ginquate-sis officiers de tout grade, detachés de tous les régiments de cavalerie, sont affectés à ce service. — Les clabilissements deremonte sout: Cen, Saint-Lō (succursale), Alençon (télem), le Bec (télem), Guingamp, Morsit (succursale), Villers, St.-Malsent, Saint-Jean d'Angely (succursale), Gueter, Aurillac (succirsale), Auch, Tarbes (succursale), Castres (télem), XVIII. Ecoles militaires (voy. ce

mot).- Ce sont : 1° L'école d'application de l'artillerie et du génie ;

2º L'école d'application du corps royal d'état-major;

3° L'école polytechnique; 4° L'école de cavalerie de Saumur; 5° L'école spéciale militaire de Saint-

6° Enfin le collége royal militaire de la Flèche.

Il y a encore les gymnases militaires

d'Arras, de Metz, de Strasbourg, de Lyon et de Montpellier.

XVIII. Ided repute le reculter, un describe la reculter, ce date du 21 août 1822, assigue dans Parmée le premier rang aux invalides, comme se composant de militaires de outres armes, et à raison de l'Age, des plessures, de longs et honorables services. L'helde de Paris, dout le marchal Moncey, du de Jonney, de de composite à terme de la composite d

Nous avons vu, sons le règne de Louis XIV, l'effectif de l'armée francaise fixé à cent cinquante mille hommes : il fut de cent soixante-sent mille hommes à la fin du règne de Louis XV et sous celui de Louis XVI. En 1814. on le porta à deux cent un mille six cent quarante-neuf hommes. Il s'est encore élevé depuis, et il paraît devoir atteindre enlin le chiffre de trois cent mille hommes. Il ne saurait guère depasser ce terme, à moins d'épuiser les finances de l'Etat et de fatiguer la population; mais il doit y arriver pour que la France puisse conserver le rang qu'elle doit occuper en Europe. Telle est l'opinion de tous les militaires instruits, qui, déjà même avant la révolution, calculaient ainsi les forces nécessaires à la France : c'est celle qu'a développée le général Lamarque, dans le savant article que nous avons déjà cité. Nous ne pouvons, en terminant, resister au plaisir d'emprunter à cet article le passage suivant, si fortement empreint d'un veritable patriotisme : « J'ai rapidement parcouru les armées des peuples les plus fameux, et celles de la France aux diverses époques de notre monarchie. Je sens qu'un moven de donner quelque intérêt à cet article serait de comparer ces armées les unes aux autres, et de chercher celle qui, par ses longs travaux, ses actions éclatantes, ses rudes épreuves, a le plus mérité d'être offerte pour modèle; mais on m'accuserait peut-être de me laisser égarer par l'amour-propre national quand je

nommerais, avec un sentiment de fierté, l'armée qui, pendant trente ans, fit rejaillir sur la France un si vif éclat de gloire. Quelle autre pourtant n mérité comme elle l'admiration des hommes? Les phalanges d'Alexandre ne soumirent que quelques parties de l'Asie; et les sables de la Syrie et de l'Afrique ont été, comme les mornes de l'Amérique, comme les glaces du pole, temoins du courage et de la constance des enfants de la France! Les soldats d'Annibal apercurent à peine les remparts de Rome ; et toutes es capitales de l'Europe ont ouvert leurs portes devant les soldats francais! Le Guadalquivir, le Tage, l'Ebre, le Po, le Tibre , l'Adige , la Drave , le Danube, l'Elbe, l'Oder, le Niemen, le Boristhene, ont vu tour à tour flotter sur leurs rives nos drapeaux triomphants; et quand, lassée de la suivre, la victoire a abandonné cette armée, rien n'a justifié cette inconstance et nos malheurs : elle est tombée avec gloire, se montrant supérieure au sort, et emportant l'estime des ennemis étonnés de leur triomphe et de sa chute. »

Nous eussions craint d'ajouter quel, ques mots à oes fouquentes paroles, si nous n'avions ern dévoir terminer cet article en rappellaut avec organil que l'armée française s'est relevée des désastres de list, aussi sublinique d'aux plus heaux temps de sa gloire. Les siège d'Auvers a montré toute sa seige d'auvers a montré toute sa prise de Constantine, son impérieu tet la défenne de Marqara tout son ancien héroisme (Vovez GUERRES.)

ABMÉES BATAIÉS, NOVEZ MAINIZ-AMBMENTE NE COURSE. VOS. COURSE. AMBES A FEU.— Sous cette duiomination generale, on cumprend en France le fusil, le mousqueton, le pistotet et les bouches à feu. Le fusil est l'arme propre de l'infanterie. Il a jour 12 mm propre de l'infanterie. Il a j nettes emboîtées au bout du canon ont 0,460 nillimètres de longueur, et ajoutent ainsi au fusil l'avantage des armes blanches. La baguette est en fer; les bassinets et les lumières sont en cuivre. Le fusil porte jusqu'à 400 mètres sous l'angle de 45°; mais sa portée certaine est fixée à 23 a mètres.

Le mousqueton est le fusil de la cavalerie; il n'i apa de baiomette; le canon est long de 0°,50; le poids est de 2,57 kil. Le pistolet, pour la cavalerie, a un canon de 0°,189 à 0°,216 de longueur, et pèse (,31 kil.) Pour les marins, on ajoute un crochet de ceinture en cuir faisant ressort, et tenu par la grande vis du milieu de la platine, qui est plus longue pour cette destination.

Les bouches à feu se font, non plus en acier, mais en bronze ou en fonte de fer. Celles qui sont destinées au service de campagne se font en bronze, parce que le bronze offrant plus de résistance, permet de donner aux pièces plus de légèreté. Celui dont on fait usage parmi nous se compose de cent parties de cuivre et de onze d'étain. La fonte, beaucoup moins chère, mais beaucoup plus cassante, est employée pour les batteries des côtes et des navires de guerre, parce qu'il n'est pas nécessaire alors que les pièces soient mobiles, et que cela permet d'ajouter toute la surcharge de matière qu'exige la fragilité de cemétal. Les bouches à feu en bronze. avant les belles expériences de M. Piobert, étaient promptement hors d'usage. Depuis les travaux de ce savant officier les canons de bronze peuvent servir très-longtemps sans aucune dé-

térioration.

Au milieu du quinzième siècle, on comptait dis-sept espèces de bouches à feu; l'édit de Blois porté par Charles IX, en 1572, réduisit le nombre à dix. Il est borné aujourd'hui à trois. On distingue uniquement les canons, les obusiers et les mortiers.

Les canons sont destinés à lancer des boulets pleins ou des boîtes à balles; quand on veut les employer à l'incendie, on les charge avec des boulets rouges; leur ânie est uniformément cylindrique, et leur surface extérieure a la forme d'un cône tronqué

avec des renforts et des tourillons. Les mortiers lancent des projectiles creux remplis de poudre, qui éclatent par une nouvelle explosion à l'endroit où ils tombent. Ils different des canons en ce que leur âme est beaucoup plus courte proportionnellement, et que dans la partie inférieure elle se rétrécit en un reduit plus étroit, nommé chambre, de forme conique ou cylindrique, dans lequel on charge, et dont les parois servent à supporter la bombe. Les mortiers se tirant toujours sous un angle très-ouvert, leurs tourillons ne sont point placés comme ceux des canons près du centre de gravité, mais à la culasse.

On donne le nom particulier de pierriera à des mortiers légres dont on se ser pour lancer des voiers de des est pour lancer des voiers de de une petité elistance, ainsi que cela a souvent lieu pendant les travaux de siège. Les obusers participent à la lois du canon et du mortier; leurs à peu près comme les boules, mais ils sont creux et éclatent comme les boules; l'âmed sejiéess se termine comme celle des mortiers par une chambra, peu près commo de la proproche de celle des connosi de se rapproche de celle des canons de se de se rapproche de l'est canons de se rapproche de l'est canons de la de l'est canons de l'est de l'est de l'est de l'est de de l'est de l'e

Les calibres actuellement en usage sont, dans les siéges, dans l'attaque et la défensedes places, de 16, de 24 et de 36 pouces pour les canons ; de 8 pouces pour les obusiers; de 8 et 10 pouces pour les mortiers; en campagne, de 12. de 8 et de 4, pour les canons; de 6 pour les obusiers et les mortiers. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Le calibre fut très-faible à l'origine, et les pièces n'étajent d'abord que d'assez médiocres tuyaux de bois ou de tôle renforcés à l'extérieur par des cercles de fer. Mais quand on les substitua dans les siéges aux catapultes et aux balistes, on augmenta leurs proportions jusqu'à l'excès, les rendant ainsi immobiles. Louis XI fit fondre un canon de 500 qui portait les boulets depuis la tour de la Bastille jusqu'à Charenton,

et douze autres de 45, auxquels il donna les noms des douze pairs de France. Sous François Ier, les pieces de 50 étaient communes. Les divers calibres étaient appelés des noms des animaux les plus redoutés : basilies, scorpions, serpentines. L'édit de Blois de 1572, dont nous avons dejà parle, fixa 33 ‡ pour le maximum de calibre. Louis XIV abaissa encore ce maxinium, et établit le premier la distinction entre les calibres de siège et les calibres de campagne. A près la guerre de sept ans, grande école d'artillerie. comme on sait, le gouvernement francais, guidé en ceci par Gribeauval, ne conserva, pour les canons, que les calibres de 12, de 8 et de 4; pour les obusiers, que les calibres de 6 pouces, et allégea les pièces. C'est avec ce matériel que la révolution fit ses campagnes. En 1803, Napoléon, aux calibres de 4 et de 8, substitua le calibre de 6. En 1815, on revint à ceux de 4 et de 8. Pendant les campagnes d'Italie, on se servit pour la guerre de montagnes de pièces de 3 montées sur des traineaux, et d'obusiers de 4 pouces pouvant être employés comme mortiers. Aujourd'hui, pour ce genre de guerres, on se borne exclusivement à des obusiers du poids de 100 kil. seulement, transportés à dos de mulet, et lançant des projectiles de 4.

projectiles de 4.

Le tir le plus sûr et le plus exact est celui du canon; mais les obuse et les bonbes ent sur les houles 1 parente d'être inévitables et de frasper d'abred d'être inévitables et de frasper d'abred lieu, le long des nombreuses trajectoires formées par leurs éclats. Le règle en France est, pour les canons, de commencer à 800 mêtres le fracte priège ne France est, pour les canons, de commencer à 800 mêtres le fracte priège ne France est, pour les canons, de commencer à 800 mêtres le fracte priège de l'active par l'active proporties d'autres à grosses bialles; à 700, des pièces de 8 à 600, pour celies de 4, écc., pour les obundires avec un calibre de 8 poutes, 2,000, pour un calibre de 10 poutes. 2,000, pour un calibre de 10 poutes.

ABMES BLANCHES.—Les armes ordinaires des Francs étaient la francisque, ou hache à deux tranchées, et la frantée. On conserre, à la bibliothèque royale, la france de Chilpéric. Ces haches d'armes disparurent, dans les armées françaises, au seizième siècle. Sous l'empire, l'escadron des ma-

meluks avait encore la hache pendine à l'arçon de la selle. Aujourd'hui, les haches ne sont plus employées que dans la marine. Le corps du génie les a conservées, mais seulement comme outil.

La masse d'armes fut également l'une des armes le plus anciennement en usage chez les Francs; la masse avait le gros bout terminé en boule hérissée de pointes, ou bien, muni de quelques ailerons dentelés. Cette arme disparut au quinzième siècle.

La pique est une arme fort ancienne, qui ne cessa d'être en usage, dans nos armées, qu'à l'époque où elle fut remplacée par le fusil à baionnette, vers

La demi-pique, ou esponton, fut l'arme des officiers jusqu'en 1758.

l'armé des officiers jusque en 1738.

La hallebarde, ou pertuisane, servit longtemps aux milices allemandes et suisses, et était spécialement l'armé des sergents. Cet usage existait encore dans l'armée anglaise en 1815.

La lance servit à boute la cavalerie jusqu'au règne de Henri IV. A la bataille d'Ivry (1590), la lance fut abandonnée et remplacée par le pistolet et l'épée. Depuis lors on a repris cette arme, elle est aujourd'hui employée avec succès. Dans les charges de cavalerie en ligne de deux rangs de profondeur, le premier rang a le sabre et le second la lance.

Les régiments de lanciers furent établis dans l'armée française par Napoléon, en 1806. (Voyez LANCIERS.) L'épée, l'arme noble par excellence,

cst portée aujourd'hui seulement par les officiers supérieurs. Le sabre est fort ancien; aujourd'hui, la cavaleric légère porte un ban-

Le sapre est fort aucent augustafulu, la cavalerie légère porte un bandui, la cavalerie légère porte un bandui, la cavalerie légère porte un banduite de la commanda de la commanda de se sert de l'espadon, sabre doit et pointu, propre surtout à pointer avec force; l'artilière à pied et l'infanterie, depuis 1831, se servent du sabre-poignard. Le briquet n'est plus porte que par la garde nationale, la garde nunicipale, la gendarmerie et les pompiers. Il peut servir d'arme défensive, bien mieux que le sabre-poignard, qui ne sert au soldat que pour le campement. La baionnette, inventée vers 1670, fut employée pour la première fois à la bataille de Turin; depuis la révolution surtout, elle est devenue l'arme principale de l'infanterie française. (Voir, pour plus de détails, chacun de ces mots.)

ARMES D'HONNEUR. - Le premier consul ordonna, par un arrêté du 4 nivôse an viii (26 décembre 1800), qu'il serait accordé des armes d'honneur aux militaires qui se distingueraient par des traits de bravoure. Ces armes étaient des sabres pour les officiers, des fusils pour les sous-officiers et soldats, des baguettes pour les tambours; pour les cavaliers, des mousquetons et des carabines; pour les trompettes, des trompettes, et des grenades pour les artilleurs. Les sabres d'honneur donnaient droit à une double paye, et les autres armes à une haute paye de cinq centimes. Lorsque la Légion d'honneur fut créée, on supprima les armes d'honneur, et tous ceux qui avaient reçu ces honorables récompenses entrèrent de droit dans l'Ordre, les sous-officiers et soldats comme légionnaires, et les officiers avec le titre d'officiers

ARMES (hommes d'). - Ce nom est généralement donné par les écrivains à tous les soldats régulièrement armés qui servaient dans les guerres du moven age. Toutefois, le nom d'homme d'armes n'a pas seulement cette acception générale et indéterminée; il s'applique particulièrement, lorsqu'on l'emploie pour les douzième, treizième et quatorzième siècles, aux hommes de noble race que les documents contemporains appellent ordinairement milites en latin, et chevallers en français. Au milieu du quinzième siècle, l'expression d'homme d'armes prit une signification plus précise. Charles VII, voulant régulariser les milices, ordonna d'abord de former quinze grandes compagnies de cavalerie, qui sont connues sous le nom de compagnies d'ordonnance. Chaque compagnie se composait de

cent lances ou cavaliers; et chaque cavalier, comme nous l'avons déjà dit, avait avec lui einq personnes : trois archers, un coutillier et un page ou valet. Les cent hommes qui formaient l'élite de la compagnie étaient les seuls qui fussent appeles hommes d'armes. Ils appartenaient à la noblesse. « Les gendarmes ou hommes d'armes, dit le Père Daniel, dans son Histoire de la milice française, étaient gentilshommes, et ils l'étaient tous encore sous le règne de Louis XII. C'est ce que le chevalier Bayard fit déclarer à l'empereur Maximilien, au siège de Padoue, que ce prince et les Français assiégeaient conjointement. Maximilien fit proposer aux commandants français de faire donner un second assaut à la place par leurs gendarmes et par ses lansquenets. Bayard s'y opposa, et la raison qu'il en apporta fut qu'il n'y avait point de gens dans les compagnies d'ordonnance du roi qui ne fussent gentilshommes; et que si l'empereur voulait que la gendarmerie française se chargeât de cet assaut, il fallait qu'il l'y fit accompagner par la sienne, et non point par ses lansquenets (\*). » Parmi les suivants des hommes d'armes, il y avait aussi un grand nombre de soldats qui appartenaient à d'illustres familles. Montluc nous apprend qu'il fit sa première campagne dans la compagnie des gendarmes du maréchal de Foix, en qualité d'ar-cher. Au reste, les archers, le page ou valet, et tous ceux qui servaient comme subalternes, se preparaient, si nous pouvons nous exprimer ainsi, par un rude noviciat dans les grades inférieurs, à devenir eux-mêmes homnies d'armes.

nies d'armes. Les ordonnances des rois qui concernent les compagnies d'ordonnance sont nombreuses. Chaque édit apporta à l'organisation primitive quelque importante modification. En général, les rois, par ces ordonnances, restrégnaient ou augmentaient le nombre de ceux qui suivient les honnnes d'armes.

(\*) Daniel, Histoire de la milice française, t. I, p. 214. Il y eut un moment où les suieants étaient tellement nombreux que, s'il faut en croire Fleuranges, une compagnie de cent hommes d'armes, sous Louis XII, comprenait quelquefois jus-

qu'à douze cents chevanx. Avant Charles VII, il n'v avait point de milices vraiment régulières et permanentes. Il n'en fut pas de même lorsque ce roi eut créé les compagnies d'ordonnance. Les hommes d'armes devaient toujours être sur le pied de guerre avec un équipement complet. Ils tenaient garnison dans les villes de la frontière. Quand ils se transportaient en corps d'un lieu dans un autre. leurs marches étaient réglées par étapes, et ce qu'ils avaient à prendre pour l'entretien de leurs hommes et de leurs chevaux était determiné à l'avance. Ils avaient, jusqu'à un certain point, un habillement uniforme. Les montres, ou revues des compagnies d'ordonnance, se faisaient quatre fois par an. Il y avait deux revues génerales, où se trouvait souvent un maréchal de France. Celles-ci se faisaient en armes, c'est-à-dire, que les hommes d'armes y paraissaient équipes avec l'armure complète, comme s'ils avaient été sur le point de marcher en guerre. Les deux autres revues étaient particulières à chaque eompagnie, et elles se faisaient en présence d'un commissaire. La compagnie n'y était point en armes, mais seulement avec la livree du capitaine, et cela s'appelait faire la montre en robe. C'est l'expression d'usage dans les anciens roles. Les hommes d'armes se livraient, en outre, à de fréquents exercices,

et François I", une grande celebrie; et ee iut principalement dans les guerres d'Italie que se distingua la guerres d'Italie que se distingua la François II, et du commencement de nos troubles religieux, la endarmerie con troubles religieux, la endarmerie Dès la fin du excompléte decoderne. Dès la fin du excompléte decoderne. Les mots gendarmerie, gendarmes, se conserverent plus longtemps, mais

Les compagnies d'ordonnance acquirent, sous Charles VIII, Louis XII ils finirent eux-mêmes par perdre leur première signification. (Voyez les articles Gendarmente et Gendarmes.)

ARMES (profession des).- La profession des armes fut d'abord exclusivement réservée à la noblesse. Plus tard, des individus sortis de la bourgeoisie devinrent hommes d'armes et gentilshommes; car, jusqu'en 1600, la profession des armes conoblissait. Ce fut Henri IV qui, le premier, publia un reglement qui abolissait cette coutume. Jusqu'à la révolution, toutes les places d'officiers dans l'armée appartinrent à la noblesse, et c'est à peine si l'on cite quelques roturiers parvenus à de hants emplois, comme Fabert: mais pendant la révolution, les distinctions aristocratiques avant été détruites, tous les citoyens obtinrent les grades auxquels leur mérite les désignait, et tout le monde sait quels intrépides et savants généraux sortirent des derniers rangs de nos armées. Mais, depuis l'organisation des écoles militaires, les classes riches, qui ont pris la place de la classe nobiliaire, sont parvenues, grâce aux lois de la restauration, à s'attribuer les places d'officiers, auxquelles les enfants du pauvre ne parviennent que bien rarement, en triomphant d'un grand nombre d'obstacles.

ABMES (manufactures d'). - La première manufacture d'armes à feu fut établie en 1516, à Saint-Étienne, par George Vigile, Languedocien, Les manufactures d'armes qui existent aujourd'hni en France sont celles de Saint-Étienne, Tulle, Charleville, Mutzig, Maubenge, Paris, pour les armes à feu, et de Klingenthal, Saint-Étienne, Châtellerault, pour les armes blanches. Les fonderies de canons sont établies à Strasbourg, Douai et Toulouse, Les forges, fonderies et manufactures d'armes pour le service de la marine, sont à Cône, Guerigny, Ruelle, Indret, Saint-Gervais, Nevers et aux Mazures.

ARMES (sergentsd'). Voy. SERGENTS. ARMISTICE.—On comprend sous le nom d'armistice l'espace de temps pendant lequel deux ou plusieurs corps de troupes ennemies conviennent ensemble d'une trêve, soit générale, soit particulière, conclue pour un temps déterminé ou indéterminé.

acterimite of insevernmet. In Tinstoire des guerres de la France, et notamment des guerres de la révolution, presente une foule de conventions de cette noture: le plus souvent, considerate de puedique heures. Les trèves conclues pour un laps de temps la capitulation du 18 octobre 1799, supposent les pleins pouvoirs de guerral en chef, quelquefois même la ratification du gouvernment.

ARMOIRE DE FER. - On a beaucoup parle de l'armoire de fer placée dans un des corridors des Tuileries, et faite par un ouvrier mécanicien, nominé Gamin, sous la direction de Louis XVI, qui était lui-même serrurier fort habile. Cette armoire se composait d'une espèce de placard pratiqué dans l'épaisseur de la muraille, garni d'une solide porte de fer, et caché par la tapisserie. Lorsque l'assemblée législative ordonna une visite dans la demeure royale, l'ouvrier, qui avait travaillé avec Louis XVI, révéla l'existence de cette armoire; on v trouva un grand nombre de pièces qui ne furent imprimées qu'en 1793, et dont quelques-unes seulement offrent de l'interêt. Ces notes secrètes prouvent complétement les relations de Louis XVI avec les émigrés et avec les puissances alliées; elles forment trois volumes in-8°, imprimés en caractères fins et serrés. Nous crovons utile de donner le titre des principaux documents qui s'y trouvent contenus. Les plus nombreuses sont des projets de gouvernement : des conseils soumis au roi; des adresses, des lettres de dévouement, de consolation, envoyées à Louis XVI; des correspondances relatives à des emprunts d'argent. Tous ces écrits ne valent pas la peine qu'on les énumère; nous passerons à l'examen des pièces plus significatives. Nous trouvons, 1º à la date du 2 jan- . vier 1792, un plan de séduction de toute l'Assemblée, au moyen d'une somme d'un million cinq cent mille

livres (\*); 2º projet de soulévement des faubourgs, pour les porter aux Tuileries, afin d'engager le roi à se retirer à Compiègne ou à Fontainebleau; on annonce qu'on dispose dans le faubourg Saint-Antoine d'une société nombreuse (\*\*); 3° mémoire pour indiquer la conduite à tenir aux évêques supprimés et aux prêtres insermentés (\*\*\*); 4º lettre de Talon qui engage le roi à prendre un ministre ayant la couleur jacobine, et dévoué à sa personne; ce ministre, c'est Semonville (\*\*\*\*); 5° lettre de l'archevêque d'Aix, qui promet au roi l'appui des populations méridionales, s'il veut sortir de Paris (\*\*\*\*\*); 6° deliberation du comité rovaliste de Paris sur ces trois questions: Entrera-t-on? Négocierat-on avec une force armée? Oue doit-on demander? que doit-on offrir? que doit-on accepter (\*\*\*\*\*)? 7º lettre de Calonne, datée de Londres, 9 avril 1790, dans laquelle l'ex-ministre annonce des conferences avec Pitt, et envoie plusieurs pièces qui lui ont été adressees par ce dernier sur l'ordre de George III (\*\*\*\*\*\*); 8° projet de Ta-Ion et Sainte-Foy pour l'organisation d'un système destiné à influencer l'opinion publique par des publications d'écrits, des chansons, etc., en soldant des membres de la société des jacobins, des divers clubs, etc. Cela devait coûter cent soixante-quatre mille livres par mois. Ce projet avalt déjà été exécuté en partie (\*\*\*\*\*\*\*); 9° même projet plus étendu; état des personnes employées en province comme agents de police; 10° 13 mars, relation d'une entrevue avec Mirabeau, non signée, et contenant l'opinion de ce député sur les partis qui divisent Paris : les aristocrates, les

(\*) Pièce cotée xv : au haut, écrit de la main

du roi, Talon et Sainte-Poy. ") Piece colée vii. (\*\*\*) Piece cotee xtx. (\*\*\*\*\*) Piece colee LVL. (\*\*\*\*\*\*) Piece cotée Lvit.

Piece colce xxv. Pièce colée III.

jacobins, les admirateurs de la Fayette; protestations monarchiques de Mirabeau, et conseil de dissoudre l'Assemblée eu temps opportun (\*); 11° lettre d'un nomme Chambonas, qui rend compte du saccès de ses tentatives de seduction (\*\*); 12º lettre de Santerre, qui déclare qu'on est venu souvent lui faire des propositions de trahison (\*\*\*); 13° bons attestant que Louis XVI payait ses gardes du corps après leur licenciement.

Le resume le plus complet de tous les documents trouvés dans l'armoire de fer et dans les bureaux de la liste civile a été donné à l'Assemblée nationale par Gohier, député d'Ille-et-Vilaine, chargé de faire un rapport à ce sujet. En somme, l'armoire de fer ne contenait pas autant de pièces curieuses qu'on l'a dit autrefois; et, cependant, il y en avait assez pour donner toute certitude que Louis XVI n'adhéra jamais de cœur aux principes révolutionnaires, et qu'au contraire il favorisa, timidement il est vrai, mais d'intention et de fait, les projets des émigrés et des ennemis de la France.

ARMOTRIES ON ARMES, emblèmes figures d'abord sur les bannières, les armures, les sceaux et les monuments des seigneurs, puis des bourgeois anoblis, des villes, des corporations, etc. L'époque où l'on commença à faire usage des armoiries est fort incertaine; dans l'antiquité, plusieurs peuples ont eu des emblèmes nationaux : les Romains, la louve et l'aigle; les Gaulois, le sanglier; les druides, un serpent; on est même autorisé à croire que, des les temps héroïques, les personnages distingués portaient des emblemes sur leurs boucliers. Toutefois, ce n'est qu'à l'époque des tournois et des croisades que chaque famille noble adopta un signe héraldique transmissible aux enfants. Du douzième au quinzieme siècle, les armoiries furent reellement des marques de noblesse

') Pièce cotée ar. \*\*) Pièce cotée xx. Piece cotée xxt.

et d'honneur; mais, à partir de cette époque, les lettres d'anoblissement, deja assez nombreuses, devinrent tellement multipliées, que les armoiries ne représentèrent plus rien. La confusion fut portée à son comble en 1696, lorsque Louis XIV forca, bon gré mal gré, les bourgeois de son royaume acheter des armoiries pour vingt francs par brevet. A la révolution francaise, les armoiries disparurent pour reparaître sous l'empire. Depuis la révolution de juillet, les dispositions pénales contre les usurpations de titres ayant été abrogées, chacun est libre de prendre un titre et des armes à son gré, et une pareille fantaisie n'est plus pas-

sible que du ridicule. (Voy. BLASON.) ARMORIQUES, en latin Armoricanus Tractus .- Du temps des Romains. on appelait de ce nom la partie de la Gaule celtique qui s'étendait le long de l'Océan. Mais bientôt le nom d'Armorique fut restreint à l'étendue de pays contenue entre l'embouchure de la Seiue et celle de la Loire, c'està-dire la Normandie, la Bretagne, et la plus grande partie du Maine, de la Touraine, du Perche et de l'Anjou. Les cités maritimes de la Gaule celtique étaient appelées Armo-· ricue civitates. Ce nom vensit d'armor, qui, en langue celtique, signifiait ce qui est situé sur la mer, ad mare. On lit dans César (\*) : Universis civitatibus quæ Oceanum allingunt, quæque Gallorum consuetudine Armoricae appellantur. Sous Honorius, les Armoriques formaient la plus grande partie des provinces de la seconde et de la troisième Lyonnaise. Mais, enfin, le nom d'Armorique fut restreint à la Bretagne, quand les Bretons d'outremer, fuyant le joug des Saxous et des Angles, s'v furent établis,

Vers l'an 497, les villes armoriques, qui s'étaient soustraites à l'empire romain, se donnèrent à Clovis. En 591, Gontran, roi d'Orleans et de Bourgogne, força Waroc, comte de Bretagne, à venir lui rendre hommage à Guerrande. Ce comte avait pris les armes à la sol-

(\*) Comment, livre viz

licitation de Prédégonde. En rendent con hommage d'aorten, Wirse elemprime en centres : "Nous seves comme rous, que les villes armoriques (Nantes et Rennes) appartier; et nous reconnaissons que nous devons etre leur sujetts. » Depuis et etmps, il n'a plus guère dé parle des villes en entre de d'oit eur sujetts. » Depuis et emps, il n'a plus guère dé parle des villes en entre de l'entre leur sujetts. » Depuis et emps, il n'a plus guère de parle des villes des particuliers en l'autre précision de l'entre de l'en

Les Gaulois et les Franks se servaient d'un bouclier de bois couvert de cuir. Cette arme subit plusieurs modifications pendant le moyen âge; les chevaliers portaient l'écu; le fantassin conserva la rondache jusque vers le milieu du dix-septième siècle. L'usage des casques remonte à une antiquité fort reculée; ils ont porté divers noms au moven åge; on distinguait à cette époque : 18 le heaulme, avec son cimier, son panache et ses riches ciselures : c'était la coiffure des chevaliers et des hommes d'armes; 2° la salade, sans crête ni crinière: et 3º le morion, porte par les fantas-sins. Depuis la révolution, on a adopté la forme des casques grecs pour la coiffure de certains corps de la grosse cavalerie, des dragons, des mineurs, des sapeurs-pompiers, et, depuis 1830, de la garde municipale à cheval. Les casques sont en cuivre ou en fer, ornés d'un cimier, d'une crinière, d'un plumet et d'une aigrette.

La cuirasse paralt avoir été employée pour la première fois chez les Franks, sous le règne de Pepin le Bref. Elle est encore portée aujourd'hui par les carabiniers et les cuirassiers, et par les soldats du génie.

Ce ful seulement vers le onzième siècle que les chevaliers commencèrent à porter des armures complètes (armatura integra), et à barder leurs chevaux de fer. Le chevalier était défendu par le heaulme, la cuirasse et la cotte de mailles ou haubert, les brassards, les torsettes; les cuissards,

les grèves ou bottes, et les genouillères. Il serait trop long de passer ici en revue les différentes parties qui composient una arnure complete; nous nous contenterons de mettre sous les yeux de nos lecteurs deux listes empruntées du Glossaire, de du Cange.

La première donne l'inventaire des armures de Louis le Hutin. « C'est l'inventoire des armeures, et nremièrement de celles que Doublet

a rendu aux exécuteurs. · Premièrement, 33 hautes gières ' doubles de chambli '. item uns pans 3 et uns bras de jazeran 4 d'acier, item uns pans et uns bras de roondes mailles de haute cloueure, item uns pans et uns bras d'acier plus fors, de mailles rondes de haute cloueure, item uns pans et uns bras d'acier, et le camail de mesme 5. item 3 coleretes pizaines de jazeran d'acier, item un haubergon 6 d'acier à manicles 7, item une couverture de jazeran de fer. item une cou-verture de mailles rondes demy cloés, item une testière 8 de cloueure de maille ronde, item un haubert 9 dentier de Lombardie, item 2 autres haubergons de Lombardie, item 3 paires de chauces 'o de fer. item 8 paires de chaucons et un chaucon par dessus, item unes plates " neuves couvertes de samit 12 rermeil 13, item 2 paires de plates autres, couvertes de samit vermeil, item un couteau à manche de fust 14 et de fer, qui fu S. Louys , si comme l'en dit. ilem 3 paires de grèves 15, et 3 paires de pouloins 6 d'acier, item 6 autres paires de grèves d'acier, et 2 paires de

Manuscol. "Ville du Vonin. J Partie de Framure qui envervil le côté. Color de de mailles. § Habillement de têt. viisire du casque. Color de mailles. ? Brasselte. J Aroure de fer pour couvrir les tetures de casque. Sonsume d'hausbrept no. 10 chavas. 9. shouwed blauber de fer. 15 solide de soi broche de ret et gran. § Toure, certaire. « 16 be loss. § Tolor de 15 solide de soi enverience et de mail en pried pour les que riches, et dou la soule pried pour les que riches, et dou la foule virit, dit-on, de Pologne : aupprimes sous Charies VI.

pouloins, item 2 heaumes d'acier. item 5 autres heaumes, dont li uns est dorez, et 5 chapeaux roons, dont les 2 sont dorez. item ,2 cors d'acier. item 2 bacinez roons, item 4 espées garnies d'argens, dont les 2 sont garnies de samit, et les 2 de cuir, item une espée garnie d'or et de cuir. item une espée a parer, garnie d'argent, le pommel et le poing esmaillé, item 8 espées de Toulouze, et 2 miséricordes 1, item 17 espées de Brau, item une espée de Jean d'Orgeret, et 2 espées et une miséricorde de l'erzi. ilem 15 espèes de Commun. ilem 15 couliaus de Commun, et 1 fers de glaive de Toulonze. ilem 2 de Com-mun, et le bon fer de glaive de le Roy. item 2 chanfrains : dorez et un de cuir. item une fleur de lys d'argent doré, de mauvese preure à mettre sus le haume le Roy, item uns gantetez couvers de velveit vermeil, item 16 bannières cousues des armes le Roy. ilem 13 bannières batues des armes le Roy, item 18 pennociaux 3 balus des armes le Roy. item unes couvertures, une flanchières , unes picières et une tunique de velveil, les fleurs de lys d'or de Chipre, ilem une cote gamboisée de cendal blanc, item 2 houces 6 et 2 tunicles 7 des armes de France, et le chapeau de meismes. item 2 innicles et un gamboison 8 de bordure des armes de France, item 2 tunicles batves des armes de France. item 2 manches broudées, item 3 paires de bracières en cuir des armes de France, item 2 paires de resnes de fer. ilem 4 paires d'espérons garnis de soye et 2 paires garnis de cuir. ilem une testière et une crouppière garnie des armes de France, ilens

Poignard ou épéc très-courte, dont les checuliers as exraisent pour inter leur advertion de la company de la company de la company de la company de la la company de la company de la la company de la la company de la company un esticiaus de plates garny de samit. item 2 chapiaus de fer couvers, item 3 escus pains des armes le Roy, et un d'acier. item 16 paires de couvertures batues ct une non per des armes le Roy. item 5 cotes 2 battues des armes le Roy fourrées, et une defourrées. item 3 cottes battues defourrées des armes le Roy. item 22 penonciaux batus des armes le Roy. item une couverture de gamboisons, broudées des armes le Roy, item 3 paires de couvertures gamboisées des armes le Roy, et unes indes jazequenées, item 2 paires de couvertures batues, et une colière 3 des armes le Roy, item une quantité d'aiquillettes et las à armer, item 6 bacinets. item une paire d'estamine à couvrir chevaux. item un cuissiaux 4 gamboisez et uns esquirelans de cuir. item une tunique et une honce de drap des armes de France et de Navarre, d'or de Chipre, les fleurs broudées de pelles 5, item une houce et une tunique de drap simple des armes de France et de Navarre, item un vieil jupet des armes de France à fleurs broudées, item cote, bracières , houce d'escu et chapel de vetuyau6, et couvertures à chevat des armes du Rou, les fleurs de tus d'or de Chipre, broudées de pelles, item picieres et flanchières de samit des armes le Roy, les fleurs de tys d'or de Chipre. item uns cuissiaus sanspouloins des armes de France, item une cote gamboisée a arbroisseaux d'or, broudée a chardonereus. item 18 bannières battues des armes de France et de Navarre, et 4 de couture. item 51 penonciaux batus de France et de Navarre, item unes couvertures gamboisées de France et de Navarre. item flancières et picières de France

Bottines faites de bandes de fer. \*La cotte d'armes était toujours portée sur l'armere. Elle ne venait que jusqu'au nombril; elle était fourrée de vair ou d'hermine, et ornée des armes du chevalier, brodées en maliere précieuse. 3 Partie de la croupière qui passe sous la queue du cheval, 4 Cuissard, armure des cuisses. 5 Perfes, 6 Velours.

et de Navarre. ilem un escu et deux targes 1 de France et de Navarre, et un escu inde 1 à lettres d'or, et un chappiau de drap de France et de Navarre. item une couverture d'estamine.

L'autre texte (de 1298) cité par du Cange d'après Dom Martenne, est un exemple curieux de la latinité féodale qui, comme on va le voir, se rapproche beaucoupde celle du Malade imaginaire.

Ilem, do el lego domino Petro de Monte Ancelin prædicto, centum libras Turonenses, el unam integram armaturam de armaturis meis, ridelicel meum heaume de vissere, meum bassignelum, meum porpolactum de cendatlo, meum godoerium, meam goudichetum, meas buculas, meum goudichetum, meas trumulieres d'acier, meos unissellos, meos Anniones, meum magnum culellum, el meam parram ensem

La Lombardie, Toulouse et Tolède étaient les villes où se fabriquaient, au moyen âge, les armures et les armes les plus recherchées pour leur bonté et leur luxe.

Les armures des chevaliers étaient souvent ornées des plus riches ciselures. On peut en voir de fort belles au Musée d'artillerie et à la Bibliothèque royale; parmi elles nous signalerons l'armure de Gaston de Foix (Musée d'artill, n° 44 bis), une armure du même musée (n° 6), l'armure de Henri II à la Bibliothèque royale, sans parler d'au grand nombre de casques et d'écus qui décorent toutes les collections d'anateures.

L'introduction des armes à feu fit peu à peu abandonner l'usage des armures, que Louis XIII tenta vainement de réablir. Nous ne pouvons mieux terminer cet article qu'en reprodusant ciles réflexions de l'avannes révolution importante qui établissait l'égalité entre le noble et le vilain sur le clamp de bataille. Le gentilhomme y laisse percer son dépit de n'étre plus

<sup>2</sup> De tergum, bouclier en cuir bouilli. <sup>3</sup> Bleu. invulnérable; mais il ne peut s'empêcher de reconnaître la nécessité d'aban-

donner tout cet attirall inutile. « Les bardes d'acier, caparaçons flancars de beufle, de mailles, servoient aux batailles anciennes, qui se demes-loient avec l'espée et la lance; le peu de perils rendoient les combats longs. Tel a esté fait en Italie, les hommes et les chevaux si bien couverts, que de deux cens meslez ne s'en tuoit quatre en deux heures. Les grands pistolets rendent ces bardes inutiles, et la meslée si perilleuse, qu'un chacun en veut sortir, faisant les combats plus courts, où l'on ne fait que passer soudainement: les hommes estonnez, le nombre des mourans et blessez font les victoires promptes. Les chevaux armez y seroient inutiles, à cause de la pesanteur des espreuves; ils sont assez chargez de porter l'homme et ses armes, sans en porter davantage: neantmoins un chanfrain à l'espreuve et quelques platines au poietral pour-

« Les armes de mailles, cury boüilly, cotonnines, servoient aux ancieris, lors que le fer estoit rare et les nations non disciplinées; les lances, les espèces firent inventer les correctes et salades; les pistolets, les cuiraces, les casques à l'épreuve. Si les armes offensives continuent d'augmenter ainsi qu'elles font, par les longs pistolets, virolets, mousquets, poudres et balles artifiques de la continuent d'augmenter ainsi qu'elles font, par les longs pistolets, virolets, mousquets, poudres et balles artifiques de la consenie de la continue de la

roient servir.

cielles, il sera nécessaire d'inventer des défences. Les cuirasses battues à froid, trempées, se renforcent de quelque chose, non pour resister à cette force extraordinaire. Ceux qui ne veulent rien commettre à fortune ont renforcé leurs cuiraces, fabriqué des plastrons doublez de lames, leurs casques à l'espreuve du mousquet, se rendant incapables de servir dans les combats estans combattus, enchaisnez et liez de la pesanteur de leurs armes : ils deviennent enclumes immobiles, chargeant tellement les chevaux, qu'aux moindres accidens ils succombent dessous: leurs courages, leurs entende-

mens travaillez, demy vaincus, n'ha-

zardent, n'agissent, ny ne font rien

qui vaille. Ceux qui s'arment sans espreuve ne veulent venir aux mains. ou en sortir bien tost, posans l'artifice au lieu de valeur; c'est une cognoissance de ceux qui desirent bien com-battre, quand ils s'arment bien et non incommodément. La mesure entre ces deux extremitez est d'avoir le devant des cuiraces, du casque, deux lames de tassettes et brassarts à l'espreuve de l'arquebuse, et quelques plastrons contre le mousquet; je dis le devant, pour n'apprendre à tourner le derrière. et suffira que le reste des armes resiste à l'espée. Tous les soldats n'ont de bons pistolets chargez artificiellement: ils n'v mettent la peine ny la despense; et si l'espreuve susdite ne sert contre les coups choisis et chargez à loisir au logis, elle resistera au commun, du moins elle asseure les timides; la poudre, balles, cartouches, ne se chargent parmy les tumultes et transports, ainsi que les preparez au logis, qui emportent la piece. Il est impossible que les capitaines, dans les pesans casques et cuiraces frappez reiterément de leurs fers et agitez du cheval, puissent faire leur devoir : la conception, l'imagination, partie de l'esprit, est si joincte au corps qu'elle diminue par l'excessif travail d'iceluy. Il est difficile à ces enferrez de demeurer en mesme assiete en sens rassis, de voir, d'ouir, de galopper, selon la nécessité, laquelle voudroit que le general et le mareschal de camp volassent, ou eussent en mesme temps plusieurs corps pour ordonner par tout (\*). >

ARNAC-POMPADOUR, bourg du département de la Corrèze, arrondissement de Brives. Ce bourg est celèbre per son aucien chétau, làti par Guyde-Latour, surnommé le Noir, qui, vers l'an 1068, le fil fortiler, afin de gur. Ce cládreau, après avoir été longemps possééd par la maison de Latour, fut réuni au domaine de l'État. Louis XV l'érigae en marquiset, et en

(") Vie de Gaspard de Saulx, seigneur de Tavannes, t. II, p. 162 et suiv. fit don à la fameuse Jeanne-Antoinette de Poisson, sa favorite, plus connue sous le nom de marquise de *Pompa-*

Annas, bourg du Beaujolais (département du Rhône), avec titre de vicomté, à cinq kilomètres nord-ouest de Villefranche. Un peu à l'ouest de cette ville, se trouve la montagne escarpée de Saint-Romain de Popey, où furent faits prisonniers les débris des insurgés lyonnais, en 1793. Lorsqu'il fut démontré qu'il était impossible de défendre plus longtemps la ville de Lyon, le général Précy rassembla, dans la nuit du 8 au 9 octobre, ceux des assiégés qui voulurent tenter une sortie avec lui. Environ quinze cents hommes quittèrent Lyon de grand matin. Cette colonne, vivement poursuivie, fut mise en déroute sur le territoire de la commune de Saint-Cyr, et ceux qui la composaient se dispersèrent dans toutes les directions. Precy, avec trois cents hommes, se dirigea cependant sur le village de Saint-Didier, et gagna les Arnas en traversant les bois et les chemins qui sont au-dessous de Limonest et de la Barollière; et, le 11 octobre, il était sur la route de Paris par le Bourhonnais, près les Arnas. Laissons parler ici un témoin oculaire de ces événements. « Immédiatement après l'avoir traversée, on aperçut deux escadrons du 9° dragons, rangés en bataille dans la plaine, et observant les mouvements des muscadins (\*). Précy fit aussitôt faire à sa troupe un à gauche pour éviter l'ennemi. Les muscadins, arrives au pied de la montagne de Saint-Romain de Popey, se débarrassèrent de leurs sacs et de tous leurs bagages. Pendant qu'ils gravissaient cette côte rapide, les paysans, attirés par l'appat du gain, en véritables vautours, tiraillaient sur eux et dévalisaient ensuite leurs cadavres. Beaucoup de ces jeunes gens, harassés de fatigues et de privations, s'arréterent; ils furent impitoyablement massacrés et dépouillés. Soixante à

(\*) Sobriquet donné aux jeunes soldats de l'armée lyonnaise. peine gravirent le sommet de la montagne; là, ils purent se désaltérer avec les gouttes d'eau que la rosée avait déposées dans les feuilles de houx.

" Depuis quelques minutes on se reposait, lorsqu'une escouade de hussards de Berchiny, commandée par un officier, arriva su pied de la montagne, et se mit à crier : « Viventles Lyonnais! » Cenx-ci répondirent par le cri de " Vivent les bussards! " En entendant ces cris, Précy descend de cheval, et s'abouche avec son aide de camp. Recy. Une discussion assez vive s'engagea entre eux au sujet de la rencontre des hussards. Précy le quitte, en lui disant de faire ce qu'il croirait convenable; puis, au milieu de l'agitation, il disparaît. L'officier de hussards, sans doute pour reconnaître la position et le nombre des ennemis, détacha quatre ou cinq hommes, qui arrivèrent auprès des muscadins, et leur temolgnerent le désir de ne plus se battre. Recy s'avanca auprès d'eux, tira son portefeuille, en sortit des assignats, et pria les hussards de vouloir bien aller chercher quelques provisions pour ses camarades; ce que les hussards promirent. Peu de minutes après, l'officier de hussards arrive à son tour, et demande aux Lyonnais quel est leur chef. Récy se présente, et lui dit: « C'est moi. » L'officier républicain met alors pied à terre, sans mot dire, saute sur Récy, et le prend à bras-lecorps, en criant : « A moi, hussards! » Ce fut le signal du combat. Récy parvint à dégager un pistolet de sa ceinture, et tua son antagoniste, Mais, au bruit des coups de feu, des soldats d'infanterie, des dragons, des paysans accoururent de toutes parts; et, après une mélée horrible, les muscadins, cernés et cédant au nombre, furent faits prisonniers et dirigés sur Lyon, où on les fusilla.

« Quant au général Précy, il s'était caché sous des fagots, et parvint à gagner la Suisse, où il apprit la mort de ceux qu'il avait lâchement abandonnés (\*). »

(\*) Voyez la lettre de M. Dussieux, publiée dans la Revue du Lyonnais (octobre 1838).

ARNAUD (l'abbé François), né à Aubignan le 27 juillet 1721, s'adonna à l'érudition, et fut reçu, en 1762, à l'Académie des inscriptions et belleslettres. Il mourut en 1784, le 2 décembre. Ami passionné des beauxarts. l'abbé Arnaud leur consacra tout son talent. Il écrivit une lettre sur la musique, 1754, in-8°. Cet opuscule fut suivi d'un grand nombre de morceaux sur cette question. Il soutint Gluck, en 1777, contre ses adversaires: et, en 1781, un de ses amis publia des mémoires pour servir à l'histoire de la révolution opérée dans la musique par Gluck, in-8°, 1781. Cet ouvrage est de l'abbé le Blond, et non pas d'Arnaud, comme on l'a dit. Il écrivit sur les arts dans plusieurs recueils, mais les rassembla et les publia sous le titre de : Variétés littéraires, ou Recueil des pièces tant originales que traduites concernant la philosophie, la littérature et les arts, 1768-69, 4 volumes in-12. C'est à l'abbé Arnaud que l'on doit le premier volume de la description des pierres gravées du cabinet du duc d'Orléans, 1780, 2 volumes in-folio. Le second est dû aux abbés de la Chau et le Blond. Arnaud donna plusieurs mémoires à l'Académie des inscriptions, qui les inséra dans son recueil. Toutes les œuvres d'Arnaud ont été réunies et publiées en 3 volumes in-8°,

1808. ARNAUD (Joseph), chef de bataillon de la garde impériale, entra, en 1791, dans le bataillon de Saone-et-Loire comme simple soldat. A l'attaque du camp de Raousse, en Piemont, le 13 juin 1793, Arnaud, alors sergent-maor, secondé par quelques-uns de ses camarades que son exemple avait entraînés, enleva une redoute avancée défendue par trente Piémontais. Au siége de Saint-Jean d'Acre, Arnaud, devenu sous-lieutenant, s'empara d'une batterie de deux pièces de canon. Sa conduite à la bataille d'Evlau lui valut la décoration de la Légion d'honneur. Ce fut lui qui entra le premier dans Ratisbonne (1809), et determina par son intrépidité la prise de cette ville. L'empereur le nomina alors chef de

bataillon dans la garde; pendant la retraite de Russie, il combattit vailanment à Krasnoe. A Lutzen, Brienne, Craonne, devant Paris, ce brave officier combattit encore, et ajouta de nouveaux tirres à sa gloire.

nouveaux titres à sa gloire. ARNAUDANQUE. - On nommaitainsi la monnaie épiscopale d'Agen. Elle tirait son nom d'Arnaud de Roviain, evêque de cette ville au commencement du treizième siècle, qui, en 1217, fit un accord avec Simon de Montfort, comte de Toulouse, par lequel il reconnaissait tenir de lui en fief sa monnaie, à la condition que le comte s'engagerait à son tour à défendre son eglise. Cet accord, qui fut renouvelé en 1224 avec Raymond VII, est le premier titre à nous connu, dans lequel il soit fait mention de la monnaie d'Agen. Il est encore question de cette. monnaie dans un acte de 1333, où un successeur d'Arnaud, Raoul de Perris, promet à la noblesse et aux barons assemblés, pour cet effet, à la maison de ville d'Agen, de ne rien innover dans la monnaie frappée par Arnaud, et nommée vulgairement Arnaudanque. Cette monnaie, du reste, n'a pas été retrouvée, et on n'en connaît ni le poids ni l'effigie.

ARNAUDAT. - Le 9 mars 1814, jour de la bataille de Laon, le maréchal Nev chargea Arnaudat, simple soldat, d'avancer, à la tête de quelques chasseurs-flanqueurs de la garde, dans un bois où l'ennemi était en embuscade. Arnaudat, enveloppé, est séparé de son détachement. Deja son caporal. mis hors de combat par un coup de feu au genou, s'est réfugié au pied d'un arbre. Arnaudat s'adosse a ce même arbre, couvre de son corps son caporal blesse, et soutient seul le choc de toute la troupe ennemie. « Rendez-« vous! lui crie en français l'officier « russe, on ne vous fera aucun mal. » - « Me rendre! ne voyez-vous pas que « j'ai encore un sabre? » Arnaudat, pen-

— « Me rendre! ne voyez-vous pas que » j'ai encor eu nashre? « Arnaudat, pendant un quart d'heure, renverse tout ce qui s'approche, detourne les lances qui le menacent, reçoit deux blessures à la cuisse, plusieurs conps de pistolet qui lui fracassent les mains et le pied gauche, et ne cesse de défendre le caporal évanoui et qui perd tout son sang. Enfin, le maréchal Ney, instruit de ce dévouement héroïque, envoie aussitôt quelques chasseurs au secours des deux braves qui furent sauvés.

ABNAULD (Antoine), célèbre avocat, naquit à Paris en 1560. Son éloquence le rendit bientôt célèbre : et . lorsque Henri IV voulut donner au duc de Savoie une idée du barreau français, il choisit un jour où Arnauld devait parler. Le plaidoyer le plus célèbre qu'il ait prononcé est celui de 1594, pour l'université contre les jésuites. Il a été plusieurs fois imprimé. Arnauld publia plusieurs autres ouvrages contre les jésuites, et différents ecrits contre la Ligue et le roi d'Espagne. Il mourut le 29 décembre 1619. ABNAULD D'ANDILLY (Robert), fils du précédent, naquit à Paris en 1589, et fut chargé de fonctions importantes à la cour ; fonctions qu'il remplit avec intelligence, malgré sa jeunesse. A cin-

intelligence, malgré aj jeunessé. A clinquante-cinq aus, il se retira dans le monastère de Port-Royal, et s') livra da à l'étude et à le culture d'espaliera, d' à l'étude et à le culture d'espaliera, d'Autriche, sa protectrice. Il acqui dans sa retraite une réputation de bonhomie proverbiale, et laissa plosieurs bons ouvrages après sa mort arrivée en 1674, le 27 septembre. Nous citerons surtouts at raduction folio, 1881, Amsterdam; et plusieurs ouvrages sur le religion.

Anvauto (Antoine), surnommé de grand Armaula (atti n'e à Paris l'année 1012. Il etait le vingitème enfant in l'ante de l'arman de

alors à lire les travaux de saint Au-

gustin sur la grâce. Arnauld fut frappé de cette lecture, et se voua des lors à la défense des idées de prédestination. Dans la these appelee Tentative, qu'il soutint, en 1636, devant un grand concours d'ecclesiastiques, il commença à attaquer les théories de son professeur, qui ne le lui pardonna pas. En 1638, il soutint sa sorbonique et fut recu sous-diacre. En 1641, le succès éclatant de sa licence porta la Sorbonne à l'admettre dans la Société par privilége, et quoiqu'il n'eût pas satisfait aux conditions ordinaires. Mais le cardinal Richelieu, poussé sans doute par son confesseur, s'opposa à cette faveur. En 1641, Arnauld fut ordonné prêtre, après s'être depouillé de son patrimoine en faveur du monastère de Port-Royal. Il était docteur depuis quelques jours. En 1643, il publia le livre de la Fréquente communion, qui fit revenir la Sorbonne à son premier projet. Admis dans la Société, il sem-blait avoir une position au-dessus des attaques et des accusations d'hérèsie; mais il n'en fut rien. Les jésuites multiplièrent contre lui les pamphlets et les déclamations. Arnauld répondit par un Avertissement, qui parut en tête d'une seconde édition de son livre. Puis il écrivit la Théologie morale des jésuites. Ces pères, se croyant sans doute moins forts que lui en arguments, eurent recours à d'autres înovens. Ils conseillèrent au chancelier Séguier de déférer l'affaire et d'envoyer Arnauld à Rome; à quoi Arnauld, l'université, le parlement, la Sorbonne. opposèrent avec succès « que cette citation était contraire aux lois de l'Église gallicane qui veulent que les gauses nées dans son sein v soient jugees par elle, à celles du royaume qui ne permettent pas qu'un sujet soit justiciable d'un tribunal étranger.» Arnauld n'alla pas à Rome, mais il se confina dans la retraite. Au scin de cette retraite laborieuse, il écrivit le livre de la Tradition de l'Église sur la pénitence, en justification de la Fréquente communion. Une des propositions contenue dans ce livre fut, grâce au zèle des jésuites, condamnée à Rome

en 1645. Outre cela, l'Augustinus de l'évêque d'Ypres ayant éte l'objet d'une bulle qui en probibait la lecture, Arnauld, au mois d'août 1643, mit au jour les Premières et dernières observations, les Considérations, les Difficultés, la première et seconde Apologie de Jansénius, et jeta ainsi les vrais germes de la grande discussion du dix-septième siècle. En 1649, le syndic Cornet ayant dénoncé à la Sorbonne cinq propositions de l'Auqustinus, provoqua de nouvelles Considérations d'Arnauld; et M. de Fabry, en portant la dénonciation de la Sorbonne à Rome même, donna lien aux Troisièmes considérations d'Arnauld. En même temps, il écrivait ses Novæ objectiones contrà Renati Descartis meditationes, et son Apologie pour les saints Pères. le meilleur ouvrage sorti de sa plume, à ce qu'il croyait, et dirigeait les religienses et les pensionnaires de Port-Royal. En 1648, après de nouveaux ouvrages censurés, il fut obligé d'abandonner le monastère où il vivait, et de chercher avec Nicole un séjour inaccessible. En 1656, il fut exclu de la Société et de la Faculté. Tous les docteurs qui refusèrent de souscrire à cette exclusion y furent associés. Dès lors, Arnauld, de la position défensive qu'il avait gardée jusque-là, passa à la guerre offensive. Outre les Provinciales, qui sont en partie son ouvrage, il publia, en 1658, cinq écrits en faveur des curés de Paris contre les casuistes relachés; en 1662, la Nouvelle hérésie des jésuites, etc., etc. A côté de ees livres qui ne pouvaient survivre aux débats pour lesquels ils étaient composés, il faut en mentionner d'autres qui sont de tous les temps, la Grammaire générale et raisonnée qui porte le nom de Port-Royal; le Règlement pour l'étude des belles-lettres, la Loglque ou l'art de penser, etc. En 1668, Arnauld accepta l'accommodement appelé la Paix de l'Église, et fut présenté au nonce qui lui dit : « Monsieur, vous avez une « plume d'or pour défendre l'église de Dieu! » cn faisant allusion sans doute

à la Petite Perpétuité de la Foi , publiée en 1664. Le roi, qui le recut également, lui dit qu'il etait bien aise de voir un homme d'un aussi grand mérite, et qu'il souhaitait que ses talents fussent consacrés à la defense de l'Église. L'année suivante parut le premier volume de la Grande Perpétuité de la Foi sur l'Eucharistie, écrit conjointement avec Nicole. Arnauld composa seul plusieurs autres ouvrages contre les hérétiques, entre autres le Calvinisme convaincu de nouveaux dogmes impies, 1682; Réponse générale a M. Claude, 1671, etc. Durant l'espèce de trêve qu'amena la paix de 1668, Arnauld se lia d'amitié avec Boileau et M. de Rancé, et se réconcilia avec Racine qui avait écrit contre Port-Royal les fanieuses lettres que tout le monde a lues, mais dans la Phèdre duquel il vit avec joie la poésie au service d'une pure morale. On s'empressait de venir voir de tout côté le principal adversaire des jésuites, et son triomphe fut complet. Il ne put longtemps en jouir. Forcé par sa conscience de rentrer dans la lice avec de nouvelles armes, il s'attira bientôt d'autres disgrâces. En 1679, il lui fallut se retirer à l'ontenay-aux-Roses, et quelques jours après se réfugier à Mons, en Flandre. C'est à cette occasion que Boileau, devant qui l'on disait que le roi faisait chercher Arnauld pour l'arrêter, répondit généreusement : « Le roi est trop lieureux pour « le trouver. » Arnauld ne put même pas séjourner à Mons. Errant de ville en ville, il v continua cependant ses éternelles poléniques contre les jésuites, contre les protestants, contre ses amis même et ses protecteurs : Nicole, par exemple, et le pape Ingocent XI. En 1683, il commença, au sujet de la grace, une lutte nouvelle avec Malebranche. Elle durait encore quand il mourut à Bruxelles, le 8 août 1694, laissant une grande gloire, dont les fondements sont aujourd'hui presque universellement ignorés.

ARNAULT (Antoine-Vincent), naquit à Paris en 1766. Eu 1785, il fut nommé secrétaire du cabinet de Madame. En 1787, il aeheta chez Monsieur, depuis Louis XVIII, une charge qui lui coûta fort cher et que l'émigration lui fit perdre sans qu'il pût rentrer dans ses fonds. Il cultivait les lettres avec ardeur. En 1791, il debuta au théâtre par la pièce qui est restée son premier titre de gloire, par Marius à Minturnes. Le succès qui accueillit ce drame remarquable enhardit M. Arnault qui, bientôt après, fit représenter Lucrèce. Après le 10 août 1792, les opinions royalistes qu'il avait professées le forcerent à s'exiler. Il alla d'abord en Angleterre, puis à Bruxelles; mais il ne tarda pas à revenir. Arrête à Dunkerque, il fut emprisonné comme émigré, mais relâché comme auteur de Marius. Par reconnaissance sans doute pour un genre auquel il devait désormais sa vie non moins que sa gioire, M. Arnault écrivit vers ce temps les deux tragédies de Cincinnatus et d'Oscar; mais, en même temps, il mit au jour les operas d'Horatius Coclès et de Phrosine et Mélidor. En 1797, il alla en Italie. Il emportait le projet d'une nouvelle tragedie. les V'énitiens, qu'il écrivit en effet à Venise, sur les ruines mêmes, comme on l'a dit, des institutions qu'elle rappelle. Mais, en même temps, il fut chargé par le général Bonaparte d'organiser le gouvernement des îles Ioniennes. L'année suivante, à l'époque de l'expédition d'Égypte, il fit route Jusqu'à Malte avec l'illustre guerrier, mas il ne pat aller plus loin, retenu par l'indisposition de son beau-frère, Regnaud de Saint-Jean d'Angely. A son retour en France, il fut fait prisonnier par un bàtiment anglais; mais sa captivité ne dura que dix jours, et il put donner, en 1799, au Théatre-Français ses Vénitiens, qui y furent fort applaudis. La même année il obtint un siège à l'Institut. Il seconda Bonaparte dans le coup d'État du 18 brumaire. En 1800, il fut appelé au ministère de l'intérieur, comme chef de division de l'instruction publique. En 1801, il suivit Lucien en Espagne, et fut reçu membre de l'Académie de Madrid, comme, en 1813, il devait l'être de la Société rovale de

Naples. Revenu en France, il reprit son poste au ministère, qu'il échangea, en 1808, contre les fonctions de conseiller ordinaire et secrétaire général de l'Université. M. Aruault, admis dans l'intimité du plus grand génie des temps modernes, eut souvent lieu de mettre à profit ces honorables relations, même comme littérateur et comme poëte. Il aimait à raconter ces entretiens si glorieux pour lui où l'empereur lui indiquait des corrections ou des sujets nouveaux, avec cette supériorité que son intelligence conservait toujours sur quelque sujet qu'elle se portât. M. Arnault écrivit alors : Dom Pedre, ou le Roi et le Laboureur ; Sci-pion ; la Rançon de du Guesclin, ou les Mœurs du douzième siècle ; un recueil de Fables, etc. Après l'abdication de l'empereur, il alla au-devant du roi à Compiègne, ce qui ne l'empêcha pas d'être dépouillé de tous ses emplois en janvier 1815. Napoleon, au retour de l'île d'Elbe, le nomma administrateur général de l'Université. Il fit aussi partie de la chambre des représentants, et fut du nombre de ceux qui protestèrent, par une réunion dernière chez Lanjuinais, contre la clôture violente du corps législatif. Deux ordonnances royales du 24 juillet 1815 et du 17 janvier 1816 l'exilèrent d'abord à vingt lieues de Paris, puis hors de France. Il se retira dans les Pays-Bas. Il écrivit alors quelques articles dans le Libéral de Bruxelles. Il ne put retourner en France qu'en novembre 1819, quoiqu'en 1816 il eût fait jouer aux Français une tragédie de Germanicus, qui exeita dans le parterre une lutte terrible quand on voulut en nom-mer l'auteur. En 1829, il fut réintégré à l'Académie, et, à la mort d'Andrieux, il fut nommé secrétaire perpétuel de cette compagnie. Il est mort il v a trois ans, apres avoir fait paraître des mémoires sous le titre de Souvenirs d'un sexagénaire.

Son fils, Lucien Arnault, s'est fait connaître dans les lettres en livrant au public, d'abord la tragédie de Pertinax, œuvre de son père en grande partie; puis Régulus, Pierre de Portugal, Catherine de Médicis, etc., qui lui appartiennent en totalité. La révolution de juillet lui a rendu les fonctions de préfet qu'il avait remplies sous l'empire, après avoir gouverné cinq ans l'Istrie.

Il Strice o département de 13 formé de la Pest par le royaume d'Ilalie; à l'est par le royaume d'Ilalie; à l'ouest, par déparément de la Méditernanée; au sud, par les département de la Méditernanée; au sud, par les département de l'Ombrone et de Trassimenc. Ce département était arrosé par l'Artno, qui hui donnait son divisé on trois arrondissements : ceux de Florence, d'Arezzo et de Pistoin. Sa surface était de cinq ceut soixante lieues carrées, et sa population de six cent quatre-vinged du mille labitants. Co département, perde par la double de Tocame.

AnnouL (Saint), tige de la race carlovingieme, état ne prés de Nancy vers 580. Sous Clotaire II, il maire du palais d'austrasie, et devint evêque de Metz, capitale dec ervoyaume, vers 611. Avant de recevoir le bâton pastoral, il avait épousé Dode, fille I avait rendu pére de Pepin d'Herstalt, qui ent pour lits Charles Martel, pour petit-fils Pepin le Bref., et pour arirere-

petit-lils Charlemagne.

Annotido (Ambroise-Marie), membre de la convention nationale, du conseil des anciens, trésorier et maltre des comptes, s'est moins occupié des comptes, s'est moins occupié de finances, de commerce et de droit public. Continuateur de Mally, il est encore l'auteur de la Balance du commerce, du Système commercial et maritime de la France au dix-huitéme sicèle, et de jusileaires autres brochuselles.

res. Arnould est mort en 1812.
Ansoult. (Sophie), eélèbre aetrice, naguit à Paris en 1744, dans la chambre même où fut assassiné Coligny. Son père, qui tenait un hôtel garni, lui fit donner une éducation brillante. Un jour, au Val de Grâce, la princesse de Modène, qui s'y était retirée pour y faire prointence, remarqua une

voix qui chantait une lecon de ténébres; cette voix était celle de Sophie. La princesse, de retour à la cour, y signala la jeune virtuose, que l'intendant des menus trouva bientôt moven de faire entrer dans la chapelle du roi, malgré les résistances de sa mère. Madame de Pompadour ayant entendu chanter Sophie, s'écriait : « Il y a là de quoi faire une princesse. » Quelque temps après. Sophie Arnould était à l'Opera, reine en effet du theâtre. On cite comme ses plus brillants rôles. ceux de Théalire, dans Castor et Pollux, d'Ephise, dans Dardanus, et d'Iphigénie, dans Iphigénie en Aulide. Quant aux amants que lui firent son eu expressif, loué par le grand acteur Garrick, sa physionomie pleine de grâce et de vivacité, au rapport de tous les contemporains e sa voix delicieuse, ses saillies conservées dans l'Arnoldiana, son caractère plein d'abandon et d'insouciance, il serait trop long de les énumérer. Sa maison, comme celle d'une nouvelle Aspasie, était fréquentée par tout ce qu'il y avait de plus illustre et de plus élevé. La littérature y affluait presque tout entière : d'Alembert, Helvétius, Diderot, Mably, Duclos, J.-J. Rousseau luimême, venaient s'y niêler aux Dorat, aux Rulhière, aux Bernard, etc. Au commencement de la révolution, elle acheta le presbytère de Luzarche, et en fit une belle maison de campagne sur laquelle elle inscrivit : Ite, missa est. Elle mourut en 1802, la même année que deux autres grandes actrices, la Clairon et la Dumesnil, et en recevant l'extrême-onction, elle dit au curé de Saint-Germain l'Auxerrois, qui la lui administrait : « Je suis « comme Madeleine ; beaucoup de « péchés me seront remis, parce que « j'ai beaucoup aimé. » Son troisieme fils, Constant Dioville de Brancas, fut tué, colonel de cuirassiers, à la bataille de Wagram.

AROUET. — C'est le nom de famille de Voltaire; aucun de ses aïeux ne se signala assez pour mériter une place ici. Disons seulement que la famille Arouet paraît avoir exercé la profession de notaire dans la ville de Saint-Loup en Poitou, denuis le quinzième siècle,

ARPAJON, anciennement nommé Hastres (Castra), petite ville du département de Seine-et-Oise, sur la route de Paris à Orleans. En 1720, les terres et seigneuries de Chartres-sous-Montlhéry, de la Bretonnière et de Saint-Germain, furent unies et érigées en marquisat d'Arpajon, en faveur de Louis II, petit-fils de Louis, créé duc d'Arpajon et pair de France en 1650.

ABPAJON (famille d'). - Cette famille, originaire du Rouergue, est une des plus illustres et des plus anciennes de la France. La maison d'Arpajon remonte à Hugues I\*\*, sire d'Ar-pajon, qui vivait en 1268. Parmi les membres les plus célèbres de cette famille nous citerons : Bérenger II, sire d'Arpajon et vicomte de Lautrec, qui se distingua dans les guerres de 1380; Dragonnet, qui servit aux guerres de Flandre en 1427, et au traite d'Arras en 1435; Jean Ier, l'un des seigneurs dévoues à Louis XI; Antoine, tué à la bataille de Dreux en 1562; Charles, baron d'Arpajon et de Severac, qui refusa comme calviniste d'accepter l'ordre du Saint-Esprit, que Henri III lui donna des la creation; enfin les deux personnages dont on trouvera la biographie dans les deux articles suivants. ARPAJON (Louis, vicomte, puis duc d'), gouverneur de Lorraine, lieutenant général au gouvernement de Languedoc, général des armées de Louis XIII. Après s'être distingué dans un grand nombre de batailles, il leva, en 1621, un régiment, à la tête duquel il vint trouver le roi, au siège de Montauban. Il servit également comme volontaire au siège de Tonneins, et contribua ensuite à la défense de Casal, du Montferrat et du Piémont. Peu de temps après, il emporta la ville de Trèves, après avoir defait les troupes qui venaient la secourir. Il prit, an milieu d'un biver rigourcux, la ville de Lunéville; enfin, en 1642, il sut, par sa prudence et sa feruleté, ramener dans le devoir la province de Guienne. Lorsqu'en 1645,

le sultan Ibrahim menaca l'île de Malte,

d'Arpajon fit prendre les armes à tous ses vassaux; leva à ses dépens un corps de deux mille hommes; chargea quelques vaisseaux de vivres et de munitions, et vint offrir ses services au grand maître Paul Lascaris Castellard. Avant été élu chef des conseils et géneralissime de l'Ordre, il pourvut si bien à la sûreté de l'Île, que, par reconnaissance, le grand maître lui permit de porter sur ses armes celles de l'Ordre, et lui accorda plusieurs autres priviléges, dont le plus remarquable fut qu'un de ses fils ou petit-fils, à ehaque génération, serait recu chevalier de Malte en naissant, et grandcroix à l'âge de seize ans. A son retour en France, le vicomte d'Arpaion fut nommé ambassadeur extraordinaire à la cour de Pologne. Il y resta en cette qualité jusqu'à la mort de Ladislas IV, et pendant une partie du règne de Casimir, son successeur, dont il avait favorisé l'élection. Louis XIV lui accorda le titre de due en 1651. Il mourut en 1679, à Severac, où il fut enterré.

ABPAJON (Louis, marquis d'), petit-fils du précédent , lieutenant général des armées du roi, gouverneur du Berry, chevalier-né de Saint-Jean de Jérusalem. Il était entré fort jeune au service, et s'était distingué au siège de Mons, en 1691, et à celui de Namur en 1692. Nommé brigadier le 2 avril 1703, il se trouva en cette qualité aux deux batailles d'Hochstet et à la prise d'Augsbourg, Il fut envoyé le 20 mars 1709 en Espague, avec le grade de maréchal de camp, et y fut continuellement chargé des commandements les plus importants, jusqu'à la paix d'Utrecht, époque où il rentra en France. Nommé, en 1715, gouver-neur général du Berry, il fut promu, en 1718, au grade de lieutenant général. Il mourut en 1736, à l'âge de soixante-sept ans. Le marquis d'Arpaion, n'avant point d'enfant mâle, avait obtenu du grand maltre de l'ordre de Malte que le privilége accordé à sa famille par Jean Lascaris fût transféré à sa fille, la comtesse de Noailles, et à ses descendants. En conséquence,

eette dame fut reçue grand-croix de l'ordre de Maite le 13 décembre 1745. En elle finit la famille d'Arpajon.

ARQUEBUSE. — On a fait usage, dans nos armées, de trois espèces d'arquebuses. On distingue ces armes par les noms d'arquebuse à croc, arquebuse à mêche et arquebuse à constitution de la constitution de l

L'arquebue à croc est la plus ancienne des petites armes à feu. Il fallait deux honmes pour en faire usage. Cétait un cano de la forme de celui d'un fusil, mais plus lone, plus fortat porté sur un chevalet en bois, et reteun par un croc. On y metait le treteu vare un boute-feu. La longueur des arquebuses à croc était de 1 met de 21 à 1 met 71; le poids variait de 24 à 28 kiloramus de 20 se la contra de 21 de 21

Arquebuse à mêche. Cette arme était composée d'un fût, d'un canon et d'une platine. La platine portait à son extremité inférieure un chien. nommé serpentin, à cause de sa forme, En pressant avec la main sur une longue détente, on faisait jouer une bascule interieure, qui abaissait le serpentin garni de sa mèche allumée, sur le bassinet, où il mettait le feu à l'amorce. Comme cette arme était fort lourde, le soldat qui en était chargé portait en même temps un bâton ferré par le bas, et garni par le haut d'une fourchette. Il plantait son bâton en terre, et appuyait sur la fourchette ie canon de son arquebuse, quand il voulait tirer. Cette arquebuse, rendue dans la suite plus portative, prit le nom de mousquet.

Arquebuse à rouet; elle différait de la précédent par son poids, qui était moindre, et par le mécanisme de sa platine. Le chien, au lieu d'être armé d'une mèche, portait une pierre entre ses mâchiores. Lorsqu'on appuyait sur la detente, cette pierre frottait sur un rouet d'acire crannéle, et produisait des étincelies qui mettaient le feu à l'amorce.

Suivant le Père Daniel (\*), l'usage (\*) Histoire de la milice française, t. I, p. 46^ de l'arquebuse à croc dans nos armées ne remonte pas plus haut que le règne de Louis XII. L'invention des arquebuses à rouet est plus récente encore; elie cut l'ieu à la fin du seizième siècle, et précéda de peu de temps celle des mousquets.

ARQUEBUSIERS. - L'usage de l'arquebuse ne fut jamais général en France; une partie seulement de nos soidats d'infanterie en étaient armés, On leur donnait le nom d'arquebusiers, par opposition à celui de piquiers, que portaient ceux qui n'avaient pour arme que la pique ou la lance. L'arquebuse ayant d'abord remplacé l'arc et l'arbalète, qui étalent les armes de l'infanterie légère, le nom d'arquebusiers finit par devenir synonyme de ceiui de troupes légères. Aussi trouvet-on des arquebusiers dans l'armée française, bien longtemps après que l'arquebuse eut cesse d'y être en usage. Sous Louis XV, en 1745, il existait. sous le nom d'arquebusiers de grassins, un corps de partisans, qui était composé d'infanterie, de cavalerie, d'artiflerie, et d'une compagnie d'ouvriers.

ARQUES, petite viile de Normandie (département de la Seine-Inférieure), à cinq kilomètres sud-est de Dieppe, avec titre de comté dès le onzieme siècle.

ABOURS (bataille d'). - Après l'assassinat de Henri III (1589), Henri de Béarn , obligé de lever le siége de Paris, s'etait retiré en Normandie, dans la ville de Dieppe, qui lui avalt été livrée. Il se hata d'envoyer demander des secours à Elisabeth, reine d'Angieterre; et, de concert avec le maréchal de Biron . il traca, au village d'Arques, un camp retranché, attendant l'arrivée de Mavenne qui s'avançait de Paris avec unc armée de vingt-deux mille fantassins, et quatre mille cinq cents chevaux, grossie sur la route de plusieurs troupes amenées par des ligueurs. Depuis le 13 septembre, jour de l'arrivee de Mayenne, jusqu'au 21, il n'y eut que quelques escarmouches dans lesquelles Henri fut vainqueur. Le 21, les lansquenets qui servaient dans

l'armée de Mayenne se présentèrent devant le camp de Henri, et s'annoncerent comme des déserteurs, et des protestants qui venaient défendre leurs frères. On les reçut ; mais à peine furent-ils entrés dans le camp qu'ils tomberent sur les soldats de Henri. Une mélée s'engagea; et, sans le courage du Béarnais, tout était perdu. Ses soldats, excités par sa bravoure, chasserent les lansquenets des retranchements, et le timide Mayenne n'arriva qu'après leur déronte. Le 24, la bataille s'engagea sous les murs de Dieppe. La valeur de Biron et l'artillerie légère de Charles Brisa (vovez ce nom), employée alors pour la première fois, empêchèrent Mayenne de remporter la victoire.

Cependant Henri IV n'avait pu encore forcer Mayanne à la retraite. Il etait même impossible qu'avec sept mille hopmes equisées de fatignes, manquant de vivres, il put continner à resister à trente mille ingueurs, lorsdaul d'Aumont, le have la Noue, arrivèrent à Dieppe avec des renforts. Mayenne se retura alors sur Amiens, pour se joinder au prince de Parme.

Henri IV reçut ensuite le secours d'Élisabeth; il consistait en cinq mille fantassins anglais et écosasis. Il résolut alors d'étonner ses adversaires par une entreprise hardie; il partit, le 19 octobre, avec vingt mille fantassins, trois mille chevaux, et quatorze pièces de canon; et, le 31 octobre, le Béarnais était devant Paris.

ARBANCY, bourg du duché de Bar, département de la Meuse, à cinquante-deux kilomètres nord-est de Bar; il appartint d'abord aux ducs de Luxembourg, comme marquis d'Arlon, puis aux comtes de Luxembourg, qui, vers 1970, en cédèrent la moitie à Thibaut, comte de Bar.

Annas, Atrecht en flamand, ville forte, capitale de l'Artois, aujourd'hui chef-lieu du departement du Pas-de-Calais, située à quatre-vingt-seize kilomètres nord-est de Paris, sur la Scarpe. Cette ville, qui était la capitale des Atrèbates, est désignée dans les au-

teurs anciens sous les noms de Origia--cum, Nemetocenna, et Atrebates. Elle fut dévastée par les Vandales en 407, puis prise par les Franks, qui y furent battus par les Romains. Elle resta, dans les siècles suivants, attachée à la Neustrie; en 880, Arras fut pillée par les Normands, Son histoire, depuis cette époque, est la même que celle de l'Artois. Elle fut prise, en 1477, par Louis XI, mais rendue par Charles VIII à Maximilien. En 1640, Louis XIII en fit la conquête, et elle fut cédée définitivement à la France en 1659. Louis XIV chargea Vauban de la fortifier et d'y construire une citadelle.

Guerritianismo en paralt svoir éda bubli à Arras qu'assez tard. Son premier évêque fut saint Diogène, vers d'ou, if fut tue par les barbares vers 410. Vers 530, saint Wasst (mort en 640) fut son second évêque; sea sucmais depuis Lambert, sacré en 1093, Arras a toujours eu son évêque. En 1025, on tint un concile à Arras control en 1025, on tint un concile à Arras control en 1025, on tint un concile à Arras control en 1025, on tint un concile à Arras control en 1025, on tint un concile à Carlo de l'Eustral en 1025, on tint un concile à Carlo de l'Eustral en 1025, on tint un concile à Carlo de l'Eustral en 1025, on tint un concile à Carlo de l'Eustral en 1025, on tint un concile de l'eus

Parmi les hommes célebres nés à Arras, nous indiquerons le jurisconsulte français Baudouin, mort en 1573; Damiens, assassin de Louis XV; Maximilien Robespierre, Joseph Lebon, Palissot, naturaliste, etc.

Les armes d'Arras étaient d'aurr à une fauce d'argent, chargée de trois rats de sable, accompagnée en cleff deux crosses de mênce passers en sautoir. C'est par allusion à ces armoires qu'on avait place l'inscription suivante sur l'une des portes de la ville, 1660 : Quand les Français prendront Arras, les rats mangeront les chais, Après la prise de la ville, un des assignants dit qu'il faitht laisser cette inscription, ou contentant d'effacer au contentant d'

Arras a été, du temps même des Romains, celèbre par ses manufactures d'étoffes de laine et de pourpre; saint Jérôme les mentionne enmine trèsceleires. Pendant tonte la durée du mayen âge, et jusqu'au seiziène siècle, ses tapisseries historiques ont été fort estimées. (Voyez Tapissenies.)

ARRAS (traités d'). - Le premier traité d'Arras fut signé le 4 septembre 1414. C'était au moment où la France était déchirée par la guerre civile des Armagnacs et des Bourguignons, Les Armagnacs s'étaient rendus maîtres de la personne du roi, et le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, s'était enfui dans ses États héréditaires. L'armée royale s'était mise à sa poursuite, et déjà elle assiégeait Arras, lorsque Jean sans Peur fit demander la paix. Il l'obtint, et le traité fut signé dans la tente du roi. Voici les principales eonditions de cet arrangement : le roi accordait pour le passé un entier pardon au duc de Bourgogne. Jean sans Peur, de son côté, s'engageait à ne point contracter d'alliances contraires aux intérêts du roi , et à ne revenir à Paris que lorsqu'il recevrait un mandement spécial de Charles VI, ou de son fils. le dauphin. On abolissait, en outre, toutes les lettres qui portaient atteinte à l'honneur du duc de Bourgogne. On put croire un instant que ce traité al-lait mettre fin aux discordes civiles, et la nouvelle de la paix fut accueillie avec joie par les populations. Des messagers royaux furent envoyés dans les provinces et dans toutes les bonnes villes, pour annoncer l'accord qui venait d'être fait entre les princes. Mais cette paix tant souhaitée fut de courte durée, (Vovez Abmagnacs et Bour-GUIGNONS.)

Second tratile d'Arras. Le 23 decembre 1482, un traité fut conelu à Arras entre Louis XI et l'archiduc Maximilien. Marie de Bourgone était morte, et la Flandre ne se voyait morte, et la Flandre ne se voyait morte, et la Flandre ne se voyait participation de la companio de l'archide morte l'épè de la companio de l'archide milien la tutelle de ses enfants; hientit elle le contraigni à terminer la guerre qu'il faisait au rni de France. Les envoyés des deux princes se réunirent à Arras, et la paix fut faite aux conditions suivantes: Marguerite, fille de Maximilien et de Marie de Bourgogne, devait épouser lefils de Louis XI. et lui apporter en dot les comtés d'Artois et de Bourgogne, les seigneuries de Mâcon, d'Auxerre, de Salins, de Bar-sur-Seine et de Noyers. Louis XI renonçait à ses prétentions sur Lille, Douai et Orchies, mais il se réservait le droit de suzeraineté sur la Flandre ; et, comme suzerain, il confirma aussitôt les privilèges de cette province. Il promit, en outre, une amnistie pour les Bourguignons qui habitaient les pays nouvellement cédés à la France. Pour réparer les désastres de la guerre, il accorda, pour six ans, une exemp-tion de tailles au comté d'Artois. On le voit par ce court énoncé, ce traité, conclu à Arras au mois de décembre 1482, était tout entier à l'avantage de la France.

ABRAS (paix d'). - Depuis le commencement de la lutte des Armagnacs contre les Bourguignons, la France avait été en proie à d'effroyables misères; elle avait été déchirée d'abord par la guerre civile; puis, son terri-toire avait été envahi par les Anglais. Henri V et Henri VI d'Angleterre avaient porté à Paris la couronne des rois de France. Après la mort de son père, Charles VII avait vu la presque totalité de la France lui échapper, et I'on sait que, pendant plusieurs années, il fut contraint d'errer de ville en ville comme un fugitif et un proscrit. En 1429, il est vrai, il avait repris, avec l'aide de la Pucelle, une partie de ses États; mais il n'avançait que lentement dans ses conquêtes, et, en 1435, la guerre paraissait encore devoir être interminable. Cependant quelques hommes qui portaient à leur pays un amour sincère, chercherent enlin, en rapprochant le due de Bourgogne du roi Charles VII, à mettre un terme à de trop longues calamités. Ils prévoyaient qu'à partir du jour où Philippe le Bon abandonnerait l'alliance des Anglais, la guerre toucherait à sa fin, et que la France ne tarderait point à jouir du repos apres avoir re-

conquis sa liberté et son indépendance. Dans les premiers jours du mois de janvier 1435, le duc Philippe le Bon et le duc de Bourbon se réunirent à Nevers, avec le connetable de Richemond, pour aviser aux movens de réconcilier les deux maisons de France et de Bourgogne. Après douze jours de discussions, on convint d'ouvrir un congres au mois de juillet suivant, pour traiter de la paix, et d'appeler les cardinaux légats pour servir de médiateurs dans les conférences. Il fut décidé aussi que, dans le cas où les Anglais refuseraient d'accéder aux propositions qui leur seraient faites, le duc de Bourgogne abandonnerait leur parti, et que, moyennant la cession à lui faite des villes de la Somme, ou le payement de quatre cent mille écus d'or, il contracterait avec le roi Charles VII une solide alliance. Les conferences ne s'ouvrirent que le 5 du mois d'août, dans le monastère de Saint-Vaast, à Arras. Les deux cardinaux médiateurs étaient le cardinal de Sainte-Croix, envoyé par le pape, et le cardinal de Chypre, envoyé par le concile de Bâle. On vit aussi paraître dans ce congrès des ambassadeurs venus de tous les pays de la chrétienté. L'archevêque d'York et le comte de Suffolk représentaient l'Angleterre; le connétable de Richemond, le duc de Bourbon, l'archevêque de Reims étaient chargés de défendre les intérêts de la France. Quant au duc de Bourgogne, il se rendit en personne à Arras. Des l'ouverture des conférences, les Anglais firent valoir de trop grandes prétentions. Ils voulaient que le traité de Troyes servit de base aux nouvelles négociationa; mais les envoyés de Charles VII repoussèrent loin d'eux' la demande des Anglais. L'archevêque d'York et le comte de Suffolk rompirent brusquement, et ils s'éloignerent d'Arras. Cette conduite leur aliéna tous les esprits; et ce fut alors qu'à force d'instances on parvint à rapprocher le duc de Bourgogne du roi de France. La mort du duc de Bedford hâta la conclusion de la paix. Le 21 septembre 1435, Charles VII et Philippe le Bon signèrent un traité dont tous les articles ethient avantageux au duc de Bourgogne. Le rou cédait en effet a Philippe le Bon les comtes d'Auserre, de Miscon; les chielleuis et d'Auserre, de Miscon; les chielleuis et retevances du comté d'Artois, et les villes de la Somme. Mais, quelque avantageux que feit ce traite pour le duc de Bourgogne, il cleit plus utile pour le duc de Bourgogne, il cleit plus utile pois d'un allié qui, seul, les avait maintenus jusqu'alors au nord de la Curier; et biendic il fut facile de prévoir que la France ne tradrenti point a être délivrée de l'invasion étrandre de l'invasion etrandre de l'invas

ARBAST, bourg de Béarn, à deux kilomètres de Pau, et l'une des douze premières baronnies de cette province. On connaît, dès le onzième siècle, des seigneurs d'Arrast. Cette baronnie passa, au seizième siècle, aux Gontaut.

ABRESTATION. Voyez LIBERTÉ IN-DIVIDUELLE.

DANDELLE.—On entend, par ce met, un jugement ferme et stable des oours souveraines, tant pour le civil que pour le criminel. Les jugements du Chitede étaient appelés sentences. Les foutenances de la confection de la commença de les payer. Ce prince chant en guerre avec ses voisins, et avant peu d'argent, se laissa persual contra de la commença de les payer. Ce prince chant en guerre avec ses voisins, et avant peu d'argent, se laissa persual contra de la commença de les payer con de la commença del commença de la commença de la commença del commença de la commença del commença de la commença de la commença de la commença del commença de la commença de la commença de la commença del commença del commença de la commença del commenç

depuis.

ARRÎTS DU CONSEIL. — Le conseil crée par les ordonnances de Phiimpe le Bd (1302) et de Philippe le
plis tard le parlement de Paris et
toutes les autres cours soureaires,
rendait non-seulement la justice, mais
exerçait encore une sorte de pouvoir
législatif et reglementaire. Souvents ser
arrêts expliquaient ou confirmation
décharacier de la confirmation de la

core sujourd'hui avoir force de loi, tant qu'ils n'ont pas été abrocès par une loi nouvelle. Ils devaient tous être une loi nouvelle. Ils devaient tous être enregistres, a l'exception de ceux qui se rapportaient à des matières de police. Les arrêts du conseil ont été remplacés por les ordonnances royales rendues en conseil d'État, conformément à la loi du 28 avril 1816. (Voyez GRAND CONSEUL, CONSEIL D'ÉTAT.)

ABRIÈBE-BAN. Vovez BAN. ABBIÈBE-FIEFS. Voyez FIEFS.

ABRIGHT (duc de Padoue), genéral de division, grand officier de la Légion d'bonneur, entra fort jeune au service, et fut d'abord aide de camp de Berthier. Dans la campagne d'Egypte, il fut nommé capitaine sur le champ de bataille de Salahieh. Aux sièges de Jaffa et de Saint-Jean d'Acre. il fut désigné pour monter à l'assaut avec les grenadiers d'élite. Il gagna son grade de chef d'escadron à Marengo, et bientôt après fut nommé colonel du 1er régiment de dragons. A l'affaire de Wertingen, il culbuta, avec deux régiments de dragons, deux régiments de cuirassiers soutenus par un corps de grenadiers hongrois, prit six canons, plusieurs centaines de cuirassiers, et fit mettre bas les armes à un bataillon. L'empereur, pour récompenser sa belle conduite a la bataille d'Austerlitz, lui donna le commandement des dragons de la garde. Arrighi fut nommé général de brigade à Friedland, peu de temps après, duc de Padoue, et général de division à Essling. Pendant la retraite de Russie et la campagne de Saxe, il commandait les cohortes. A la bataille de Leipzig, et pendant la campagne de France, il deploya une grande valeur. En 1815 Arrighi fut exilé, et rappelé en 1820.

ABRONDISSEMENTS MARITIMES.
Voyez DIVISIONS NABITIMES.

Á BROVO-MOLINOS (affaire d').— Le maréchal Soult ayant, en 1811, chargé le général Girard de lever des contributions dans le pays de Cacerès, celui-ci se mit en marche de Mérida vec sa division, une brigade de cavalerie tegère et une brigade de dragons.

Il foulla avec suceès la haute Estramadure, et arriva, le 13 octobre, à Cacerès, y fixa son quartier général, et le quitta le 26 pour gagner Arroyo-Nolinos, village situé au pied de la sierra de Montanchés, et il y campa le 27. Le genéral anglais il lil ayant ét informé de la fablésses des forces de la division Girard, résolut de la surproprir.

lut de la surprendre. Le 28, à deux heures du matin, les troupes anglaises, favorisées par un brouillard epais et une pluie très-forte qui c chaient leurs mouvements, quitterent leurs cantonnements et vinrent attaquer, des l'aube du jour, les postes des Français. Deja l'avant-garde francaise, commandée par le general Victor Remond, était en marche sur Mérida; le reste de la colonne allait s'ebranier. lorsque le bruit de la fusillade annonca l'arrivée des Anglais. Le général Girord, connaissant la superiorité du nombre de l'ennemi, qui, en effet, était dix fois supérieur, prit des me-sures énergiques. Il envoya un batail-Ion du 34° arrêter les tirailleurs ennemis qui commençaient déja à deboucher dans le village, qu'il fallait à toute force dégager pour assurer la retraite de la cavalerie aux prises avec les Anglais. Bien que les Français ne fussent pas plus de treize cents, ils repoussèrent la cavalerie ennemie; mais, pendant ce temps, les Anglais faisaient un mouvement sur la gauche du général Girard, enlevaient ses équipages, et coupaient la route de Mérida. La cavalerie française était arrêtée en tête du village. Dans cette position desespérée, Girard ordonna la retraite. Prise en queue et sur les flancs, privée de son artillerie, la colonne française, somniée de se rendre, s'avance fièrement à la baionnette, s'ouvre un passage, et essave de gagner les hauteurs de Montanches. Les Anglais les occupaient déjà; on les en culbuta à la bajonnette, et on marcha sur les collines de Sarza. Il fallut encore débusquer l'ennemi par une charge vigoureuse, et repousser les attaques de sa cavalerie jusque vers les hauteurs de San-Hernando, où les Anglais s'arrêtèrent. Le général Girard s'y reposa, et se mit ensuite en marche sur Orelano, où il traversa la Guadiana. Les Français sauvèrentlears aigles, mais perdirent six cents hommes et leur artillerie. Le général Girard fui rappele. Il s'était laisse surprendre à Arroyo-Molinos, et, bien que son energie pendant la Terraite elt sauvé sa division, sa trop grande conflance preparent, après l'arbori rappès, réconpensa-cil sa bravoure en lui donnant un nouveau commandement.

ABSAT, Arisilensis pagus, petit pays du Rouergue, où existait anciennement la ville aujourd'hui ruinée d'Arisitium, qui fut, au temps des Sarrasins, siège d'un évêché.

ABERAL. — Plusieurs étymologies du mot arsenal out été présentées à diverses époques; on a fait venir ce mot de l'arabe darcenar; du latin ara, machine; du celte ar-sanaul, dédit d'autrements d'agriculture; enfin du gree segrebase, employé dejà du qu'il en soit, on appelle arsenal un magasin destiné à la fabrique et à la garde des armes de toute espèce.

Les arsenaux de France, où se construisent presque toutes les armes, sont à Paris, Strasbourg, Metz, Lille, Besançon et Perpignan. Les arsenaux pour les constructions de l'artillerie sont à Rennes, la Fère, Strasbourg, Toulouse, Douai, Metz, Auxonne et Grenoble.

Les arsenaux maritimes se composent de la réunion des chantiers, bassins, ateliers, forges, corderies, magasins, armes, munitions de guerre, provisions de bouche qui sont nécessières à l'armenent des vaisseaux. Il y a, en France, trois arsenaux maritimes de première clause: Boret, Toubouche de la commentation de la comtion de la commentation de la comtencia de la commentation de la comtencia de la commentation de la comservation de la comtencia de la comservation de la comtencia de la comla del la composição de la comla de la comtencia de la comla del la comla de

ANT DRAMATIQUE.—Lorsqu'on veut retrouver en France les premiers essais de la poésie dramatique, c'est à la France du nord, à la langue wallone qu'il faut les demander. On les sherherait en vain dans la littérature provençale, qui semble avoir réseré etclusivement pour d'autres genres son originalité et sa richesse. Enocre- dans la France septentionale, faut-il attendre longtemps avant de trouver essai dramatique proprenent dit, un commencement d'art, un théfure. Pour toire du thôten en France, il faut attendre jusqu'à la fin du quatorzième siècle.

Sans doute, il y eut des spectacles bien avant cette époque. Les entrées solennelles des princes étaient marquées par des jeux allégoriques, par des scènes composées moitie en tableaux, moitlé en action. Les pèlerins qui revenaient de la terre sainte donnaient probablement à leurs récits la forme d'un petit drame pour frapper plus vivement les fideles et recueillir plus d'aumônes. La célébration des officesétait mélée, en France, comme partout ailleurs, durant le moyen âge, de scènes et de jeux symboliques. On connaît la fête de l'ane, la fête des fous, la procession du renard, etc. (voyez ces mots). Des mystères étaient représentes dans l'intérieur des monastères ; quelquefols l'érudition et la dévotion inspiraient aux solitaires des compositions dramatiques semblables à celles de la religieuse Roswitha, du onzième siècle. Mais sans nous arrêter à ces origines, sur lesquelles un savant critique, M. Magnin, a jeté le plus grand jour par ses recherches, il faut nous transporter à l'an 1402, époque où paraît notre premier theatre à la fois permanent et régulier. Plusieurs bourgeois et artisans de Paris, maîtres maçons, menuisiers, serruriers, avaient commencé dès l'année 1398 à se réunir régulièrement les jours de fête, dans le bourg de Saint-Maur, au-dessus de Vincennes, pour y représenter les traits les plus intéressants du Nouveau Testament. Ces représentations, tableaux naïfs de la Vie et de la Passion du Christ, commençaient à attirer la foule, lorsqu'elles furent menacées d'interdiction par le prévôt de Paris.

Le roi Charles YI s'occupa lui-même de cette affaire, et, pour la juger, se rendit au théâtre. Il s'y amusa, et, loin d'appuyer son prévôt, ériges par un édit cette société eu confrérie du la Passion, avec privilège exclusif de jouer Déue et les saints. Les confrères de la Passion sinstalièrent dans l'hôspice de la Trinité, bors la porte de la ville, du côté de Saint-Denis

A la même époque, d'autres sociétés dramatiques se formèrent dans des vues moins pieuses. La confrérie des Enfants sans-souci, jeunes gens de famille joyeux et dissipes, dont le chef s'appelait prince des sots, ou de la sottise, joua de petites pièces appelées sotties, dont la libre gaieté censurait les travers et souvent même les abus de la société. D'autres pièces comiques, portant le nom de moralités ou de farces, furent représentées par les clercs de procureur qui formaient le corps de la basoche, fameux par ses coutumes, sa juridiction et ses fêtes. Les uns et les autres obtinrent de Charles VI des priviléges, et notre théâtre prit ainsi naissance sous un des règnes les plus malheureux de notre

histoire. Les mystères des confrères de la Passion n'étaient qu'une version dialoguée de l'Écriture sainte ou des legendes. Plus tard, on emprunta des sujcts à la mythologie, on mit sur la scene des aventures romanesques, comme l'histoire de Troie la Grant, et la pièce de Griselidis. Les mystères n'offrent aucun plan, aucune composition suivie. L'auteur suit ordinairement chapitre par chapitre, et livre par livre, le texte saint, avec une servilité qui exclut toute espece d'invention et d'arrangement. De là, les changements de scène continuels et l'extrême longueur de ces drames. Les acteurs en jouaient chaque jour le plus qu'ils pouvaient, et la représentation durait souvent un ou deux mois. La scène était ordinairement partagée en trois compartiments, qui figuraient le paradis, l'enfer et la terre. Les acteurs passaient fréqueinnient de l'un dans l'autre, et, dans celui où se trouvait la terre, ils chan-

geaient sans cesse de maison, de ville ou de contrée; ils vovageaient de Rome, par exemple, à Jerusalem. Du reste, l'exactitude de la traduction n'empêchait pas mille anachronismes de mœurs, de costume ou de langage, qui attestent l'ignorauce et la simplicité des acteurs. Ce qui prouve leur naïveté et celle de leur temps, c'est l'Habitude qu'ils ont de reproduire sur la scene les détails les plus affreux ou les plus indécents. Les moindres défauts de leur langage à peine formé sont la platitude et la prolixité; et l'on ne peut trouver qu'un intérêt de curiosité à parcourir ces premiera et informes monuments de l'art drama-

Les confrères de la Passion curent bientôt des imitateurs dans la province. Des théâtres s'établirent à Metz. à Rouen et dans d'autres villes. Vers 1539, on enleva aux confrères l'hôpital de la Trinité, et ils passèrent à celui de Flandre. C'est là qu'en 1540, ils iouèrent avec le plus grand succès les Actes des Apôtres, dont la mise en scène fut brillante. Mais le moment approchait où l'attention du pouvoir allait être éveillée par les inconvenients d'un spectacle qui dejà n'était plus en harmonie avec les mœurs. Ces peintures grossières où nulle décence n'était observée, mais que la dévotion naive du moyen âge contemplait sans inquiétude, devenaient pour une société plus intelligente et plus civilisée un objet de ridicule ou de scandale. Le parlement défendit aux confrères d'ouvrir leur théâtre à certaines fêtes de l'année, et même le jeudi de certaines semaines. En 1542, ils se préparaient à jouer le mystère du l'ieux Testament, lorsque le procureur géneral présenta une requête où il s'élevait avec force contre leurs représentations, pour lesquelles la foule désertait les offices, quittait l'église au milieu des vêpres, et manquait le sermon; il s'y plaignait encore de voir les choses les plus saintes livrées à la risée publique par la naïvete maladroite des auteurs et les accidents inévitables de la mise en scène. Il ajoutait qu'il y

avoit plusieurs choses au Fieil Testament qu'il n'est expédient de déclarer au peuple, comme gens ignorans qui pourroient prendre occasion de judaisme. Cependant la sentence d'interdiction, dont les confrères étaient menacés, ne fut renduc qu'en 1548. Ordre leur fut donné dans cette année de ne traiter désormais que des sujets licites, profanes et honnétes, et de s'abstenir de tout mystère tiré des saintes Écritures. La répression du scandale était motivée d'ailleurs par les progrès de la réforme, qui ne laissait échapper aucune occasion de tourner en ridicule les dogmes du catholicisme.

Les moralités, bien qu'appartenant au genre comique, se rapprochaient souvent des mystères par les instructions édifiantes qu'elles contenaient et par la nature des personnages. On y vovait souvent paraître Dieu, la Vierge et les saints. D'ordinaire, ces pièces étaient allégoriques ou paraboliques, comme l'indiquent les titres suivants : Querelle de peu et de moins, Bien avisé et Mal avisé, le Mauvais riche, l'Enfant prodique, etc. Les farces étaient de petites pièces bouffonnes qui roulaient le plus souvent sur les ruses d'un fripon, les infortunes d'un mari, les anxietés d'un avare, les tribulations d'un père dupé, et où la gaieté francaise arrivait quelquefois au vrai comique. Elle mérite le nom de comédie, cette farce célèbre de l'Avocat Patelin, dont l'invention et le dialogue sont si plaisants, et qui fait tant d'honneur au quinzième siècle. La sottie se distinguait de la farce par son caractère satirique et souvent politique. Elle était souvent un pamphlet allégorique en dialogue. Dans la sottie de l'ancien monde, on voit un personnage allegorique appelé Abus, qui usurpe par fraude le pouvoir, et entreprend de refaire à sa guise la société avec l'aide de trois acolytes, qui sont l'Orgueil, la Débauche et le Mensonge personnifiés. Messire Abus fait des siennes jusqu'à ce que le nouveau monde s'écroule, et que l'ancien reprenne son train de Gros-Jean comme devant.

On sent quelle résistance devait rencontrer dans le pouvoir un genre tout en allusion et en satire. Charles VII imposa aux basochiens l'obligation de ne jouer qu'avec une autorisation expresse : plus tard même , il leur interdit entierement les sotties. Louis XII leva l'interdiction par tolérance et par calcul: le bon roi aimait à entendre la vérité de la bouche de son peuple; l'actif adversaire de Jules II trouvait son profit à faire parodier sur les tréteaux les prétentions de la cour romaine. Il se servit des basochiens pour accréditer en France les doctrines gallicanes. Mais François I\*r, peu favo-rable à l'esprit de critique et de liberté. recommença les persecutions contre la joyeuse confrerie. En vain Marot, qui en avait fait partie, adressa pour elle au prince une requête poétique. Les mesures de rigueur se multiplièrent contre la basoche. En 1516, défeuse de ioner farces et sotties où il serait parlé de princes et de princesses; en 1536. défense de jouer sur la scène quelque personne que ce soit sous peine de prison ou de bannissement; en 1538 et en 1540, arrêté qui décrète la prison et la hart contre quiconque ferait représenter des pièces dont le manuscrit n'aurait pas été remis à la cour, pour être corrigé, quinze jours auparavant, Les basochiens furent donc réduits à la comédie de mœurs. Telle est l'histoire résumée de notre scène jusqu'au milieu du seizième siècle.

A cette époque, la renaissance des lettres, l'enthousiasme universel pour l'autiquité, la mode de l'érudition, opérérent dans l'art dramatique la même révolution que dans les autres branches de la littérature. D'abord, avant d'imiter les drames des anciens, on ne fit que les traduire. Lazare de Baif traduisit l'Electre de Sophocle et l'Hécube d'Euripide; Thomas Sebilet, l'Iphigénie en Aulide. Le Plutus d'Aristophane fut mis en vers français par Ronsard, qui, tout jeune alors, ache-vait à peine ses études : il représenta sa traduction avec ses condisciples devant son maître, le savant Donat, en 1549. C'était le moment où Joachim Dubellay publiait ce fameux manifeste, expression des vœux, des théories et de l'ardeur de la nouvelle ecole.

Les imitations ne se firent pas attendre. Parmi les premieres qui parurent se distinguent celles de Jodelle. proclamé réformateur du théâtre par cette génération de poêtes érudits qui oroyaient en un jour effacer la barha-rie. La Cléopatre et la Didon de Jodelle, que tant d'applaudissements accueillirent, ne sont qu'un calque servile et grossier des formes de la tragédie grecque. Il n'avait oublié d'y mettre ni des prologues ni deschœurs : il avait réglé sur les modèles anciens le nombre des personnages et l'étendue des scènes. Du reste, comme conception et comme style, rien n'est plus commun, plus emphatique et plus pauvre que ces premières tragédics françaises. Autour de Jodelle, il faut ranger Jean de la Péruse, Jean de la Taille, Mellin de Saint-Gelais, Antoine de Baif, Remi Belleau, Jacques Grevin, auteur d'une Mort de César, dans laquelle on trouve quelques vers qui ne manquent pas de vigueur. En dehors des imitations grecques et des représentations de co lege, la confrérie de la Passion subsistait toujours, et n'ouvrait son théâtre de l'hôtel de Bourgogne, où elle était établie depuis 1548, qu'à des pieces irrégulières composées dans l'esprit du quinzième siècle, moins indécentes, mais aussi plates que les mystères.

Le successeur de Jodelle dans la nouvelle école poétique fut Robert Garnier. On s'accorde généralement à trouver dans ses œuvres, où abond nt les souvenirs des Grecs et de Sénèque. un style plus ferme et plus noble, plus rapproché du ton de la tragédie. Ses pièces de Cornélie, de Marc-Antoine, d'Hippolyte, malgré les plagiats et la déclamation, qu'on y remarque, annoncent une sorte de progrès. Ses disciples, dent aucun n'approche de lui, sont François de Chantelouve, Jean Godard, Jean Heudon, Pierre Mathien, Claude Billard, Antoine de Montchrétien. En même temps qu'elle opposait dédaigneusement au théâtre suranné des confrères de la Passion ses ouvrages imites de la

forme antique, la nouvelle école risasuit avec és elercs de la bassohe par des comés es deres de la bassohe par des comés es de la bassohe par des éradico la titue et inlière. Dans ce genre, ou travaillérent et Jodelle et Robert Garnier, il faut remaquer les essais de Pierre Larivey, Champenois, qui sur plus d'une fois être plaisant et naturel, et qui a même la gloire d'avuir fourni plusieurs traits à Molière.

A la fin du seizième siècle, le mouvement qui avait porté les esprits vers l'imitation, ou plutôt vers la contrefaçon de l'antiquité, se ralentit combattu par une nouvelle influence. L'Espagne commençait à nous imposer sa litterature, comme elle avait d'abord agi sur nons par sa politique. Alexandre Hardy fit pour Lope de Vega ce que Jodelle et Garnier avaient fait pour Sopliocle. On vit paraître des drames affranchis de toute espèce de régularité, où l'intrigue était compliquée à l'excès, où le nombre des personnages était infini, où d'énormes intervalles de temps s'écoulaient souvent entre les actes, et dunt les sujets étaient fabuleux, grees, romains, espagnols, Dans ce nouveau systeme, Hardy n'eut ni plus d'intelligence du véritable intérêt dramatique, ni plus de style que ses devanciers. Doué de la plus malheureuse fécondité, il ne songeait qu'à suffire, en produisant sans cesse. aux besoins des comediens de l'hôtel de Bourgogne, auxquels il s'ctait attaehé. Il ne s'agit plus ici des confrères de la Passion. La confrérie, que le public commencait à deserter, avait loue, en 1588, son privilége et son théâtre à une troupe de province. En 1598, elle avait traité avec une autre compagnie, qui prit definitivement possession de l'hôtel. Ce fut celle-là qui représenta pendant le commencement du dix-septième siècle les pièces de Hardy : ce fut celle-la qui plus tard

devint la comédie française.

Après bien des revolutions dans
notre art dramatique, il s'en préparait
une qui allait lui domre sa forme
dernière et durable. Au commencement
du dis-septième siecle, plusieurs écrivains, lassés de la confusion produite

par la liberté sans bornes de Hardy. revinrent à l'antiquité pour y chercher la base d'un système lixe et simple. On étudia plus attentivement que ne l'avaient fait Jodelle et Garnier les tragiques grecs et les préceptes d'Aristote. De ce travail critique sortit le code dramatique qui devait régir désormais notre theâtre. Ce changement toutefois ne s'accomplit pas sans provoquer des résistances et des luttes. L'école de Hardy refusa pendant quelque temps de se soumettre; elle fut soutenne par un homme d'un génie independant et ferme, par Rotrou, l'auteur d'. Inligone et de IV enceslas. Les unités étaient proclamées et défendues par Mairet, Scuderi, d'Aubignac, Corneille prit le meilleur moyen pour les faire triompher : il fit des chefsd'œuvre en les observant. Le Cid parut en 1636, les Horaces et Cinna en 1639. Là, on admira ce que personne n'avait su trouver jusqu'alors, une action simple et attachante, des caractères énergiques et vrais, un style élevé et souvent suhlime. Toutefois, mênie après Corneille, on pouvait mettre plus de profondeur, de souplesse et de pathetique dans la peinture des passions, une perfection plus constante dans le style. Ce progrès était réservé à Racine. Corneille avait préparé une amélioration dans le genre comique par sa pièce du Menteur, si supérieure aux parades et aux imbroglios qui s'étaient multiplies depuis Larivey, Mais, malgré le Menteur, la consedie semble créée tout entière avec Molière, tant il y a de nouveaute et de puissance dans les œuvres de ce génie, digne d'être regardé comme le plus original de son siecle. Ces trois grands hommes élevèrent notre théâtre à une hauteur dont il ne fit plus que descendre après eux. Les successeurs immediats de Racine sont fideles aux règles qu'il avait observées, mais c'est le seul côté par où ils se rapprochent de lui. Rien de plus médiocre et de plus froid que la tragédie entre les mains de Duché et de Campistron.

Le dix-huitième siècle devait, sans essayer aucune innovation hardie, modifier le caractère de l'art dramatique en s'attachant à ce qui en est la partie la plus facile, à l'intérêt d'action, à l'effet théâtral. Crébillon dut principalement son succès aux coups de terreur, aux sanglantes péripéties de son action, et au caractère romanesque de la plupart de ses intrigues. Voltaire le combattit par ses plaisanteries et mieux encore par ses pièces; mais Voltaire lui-même, malgré son zèle à suivre et à défendre les traditions du dix-septième siècle, fut un novateur dans l'art dramatique. Il elargit les limites où l'on s'était tenu pour le choix des sujets; il apprit des Anglais à amener des situations fortes et saisissantes : il perfectionna l'appareil scénique; ce fut lui qui débarrassa le théâtre de ces banquettes où s'assevait le public d'elite, et qui interdisaient les grands mouvements aux acteurs privés d'espace. Rien, du reste, n'etait plus légitime que ces changements, puisqu'il faut avouer que la vivocité et la variète d'action manguaient un peu aux maîtres du dix-septieme siècle; mais ce que l'art gagnait d'un côté, il le perdait de l'autre, et si le théâtre de Voltaire est en général plus animé que celui de Racine, il s'en éloigne beaucoup par la verité des sentiments et la poésie. Même inferiorité pour la comédie dans ce siècle. L'esprit n'y manque pas; mais on n'y trouve ni profondeur ni caractères. Cependant, après les chefsd'œuvre de Mo iere et de Regnard, ce sont encore des œuvres considérables que la Métromanie, le Glorieux, et surtont le Mariage de Figaro, le chef-d'œuvre des comédies d'intrigue.

Une théorie qu'on ripétait beaucoup au dis-septieme siecle, et dont on a fait un si grand usage dons celui-c, c'et que les hollutes et les meurs du théire étaient beaucoup trop éloignées du train ordinaire de la vie reelle. Cette théorie, realisée par la Chaussée et Diderot, produisit le drame bour-cois. Ils réunirent les érements de sons de les préces mittes connues sous le nons de genre larmograf, et que Voltaire appelait le gearre ennayeux.

La révolution, qui ouvrit le champ à toutes les nouveantés, fut accompagnée de trop d'agitations et de malheurs pour qu'on plu s'occeper d'art et de théâtre. Les seules nouveautés furent quelques picos de circonstance destinées à exciter l'enthousiasme national, et quelques parades ignobles où les mauvianes passions de quelques

hommes se donnaient un libre cours. Au retour de l'ordre et de la paix sous l'empire, on retrouve la pâle et faible école des imitateurs de Voltaire. Ouelques-unes de ses productions ne sont pas sans talent : toutes manquent de force et de vérité. Cet état de faiblesse et de langueur se prolonge jusqu'aux dernières années de la restauration. Alors la satiété du goût public, ce besoin d'innovation dans les lettres qui correspond aux grandes révolutions sociales, le mouvement des esprits vers les études historiques, l'in-fluence du génie anglais et allemand, dont les chefs-d'œuvre se popularisaient chez nous, telles furent les causes qui suscitérent une nouvelle école, et allumerent cette fameuse querelle littéraire qui nous a si longtemps occupés sous le nom de guerre des classiques et des romantiques. L'ancienne poetique abrogée; les unités abolies; la pompe et la noblesse soutenue du style classique remplacées par une poésie libre et rompue, par une prose souvent voisine de la familiarité du langage ordinaire; les coups de théâtre, les catastrophes imprévues multipliées pour imprimer l'étonnement et la terreur; une prétention constante à reproduire la physionomie propre de chaque époque historique; le comique, le bouffon, le bizarre, mêles, à dessein et avec l'intention de produire un contraste, à la tristesse et à l'horreur du drame : tels sont les principaux changements qui se sont operés sous nos yeux. Ce n'est pas ici le lieu d'en discuter les inconvenients on les avantages. Mais pour tout témoin impartial, le progrès si hautement annoncé au début par les réformateurs n'est pas encore accompli, et, contre leur vœu, et malgré l'esprit et le génie dont

plusieurs d'entre eux ont fait preuve, la plus grande incertitude règne aujour-

d'Îlui sur les destinées du théâtre. ARTAGNAN, bourg et seigneurie du Bigorre (departement des Hautes-Pyrénées), à quatre kilomètres nord de Tarbes, possédée par la maison de Montesquiou.

ABTAIS. — Artais, en royauté, dépendait du comté de Mâcon; et Artais, en duché, à cinq kilomètres du précédent, était compris dans le duché de Bourgogne.

ARTANNES, bourg et baronnie de Touraine (département d'Indre-et-Loire), sur l'Indre, à trois kilometres sudouest de Tours. Avant 1789, une châtellenie et trente terres nobles dépendaient encore de cette baronnie.

ABTAUD DE MONTOR (Alexis-François, le chevalier de), naquit à Parisle 31 juillet 1772; commenca sa carrière dans la diplomatie; après avoir été attaché à plusieurs ambassades en Italie, et notamment à Rome, où, par son caractère aimable et son esprit conciliant, il s'attira l'affection de tous les Français qui l'v connurent, il finit par se vouer entièrement au culte des lettres et des arts. M. Artaud a publié des Considérations sur l'état de la peinture en Italie, dans les quatre siècles qui ont précédé celui de Raphael, 1808, in-8°; une traduction du Dante: plusieurs vies d'artistes dans la Biographie universelle; une description de Rome, traduite de l'italien de Ch. Féa, avec d'importantes additions, et, dans l'Univers pittoresque, l'Ilistoire de l'Italie. On lui doit encore d'intéressantes études sur Machiavel, qu'il a publiées en 1833, sous le titre de Machiavel, son génie et ses erreurs (2 vol. in-8°); une Histoire de la vie et des travaux politiques du comte d'Hauterive, et, ce qui est peut-être son plus beau titre littéraire, une Histoire du pape Pie VII, qui a eu onzeéditions, dont sept traductions en langues étrangeres, et à laquelle l'Académie française a décerné, en 1838, un des prix fondés par M. Monthyon. Depuis 1830, M. Artaud fait partie de l'Académie des inscriptions, en qualité d'académicien libre.

ARTHONNE, ville d'Auvergne sur la Morges, mentionnée par Grégoire de Tours; à deux kilomètres ouest de Montpensier.

ARTHUR, duc de Bretagne, était fils posthume de Geoffroy, troisième fils de Henri II, roi d'Angleterre, et de Constance, héritière de ce duché; quand Richard Cœur de Lion partit pour la croisade, il déclara Arthur son successeur. En 1196, Constance fit aussi reconnaître Arthur duc de Bretagne. Mais Richard ayant plus tard changé d'avis, il résolut de dépouiller son neveu. Il s'empara par ruse de la mere du jeune prince, et envahit la Bretagne ; mais l'évêque de Vannes sauva Arthur en le conduisant auprès de Philippe - Auguste. Son but étant manqué, Richard, qui craignait aussi que les Bretons ne se déclarassent pour Philippe-Auguste, se hâta de faire la paix en 1197. Deux ans plus tard, Richard mourut, laissant par son testament la couronne à son frère Jean sans Terre. L'Anjou, le Maine et la Touraine se déclarèrent en faveur d'Arthur, et Philippe - Auguste recut son hommage pour ees trois provinces. ainsi que pour la Bretagne, le Poitou et la Normandie. Alors le roi de France, qui espérait profiter de la lutte des deux compétiteurs, déclara la guerre à Jean. Arthur, quoique âgé de quinze ans, était doue d'un grand courage; se sentant soutenu par le roi de France, il va assiéger la ville de Mirebeau en Poitou; mais Jean saus Terre le surprit, le fit prisonnier, et l'envoya à Falaise, où il essaya, mais en vain, de le faire tuer. Il le fit alors conduire dans la tour de Rouen; et, n'avant pu trouver personne qui consentit à assas iner Arthur, il se rendit par eau au pied de la tour, se fit amener son neveu dans sa barque, et le jeta ensuite dans la Seine, après l'avoir frappé plusieurs fois de son épèc (1202). Ouoique le meurtrier eut fait mettre une pierre au cou de sa victime, un pécheur retrouva le corps d'Arthur, qui fut enterré dans le prieuré de Notre-Dame du Pré.

Philippe - Auguste cita Jean sans

Terre à la cour des pairs, qui rendit l'arrêt suivant, quoique Jean elt refuse de comparaître : Jean, duc de Normandie, ayant voide son serment envers. le roi Philippe, son seigneur; tue le filis de son frere aine, vassal de la couronne de France, cousin du roi, et commis ce rrime dans l'etendue de la seigneurie de France, il est décharé coupable de l'folnie et de trahison; toutes les terres qu'il tient à hommage seront confisquees. »

ARTIFICE (feux d'). Voyez PYRO-TECHNIE.

ARTIFICIERS. - Dans l'artillerie. on appelle artificier tout ouvrier qui travaille aux fenx d'artifice de guerre ou de réjouissance. Ce sont des canonniers qui chargent les bombes, les obus, les fusées des roches à feu qui brûlent dans l'eau ; des boulets à éclairer; des boulets et des fusées incendiaires, ou fusées de signaux de toute couleur (voyez ART TELEGRAPHIQUE); des chevaux de frise foudrovants, des fusées à la Congrève. Il y a aujourd'hui un chef artificier par régiment d'artillerie, et six artificiers par batterie. - Des l'an 1449, les Français employèrent les artifices dans la guerre. Dunois, dans cette année, se servit de fusées au siége de Pont-Audemer.

on lusees au seege de Pont-Audemer.

Artillaria. — Le mot artillerie post être pris dans deux acceptions post être pris dans deux acceptions construire toules les machines de guerre, de les conserver et d'en faire usage; ou bien il designe l'ensemble de ces machines, et les troupes charges de les faire mouvoir. Dans ces deux acceptions, le mot artillerie est plus ancien que l'usage des armes à feu dans nos armées. On trouve en effet, et de de l'entre de l'en

Nous ne traiterons icique destroupes de l'artillerie. Quant à l'art de construire les machines de guerre, et à ces machines elles-mêmes, on en trouvera l'histoire aux articles ARMES A FEU, CANONS, BOMBARDES, OBUSIERS; GRIBBAUVAL, PIOBERT, etc.... Avant Louis XI, Partilleria ne formati point un corps unique; elle exist partagée en plusieurs divisions commandées par des officiers que l'on nommait grands maîtres de l'artillerie, mais entre lesquesi in 'existai aucun hierarchie. Louis XI réunit toutres or vivisions sous l'autorited un seul chef, auquel il dourna le titre de maître gédopté ce règlement, jusqu'en 1515, on compte sept naîtres généraux de Partillerie.

En 1515, François IV rendit au mattre général de l'artillerie le titre de grand maître, et y ajouta celui de caprand maître, et y ajouta celui de caprand maître, et y ajouta celui de caprande général. Cette charge de deviat une des plus importantes du royaume. Elle donnait le commandement de toutres les troupes d'infanterie et l'aucrites sur tous les travaux militaires, trant pour les safegra que pour les marches et les campements. La grande maîtrise des arbalétriers toi alors réquires des arbalétriers et un toutre que le corpt des arbalétriers sub-sista, il fut soumis à l'autorité du che de l'artil elle, (Vox. Analatzirauss.)

De 1515 à 1599, on compte dix grands maitres de l'artillerie; le dernier est Sully, en faveur duquel Henri IV ériges la grande maîtrise en charge de la couronne. Sully esso son fils pour successeur, Après cedui-ci, la charge de grand maître passa successivement hut tilulaires, jusque lecessivement hut tilulaires, jusque lecesivement hut tilulaires, jusque leles attributions du grand maître futern tr'amies au ministère de la ucerre.

On mit alors à la tête du corps un lieutenant général, avec le titre de premier inspecteur général d'artille-te. Il y en eut trois jusque n'année 1780, où cette place fut aussi abolie. Recréée en l'an viti par un arrêté des consuls, elle subsista encore jusqu'en 1815, et fut occupée successivement, pendant cet intervalle, par six titu-

Avant qu'on eût en France un corps de troupre affecté à l'artillerie, les canons étaient servis par des maitres canonniers brevetés du grand maître. On en formait des compagnies à la guerre, et on les licenciait à la paix. Il y avait, pour commander esc eanonniers, un corps d'officiers subordonnés au grand mattre, et tenant de lui jeurs commissions; mais ils n'avaient point de grades correspondant à ceux des autres troupes. C'est du règne de Louis XIII que datent les preniers hrevets de colonels délivrés à des officiers d'artillerie.

In the control of the

C'est Charles VIII qui , le premier, confia aux Suisses la garde de l'artillerie. Ils avaient mérité cet honneur par leur helle conduite pendant la campagne de Naples. Au passage des Apennins, ils s'étaient eux-mêmes attelés aux canons, dans les endroits où les chevaux ne pouvaient les traîner. Lorsque, sous le règne de Louis XII, ils devinrent ennemis de la France, les lansquenets leur succédérent dans la garde de l'artillerie. Ceux-ci étaient en possession de ces fonctions à la bataille de Novarre, où ils laissérent l'ennemi s'emparer de nos canons, et à celle de Marignan, où il en eût été de même saus la valeur de Francois I°r qui se mit lui-même à leur tête, et leur imposa par son exemple. Les Suisses s'étant alors réconciliés avec la France, on leur rendit les canous, et ils les conservèrent jusqu'au règne de Louis XIV.

Ce prince, par une ordonnance de l'année 1668, réforma tous les canonniers qui étaient entretenus dans les places, et en leva six nouvelles compagnies. Mais c'est de l'année 1671

(\*) Histoire de la milice française, t. II, p. 522. que date seulement la Véritable orgainstituin du corps de Partileric de un effet alors que fut crée le premier régiment de exte arme. Ce régiment fut d'abord compose de quatre companies de cent hommes chacune; il prit le nom de fusillers du roi, parce que les soldats qui le composient furent les premiers à qui l'on donna des finals; le mousepré d'aut encre l'arme des fusiliers du roi fut aussi le premer au dit tuassi le prier au dit tuassi le prier au dit tuasse de la bionnette.

En 1672, il fut augmenté de vingtdeux compagnies, et divisé en deux bataillons de douze compagnies de fusiliers et d'une compagnie de grenadiers chacun. On y ajouta quatre nouveaux bataillons de quiuze compagnies en 1677. Il fut alors composé de six bataillons; mais le sixième bataillon fut réformé en 1679.

Avant la formation du régiment des fusiliers du roi, les travaux des arsenaux et des parcs d'artilleries fai-saient par des ouvriers libres que l'on payait à la journée. Quelques chefs d'ateliers seulement étalent entretenus dans les armées en temps de guerre, et diriceaient les travaux.

Il n'y avait alors en France que deux compagnies de bombardiers, qui ne faisaient point partie du régiment des fusiliers du roi; Louis XIV en créa dix en 1684, et en forma un régiment qui en tommé Royal des bombardiers. Ce régiment fut augmente de deux compagnies en 1686.

Six nouvelles compagnies de canonniers furent formées en 1689, et réunies aux six qui existaient déjà. Ces
douze compagnies ne faisaient point
partie du regiment des fusiliers, mais
on les regardait comme étant détachérs de ce corps, d'où elles tiraient
d'ailleurs tous leurs officiers. En 1691,
on rétablit le sixième bataillon du regiment des fusiliers. Le corps de l'artileric français e élevait alors à six mille
quatre cent quatre-vingts hommes.

Louis XIV changea, en 1693, le nom du régiment des fusiliers, et lui donna celui de Royal-Artillerie. En 1695, on y incorpora les douze compagnies détachées de canonniers. Le régiment des bombardiers fut augmente d'un second bataillon en 1705.

On avait levé, en 1702, une compagnie franche de canonniers gardescôtes de l'Océan. Cette compagnie était de deux cents hommes, et comptait six officiers.

On avait également créé quelques années auparavant, en 1679, une compagnie d'ouvriers mineurs. On en créa une seconde en 1695, et deux antres en 1705 et 1706. Ces quatre compagnies présentaient un effectif de trois cent quarante soldats et vingt-quatre

officiers.

Voici quelle était la composition du corps de l'artillerie, à la mort de Louis XIV:

1 grand maître. 60 lieutenants du grand maître, ayant le rang d'officiers généraux, bri-

gadiers ou colonels.

60 comulssaires provinciaux, avec
rang de lieutenants-colonels.

60 commissaires extraordinaires, avec rang de capitaines en premier.

80 officiers pointeurs, ayant rang de lieutenants. 2 régiments, Royal-Artillerie et

Royal-Bombardiers, dont les forces réunies s'élevaient à plus de six mille hommes. 1 compagnie de canonniers gardescôtes, de deux cent six hommes; et

4 compagnies d'ouvriers mineurs, s'élevant ensemble à trois ceut soixante-quatre hommes.

Le roi étaft colonel des régiments d'artillerie et des bombardiers; le grand maître en était colonel-lieut-nant; les commandants inmediats ne portaient que le titre de lieuteanst-colonel. Tous les officiers qui composient le corps de l'artillerie étaient, à la paix, réparits dans les places de guerre, à l'evception de quelques commissaires extraordia irare et officiers pointeurs, qui étaient employés dana les écoles d'artillerie.

Par une ordonnance du 5 février 1720. Louis XV fit incorporer dans le régiment Royal-Artillerie le regiment des bombardiers, les compagnies de mineurs, et celle des canonniers gardescôtes. Le régiment Royal-Artillerie fut alors composé de cinq bataillons de huit compagnies chaeun; chaque compagnie fut divisée en trois escouades : la 1'e comprenant vingt-quatre canonniers ou bombardiers ; la 2°, douze mineurs ou sapeurs, et douze apprentis; la 3°, douze ouvriers en fer ou en bois, et douze apprentis. Les cinq bataillons devinrent tout à fait indépendants les uns des autres; et il fut décidé que le lieutenant-colonel de chaque bataillon nurait le rang de lieutenant du grand maltre; les deux premiers capitaines, celui de commissaires provinciaux; les autres capitaines, celui de commissaires ordinaires; et les lieutenants, celui de commissaires extraordinaires. Dans chaque compagnie, il y avait deux cadets. Le nombre des bataillons

fut port à six en 1755. Une ordonnace du 5 mai 1758 abolit la denomination de régiment d'articlerée, et la remplaca par celle de taillons furrett convertis en un pareil mobre de brigades, de lui tents hommes chacune, et divisées en luit const hommes chacune, et divisées en luit const hommes chacune, et divisées en luit entre, at deux compagnies de anomers, et deux compagnies de lombartiers, et deux compagnies de lombartiers de la compagnie de lombartiers de la compagnie de lombartiers de la compagnie de la compag

Brigade de Mouv.

- d'Indivîllier.
  - de la Pelleterie.
     de Beausire.
- Loyauté.
   Villepatour.

Par une ordonnance du 5 novembre 1761, l'artillerie de la marine fut réunic au corpts roigné d'artillerie, et l'on 1761, l'artillerie de l'artillerie, et l'on neurs, qui avaient, éte séparés du corpse ni 1785, y rentérent, et furenplacés à la suite des brizades destinées us service de terre. En 1762, use aptième brigade fut crèée pour ce service, et l'une des trois brigades du service de de mer fut supprimée en 1764. Enfin, en 1765, les sept brigades fut converties en autant de régiments d'artillerie.

 Le 1" rég. prit le nom de la Fère.

 Le 2" — Metz.

 Le 3" — Strasbourg.

 Le 4" — Grenoble.

 Le 5" — Besançon.

 Le 6" — Toul.

L'ordonnance du 24 octobre 1784 reis un crops rogul de l'artillerie des colonies. Il fut composé d'un regiment de ving compagnie de canoniers bon-vires. En 1791, les régiments quitternt les nous qu'ils portaient depuis 1763, et ne furent plus designés que per leurs nunéros. La même année, par leurs nunéros. La même année, et les nous prements quitters qu'il prent de l'article de

Un décret du 18 floréal an 111 fixa la composition du corps de l'artillerie à huit régiments à pied ; huit régiments à cheval; douze compagnies d'ouvriers, et un corps de pontonniers, formant

huit compagnies.
Les consuls, par un arrêté du 13 nivõse an v111, organisèrent les charretiers d'artillerie en corps, sous le 
nom de bataillons du train d'artillerie. Le nombre des bataillons du train fut porté à huit par un arrêté du 16 thermidor an 1x. Voici quelle était lernidor an 1x. Voici quelle était un 18 vendieuire an x. 18 vendie

- 8 généraux de division, dont un pre-
- mier inspecteur. 12 généraux de brigade, dont six inspecteurs généraux et six com-
- mandants d'école. 33 chefs de brigade directeurs.
- 87 chefs de bataillon sous-directeurs.
  8 régiments à pied.
- 6 regiments à cheval. 2 hataillons de pontonniers.
- 8 bataillous du train. 15 compagnies d'ouvriers.
- 13 compagnies de canonniers vétérans.

130 compagnies de canonniers gardescôtes.

399 employés pour le service du materiel.

Les compagnies de mineurs avaient été séparées, en l'an II, du corps de l'artillerie, pour faire partie de celui du génie. Par l'organisation du 18 vendémiaire, et par quelques changements qu'on y fit dans le courant de l'an x, la force totale du corps fut portée (officiers de tous grades et employés compris) à vingt-huit mille huit cent trentehuit hommes pour le pied de paix, et a vingt-neuf mille cent quatre-vingtdix-sept pour le pied de guerre.

Un arrête du 10 floreal an XI rétablit la denomination de colonel, qui, en 1793, avait été remplacée par celle de chef de brigade. Le même arrêté réduisit le nombre des chefs de bataillon à cing par régiment d'artillerie à pied, et recréa le grade de major, tant dans les régiments à pied que dans les régiments à cheval.

La force des corps de l'artillerie était, au mois de vendémiaire an x111, de quarante-trois mille quatre cents hommes pour le pied de paix, et de cinquante-deux mille sept cent trenteneuf pour le picd de guerre, savoir, pour le pied de paix :

État-major, y compris les officiers

généraux, 110; Artillerie a pied, 12,712; Artillerie à cheval, 2,632; Artillerie de la garde des consuls, 216:

Pontonniers, 1,092; Ouvriers, 1,005; Ouvriers de la garde, 19;

Canonniers vétérans, 1,386; Armuriers, 99; Écoles d'application, 91; Examinateurs des éleves, 1;

Écoles des régiments, 33; Employes, 398; Employés de la garde, 9: Train d'artillerie, 7,646; Train d'artillerie de la garde, 461:

Canonniers gardes côtes, 12,100; Cononniers sédentaires, 3,388. Pour le pied de guerre : État-major, y compris les officiers

généraux, 110;

Artillerie à pied , 17,840; Artillerie à cheval, 3,784; Artillerie de la garde, 216;

Pontonniers, 1,620; Ouvriers, 1,500; Ouvriers de la garde, 19;

Canonniers veterans, 1,386: Armuriers, 99;

Ecoles d'application, 91; Examinateur des élèves, 1: Écoles des régiments, 33:

Employés, 398; Employés de la garde, 9;

Train d'artillerie, 9,684; Train d'artillerie de la garde, 461; Canonniers gardes côtes, 12,100; Canonniers sedentaires, 3,388.

Depuls l'époque de cette organisation jusqu'en 1814, les guerres continuelles rendirent nécessaires de grandes augmentations dans le corps de l'artillerie. On élargit les cadres, mais l'organisation elle-même ne fut pas seusiblement altérée, si ce n'est en ce qui concerne la garde impériale. Lors de la formation de ce corps, l'artillerie qui en faisait partie fut composée ainsi qu'il suit.

Artillerie de la garde impériale : Etat-major, 66 hommes; Artillerie à cheval, 624;

Artillerie à pied (vieille garde), 744; Ouvriers pontonniers (vieille garde),

154; Vetérans, 62;

Artillerie à pied (jeune garde) , 1,960 ; État-major du train, y compris les employés, 103; Troupes du train, 3,950.

D'après ces changements, et les augmentations qui avaient été faites depuis l'an XIII dans les différents corps, la force de l'artillerie se trouvait, au 30 mars 1814, de cent trois mille trois cent trente-six hommes, sur le pied de guerre.

Lors de l'organisation de l'armée sur le pied de paix, à la première restauration , l'artillerie fut réduite à huit régiments à pied, quatre régiments à cheval, un bataillon de pontonniers, douze compagnies d'ouvriers, huit escadrons du train et dix compagnies de canonniers vétérans. A la seconde restauration, en 1815, il fut décidé que les regiments ne seraient plus désignés par leurs numéros, mais par des noms particuliers à chacun d'eux. Ces noms étaient:

Toutefois, en 1820, quand une ordonnance du roi supprima les légions départementales, les noms des régimés, et ces corps ne furent plus désignés depuis que par leurs numéros. L'organisation de 1815 sulvisita jus-

gu'en 1829, à peude modifications pries; à cette épague, l'ordonnance du 5 août donus une nouvelle formation au corps de l'artillerie, et supprima les régiments a cheval. Ces corps furent réunis aux régiments d'artillerie à pied, dont le nombre fut porté à dix, et qui furent composés chaenn de trois batteries à cheval, treize batteries à pied et un dépôt.

Pour l'organisation actuelle du corps de l'artillerie, voyez à l'article ARMÉ la partie concernant cette arme, dans le tableau général des différentes espèces de troupes qui composent actuellement l'armée française.

On a vu, dans la notice qui précède, que les forces de l'artillerie ent angmenté chez nous par une progression rapide et non interrompue. Il en a été de même chez les autres nations de l'Europe. Cette arme, en effet, qui, dans l'origine, était considérée comme simple auxiliaire, est maintenant une partie intégrante et nécessure des armées. Si un général, avec de l'infanterie et de la cavalerie seulement, attaquait une armée où il y aurait de l'artillerie, cette armée fût-elle moitié moindre que la sienne, il serait infailliblement vaincu. Il faut dans toute armée de l'infanterie, de la cavalerie et

de l'artillerie dans une juste proportion. Suivant les meilleurs tacticiens, cette proportion doit être de quatre pièces par mille hommes, ce qui fait en hommes le huitieme de l'armée pour le personnel de l'artillerie. Cette proportion a souvent été dépassée sous l'empire : nous avons vu que les cadres de l'artillerie, en 1814, comprenaient plus de cent mille hommes. La citation suivante, que nous empruntons pux Opinions de Napoléon, expliquera eette extension donnée alors à l'artillerie française. « L'empereur disait que l'artillerie faisait aufourd'hui la véritable destinée des armees et des peuples; qu'on se battait à coups de canon comme a coups de poing, et qu'en bataille comme a un siege, l'art consistait à présent à faire converger un grand nombre de feux sur un même point; que la mêlée une fois établie, celui qui avait l'adresse de faire arriver subitement et à l'insu de l'ennemi, sur un de ses points, une masse inopinée d'artillerie, était sur de l'emporter. Voilà quel avait été, disait-il, son grand secret et sa grande tactique..... Nous avons vu, ajoutait-il, des occasions où l'ennemi aurait gagné la bataille : il occupait avec une batterie de cinquante à soixante bonches à feu une belle position; on l'aurait en vain attaqué avec quatre mille chevaux et linit mille hommes d'infanterie de plus; il fallut une batterie d'égale force, sous la protection de laquelle les colonnes d'attaque s'avancerent et se deployérent. Prétendre courir sur les pièces, les enlever à l'arme blanche, ou faire tuer des canonniers par des tirailleurs, sont des idées chimériques : cela peut arriver quelquefois; et n'avons-nous pas des exemples de places fortes prises d'un coup de main! Dans les premières eampagnes de la guerre de la révolution, ce que la France a toujours eu de mei leur, c'est l'artillerie. Je ne sache pas un seni exemple de eette guerre où vingt pièces de canon, convenablement placees en batterie, aient jamais été enlevées à la baïonnette. A l'affaire de Valmy, à la bataille de Jemmapes, à celle de Nordlingen, à celle de Fleurus, nous avions une artillerie supérieure à celle de l'ennemi, quoique souvent nous n'eussions que deux pièces pour mille hommes; mais c'est que nos armées étaient tres-nombreuses. »

ARTILLERIE (grands maîtres de l'). Des le quatorzième siècle, il y eut en France des officiers supérieurs établis pour la garde de l'artillerie du rovaume, mais ce n'est qu'en 1601 que la charge de grand maître de l'artillerie a été érigée en office de la couronne.

D'Expilly a donné la liste de ces officiers supérieurs et grands maîtres jusqu'à Louis-Charles de Bourbon, Nous la lui empruntons en la complétaut jusqu'à nos jours.

1. Jean du Lyon, établi, en 1344, garde de l'artillerie du Louvre, est qualifie sou uvetain mai tre de l'artiflerie du roi depuis l'àques 1358 jusqu'en.... 2. Milet du Lyon, maître général et visiteur

de l'artillerie la 1er novembre 1378, resigne le 22 février.... 3. Jean de Soisi, du 32 février 1397, meurt

qu'ru. Mathieu de Benovais, retabli le 12 junvier 1413, resigne eu...... 1415

6. Jean Gaude, eserce peu de temps. 7. Nicolas de Manteville, du 4 mai 1415 

de Bourgugee, général, maître as visiteur des artilleries de France, du 7 octobre 1418 jusqu'en septembre...... 1430 9. Philibert de Molasa, commis le 15 sep-

tembre 1420; ponrvu par la roi d'Angleterre, le 7 décembre.....

10. Pierre Bessoneau , institué en octobre 1420 par le dauphin Charles, se démet. 1444 11. Gaspard Bureau, du 19 décembre 1444, mrurt vers l'un .... 12. Helion le Groing , exerce peu de temps.

13. Gubert Cadiet, en 1470, meurt en jauv. 1473 i . Guillaume Bournel , seigneur de Laesbercourt, général maître visiteur, et gouverneur de toute l'artillerie de France, 

du 7 decembre 1477, meurt le 19 sep-16. Jean Rieged de Genoilhar, dit Galint, chevalier sienr de Brussae, du 5 decembre 1479, mourt is 16 mars ..... 1493

7. Gui, dit Gamot de Lauzière, du 21 sout 14u3, meurt en. . Jean de la Grange, sieur de Viel-Châtel, fit la fonction de maître de l'arnillerie à la journe de Fornoue, le 6 juillet 1405 , où il finit glorieusement ses jours

Jacques de Silly, sieur de Longrai, exerça

l'office de maître de l'artillerie su siège de Capaue en 1501. 18. Paul de Busseraile, sieur de Cepy, Mila-

nais, du 3 juis 1504, tué au slege de Ravenne, le 16 avril tg. Jacques da Genoribre, dit Galiot, du 1510

16 mii 1513, meuet en..... Autome de la Fayette, sieur de Pontgihout, institué muitre de l'artillerie de

la les ments, s'en démet es 1515. Jean de Pomercuil auccède à Antoine de la Fayette, le 17 octobre 1516, et il

est tur en 1524 so. Jene, sieur de Taix, en 1546, destitué en 1547 11. Charles de Cossé, comte de Brissae, de 11 avril 1547, eres marcelal de France

en 1550, meurt en... sa. Jean d'Estrées, sieur de Cœuvres, du 9 juillet 1550 jusqu'ee..... 1567

a3. Jean Babou, sieur de la Bourdaisière, en 1567, mourat le 11 octobre..... Armand de Goutaut de Bron, du 6 no-rembre 1369, marechal de France en

1577, se demet ea . . . 15. Philibert, nieur de la Gulebe, du 6 juillet 1578, se retire en 1596 et meurt en. .

26. François d'Espinal, nieur de Saint-Luc, du 5 septembre 1596, tue le 8 septemb. 1597 27. Antoine d'Estrées, en 1597, donne sa

28. Masimilien de Béthune,marquiz de Rosny, du 13 novembre 1500. C'est es sa faveur que la rharge de grand maitre de l'artillerie l'at érigée en office de la cou-

rosne enjanvier 16as. Il fut depuis duc et pair et marechal de France; se demit sg. Masimilien II de Bethune, marquis de Rossy, du 30 syril 1618, meurt le

zer septembre..... Heari de Schomberg, cointe de Nantenil, exerce par commission, en..... 1621 et 1622 Antnice Buse, morquis d'Effat, exerce de

30. Charlet de la Porte de la Meilleraye, depuis marrebal de France, pourru en 1634 31. Armand-Charles de la Parte, duc de Ma-

zoris , pourvu du vivant de ann père, a'en desert co. . . . 32. Henri de Da llon, due du Lude, depuis 

maréchal de France, pourru en septembre 1685, mourt le 30 août. 34. Louis-Augustede Bourbon, due du Maine,

du 10 septembre 1694, meurt le 14 mai 1736 35. Louis-Charles de Bourbon, comte d'Eu, reçu en survivance en 1710, exerce depuis le 14 mai 1736, meurt vers.... 1762

Depuis cette époque, les grands maîtres de l'artillerie sont remplacés par des inspecteurs généraux; parmi eux, on distingue M. de Gribeauval (voyez ce mot). En 1800, Napoléon établit une charge de premier inspecteur géneral d'artillerie, placé sous l'autorité du ministre de la guerre, mais qui, par le fait, représentait

assez bien eelle des grands maîtres; cet insperteur avait la direction du personnel et du matériel de l'artillerie. 1800. Le général Songis, meurt en...... 1811

1811. Le general Lariboissière..... 1811 Cette charge fut supprimée par ordonnance du 20 juillet 1815, et fut remplacée par une institution nouvelle, celle du comité d'artillerie, dont le président actuel est le lieutenant

général conite d'Anthouard. ARTOIS, province de France bornée au nord par la Flandre; à l'est, par le Hainaut et la Flandre; à l'ouest, par le Pas-de-Calais, et au sud, par la Picardie. Dans l'antiquité, l'Artois était habité par les Atrébates, et, sous la domination romaine, la cité des Atrébates fit partie de la deuxième Belgique. L'Artois fut une des premières contrées qui tombérent au pouvoir des Francs au commencement du cinquième siècle. On trouvera l'histoire de cette province à la page 100 des ANNALES.

Le traite des Pyrénées (1659) l'a réunie à la France. Depuis cette époque, l'Artois conserva ses libertes particulières, et notamment les états provinciaux pour la levéc des impôts. Les députés du clergé se composaient des évêques d'Arras, de Saint-Omer, d'un grand nombre d'abbés, de deux députés de chaque chapitre, excepté celui d'Arras, qui en avait trois sans compter le prévôt. La noblesse avait environ soixante et dix deputés. Le tiers état était représenté par les cent treize échevins d'Arras, les magistrats et députés de Saint-Omer, Aire, Béthune, Lens, Bapaume, Hesdin, Saint-Pol, Perne et Lillers. La province de l'Artois était divisée en treize contrées : le gouvernement d'Arras, l'advocatie de Béthune, le cointé de Saint-Pol. les régales de Thérouanne et les bailliages d'Aire, Saint-Omer, Hesdin, Lillers, Lens, Bapanme, Avennes et Aubigny. On trouve aussi indiquée une division de l'Artois en Artois cédé et réservé. Cette distinction a existé à la France et à l'Espagne. Elle a cessé endant que cette province appartenait depuis l'époque où la France posséda l'Artois en entier. L'Artois forme aujourd' hui le département du Pas-de-Calais (voir ce mot).

ARTOIS (comtes d'). Vovez les Ax-NALES et les articles ROBERT et CHAR-TES X

ARTS. VOYCZ BEAUX-ARTS.

ARVERNES (Arverni), peuple célèbre et l'un des plus puissants de la Gaule celtique, et ensuite de la première Aquitaine. Ils occupaient le terrain dont on a formé depuis le diocèse de Clermont et celui de Saint-Flour; on sait que celui-ci est un démembrement du premier. Si l'on en croit Strabon, les Arverniavaient étendu leur domination iusqu'au territoire de Marseille et jusqu'aux Pyrénées; jusqu'à l'Océan et jusqu'au Rhin. Leur trop grande puissance leur suscita des jaloux. Les Æduens ne se sentant pas assez forts pour se soutenir dans l'état florissant et d'indépendance où ils étaient parvenus, et fatigués d'ailleurs par les Hélyetiens qui avaient voulu traverser leur pays malgré eux, appelerent à leur secours les Romains, et firent alliance avec ces ctrangers. Alors la jalousie augmenta de part et d'autre. César profita des circonstances. Les Æduens, qui s'étaient d'abord alliés aux Romains, les abandonnent et s'unissent aux Arvernes et aux autres nations gauloises qui faisaient les plus grands efforts pour soutenir leur liberté. Mais cette confédération se forma trop tard. César avait deja fait de grands progrès dans les Gaules; et il n'est pas douteux que son armée, ainsi que cela arriva toujours aux conquérants, ne s'y soit recrutée d'un grand nombre de Gaulois. les uns mécontents, et les autres simples aventuriers. Après divers succès. les Gaulois, commandes par Vereingetorix, chef des Arvernes, furent obliges de se renfermer dans Alisia. Cesar affama la place, et l'obligea de capituler. La garnison envoya des députés au vainqueur. Celui-ci ordonne qu'on lui livre les chefs et les armes. Vercingétorix comprend que la Gaule est perdue, et voulant lui sauver de nouveaux malheurs, il se livre lui-même aux Romains comme l'auteur de la guerre.

Il est conduit prisonnier à Rome pour

omer le triomphedu vainqueur. Quelque temps après, le pays des Arvernes est subjugué, ainsi que le resfe des Gaules.

Gergovia était la capitale des Arvernes. Les rois des Arvernes étaient électifs. Après leur soumission à l'empire romain, les Arverni restèrent puissants, et ne se dirent jamais les sujets, mais les frères du peuple ro-

main.

Arvernique ausi Latio se dicere fratres. Lucain, 1, 427.

ARVIEUX (Laurent d'), naquit à Marseille le 21 juin 1635, d'une famille noble et ancienne, originaire de Toscane, Son éducation fut très-soignée. S'étant rendu à Levde, où son oncle a vait été nommé consul, en 1653, d'Arvieux y apprit toutes les langues orientales. La connaissance de ces langues lui facilita celle de l'histoire ancienne et moderne, des inœurs, des coutumes, de la politique des nations du Levant. Louis XIV, instruit des talents de d'Arvieux, l'envoya à Tunis pour y conclure un traité. On eut lieu d'être satisfait de sa négociation. Il la fit tourner tout à l'avantage de la France. et de plus, il procura la liberté à trois cent quatre-vingts esclaves français. Il fut aussi, à Constantinople, chargé d'une mission fort difficile, car il s'agissait de traiter avec le grand vizir Achined Kupral, politique fin et habile. En 1673, il fut recu chevalier de l'ordre de Saint-Lazare, et le roi lui donna la mêine année une pension de mille livres. Nommé consul à Alger, il s'y comporta si bien, qu'en partant, le divan lui accorda la liberté de deux cent quarante esclaves français. Colbert, qui honorait d'Arvieux d'une bienveillance toute particulière, le sit nommer au consulat d'Alep, où il resta six ans. Il ne travailla pas seulement pendant ce temps à faire fleurir le conimerce et à honorer le nom francais, il prêta anssi une attention particulière à tout ce qui pouvait concerner la religion. Constamment, lcs missionnaires l'eurent pour appui et pour protecteur. Le pape Innocent XI,

informé de sa conduite, lui offrit l'évéché de Babyione, qu'il accepta pour M. Piton, carne déclaussé dont la nomination fuit confirmée par plusieurs bulles. En 1686, d'Arvieux revintseñter à Marseille, où il se maria. Dans les derniers années de sa vie, il ne s'occupa plus que de l'étude de l'Ecriture sointe. Il mourut le 30 octobre 1702, agé de soixante-sept ans. On lui doit plusieurs mémoires sur l'histoire moderne et sur les affaires du Levant.

ARZELIERES, bourg et seigneurie de Champagne (département de la Marne), à deux kilomètres sud-sudouest de Vitry-le-Français. De cette baronnie, une des plus anciennes de la Champagne, relevaient encore trentesix fiefs avant 1789.

ASCARIC, Gaulois, vivait au commencement du quatrième siècle. Le joug romain lui paraissant odieux à supporter, il résolut d'en affranchir sa patrie. Profitant de l'absence de Constance Chlore, il se joignit à Radegaise. Mais Constantin les délit, en en 307, et se vengea d'eux en les faisant dévorer par des dogues.

ASFELD (Claude - François Bidal, marquis d'), né le 2 juillet 1667, marechal de France; commença à s'illustrer dans la guerre de la succession d'Espagne. En 1707, il contribua au gain de la bataille d'Almanza; après cette victoire, il réduisit le royaume de Valence. En 1713, on l'envoya assiéger Landau; puis, en 1714, il revint en Espagne prendre Barcelone et sonmettre Maiorque. En 1718, il fut nommé directeur des fortifications ; en 1733 et en 1734, il commanda l'armée d'Italie; et, en 1735, il obtint le bâton de maréchal. Cette même année il s'empara de Philipsbourg, après quarante-quatre jours de tranchée ouverte. Le maréchal d'Asfeld mournt le 7 mars 1743, âgé de soixante et seize ans. Asfeld a été à bon droit regardé comme un digne successeur de Vauban dans l'art de la poliorcétique.

ASIE FRANÇAISE. — L'influence française en Asie remonte aux croisades. Les Français prirent une part tellement considérable à ces expéditions: leur valeur fit une telle impression sur les Orientaux : on les regarda comme tellement supérieurs aux autres Europeens, que depuis lors tout Europeen devint un Franc pour les musulmans. Les divers seigneurs français, qui prirent part aux croisades, devinrent les fondateurs de plusieurs États en Asie Mineure et en Syrie (voir CROISADES, et JERUSALEM [rovaume de] ). Du onzième au treizième siècle, la puissance des Francs résista aux attaques des musulmans; mais, après la mort de saint Louis, elle ne fit plus que décliner, jusqu'a la fin du treizième siecle, époque où elle fut détruite. Cependant les altiances avec les Mongols (voir ce mot), et les relations commerciales qui ne faisaient qu'augmenter chaque jour, nous avaient conservé cette supériorité sur les autres peuples de l'Occident. Cependant, au dix septième siecle, lorsque la France créa son système colonial, elle ne put établir en Asie une puissance coloniale redoutable.

Le cardinal de Richelieu avait fait de grands efforts pour assurer à la France une part dans le commerce des Indes orientales, mais sans succès. Sous le ministère de Colhert, la France reprit ses projets d'établissement dans les Indes orientales. Ce grand ministre créa une compagnie en 1664, lui donna un privilége de guinze ans, la propriété exclusive des conquetes qu'elle pourrait faire, et un secours de guinze millions. La compagnie, après avoir fondé quelques établissements à Madagascar, créa un comptoir à Surate en 1675, et, en 1679, Pondichéry, acquis par elle, devint le centre de ses opérations. Elle s'établit encore à Chandernagor et dans plusieurs autres comptoirs. Mais son développement fut entravé par les mesures du gouvernement, surtout après la mort de Coibert.

Nous trouvons dans Heeren (\*) cette phrase qui explique et nos revers et le succès des colonies anglaises: « Le succès des colonies anglaises dépendait de la volonté nationale

(\*) Manuel d'histoire moderne, p. 178.

beaucoup plus que des caprices du gouvernement, et fut, par cousequent, bien mieux assuré. » En effet legouvernement anglais subissait l'influence de la volonté nationale, tandis qu'en France le pouvoir était absolu. Tant que le pouvoir fut entre les mains de Colbert, la grandeur de ses vues compensait les vices d'un pareil mode de gouvernement; mais, lorsque le gouvernement échut, sous la régence et sous Louis XV, à l'infâme Dubors, puis au faible Fleury et aux maîtresses rovales, la politique étant dirigée par les caprices et les viles passions de tous ces gouvernants incapables, les colonies des Indes, loin de se développer, tombérent en décadence. Dupleix avait essayé de suppléer, par des conquêtes territoriales, à l'insuffisance du commerce français dans les Indes : Labourdonnais avait pris Madras (1746); mais cette conquête fut honteusement cédée à l'Angleterre par le traité d'Aixla-Chapelle; et, en 1763, on consentit à démolir les fortifications de Pondichéry, à n'y plus avoir qu'un canon et une garnison de cinquante cipayes! Sous le règne de Louis XVI, les colonies des Indes furent moins protégées que les colonies d'Amérique, par suite des relations politiques qui s'etaient établies entre la France et cette partie du monde. Pendant la révolution, la France tout entière, à sa lutte contre l'Europe, ne put songer à reprendre en Asie l'ascendant auquel elle avait droit de prétendre. Mais après ses premiers succès en Italie, Bonaparte comprit toute l'importance du commerce des Indes, et résolut de porter un coup terrible à la puissance de l'Angleterre, en attaquant le centre de son commerce. L'alliance avec Tippo - Saib, l'implacable ennemi des Anglais, avait pour but de les chasser de l'Inde, et l'expédition d'Égypte, d'ouvrir à la France la route la plus naturelle pour le cnmmerce des Indes; la conquête de l'Egypte et de la Syrie devait la rendre maîtresse de la Méditerranée (voir ce mot), de la mer Rouge, et rattacher ainsi ses conquêtes dans les Indes et le

commerce de ce pays à la France ellemême. En 1797, Tippo-Saibenvoya une ambassade en France, et s'entoura de Français. Les Anglais effrayés lul déclarerent la guerre, et, en 1799, le sultan mourait vaincu à Seringapatam, qui tomba an pouvoir des Auglais. Libres dans les Indes, les Anglais purent diriger toutes lears forces contre l'armee expéditionnaire d'Égypte. On sait les funestes résultats de cette campagne (voyez ÉGYPTE); tous les grands projets de Bonaparte sur l'Orient furent renversés, et la route la plus importante pour le commerce du monde fut pour

lougtemps fermée à la France. En 1815, nos colonies dans les Indes nons furent en partie rendues; mais leur importance est presque nulle. Cependant, malgré les fautes des gouvernements qui se sont sucrédé depuis lors, malgré nos tristes revers, notre nom est toujours puissant en Asie; les glorieux faits d'armes qui ont signale l'expedition d'Égypte, le bruit des exploits de Napoleon, ont achevé de convaincre les Orientaux que nous sommes le plus grand peuple de l'Europe. Lorsque le roi de Lahore a régénéré ses États, il a eu recours à des officiers français (voyez ALLARD); en 1839, le roi de Perse s'est adresse à la France pour avoir des ofliciers; le roi d'Annain a fait bâtir ses citadelles par des Français; et tout récemment encore, de pauvres Persans, accablés d'impôts par la Russie et la Perse, sont venus chez nous implorer notre pitié, et nous demander l'argent nécessaire pour payer leurs tributs, et retirer de l'esclavage leurs familles, auxquelles leurs oppresseurs avaient enleve leur dernier bien , la liberté. (Voyez INDES , et les divers États de l'Asie.)

AsiLE (champ d'). - En 1819, des vétérans de nos armiees voulurent établir une colonie au Texas, vers les frontieres de l'Amérique espagnole, mais ils en furent expulses par des forces supérieures. On y trouvait réunis les debris des cinquante armées qui, pendant trente aus, firent trembler l'Europe.

ASILE (\*) (droit d' ). - Le droit d'asile, droit sacré des peuples primitils, se retrouve aux premiers âges de tontes les nations; il se posa an sein même des cites, en face du droit commun. C'est, dans l'ordre judiciaire, comme l'a fort bien dit M. Wallon, la question de la grâce et de la loi. Aussi n'est-il pas sans intérêt de connaître les différentes solutions qu'elle recut aux diverses époques de l'histoire, de la nôtre surtout. Il y a entre l'existence de ce droit et l'état social d'un pays une corrélation intime et nécessaire. Dans les pays où la loi religieuse est en même temps la loi civile, on ne reconnaît pas d'asile contre le droit. De même, dans les pays où la loi civile est forte et respectée, comme à Rome, le droit d'asile ne peut être qu'une exception fort rare. Mais on conçoit que là où le droit commun ne trouve pas de sauction humaine, où la loi est impuissante contre les violences de toutes sortes, le droit d'aslle, droit de grâce et d'exception, doive s'établir en face de la loi, et niême la dominer, surtout lorsqu'il oppose à la force matérielle la force morale qu'il tire d'une religion, respectée encore quand la loi ne l'est plus. C'est ce qui arriva au moyen âge. On conçoit encore que ce droit ait été plus ou moins puissant suivant que le ponvoir religieux avait plus ou moins de force, en sorte que les principes admis sans contestation dans un temps aient été abandonnés dans un autre, pour être remis plus tard en vigueur, et disparaître enfin, non toutefois sans disputer le terrain, devant la puissance temporelle, désormais assez forte pour accorder à la loi une sanction esticace

Les législations anciennes ouvraient des asiles à l'accusé qui n'osait comparaître en justice, a l'esclave qui crai-

(\*) Voir une savante thèse de M. Henri Wallon sur le droit d'asile; deux articles de M. Teulet, Revue de Paris, 1834; le curieux chapitre des Antiquités de Sauval sur les asiles de Paris; et M. Michelet, Origines du droit, p. 324.

gnait la vengeance de son maître, au débiteur insolvable. L'asile, c'était le temple, et quelquefois l'enceinte sacrée de la ville. Nous n'avons pas à nous occuper des asiles dans l'antiquité; nous constatons seulement leur existence. afin de montrer que le christianisme ne fit que conserver dans ses églises le droit d'asile qu'il trouvait établi dans les temples du paganisme. Mais ce droit sous la nouvelle religion devait prendre un tout autre caractère. Dans l'antiquité, il était circonscrit dans l'enceinte même du lieu sacré; dès que le fugitif parvenait à en toucher le seuil, il était à l'abri de toute poursuite pendant le temps qu'il pouvait demeurer près des autels; mais, dès qu'il était contraint de les abandonner, il avait aussitôt à rendre compte de son crime ; c'était le seul respect porté à la divinité dans son temple qui arrêtait le bras de la justice. Aussi la sainteté des asiles, reconnue généralement en droit, était dans le fait souvent violée, du moins indirectement. On n'arrachait pas de son asile le coupable réfugié auprès des autels, mais on employait toutes sortes de subterfuges pour l'en faire sortir; ou bien on murait le temple, et on le faisait ainsi mourir de faim. Au reste, ce n'est pas cette violation indirecte des asiles dans l'antiquité qui les distingue des asiles modernes, car nous verrons ceux-ci tout aussi souvent violes et directement et indirectement. Ce qui les distingue, c'est que l'asile chrétien n'est plus réduit comme l'asile paien aux murs du temple, à la pierre de l'autel ; le prêtre lui-même devient un asile tout autant que l'autel, et un asile qui, quelquefois, s'élance vers le coupable qui n'a pu atteindre le lieu de refuge. A cette époque, en effet, l'autel avait besoin de la protection de ses prétres. Les églises étaient peu respectées, si leur muette interce-sion n'avait pas un de ces éloquents interprètes qui s'appelaient Augustin, Ambroise ou Gregoire. On courait à l'église, on demandait l'évêque, on se letait à ses pieds : « Seigneur, je suis « froissé; seigneur, on me traîne en pri« sou (\*); » et l'évêque s'empressait d'intervenir. Il prenait sous sa protection immédiate celui qui avait cheché refuge dans la maison de Dieu. Des stipulations intervenaient entre le prêtre, protecteur des réfugiés, et le ministre du prince, demandant l'exécution des lois.

cution des lois. Il faut reconnaître aussi à l'asile chrétien un caractère beaucoup plus moral. Il ne soustrayait pas le debiteur à sa dette, le criminel à sa peine; il ne combattait pas le droit, mais la violence du châtiment. . Le châtiment comme la grâce, dit saint Augustin, n'a qu'un but, corriger la vie des hommes, » Tel fut le principe que l'Église chrétienne voulut introduire dans le droit commun. Elle pardonnait, mais aux deux conditions de la pénitence, satisfaction pour le passé, amendement pour l'avenir. Elle ne demandait pour le coupable d'autre grâce que celle de la mutilation et de la mort. « Ou'il satisfasse, qu'il ait paix de la vie et des membres, et soit rendu à la justice. » Ces conditions conciliaient parfaitement le droit et la grâce; mais elle ne put les faire accepter à la violence des temps et à la dureté du droit romain, si hostile à tout ce qui cherchait à échapper à ses règles. Ne pouvant faire entrer ce principe dans le droit commun, elle fut obligée de s'en tenir à ces défenses toutes locales qui prêtaient aux abus, et par là même provoquaient aux violations.

provoquaient aux violations.

dr. Jusqu'à Théodose, la trace de l'acque de l'acque de l'acque de l'acque de la cercipie dus des cemptes de violation.

La première loi qui le mentionne est une loi de répression (\*\*). Un concile d'Afrique densands le première, à l'occasion d'un e-clustante violation d'asile, and d'arbit, l'allomit se dust la demande en ordonant de respect-rels priviléges de l'Eglise. C'est que Rome, en adoptant le christianisme, s'abdiquait pas la grace à des prières, lis ne voulsient la grace à des prières, lis ne voulsient.

(\*) Saint Augustin, de Verls. apost. 18. (\*\*) Code Théod. 1, 34, de Episc. et Cler. pas faire un droit de la grâce. Ils octrovaient simplement aux évêques le droit d'intercéder, et encorc imposaient-ils des formes légales à leur intercession. Il est vrai qu'ils définissaient largement l'enceinte privilégiée, non-seulement l'église et le sauctuaire, mais tout l'enclos des églises, le terrain qui s'étendait des murs du temple à la clòture extérieure, et comprenait des bains, des jardins, des maisons, etc.; rien n'v manquait. Mais ils excluaient de l'asile le juif, l'homicide, le ravisseur, l'adultère, le débiteur du trésor, etc. Ainsi, en élargissant l'asile, ils restreignaient le nombre de ceux qui pouvaient s'v réfugier.

Mais dejà l'Église jartait a na autre monde plus docile à sa voix. Les barbares penetraient dans l'empire, dejà convertis. Au milieu de leur victoire, ils proclamaient asile la basilique des Soints Apôtres à Rome, et « ces vainqueurs fondaient en détruisant. « Ce refuge, dit Sozomène, empécha Rome de perir entièrement. Elle se repeupla de ceux ou vasit sauvés l'assil sauvés l'assil de ceux ou vasit sauvés l'assil sauvés l'assil sauvés l'assil.

La loi des Visigotlis conserve dejà de nombreuses traces de l'influence ecclésiastique. Une de leurs assemblées nationales, le concile de Tolcile, étend à trente pas autour des murailles l'asile qui peut recevoir les criminels, les debiteurs, les esclaves, non pour les soustraire au droit : ils seront livrés à la justice: mais la violence ne sera nas employée, a moins qu'ils ne se défendent par les armes. C'est le prêtre seul qui doit livrer le débiteur au créancier, l'esclave au maître, le meurtrier aux parents du mort. C'est lui aussi qui en les livrant fait les conditions. La peine de mort n'entre pas dans les expiations du meurtre; la vie sera laissée au meurtrier (\*).

L'influence religieuse n'était pas moins puissante sur les autres barbares. Une loi de Luitprand, roi des Lombards, condamnait, sans distinction, au widrigilt le maître qui arrachait son esclave des églises. La loi des Alamans, avant de rendre l'esclave réfugié, exigeait du maître un gage de pardon qu'elle stipulait. « Si un coupable, dit la loi des Bavarois, se réfugie à l'église, que personne n'ose l'en arracher par force, des qu'il en aura passé le seuil, jusqu'à ce qu'il interpelle le prêtre ou l'évêque. »

La loi salique est muette sur l'asile, mais l'Église prétait aux Francs l'organe de ses conciles, dont ils acceptaient les décrets. Le concile d'Orléans, convoqué par Clovis (511), ordonne que les réfugiés «ne seront point livres avant qu'un serment préte sur l'Evangile les ait garantis de la mort, de la mutilationet de toute peine semblable, de façon pourtant qu'ils conviennent avec la personne lesée d'une juste staifsaction.»

Si la satisfaction était repoussée par la personne lésée, ou le serment refusé, le prêtre, décharge de toute responsabilité, était comme engage à favoriser l'évasion du suppliant. En même temps, les conciles condamnaient tous les moyens d'eluder la loi, et la ruse qui attirait hors de l'asile, et ce respert de mauvaise foi qui faisait de l'eglies une prison.

Mais le serment ne coûtait guere à ces barbares, qui souvent bravaient toutes les excommunications de l'Église et pillaient ses domaines, lorsqu'elle tardait à rendre le suppliant. « Chasse l'apostat de ta basilique, disait le roi des Francs à Grégoire de Tours, ou ie brûle tout ton pays, . -« Il est impossible, répondait le saint évé-« que, de faire au temps des chrétiens « ce qu'on ne faisait pas au temps des « infideles. » Et le roi venait brûlant et ravageant le pays de Tours (\*). Et encore si l'Église n'avait eu à supporter que la violence des persécuteurs! Mais elle n'avait pas moins à souffrir de la violence des réfugiés. Ces hommes grossiers transportaient leurs orgies dans le sanetuaire, et souillaient même de sang l'autel où ils venaient chercher grace de la vie. Ébérulf serrait à la gorge et écrasait contre un banc un prêtre qui tardait à lui monter à boire.

<sup>(\*)</sup> Grégoire de Tours, v, 14, sqq.

Mais la violation de l'assis allatit bientid re ponir l'abus. Claudius, arrivant à Tours avec des instructions contre Eberuff, ne demandait qu'une closse : si la vengeance du saint atteignati modiatement les profianateurs de son asile. Le saint était bon; on pourrait de desarmer s'il donant du temps à la clearmer si l'action de l'action de

Mais le saint ne le défendit pas non plus quand il chercha dans la cellule de l'abbé un refuge contre les vengeurs d'Ebérulf. Il fut massacré avec tous ses compagnons, et leurs cadavres trainés hors des saints lieux

traînés hors des saints lieux. Ccs éclatantes violations d'asile appelcrent de nouveau l'attention des évêques. Le deuxième concile de Mâcon (585) disait : « Nous avons appris « que de faux chrétiens, oubliant leur « religion, arrachent les refugiés de « l'église. Quiconque, pressé par sa a faute ou cedant aux persecutions des « puissants, fuira dans le scin de sa « mère l'Église, nous voulons qu'il de-« meure ferme comme un roc sous les « yeux du prêtre, etc. » Nos lois ancieunes confirment les dispositions des conciles à cet égard. « Que nul, porte « un capitulaire de 595, que nul n'ait « l'audace d'arracber de l'église le voleur « ou le coupable, quel qu'il soit, qui s'y « serait réfugié. » En 630, Dagobert réitère la même defense; il veut que l'on s'adresse soit au prêtre, soit à l'évêgue. En effet, le cours de la justice n'etait pas entièrement suspendu, mais il fallait entrer en composition. « Il « n'y a point de crime si grand, porte le « capitulaire de 630, pour lequel il ne « doive être fait remise de la mort, par « crainte de Dieu et respect pour les « saints.» De la, il passa en principe que tous ceux qui feraient refiige à l'église ne seraient pas pour cela dispenses de comparaître en justice, mais qu'il leur serait donné dans leur lieu d'asile ajournement à comparaître aux plaids. avec assurance d'avoir dans tous les cas la vie et les membres saufs. Le même capitulaire condamne celui qui a violé l'asile « à payer à l'Église, à « titre de composition, quarante sous, « et au fise, pour amende, aussi quarante « sous, parce qu'il doit toujours être « rendu honneur à Dieu, respect aux « saints , et gloire à la sainte Église. » Mais les rois allaient bientôt recommencer la lutte contre l'influence religieuse. Déjà un capitulaire de Carloman, rendu vers 744, fait défense de donner aucune nourriture aux compables d'homicide ou d'autres crimes punis de la peine capitale, qui auraient fait refuge à l'eglise. Ainsi on se refusait encore la violation, mais par là on n'entendait que la violence; la ruse était permise et s'établissait en droit. L'emploi de la force aurait eu de graves inconvenients; mais on prenait toutes les précautions necessaires pour que le refugié ne put se maintenir dans l'asile où il se trouvait; on disposait des gardes pour faire le guet et empêcher toute communication du deliors.

le guet devint à peu près génerale, et le flut dumé mispose dans les chartes d'affranchissement comme service public. Des lettres potentes du mois de jim 1375, secondes aux habitants de faire le guet, en déclarat toutélois e que se il avenoit que aucuns mafaicas e que se il avenoit que aucuns marque en le destar le que en déclarat toutélois e que se il avenoit que aucun aucun

Dans la suite, cette coutume de faire

sentus a galicie bostefois qu'on o visa d'un parelle riquero que pour les erimes reserves, homicides et autres. Dans la plupart des cas, les réligies trouvaient encore à cette époque une existence assurée dans les sailes religieux; ils obtenaient ce qu'on appelait alors la paix de l'Égisie (pacem Ecclesie). Mais il est presumable qu'on ne persista pas l'ougrenpa à leur l'on ne persista pas l'ougrenpa à leur l'on vir bierrit i s'elabilir la coutune uni s'est longettemps conservé dans

certains pays, de leur donner à choisir entre la comparution en justice et l'exil volontaire (voycz le mot Fordurer).

Ce qu'il y a de certain, c'est que Contrelangue in-même, ce protecteur de l'Église, ne se contentail deja plus de réfuser la norriture aux refugiés. tous tes alentours de l'église, on il dans un capitulier de 779: « Si un homme coupoble d'un larcin ou d'un meurtre, ou de tout autre crime, fuit dans un église, que le courte soume l'abbé ou l'éveque de lui rendre le rérabbé ou l'éveque de lui rendre le récond; au troissieme, le comte avait cond; au troissieme, le comte avait

droit d'arracher de l'asile le coupable.

dont il répondait sur sa charge. Il ne faut pas s'étonner en effet que le roi cherchat à restreindre les effets de l'asile. En multipliant ainsi les restrictions de toutes sortes, la loi ne faisait que suivre en sens inverse le développement pris par le droit d'asile, qui multipliait aussi et élargissait comme à plaisir les lieux de refuge. En effet, on regardait genéralement comme asiles tous les édifices et tous les monuments consacrés à la religion et à son culte. En première ligne, se présentaient les églises. Nous avons vu que dejà les empereurs avaient compris dans le privilége tout le pourtour extérieur, ce qui, d'après une définition assez large, renouvelée même par Charlemagne, s'entendait « des portiques, parvis, jardins, bains ou autres lieux attenants à l'église. » Quand un cloître ne déterminait pas l'étenduc précise du privilége, des évêques marquaient par des croix les limites de cette terre de salut. On avait aussi adopté une mesure fixe, indépendante de tout signe : quarante pas pour les grandes égliscs, trente pour les plus petites. Quelquefois le droit d'asile ne se contentait pas de ces étroites limites, il prenait bien autrement ses aises. Dagobert, dit Sauval, voulut que, comme Saint-Denis lui avait servi d'asile, il en servit encore aux criminels de tous les pays aux envirous, iusqu'à Louvres-en-Parisis, Montmartre ct autres terres du voisinage. Dans l'église même, des places particulières leur étaient réservées, et près de l'autel était placé un siège de pierre que l'on nommait pierre de la paix, où le réfugié venait s'asseoir; à l'extérieur étaient scellés dans le mur des anneaux de fer, appelés anneaux de salut : le prisonnier qui parvenait à s'en saisir, en demandant la paix de Dieu et de l'Église, devenait inviolable. Quelquefois même, le simple anneau d'une porte d'église était une sauvegarde pour l'homme poursuivi (\*). Il y a pcu d'années que cet anneau de salut se vovait encore sur le mur d'une des églises de Paris, Saint-Jacques la Boucherie. « Jean le Coquelier, sous-diacre du diocèse de Sens, ayant été arrêté et battu par les bourgeois de la garde pendant qu'il tenait fortement l'anneau de la porte de la cathédrale, le parlement condamna les bourgeois en une amende envers le clergé et le roi (\*\*).» On ne s'en tint pas la; la croix fut un asile séparé de l'autel; une simple croix trouvée sur la route assurait au criminel grâce de la vie et des membres. Les tombeaux aussi devinrent un asile; enfin les maisons des évêques et des chanoines reçurent expressément le droit de refuge. Et quand on eut oublié l'origine de ce droit, on n'en reconnut plus d'autre cause que le caractère sacré de l'évêque. Lui-même fut alors un asile, et on vit les évêques d'Orléans, depuis saint Aignan, disait-on, en 453, jusqu'à Louis XV, cn 1753, exercer le privilége de délivrer tous les prisonniers detenus dans la ville le jour de leur entrée solennelle,

Ce n'est pas tout : à côté de l'asile religieux, il y avait l'asile séculier. Comme autrefois la table du roi barbare, l'hôtel du roi était un asile, et plus tard, on retrouve le même droit aux hôtels des princes du sang. Mais à cux seuis ne s'arrêtait pas le privilège. Un baron des plus petits aurait cru déroger, si

(\*) Voyez Dulaure, Histoire de Paris, t. II, p. 31.

(\*\*) Olim du parlem de Paris, 1304.

le château qui l'élevait au-dessus de la loi, n'eût pu soustraire les malfaiteurs à la justice bourgeoise de telle ville du voisinage; et quelquefois c'était moins qu'un château : une simple pierre longue de quatre pieds, large de deux, était un asile pour le débiteur sur la grande place de la commune de Péronne (\*). Les communes rendaient la pareille aux barons. La coutume de Toulouse et de Bourges portait que des qu'un serf entrerait dans ces villes, il serait libre. D'autres se faisaient reconnaître le droit de sauver leurs réfugiés, à l'exception des meurtriers et des larrons. D'autres, enfin, stipulaient une sorte de neutralité qui était encore un asile.

Comme on le voit, le droit d'asile s'était singulièrement disséminé. Ce n'était plus un appel de la justice des hommes à une juridiction suprême, c'était un appel au caprice féodal, à l'orgueil bourgeois. L'asile des églises n'avait guère moins d'abus. On oubliait trop souvent cette condition de l'asile tant de fois proclamée par les conciles : « Ou'il satisfasse, qu'il ait · paix de la vie et des membres, et soit « rendu à la justice. » Et par ces abus, le droit d'asile fournissait contre luimême des armes à la loi civile.

Il semble qu'au onzième et au douzième siècle, la voix de l'Église ait été plus fidèlement observée, en ce qui concerne les asiles. Il en est moins parlé dans les conciles comme dans l'histoire; seulement en 1150, Gratien coordonnant dans son décret les principaux monuments du droit canonique, réunissait sur la question de l'immunité ecclésiastique, plusieurs textes choisis de conciles, de décrétales ou de lois, qui établissaient le droit d'asile, mais avec son double caractère de grâce et de justice. Mais au treizième siècle, les violations d'asile recommencent à exciter partout l'attention des évêques. En Angleterre, on entourait de gardes, on faisait mourir de faim ceux qui refusaient de sortir de l'église; ceux qui acceptaient l'exil

(\*) Michelet, Origine du droit, p. 245.

ne trouvaient que piéges sur les voies publiques. Le droit d'asile perdait de plus en plus de sa considération; et même en matière civile, pour la moindre dette, on violait la sainteté de l'église. Celle-ci, de son côté, se défendait vivement, et ne se faisait pas faute de décrets, d'interdits et d'excommunications. L'Espagne aussi voyait se renouveler tous resantiques movens d'annuler le droit d'asile : chasser le suppliant par le feu, par la faim, ou, au con-traire, l'enchaîner à l'autel et l'y faire mourir de besoin, d'insomnie, de tortures. En Allemagne cependant les priviléges étaient mieux en sûreté sous

la sauvegarde des villes.

En France, comme dans les autres pays, il y avait alors de nombreuses violations d'asile. Le concile de Ruffec (1258) lancait l'excommunication contre les hommes d'armes ou les seigneurs qui, trop souvent, prenaient ou tuaient les réfugiés dans les églises. Les conciles de Montpellier (1258), de Saint-Quentin (1271), prouonçaient la même peine contre le même delit ; un concile de Bourges (1276), un autredela provinced' Auch (1303), rappellent les subterfuges que nous avons vu employer en Espagne. Mais il faut le dire, les rois étaient étrangers à ces violences. Louis le Jeune avait reconnu un grand nombre de priviléges; Philippe Auguste en avait fait autant. Le droit, en effet, ne leur paraissait pas dangereux tant qu'il n'était que privilege, et ils avaient soin de ne faire leurs concessions qu'à ce titre. Saint Louis, par exemple, dans la pragmatique sanction, confirmait moins l'immunité des églises et autres lieux sacrés que les immunités à eux accordées par lui-même ou par ses prédécesseurs. Ainsi, les rois ne détruisaient pas le droit des églises, ils le leur conféraient. Dès le debut de leurs ordonnances, ils montrent une apparente docilité à l'Eglise; le respect des lieux saints y est passé en formule. Toutes les ordonnances du quatorzième siècle, relatives à cet objet, portent la niême formule : Ordre d'arrêter le coupable hors lieu saint. Il est vrai que parfois

il s'v glisse un léger correctif : nisi casibus in jure permissis (ordonnance de 1302 ). L'influence des légistes est ici flagrante. Les rois laissaient donc prendre fort peu d'avantage au droit d'asile, et, sans l'attaquer eux-mêines et de front, ils s'étaient donné un redoutable auxiliaire, le parlement. Celui-ci transferait la lutte sur un terrain nouveau, il la faisait entrer dans la pratique. Il ne discutait pas d'abord le principe de la grace, il en attaquait simplement telle et telle application : il ne s'en prenait point au droit d'asile, mais aux asiles et à leurs intolérables abus. C'était la cause de l'ordre et de la justice qu'il défendait, et la victoire n'était pas douteuse; toutefois elle devait être longuement disputée.

Les églises de Paris comptaient des asiles puissants à opposer aux hommes de la loi. Cette lutte, dont on ne trouve uulle trace depuis Dagobert, recommença par un grand mouvement de la commune. Ce fut la violation de l'asile de Saint-Merry qui devint sinon la cause, du moins l'occasion de cette émeute populaire dirigée par Marcel : les maréchaux de France et de Champagne, coupables de la profanation, furent tués aux pieds du dauphin; leurs corps, jetés sur une charrette trainée par des crocheteurs, conduits à Sainte-Catherine, furent repoussés d'abord par les religieux, qui finirent par les enterrer secrètement.

Dès lors une suite non interrompue de faits authentiques viennent d'année en année témoigner de la puissance de l'Église et des efforts constants de la justice séculière pour annuler le droit d'asile. Charles V essayait une attaque indirecte, en renouvelant à deux reprises une disposition du roi Jean, qui ordonnalt aux chirurgiens de ne panser qu'une fois les blessés réfugiés dans les lieux sacrés, et de les dénoncer aussitôt au prévôt de Paris. Ces mesures, perdues d'ailleurs dans de longues ordonnances, semblaient peu alarmantes et faisaient peu de bruit. Mais si on eu venait à quelque violation directe, les chapitres forcaient

la main au parlement pour se faire donner satisfaction. Vers 1377, trois sergents, qui avaient enlevé dans Saint-Merry et emmené au Châtelet un clerc nommé Jean Bridelle, sont condamnés, malgré les remontrances du procureur du roi, à le ramener dans l'église un jour de dimanche, et à faire des excuses devant le chapitre réuni. On ne se contentait pas toujours de simples excuses, il fallait l'amende honorable, selon les us et coutumes du parlement; et quelquefois même on en consacrait le souvenir dans un tableau, qu'on suspendait dans la nef principale avec une inscription en latin et en français.

Cependant, la justice séculière n'en renouveait pas moins ses efforts, mais toujours sans succès. Le parlement toujours sans succès. Le parlement differait-il de répondre à la requête du chapitre, le scrvice divin était sussepudu, les ejgiess fermées. En 1406, le parlement ne les fit rouvrir qu'en donnant satisfaction à Saint-Jacques la Boucherie, qui faisait alors la dépense de quatre livres six sous seize deniers parisis pour construire une chambre à l'usage des réduçus des seizes des la constituire une chambre à l'usage des réduçus des seizes de la constituire une chambre à l'usage des réduçus des seizes de la constituire une chambre à l'usage des réduçus des seizes de la constituire une chambre à l'usage des réduçus des seizes de l'est de la constituire une chambre à l'usage des réduçus des seizes de la constituire une chambre à l'usage des réduçus de l'est de

Ce fut là le plus haut point de la puissance des asiles. A partir de cette époque, le privilége ecclésiastique com-mence à faiblir, et les troubles qui survinrent contribuèrent surtout à sa ruine. En 1416, les Armagnaes, coupables d'une profanation, rouvrirent eux-mêmes les églises qu'on avait voulu fermer encore, et firent chanter la messe malgré l'évêque. Bientôt le parlement lui-même qui, jusque-là, avait consacré le privilége par tous ses arrêts, parut croire que le moment de prendre l'offensive était venu ,et, en 1433, il rendit un arrêt, qui sursit indéfiniment à statuer sur une demande en réparation d'asile violé. Il finit par prendre la coutume de se faire amener les réfugiés, sauf à les rendre s'il y avait lieu et après examen. Il les rendit quelquefois, souvent aussi il les fit pendre, ou, quand il les rendit, ce fut avec assignation a trois jours pardevant le prévôt.

Cette lutte si vive contenait le droit

d'asile dans d'étroites limites, et, malgré ses vicissitudes, en préparait la complète abolition. On en était venu en effet au point de défendre le privilége dus que le privilégié. On avait fait de l'asile un moyen d'impunité, c'était le livrer sans défense aux attaques du droit civil. Les papes, il faut le reconnaître, avaient tout fait pour conserver cette ancienne tradition de justice, sans laquelle le droit d'asile dégénérait en abus. Innocent III, dans sa reponse au roi d'Écosse (1212), maintenait le devoir imposé aux prêtres d'obtenir grâce de la vie et des niembres pour le criminel réfugié, mais il rappelait aussi que le privilège ne pouvait le soustraire a tout autre châtiment legitime; et pour que les résistances locales eussent de moins funestes consequences, il excluait de l'immunité ceux qui faisaient profession de crimes. En 1237, Grégoire IX rappelait encore le principe de ces exclusions. Ces concessions étaient avidement saisies par les princes, quand ils ne les avaient pas devancées, et tous les cas d'indignité n'étant pas prévus par la loi pontificale, on priait le pape d'y ajouter. Henri VII avant exposé à Innocent VIII les abus dont le droit d'asile était la cause en Angleterre, le pape étendit le principe d'ex-

Pour abolir le droit d'asile, les rois de France ne demandérent point l'avis du pape : ils procederent doucement et sans bruit. Plusieurs ordonnances y conduisirent peu à peu, et quand enfin Francois I'r voulut mettre la justice humaine hors de page, il dit simplement dans son ordonnance de 1529 : Toutes personnes contre lesquelles il « y aura prinse de corps décernée sur ina formations faites des cas dont ils se-« ront chargés et accusés, se pourront, « quand ainsi sera ordonné par le juge , · prendre en franchise et en lieux sainets a et sacrés, sauf a les réintégrer, s'il y « escheoit. » La pratique du parlement passait dans la loi, et l'Eglise ayant elle-même reconnu certains crimes indignes de l'asile, ne pouvait se plaindre qu'on examinât la qualité du réfugié, sauf à le reintégrer, s'il y escheoit.

La pratique montra bien que ces derniers motas d'étaient mis la que pour la forme. Henri II n'en parlait déjà plus dans sa loi de 1547: «Si un a meurtre a été commis, lors sera faite d'eue et eutière recherche et perquisition par toutes les maisons, églises et et franchises, pour se saisir réaument e et de faiet desdits meurtriers et assessinateurs.

« sassinateurs. » Ce ne fut point le seul asile que supprima le pouvoir royal. Déjà Louis XI avait aboli le privilège que s'arrogeaient certains châteaux de défendre leurs réfugiés contre la justice. Un an après la loi qui enlevait ce droit à l'Église, François Ier le poursuivait partout. dans les maisons de ses baillis, vicomtes ou hommes de justice, dans les hôtels des gentilshommes, jusque dans les corps militaires, où les soldats malfaiteurs cherchaient à échapper sons la protection de leurs camarades. « Il leur enjoignoit à tous, au contraire, d'ayder en justice à ce que punition soit faite. » François II, en 1559, étendait la loi aux parents eux-mêmes -« qui ne les pourront retenir; ainsl . seront tenus, s'ils se retirent devers « eux., de s'en saisir et de les pré-« senter en justice.... Autrement, vou-« lons qu'ils soient tenus pour coupa-« bles, et punis comme leurs alliés et « complices de la même peine qu'eux. » C'était aller un neu loin. Cependant les asiles des nobles ne furent point supprimés aussi facilement que ceux de l'Eglise. En 1566, l'ordonnance de Moulins renouvelait la même defense : en 1579, Henri III la répète encore. Vaine défense; ils bravèrent Richelieu lui-même. En 1641, Thévencau disait dans son Commentaire des ordonnances : « Les grands du royaume ont usurpé ce qu'on a osté aux églises, leurs maisons servant d'asile aux assassins, meurtriers, ravisseurs de filles et banqueroutiers; c'est pourquoi tont ainsi que Sixte V a tollu telles franchises de la maison des cardinaux à Rome, elles le devroient être de celles des princes en France par ordonnance particulière, parce que le palais des grands doit estre la maison de miséricorde pour les pauvres affligés et opprimes par plus puissants qu'eux, et non des méchants et des infâmes. » Tous les jours de nouvelles plaintes s'élevaient, et le parlement ne pouvait que supplier le roi d'y porter remède. En 1659, il insista d'une manière plus pressante. Un substitut du procureur du roi, qui voulait faire saisir un meurtrier dans l'hôtel de Soissons, avait été repoussé avec insulte par les laquais. « Si on toléroit de pareils abus, disait « Omer Talon , chargé de porter la « parole, cela iroit à etablir de petites « souverainetés indépendantes, lesquel-« les étant une fois soustraltes du pou-« voir des juges ordinaires, ne recon-« naîtront pas longtemps la puissance « souveraine et royale. » Ces réflexions touchèrent Louis XIV; il autorisa les perquisitions, promit assistance, et en 1666, il répétait encore, après tant d'ordonnances perdues : « Faisons très-« expresses inhibitions et défenses à « tous princes, scigneurs et autres nos « sujets, de donner retraite dans leurs a hôtels et maisons, aux prévenus de « crimes, vagabonds et gens sans aveu, « etc. »

Les asiles des nobles n'étaient pas les seuls à fomenter les abus et les crimes; il v avait aussi des asiles bourgeois, asiles que la pieté du moyen age avait ouverts au sein des villes. aux pauvres, aux malheureux, et où avaient afflué les gueux de toute race; telles étaient à Paris la rue de la Truanderie; la cour des Francs-Bourreois, fondée en 1350 pour quarantehuit pauvres, et qui, jusqu'an dix-huitième siècle, fut un repaire de brigandages; et enfin la fameuse cour des Miraeles, dont M. Victor Hugo a fait dans Notre-Dame de Paris une sl énergique peinture. En 1630, on voulut ouvrir une large rue qui traversat ee bouge infame; mais les miserables qui y trouvaient un refuge, battirent macons et entrepreneurs, et purent continuer à exercer leurs brigandages et leurs escroqueries, qui, en 1653, dit Sauval, fournirent une entrée fort plaisante à un ballet de la cour.

Si l'asile des nobles et des bourgeois survécut si longtemps aux ordonnances, l'asile religieux n'avait pas non plus péri tout entier. Aboli comme droit, il resta comme privilége au pardon de Saint-Romain (vov. ce mot), et à l'installation des évêques d'Orléans. (Vovez les ANNALES, p. 144.) Six semaines à l'avance, on proclamait dans Orléans la joyeuse entrée du futur évêque. Les criminels de toute province arrivaient dans les prisons de la ville, et en 1666 il y en eut huit cent soixante - clnq qui furent tous délivrés. Mais en 1753 Louis XV mit de justes bornes à cet abus, prenant pour lui seul le droit de grâce, et ramenant le privilége de l'évêque à l'ancien droit d'intercession (vovez ce mot ). Le privliège du saint normand fut plus tenace (\*); il avait bravé Louis XII, il brava François I\*\*, et l'année même où ce prince abolissait l'asile de l'église, un meurtrier fut délivré malgré lui. François Ier, Henri II, tous les princes, Louis XIV lul-même, le reconnurent au grand déplaisir des parlementaires, qui ne cesserent pas de le combattre. Les gens de cour le soutinrent contre les hommes de loi. et il arriva sans eucombre iusqu'à la révolution, qui l'abolit avec tant d'autres abus.

Le droit d'asile avait à peu près disparu de fait, quand la révolution vint en rendre le rétablissement impossible. en consacrant le grand principe de l'égalité civile. Appelé à une juridiction suprême, le droit d'asile ne doit venir qu'à défaut de la juridiction commune. Cette juridiction commune est acquise désormais à la France; et, il faut le dire à son grand honneur, l'égalité n'est plus une simple prescription légale, et respectée seulement à ce titre, c'est un fait accompli, radicalement accompli; elle a pris racine dans l'esprit et les mœurs de la nation à une si grande profondeur, qu'on ne pourrait l'en arracher qu'avec la vie sociale elle-même. Il n'y a plus d'asile contre

(\*) Voir l'ouvrage de M. Floquei sur le privilège de Saini-Romain. la loi, parce que la loi est l'asile de

tous. Il est un asile qui n'a rien de commun, il est vrai, avec ceux dont nous avons parlé, et que nos lois protégent encore, mais en l'assurant a tous, c'est celui qu'offre à chaque citoyen la maison qu'il habite. La constitution du 5 fructidor an III a proclame l'inviolabilité du domicile. Cette disposition est reproduite dans la constitution du 22 frimaire an viii, qui est encore aujourd'hui notre loi constitutionnelle: « La maison de chaque citoven est un asile inviolable. Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer, que dans le « cas d'incendie, d'inondation ou de « réclamation venant de l'intérieur « de la maison. Pendant le jour, on « peut y exécuter les ordres des au-« torités constituées. Mais aucune « visite domiciliaire ne peut avoir « lieu qu'en vertu d'une loi, et pour « la personne ou l'objet expressé-« ment désignés dans l'acte qui or-« donne la visite. »

Cet asile du fover domestique protège aussi et d'une manière absolue, la nuit comme le jour, le débiteur, auquel l'Église ne prétait autrefois qu'un refuge bien moins assuré. Le progrès de l'humanité et l'adoucissement des inœurs apparaissent vivement dans notre législation sur cette matière, modifiée encore depuis 1830, dans un sens plus humain (voyez CONTBAINTE PAR CORPS). Ce n'est pas seulement dans son propre domicile que le débiteur trouve asile et sûreté, c'est dans une maison quelconque; c'est dans le lieu et pendant les séances des autorités constituées; c'est dans tous les . édifices consacres au culte, pendant les exercices religieux; c'est enfin en quelque lieu qu'il se trouve, les jours de fête légale, et tous les jours, avant le lever et après le coucher du soleil. Bien plus, s'il est appelé comme témoin devant un tribunal, il lui est accordé un sauf-conduit, en vertu duquel il ne peut être arrêté ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire pour aller et pour revenir.

Il est encore un autre asile qu'on peut appeler international, c'est celui qu'un pays accorde aux étrangers que leur patrie a rejetés de son sein, ou que l'oppression et la domination étrangere en ont expulsés, ou enfin qui ont échappé à la rigueur des lois nationales. Cet asile, dont il sera parlé ailleurs sous un autre point de vue (vovez Extradition et Refugies), cet asile, accordé à tous indistinctement, aménerait de très-graves abus, et ne serait bientôt plus qu'un échange de malfaiteurs entre nations; mais restreint à ce qu'on appelle crimes ou fautes politiques, et, pour parler plus généralement, à tous ces actes dont le simple déplacement du coupable suffit pour prévenir le retour, il n'offre plus de dangers, et mérite, au contraire, toute faveur et toute protection. Après avoir, pendant si longtemps, lutte pour conserver l'asile ecclesiastique , Rome continue sa mission en ouvrant ses murs à toutes les infortunes politiques : c'est le grand asile moderne . le rendez-vous de tous les proscrits illustres. Depuis 1830, la France est entrée assez largement dans cette voie. et bien souvent son hospitalité a été généreuse et empressée; mais tout progres a cet egard n'est pas accompli. Esperons que, lorsqu'elle sera parvenne à se rasseoir un peu de ses agitations, lorsqu'elle aura assez conscience de sa force pour ne pas s'effrayer de quelques réclamations isolées, elle pratiquera cette hospitalité avec plus de franchise et de grandeur. Esperons aussi que les autres peuples la suivront dans cette voie de progres, où, il faut le reconnaître, elle a été précédée par quelques uns; l'Angleterre, par exemple. Le temps n'est pas loin, cependant, où l'asile de la terre des proscrits a été violé d'une manière indigne. Lorsque, en 1815, l'homme qui tenait le monde attentif au bruit de ses pas, vint seul et sans défense, pauper et nudus, chercher un refuge sur un vaisseau anglais, ce foyer du peuple britannique, l'Angleterre, que la peur rendait lache, lui tendit une main hospitalière; et lorsqu'il se fut livré...

nous savons tous ce qu'il en advint. Alors tous les subterfuges à l'aide desquels l'antiquité violait ses asiles, et que nous avons vu renouvelés dans le moven âge; toutes ccs ruses odieuses furent pratiquées de nouveau, mais en grand. L'asile, ce fut un rocher aride, perdu au milieu des mers, sous un climat brûlant. Et là, six annees durant, l'homme du destin fut soumis à toutes les épreuves; les tortures physiques, les tortures morales , l'isolement, l'affront, le climat , le geolier, tout fut mis en œuvre, jusqu'à ce qu'il s'éteignit dans une lente agonie. C'est ce qu'ils appelerent un cancer au cœur. Le véritable cancer, ce fut Hudson Lowe, ce vautour envoyé par l'Angleterre pour ronger le cœur du nouveau Promethée. Mais cet homme devait, par sa fin même, servir l'humanité autant qu'il l'avait servie durant toute sa vie. Comme il l'a vonlu, comme il l'a écrit, l'asile du Bellérophon sera désormais aux veux de l'bistoire, un sujet de honte éternelle pour l'Angleterre, et ces mots fletriront à jamais tout acte semblable de déloyauté chez un peuple civilisé.

Asnors, village du département de la Nièvre, qui était au moyen âge le chef-lieu d'une des seigneuries les plus considérables du Nivernois, et dout les labitants furent affranchis en 1301, par Regnaud de Saint-Verain, sire d'Asnois.

ASPASIE jona un rôle dans les séditions de 1795. Le 21 mai de cette année, elle se mit à la tête des femmes ani attaquerent la Convention, et contribua à l'assassinat de Feraud. Elle voulait assassiner Camboulas et Boissy d'Anglas, qu'elle regardait comme les auteurs de la disette. Arrêtée, elle avoua ses projets, et déclara qu'elle avait été excitée par les Anglais et les rovalistes; elle ajouta qu'on avait formé aussi le complot de donner le trône au fits de Louis XVI, detenu au Temple, mais elle refusa de nommer ses complices. Elle fut condamnée et exécutée e 24 prairial an IV (1796).

ASPE (l'), nom d'une vallée des Basses-Pyrénées, arrondissement d'O- leron. Le 5 septembre 1792, six mille Espagnols y furent taillés en pièces par six cents Français de l'armée des Pyrénées Occidentales.

ASPREMONT OU APREMONT (PAYS d'), dans le duché de Bar, fornant aujourd'hui le canton de Saint-Miliiet, dans le département de la Meuse. Ce lieu était autrefois le chrélieu d'une baronnie considérable, et l'un des plus grands fiefs de l'evéché de Metz.

Assas (chevalier d'). - C'est dans une petite ville des Cévennes, au Vigan, que naquit l'honime qui devait renouveler de nos jours les plus beaux dévouements de la Grèce et de Rome. Quoique né catholique, et n'apparteuant pas à la religion qui était proscrite alors, d'Assas avait été élevé à une dure école. Sa famille avait pris part à cette rude guerre des camisards, qui, au milieu de tant d'horreurs, produisit tant d'actions héroiques. Enrôle de bonne heure, le chevalier d'Assas était devenu capitaine dans le régiment français d'Auvergne, quand il donna tant d'éclat à son nom, par le noble sacrifice qu'il fit à son pays. C'était dans la nuit du 15 au 16 octobre 1760. L'armée française stationnait aux environs de Gueldre, près de Closterskamp. Le chevalier d'Assas, à la tête d'une garde avancée, sort pour inspecter les postes, vers le milieu de la nuit. A peine a-t-il fait quelques pas, qu'il tombe au milieu d'une division ennemie qui allait surprendre l'armée française. Vingt baionnettes se croisent sur la poitrine du héros; à son silence est attachée la ruine de notre armée; il tombe mort, s'il dit un mot. Mais d'Assas n'a point hesite: « A moi, Auvergne, l'ennemi est là! » s'écrie-t-il; et il meurt, percé de vingt blessures; il meurt, mais l'armée française est sauvée; et l'ennenti, par son admiration, rend le plus bel hommage à la bravoure du

héros.

D'Assas n'était point marié. Une rente viagère de mille livres fut accordée aux représentants de son non. Supprimée pendant la révolution, elle fut rétablie depuis; et une statue en bronze, élevée aujourd'hui sur une

place du Vigan, a rendu à cette ville le heros dont elle s'honore.

ASSAT, village et seigneurie du Béarn (departement des Basses-Pyrenées), à trois kilomètres est-sud-est de Pau, érigée, en 1652, en baronnie.

ASSELINE (Jean-René), évêque de Boulogne avant la révolution. Il émigra en 1791, et devint, en 1807, confesseur de Louis XVIII, du duc et de la duchesse d'Angoulème. Il mourut en 1813.

ASSEMBLÉE DES ÉLECTEURS. Vovez ÉLECTEURS.

ASSEMBLÉE DES NOTABLES, VOVEZ NOTABLES.

ASSEMBLÉE NATIONALE et ASSEM-BLEE LEGISLATIVE. - Assemblée nationale. — Quand Louis XVI succeda à son aîeul sur le trône de France, la couronne était devenue lourde à porter. Un énorme déficit dans les finances, un facile abandon de tont sentiment d'honneur dans la noblesse, une extrême inquiétude dans le peuple, un malaise général dans toutes les classes, tel était l'état du royaume en 1774. Et qui devait lutter contre ces éléments de dissolution? Un homme instruit, il est vrai, mais sans intelligence politique, un homme sans vices (il faut le reconnaître), mais sans aucunc de ces vertus qui sauvent les nations et les rois.

La philosophie, après avoir démontré la vanité des privilèges sur lesquels s'appuvaient la monarchie et l'aristocratie, après avoir ouvert un nouvel horizon, avait laissé au dix-huitième siècle une prédiction qui allait s'accomplir. « Nous approclions de l'état de « crise et du siècle des révolutions. Je « tiens pour impossible que les grandes « monarchies de l'Europe aient encore longtemps à durer; toutes ont brillé, « et tout Etat qui brille est sur son « déclin. J'ai, de mon opinion, des « raisons plus particulières que cette maxime: mais il n'est nas à propos « de les dire, et chacun ne les voit que « trop. » Ainsi parlait Rousseau. Écoutous encore Voltaire. « Tout ce que je « vois jette les semences d'une révolu-tion qui arrivera immanquablement,

« et dont je n'aurai pas le plaisir d'être e témoin. La lumière s'est tellement « répandue de proche en proche, qu'on « éclatera à la première occasion; et « alors ce sera un beau tapage. Les « jeunes gens sont bien heureux, ils

\* verront bien des choses. \* Le jour des révolutions était venu: les jeunes gens étajent prêts. Après avoir usé plusieurs ministres, dont un seul, Turgot, fut digne d'estime, Louis XVI, contrarié dans ses demandes d'argent par le parlement qu'il exila deux fois, et par une assemblée de notables (voyez Notables) qu'il avait cru trouver plus flexible, prit un parti extrême, et convoqua les états généraux, dont la dernière réunion datait de soixante et quinze ans. Il était nécessaire de savoir d'abord quel devait être le nombre des députés par chaque ordre. L'opinion publique, guidée par les avis des publicistes les plus distingués, demandait que le tiers état devint quelque chose. La cour. cedant à ce desir national, ordonna que le nombre total des députés serait de mille au moins; qu'il serait formé en raison de la population et des contributions de chaque bailliage, et que le nombre particulier des députés du tiers état serait égal à celui des deux ordres réunis.

Mais il restait à résoudre une grave difficulté, c'était de savoir si les votes seraient comptés par ordre ou par tête : dans le premier cas, le rôle du tiers état était nul, puisqu'il avait toufours contre lui la noblesse et le clergé. tiont les intérêts identiques se refusaient à toute amélioration; dans la seconde hypothèse, et surtont avec l'ordonnance qui augmentait le nombre des députés, le tiers pouvait presque tonjours imposer sa volonté. Il est utile d'observer que tout Français âgé de vingt-cinq ans, domicilié et compris au rôle des impositions, avait le droit de venir dans les assemblées primaires nommer des électeurs, pour lesquels, ainsi que pour les députés, il n'y avait aucune condition de ceus ou d'impôt; l'assemblée des états généraux, élue par six millions de votants, pouvait donc se considérer comme l'expression de la volonté nationale.

Les élections commencent; toutes les assemblées primaires ont eu le soin de consigner leurs plaintes et les réformes à opérer dans des cahiers confiés à chacun de leurs mandataires. La noblesse demande le rétablissement de la constitution primitive de la monarchie; c'était une manière habile de faire renouveler ses privileges. Le clergé, plus prévoyant ou plus libéral, tout en conservant ses prérogatives de caste distincte, veut que les trois ordres soient reconnus, et que le pouvoir législatif appartienne aux états généraux. Le tiers exige beaucoup plus; il demande une constitution écrite, la monarchie tempérée, la responsabilité des ministres, la puissance législative pour la nation avec la sanction du roi, le consentement national pour les impôts et les emprunts, les états généraux permanents ou périodiques, l'éga-lité, l'inviolabilité de la propriété, la liberté individuelle, la liberté de la presse, l'abolition des priviléges féodaux, la réforme des abus.

Nois avons voulu donner le résunté des demandes du tiers, afin qu'il soit bien constaté que les députés de cet ordre, élus par un nombre d'électeurs trois fois plus considérable que le nombre des électeurs qui votaient pour les deux autres ordres, exprinérent l'intention formelle de la France, puis-

qu'ils parlèrent au nom de la majorité. Le peuple de Paris va au-devant de toutes les difficultés et de la résistance à laquelle il s'attend. Les électeurs arrêtent qu'ils resteront en permanence pour correspondre avec leurs mandataires; chasses de leurs districts. ils s'établissent à l'hôtel de ville, et se donnent le titre d'Assemblée générale de la commune. Le 4 mai, veille de l'ouverture des états généraux, douze ceuts députés et la cour se rendent processionnellement à l'église Saint-Louis à Versailles; pendant le trajet, le tiers état, que la noblesse cherche à liumilier par son luxe et son insolence, conserve une attitude fière et grave qui donne bon espoir au peuple. Enfin, le 5, les députés se réunissent dans la grande salle des Menus-Plaisirs, qu'on appelle alors salle des Trois-Ordres. Le roi, entouré de courtisans, et placé en face du tiers, prononce un discours dans lequel il demande aux états généraux leur concours pour remédieraux maux du royaume. Ensuite, le garde des sceaux, et le directeur général des finances, Necker, prennent la parole, mais ils n'annoncent pas un projet de constitution, et se déclarent pour le vote par ordre. Le soir, le tiers arrête que les pouvoirs seront vérifiés en cominun; et, le lendemain, cette décision est communiquée à la noblesse et au clergé, qui refusent de se rendre à l'invitation qui leur est faite. Le tiers état, encouragé par l'assemblée des électeurs, n'entame aucune délibération, fixe aux députés des deux ordres un délai nécessaire, et décide qu'il se déclarera assemblée nationale, fors même que la noblesse et le clergé ne viendraient pas se reunir a lui. De tons côtés on le menace de lettres do cachet, de coups d'État : il ne se laisse pas effrayer; et, le 10 juin, après une sommation sans résultat faite aux ordres opposants, une commission présente au roi une adresse, dans laquelle on lui démontre combien l'obstination de la noblesse et du clergé est funeste au royaume. Louis XVI répond par des gémissements.

Le 16, une vive et brillante discussion s'élève sur le nom que doit prendre la réunion des députés; il est décidé qu'elle s'appellera Assemblée nationale. Le 17, une dernière invitation, envoyée aux deux ordres, n'est pas plus écoutée que toutes les autres; alors considérant qu'il représente à lui seul les quatre-vingt-seiziemes de la nation, le tiers état se déclare constitué, choisit Bailly pour président, et jure de remplir avec zèle et fidélité les fonctions que le peuple lui a confiées; puis, afin de rassurer les citovens que peut elfrayer son audace, l'assemblée arrête que les impôts, quoique non votés par elle, seront percus jusqu'à sa dissolution. La noblesse irritée entoure Louis XVI, le presse de sauver la monarchie, et lui arrache la promesse d'une séance royale pour le 22 juin. De son côté, l'assemblée, sans s'occuper de ces intrigues de cour, s'ajourne au 20; mais, lorsque Bailly se présente a la salle des réunions, il trouve à la porte des gardes françaises dont la consigne est de ne laisser entrer personne. Des députés arrivent et veulent forcer le passage. Mais l'un d'eux indique le Jeu de Paume, et tous y marclient, escortes par le peuple qui applaudit à leur patriotisme. Les murs de la salle du Jeu de Paume sont nus et humides, il ne s'v trouve même pas de siéges: les représentants restent debout, et la séance s'ouvre au milieu du silence de la foule qui est venue assister à cet imposant spectacle. Un député demande que l'assemblée jure de ne pas se séparer avant d'avoir donné à la France une constitution ; cette motion est accucillie avec enthousiasme. Le président, la main levée au ciel, prononce ce serment d'une voix solennelle : « Nous jurons de ne jamais « nous séparer de l'assemblée natio-« nale, et de nous réunir partout où « les circonstances l'exigeront, jusqu'à « ce que la constitution soit etablie et « affermie sur des bases solides. » Tous les députés jurent, à l'exception d'un seul, dont la protestation est respectéc.

Dés lors la révolution est commencés, puisque le peuple a des reprisentants qui marchient avec hi. Bientôl, ie dergé l'assemblée, qui, des ce jour, dominant la royaute, resiste a l'ontre de dissolution que lui intime Louis Via. « Nous ne sortirons d'ici que par la commencia de la commencia de la commencia production de la commencia l'abelau. « Nou sotte sujourd'hui ce que « vous étire hier, « dit Seyes; et e évais la velle qu'on avait prononce le serment du Jeu de Paume. On derreta l'assemblée. Obblibile des membres de l'assemblée.

Jusqu'ici c'était le pouvoir législatif qui avait résisté au pouvoir royal : le peuple ne tarda pas à agir de son côté. La cour, sentant son impuissance, sous le rapport du droit, voulut avoir pour elle la puissance des baïonnettes, etdes trou-

pes, accourues des frontières, viprent cerner Paris et Versailles. Aussitöt l'assemblée demande au roi l'éloignement des régiments qu'il a appelés. Louis XVI repond qu'il a le droit de commander les mouvements militaires sans que personne puisse lui faire des remontrances, et il offre en même temps de transporter les états généraux à Novon ou à Soissons, pour assurer l'entière liberté des délibérations. De violents murmures accueillent cette insidieuse proposition du roi, qui, ne déguisant plus ses intentions, renvoie Necker et ses collègues, pour les remplacer par des hommes dont les tendances réactionnaires sont bien connues. L'assemblée consternée lui présente une adresse, pour le prier de rappeler Necker et de calmer l'inquietude du peuple; repoussée encore une fois, elle décrète courageusement la responsabilité des ministres et des conseillers de la couronne, le renvoi des troupes stationnées à Versailles et à Paris, l'organisation par toute la France des milices bourgeoises; enfin, elle se déclare en permanence.

Le peuple, nous l'avons dit, secondait énergiquement ses mandataires; et, pour frapper un coup décisif, le 14 juillet il prend la Bastille, qu'il détruit (voyez BASTILLE). A cette nouvelle, l'assemblée nomme vingt-quatre de ses membres pour aller demander compte au roi des causes de l'insurrection. La députation se disposait à partir quand Louis XVI vient lui - même annoncer à l'assemblée qu'il a ordonné le départ des troupes; encore une fois, l'espoir renaît dans tous les cœurs ; encore une fois, les applaudissements accompagnent le chef de la nation. Après le départ du roi, l'assemblée choisit quatre-vingt-huit membres, qui se rendent à Paris au milieu des cris de joie de la population. Arrivés à l'hôtel de ville, ils sont recus par les électeurs; ils conjurent le peuple de renoncer a tout sentiment de vengeance; consentent, au noni du roi, à la formation de la milice bourgcoise, dont la Fayette est à l'instant proclamé chef; le prévôt des marchands, Flesselles,

puni de mort pour cause de trahison. est remplacé par Bailly. La députation revient à Versailles, toujours suivie par la foule enthonsiasmée. A son retour, les députés, par l'organe de Mounier, rendent compte de leur mission, et annoncent que Paris demande le rappel de Necker et la présence de Louis XVI à l'hôtel de ville. Aussitôt cent inembres sont désignés pour accompagner le roi, qui, invité le 17 par Bailly, se rend à l'hôtel de ville (\*), prend la cocarde nationale, et peut à peine dire que son peuple doit compter sur son amour, tant il est ému par cette scène imposante. Bailly demande ensuite un représentant à chacun des districts, et forme une nouvelle commune provisoire, qui se met en rapport avec l'assemblee.

Cependant, une proposition est faite au sein de la députation pour demander la répression des désordres populaires; après une vive discussion, elle est repoussée, par cette raison qu'il est dangereux de refroidir l'enthousiasme du peuple, et que les executions qui ont été faites étaient justes et méritées. Bien plus, l'assemblée. renversant l'édifice aristocratique, abolit, dans la nuit du 4 août, tous les privilèges de la noblesse; décrète le rachat des dimes et des droits féodaux : la suppression des servitudes personnelles, du droit de chasse, des justices seigneuriales, de la vénalité des charges, de l'inégalité des impôts, du casuel des curés, de la pluralité des bénéfices, l'admission de tous les citovens aux emplois civils et militaires. Une médaille d'or doit être frappée pour éterniser le souvenir de cette mêmorable nuit.

Sûre de la puissance, et n'ayant plus un indispensable besoin de cohésion pour résister à la royauté, l'assemblée concentra en elle-même l'énergie qu'elle avait déployée jusqu'alors au dehors;

":(\*) Louis XVI fut reçu par les électeurs qui, après en avoir délibéré, lui rendent les honneurs moonuiques, et forment sur sa tête la woite d'acier, en croisant leurs épées. (Journal de l'assemblée des électeurs.)

ce fut à ce moment que commencèrent à se dessiner trois partis, tous trois pleins d'ardeur pour arriver à la réalisation de leur système. Le premier était le parti aristocratique, celui-là même qui avait constamment refusé son adhésion aux mesures revolutionnaires; deux hommes y défendaient les doctrines du régime absolu : c'étaient Cazalès, jeune capitaine de dragons, plein d'enthousiasme, qui s'était trouvé tout à coup un des plus éloquents orateurs de l'assemblée; et Maury, rhéteur audacieux, qui savait jouer sur les mots et nier l'évidence. Venait ensuite le parti constitutionnel que représentait le ministre Necker, partisan prononcé de la constitution anglaise, ct persuade qu'en l'introduisant en France. on sauverait la monarchie; Lally-Tollendal, Mounier, Malouet, étaient les avocats les plus distingués de cette cause. Restait le parti populaire, avant à sa tête Mirabeau, qui tua la royaute; Sieves, qui précisa le but où tendait la révolution; la Favette, qui révait pour sa patrie le bonheur des États de l'Union américaine; Barnave, Duport, Lameth, qui tous furent remarquables dans leurs débuts, mais faiblirent, plus tard, devant les conséguences de leurs principes. Le parti populaire était puissant par le nombre et par le talent; nul obstacle ne pouvait l'arrêter, et la discussion le rendait plus entreprenant, parce que chaque jour il se trouvait plus de force et plus d'habileté. Nous verrons plus tard s'il fut

tout e qu'il pouvait être. Louis XVI avait acepté, le 13 août, tous les articles votes dans la nuit du 4; les libertés étaient à peu pres assurées; il devenait urgent de s'occupre dels position financière du royaume. Necker avait fait, le 7, un rapport fort abramant. Avant de se livrer a un tralement de la companyament de la companyament l'assembler régla les moyens de maincini l'ordre public, et formula le serment civique; puis, sur la demande pressante de Necker, elle vota un emprunt de trente millions, en réduisant l'inferêt à quatre et demi pour cent.

Pendant ce temps, l'opinion publique

s'occupait de la constitution qui avait été promise ; l'assemblée entama cette grande question. Le rapport du comité de constitution concluait à ce qu'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen fût inscrite en tête de la constitution. Cette patriotique proposition fut approuvée; et, pour la première fois, le principe d'égalité fut solennellement inscrit dans le catéchisme national, suivant l'expression de Barnave. On discuta d'abord sur la division du ponvoir législatif en deux chambres, dont l'une, formée de membres inamovibles, devait, par sa nature et ses fonctions, être au pouvoir de l'aristocratie, et dont l'autre, composée des députés élus périodiquement. se rattacherait plus immédiatement au peuple. Cette mauvaise imitation du système anglais fut repoussée par le bon sens de la majorité.

On passa ensuite à la part de pouvoir qu'il convenit de laisser au roi : d'un côté, on voulait que nulle resouvoir qu'il convenible n'ext force de quel on laissait liberté complète de réus ou d'acceptain c'était la ce qu'on appealait le eté absolu; de l'autre, on une partie de la réuser que pendant un laps de quatre années; c'était la le vet ous suspensif. La discussion fut agitée; cependant le pensif fut voic.

Le peuple, qu'avait violemment éinu cette grave question, se persuada que le veto absolu était adopté; souffrant d'ailleurs de l'horrible disette nue toute l'activité des représentants de la commune n'avait pu éloigner de Paris, il se porta à Versailles en demandant du pain et la mort des gardes du corps, qui, dans un banquet, avaient eu l'imprudence de fouler aux pieds la cocarde tricolore et d'insulter l'assemblée dans leurs toasts. La Favette s'était d'abord opposé au départ de la garde nationale; mais, entralné par elle, il était aussi arrivé à Versailles. Une députation de femmes se présenta à la barre de l'assemblée, et lui ex-

posa la misère du peuple. L'assemblée envoya quelques-uns de ses membres pour accompagner ces femmes chez le roi, qui les reçut poliment et gémit avec elles du mal qu'il ne pouvait réparer. La députation se laissa prendre aux paroles rovales : ce n'était pas la ce que voulait la masse populaire qui l'avait envoyée; une seconde se présenta au château; elle fut reçue à coups de sabre ; la lutte s'engagea, et du sang fut versé. La Fayette parvint, avec la garde nationale, à faire eesser le eombat ; il obtint de Louis XVI la promesse de venir à Paris; et, dans la même journée, le peuple, une députation de l'assemblée et le roi partirent pour Paris, et se rendirent aussitôt à l'hôtel de ville. Bailly recut le roi, le harangua, et transmit sa ré-ponse à la foule, qui applaudit encore. Désormais le parti populaire n'a plus de eraintes à concevoir. Louis XVI est à Paris, il peut être facilement sur-

Ce jour même, le 6 octobre, qui eut de si importants résultats. l'assemblée était venue s'établir à l'archevéché de Paris ; le 19 octobre , elle reprit avec courage ses travaux sur la constitution. Elle divisa la France en départements, régla le mode d'élection et le cens exigible pour acquérir la qualité d'électeur. Tourmentée de nouveau par les demandes de Necker, qui n'avait plus de fonds dans le trésor, elle décréta que le quart du revenu de chaque propriétaire serait versé dans les coffres publics. Tranquille après ce noble sacrifice, elle conceda au roi le droit de faire la paix ou la guerre, sauf la ratification des députés, arrêta que le elergé serait rétribué par l'État, et que ses biens deviendraient propriété nationale, et hypothéqua sur ces biens un emprunt de quatre cents millions de francs en assignats forces; elle réduisit le nombre des évêchés au nombre des départements; soumit à l'élection les fonctionnaires ecclésiastiques; supprima les chapitres, et modela le pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. Il était évident que le clergé, froissé dans ses intérêts et

attaqué dans ce qu'il appelait ses droits, résisterait aux décisions de la législature; pour prévenir toute opposition, elle exigea que les prêtres prêtassent serment de fidelité à la nation, à la loi, au roi, et jurassent d'obeir à la nouvelle constitution civile. Beaucoup refusèrent, et, destitués, deviurent les ennemis les plus ardents de la révolution. La judicature fut aussi réglée sur la nouvelle division géographique, et l'élection des juges fut laissee au pouvoir du peuple. Les grades militaires ne furent plus accordés à la naissance et au bon plaisir du roi, mais réserves au courage et à l'ancienneté; enlin, tous les titres de noblesse, toutes les distinctions honorifiques furent abolis.

L'anniversaire de la prise de la Bastille était arrivé; la fête qu'on avait instituée en souvenir de ce premier triomphe populaire fut magnifique d'enthousisame et de grandeur; toute of enthousisame et de grandeur; toute commencer une de conformation de commencer une de contible réc. Quatre cent mille spectateurs requernt le sement que prononça Louis XVI d'employer tout le poutoir qui lui clait délegué par l'acte constitutionnel, à maintenir la constitution décrete par l'assemblée natiotution decrete par l'assemblée natiotution devente par l'assemblée natiotution devente par l'assemblée national d'être fiddles a cette constitution; un avait le pressentinent de l'avenir,

L'armée ne pouvait rester immobile au milieu de ce mouvement général; elle devait aussi faire justice des abus que contenait sa mauvaise organisation. L'avancement avait été accordé par un décret de l'assemblée au mérite et à l'ancienneté : la noblesse n'avait pu acceptor, sans murmurer, cette loi qui la privait de son plus beau privilége; elle avait essayé de soulever l'armée contre l'assemblée. Ses perfi·les menées furent déjoures par les soldats eux-mêmes, qui, reconnaissants des grandes choses faites par le parti populaire, se déclarerent pour la révolution. Une sédition, provoquée par la conduite dédaigneuse des officiers envers les soldats, fut comprimee après un affreux carnage. Sans doute il est heureux que cette première révolte ait

été apaisée, car peut-être les soldats victorieux cussent-ils compromis ou dénaturé la révolution. L'assemblée, effrayée des conséquences d'un nouvement militaire, rendit un dérret contre les rebelles. Bouilé, qui avait rétabil l'ordre, reçut les remerciments de l'assemblée et du roi.

L'assemblée, toujours pressée par les demandes d'argent du ministree, vota l'émission d'une soname de huit cents unilions de france, à prendre sur les biens du clergé. Peu de temps après, le ministre, accusié par le côté droit et ministre, accusié par le côté droit et le parti populaire, se retira, sauf la consistant n'inspirait acueme défiance. Le nouveau ministre de la guerre, Duportall, essaya vainement de réparer le mal immense que son prédécesseur avait fait à la Prance, en lavorisant l'émigration et en laissant no pouvoir dictatorial à Bouillé, dont ruine de la royauté, en lui conseillant des mesures imprudentes.

Depuis que les travaux de l'assemble etaient commencés, une gradhe partie de la noblesse, encouragee par la cour, sortait claupe [pair de l'arnou care, travella claupe [pair de l'arnou care, travella contenis contre la caradile on récoldy. Penti-étre dans les sprii de l'arsitorraie frauçaise, nulle idee de trabison ne s'artachitelle à cette fuite; mais les cinigreis n'e nont pas moins bilimalite d'avoir de assez intiettilignents pour met-orde assez intiettilignents pour met-orde voir de devoirs de cityeu, et surfout d'avoir de cityeu contre leur patrie.

Louis XVI, toujours indécis, toujours dissimule, nosait, tout en favorisant l'emigration, se jeter eucore dans sea bras, l'ériquigni à use guerre critic, mais ne voulait pas non plus lui reagit l'assemblée. Mirnbeau, sonde par des courtisans et gague par la cour, avait promis d'arrêter les tendances revolutionnaires; il avait travaillé activement à un projet d'enlevanent du succès, jorsque sa mort (2 avril 1921) viut arrêter ses tentatives criminales A cette nouvelle, l'assemblée qui ignore encore la tralison du tribun, décide qu'elle accompagnera le convoi de Mirabeau jusque dans les caveaux de l'église Ste-Genevieve, devenue un pantieon, avec cette noble déciace: ¿huz grands hommes la patrie reconnaissante.

Cependant le peuple, averti par les tentatives de fuite de quelques membres de la famille royale, surveillait tous les mouvements de Louis XVI, et un jour, trompé par de faux bruits, il arrête la voiture du roi qui allait à Saint-Cloud, Louis XVI, heureux de cette circonstance qui lui donnait le moyen de prouver qu'il n'était pas libre, vint à l'assemblée se plaindre de la violence qu'on exerçait sur le chef de l'État : il fut remercié vivement de la confiance qu'il prouvait à l'assemblée. Mais, déjà, il avait préparé ses moyens d'évasion ; il avait appelé à lui les armées de l'Autriche et de la Prusse; il espérait, en se rendant à Montmédy sous la garde de Bouillé, que les secours qui lui étaient promis suffiraient pour rétablir son pou voir si fortement ébranlé. Il partit le 20 juin, à minuit ; mais, reconnu à Varennes, il fut, sur un décret de l'assemblée, reconduit à Paris (\*). Les ministres avaient recu l'ordre de l'assemblée de correspondre avec elle, et de lui apporter tous les papiers du roi. M. de Laporte vint déposer sur le bureau du président un mémoire sur les causes de départ, et un billet cacheté, que l'assemblée lui rendit sans l'ouvrir. Ramené aux Tuileries. Louis XVI conserva le titre de roi, mais il était réellement detrôné : l'assemblée gouvernait sous son nom. Cet état de choses ne pouvait durer :

et de tous côtés l'opinion publique, voyant dans la fuite du roi un acte d'abdication, demandait que la déchéance fût prononcée. Une adresse, rédigée par l'Américain Thomas Payne, rappelait aux Français que lecalmeavait régné pendant l'absence de Louis XVI,

(\*) Ce fut le lendemain que l'assemblée nationale prit le nom d'assemblée constituante.

et combien il v avait de vengeances à craindre, si on ne se hâtait pas de destituer celui qui avait insulte la nation en fuvant. Au club des Jacobins, une pétition dans le même sens fut rédigée et portée le lendemain, 17 juin, au champ de Mars, où elle devait être signée sur l'autel de la patrie. L'assemblée, qui avait déclaré le roi inviolable, chargea Bailly de maintenir l'ordre. Le maire, soutenu par la Favette à la tête de la garde nationale. voulut faire évacuer le champ de Mars: il ordonna une décharge qui tua un grand nombre de citoyens. Ce fut la le premier combat entre la bourgeoisie et le peuple; c'est de ce jour que ces deux puissances, unies iusqu'alors, se séparérent l'une de l'autre pour ne plus se rapprocher que la menace à la bouche et les armes à la main.

La constitution était terminée; il ne restait plus qu'à la relire en entier pour reviser quelques articles et juger de l'ensemble général, lorsque le côté droit s'avisa de protester contre ce qui avait cté fait, et refusa de prendre part au vote. Cette opposition intempestive irrita l'assemblée, qui repoussa toutes les observations. La constitution fut donc présentée au roi, qui eut la liberté de se rendre où il voudrait pour examiner l'acte constitutionnel. Après quelques jours de réflexion, Louis XVI, qui comptait sur l'avenir, accepta la constitution le 13 septembre, et fut applaudi comme aux premiers jours de son regne. Une amnistie, demandée par la Fayette, fut proclamee; toutes les prisons politiques s'ouvrirent; et. le 30 septembre, l'assemblée nationale ou constituante déclara, par l'organe de son président, ses travaux terminés et ses séances closes, après avoir décidé, sur la motion de Robespierre, l'un de ses membres, qu'ancun des deputes ne pourrait être réélu.

Ainsi, l'assemblée constituante abandonnait le champ de bataille sans avoir assuré la victoire de la cause révolutionnaire. Maîtresse souveraine de ses volontés et de la France, elle avait tout renversé sans rien reconstruire sur une base solide; et elle léguait à l'assemblée législative, qui devait lui succéder, une position qui ne pouvait avoir d'autre issue qu'une guerre intérieure et extérieure, et, par suite, que la terreur ou l'anéantissement de la nationalité françaisc. Toutefois, hâtons-nous d'excuser ces hommes qui, sans tradition parlementaire, sans autre science législative que leur admirable instinct et les leçons de la philosophie, se trouverent tout à coup en face d'un monde vieux et prêt à crouler. Jamais la France ne presenta à l'Europe une réunion plus admirable d'hommes supérieurs, de patriotes dévoués. Quel beau spectaele que celui de ces six cents députés debout dans la salle du Jeu de Paume, jurant qu'ils ne se sépareront pas avant d'avoir donné à la France une constitution. au moment même où la rovauté vient de les faire chasser de leur salle, et prépare contre eux un sangiant coup d'État! On peut reprocher à l'assemblee nationale d'avoir eu surtout en vue les intérêts de la bourgeoisie, et d'avoir oublié la classe populaire; mais on concoit que, dans ces premières luttes, elle n'ait pas su comprendre tout ce qu'il y a dans le peuple d'intelligence et de dévouement désintéresse, et qu'elle ait redouté le lion qui venait de se déchaîner. D'ailleurs, le temps nous l'a appris, dans la voie des revolutions, on ne peut du premier pas arriver surement au but.

Liste des présidents de l'assemblée consti-

tuante. STATE OF MERCH. 1769. 6 mai. 7 eroux, près. du tiers état; card. da la Bochefoucauld, près. du clergé;

de Montloissier, prés. de la unblesse. 1 juin. D'Ailly, doyen du tiers. Bailly, id. Bailly est contioué. 8 .

Bailly, prés. provisoire. Card. de la Rochefoucauld, prés. du 24 10 clergé. 27 # Rennon des trois ordres.

ASSENSIÁS NATIONALS. 3 juill. Le duc d'Orléans, nommé prés., re-fuse; il est remplacé par l'archev, de Vieune, Lefranc de Pompignan.

Marquis de la Fayette, vice-pres. 3 août. Thouret, élo près., attaque par plu-sieurs membres ; il doque dans la

26" Livraison. (DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE, ETC.)

même séance sa démission, et est remplacé dans la séance do soir par Chapelier. 1789. 17 10út. Clermunt-Tonnezro.

28 a Moumer. L'evique de Langres. 9 sept, au soir. Démission de l'évêque de

Langres. Elle est refusée. Clermont-Tunnerre, pour la 2º fois-Mounier

to ect. su roit, Fretrau, pres. 28 . Camus. to nov. Pos de majorité pour la nomination

du pres. 12 B Theoret

a3 Boitjelin, archevêque d'Aix, 5 déc. su soir. Fretrau, pour la 2º fois-12 . Desmeu

2790. 2 janv. au soir. L'abbé Montesquion. 16 Torget. . m s févr. Le serutiu ne donne pas de résultat.

a . Boreau de Pury. 16 . Talleystod.

28 " L'abbe Montesquiou, pour la 2º fois. 15 mars. Rebaud Spint-Plience

12 avril. Marquis de Bonnay. Virieu. 27 = to mai. Thouret, pour la 2º fois.

6 juin. Le scrutin ne dunne pas de résultat. 8 n L'abbé Sirvès. Le scrutin ne donne pas de resultat. 19 и

Pelletier. 3 juill. au soir. Le scrutin na douue pas da résultat.

5 # Bonnay. Treilbard. 20 a an soir. D'André.

31 \* 16 août, Dopost de Nemours

18 n au soir. Le serutiu ne doune yas da résoltat. Fessé. So a

11 sept. ao soir. Bureau de Pary, pour la 2ª fois. 25 a an soir. Emmery.

te octo, Merlio. 25 a Barnave. 8 nov. Chassey. an soir. Alexandre Lameth 4 dec. w Petion

20 # Donnay refuse la présidence. 23 a D'Audré est nommé prés. 1791. 4 janv. Enmery, pour la 2º fois, 15 a no voir. Le scrutin na donne pas da

résultat 18 # Abbé Grégoire. ao soir. Counts de Mirabesu. ığ ferr. Daport

Louis Noarles. 26 m 14 mars. Montesquiou. 16 a au soir. Le scrutin ne dooue pas de résultat.

9 avril au soir, Chabrond. 25 a Rewhell

9 mai. D'Audré, pont la 2º fois. 24 » Burcau de Luzy, pour la 3º fois. 6 juin. Danchy.
an soir. Beaubarnais.

19 " Deferment.
31 " Beaubarnais, pour la 2 fuis

14 août. Vietor Broglin.

1791. 2020út. Vernier. 2 2011. Thouret. Il tiót la séance de l'assem-

bice nationale.

á7416 628á840X. 1789. 13 juin. Camus et Pigon du Galand, seer. du

1789, 12 juin. Camer et Pigon du Galand, seer, du tiers etat.

3. Bermond et Coster, seer, du elecgé.
ASSENBLÉE NATIONALE.

31 août. Bhédon, Deschamps, Henri Longuéve. 14 sept. Desmeusiers, l'abbé d'Eymar, vicoutte de Miraban.

comte de Mirabeau.

28 \* Fontange, évoque de Nancy, Bereau
de Pary, Frydel.

23 octo. Marquis de Rostaing, Thibaut, le

13 octo. Marquis de Rostaing, Thibaut, la chev. Loureth. 20 nov. Babaud Saint-Étienne, Salomon, vi-

conte de Mirabeau.

3 = Beauharnais, Volney, Oubois-Craucé.

5 déc. Menou, Ch. Lameth, Lesachet.

22 \*\* Duport, Treilhard, Massien. 1790. 4 janv. Boufflers, Barrére, d'Aiguillou. 18 \*\* Virente de Noailles, d'Espilly, Lalsorde.

1 fevr. Guillotin, haron de Harguerite, marquis da lu Coste. 16 « Castellane, Biantat, Champagoy (\*). 6 juin. Gourdan, de Pardieu, abbé Dumon-

ehel.

19 n Dedelay, Populus, Robespierre.

3 juill. Dupont de Nemours, Garat alaw,
Regnaud d'Augely.

31 " Kispoter, Cernon, Alquier. 16 août. Lacour-Ambesieus, Buzos, Diunchau.

28 Dauchy, Autoine Gillet, Lajaqueminière. 11 sept. L'abbe Bourdon, Vicillard, Gounil-

leau.

25 n Vernier, Beyren, Bouche.

21 octo, Durand-Maillane, Begnault de Naney, Boullé.

20 nov, Solicetti, Poulain-Boutancourt, Cai-

20 nov. Solicetti, Poulain Boutaneourt, Ca tellaget. 4 déc. Marineau, Varin, Laucelot,

1791. 15 janv. Verdel, Goudard, abbé Jequemart. 29 n. l'abbé Marollea, Bonssion, Livré. 24 ferr. Fétion. Voullaud, Brolart Sillery. 26 n. Evrard, Cochon-Lapparent, Salles.

14 mars. Le Maréchal, abbé Mounet, Saint-Martin. 16 » Boissy d'Anglas, Devisues, Devil-

liers. 18 juin. Fricot, Merle, Locarlier.

Assemblée législatire. — Le 30 septembre, la prenière assemblée nationale avait clos ses séances; le lendemain, la seconde assemblée, qu'on distingua par le nomé législatire, ouvrit ses travaux. Avant d'entrer dans le récit des actes de cette législature, examinons quelves furent les idées qui se heurterat dans son seis heurterat dans son seis se heurterat dans son seis des controlles de le controlles de la controlle d

(\*) Ou 16 fevrier au 6 julo , le Moniteur n'indique seuns élection da secrétaires.

La France était déjà bien loin de son point de départ; il ne s'agissait plus d'ordres, ni de prééminence d'une classe sur l'autre : la caste aristocratique et le clergé dépossédés de leurs priviléges, et, par conséquent, sans puissance et sans movens d'action, avaient été remplaces au côté droit par des libéraux qui regardaient comme une œuvre parfaite et inattaquable la constitution de 1791, consentie par le peuple et par le roi. Ces députés se nommèrent constitutionnels. En face des constitutionnels se groupaient tous les hommes qui, sans oser s'avouer hautement républicains, hâtaient de tous leurs efforts la chute de la monarchie; mais déjà ce parti se scindait en deux : le plus nombreux devint plus tard la Gironde, l'autre fut le novau de la Montagne. Enfin, dans l'assemblée, comme dans toute réunion nombreuse, il y avait un centre composé d'hommes sans énergie ou sans conscience, qui votaient, tantôt avec les constitutionnels, tantôt avec les républicains.

A côté du pouvoir législatif s'organisait vigoureusement une force qui devait bientôt s'emparer de la direction des affaires : nous voulons parler des clubs. C'était du haut de ces tribunes, accessibles à tous les citovens, qu'était donné le signal de l'insurrection. Le peuple aimait ces discussions bruyantes qui l'instruisaient et lui faisaient connaître ses plus ardents défenseurs. C'était la place publique d'Athenes avec ses agitations et ses immenses avantages. La plus importante de ces sociétés, le club des Jacobins, avait deja une tres-grande influence par le nombre de ses membres et ses ramifications dans toute la France: Robespierre en était le membre le plus influent. Les constitutionnels s'etaient aussi réunis sous le nom de Feuillants, mais ils ne trouvaient aucune sympathie dans les masses qui les avaient dépassés. Il existait encore un autre club patriotique, celui des Cordeliers, qui marchait alors dans le même sens que le club des Jacobins. Danton et Camille Desmoulins en étaient les chefs.

latized by Lebog (

Telle était la position politique des partis; voyons-les maintenant à l'œuvre.

Bailly s'était démis de la fonction de maire, et avait été remplacé par Pétion. Les premières relations de l'assemblée avec Louis XVI indiquérent clairement les tendances antimonarchiques de la majorité. Par son premier décret, elle abolit les titres de sire et de majesté qu'on donnaît au roi; mais, sachant que Louis XVI avait l'intention de faire ouvrir la session législative par ses ministres pour échapper à ce qu'il regardait comme une humiliation, elle eut la faiblesse de rapporter son décret. Le roi vint alors en personne; mais son orgueil fut encore blessé quand il vit les députés s'asseoir en sa présence. Dès ce moment il s'abandonna sans réserve au criminel espoir d'être delivré par les étrangers. Cependant, si l'on excepte le roi de Suede qui avait protesté, nulle puissance ne paraissait décidée à faire la guerre. Les nobles seuls qui émigraient en grand nombre se préparaient à une invasion. L'assemblée, instruite de leurs desseins, prit contre eux une mesure énergique : elle déclara Louis-Stanislas-Xavier, frère du roi, déchu de ses droits à la régence, s'il ne rentrait en France dans le délai de deux mois, et décida que tous les Français rassemblés au delà des frontieres seraient considérés comme conspirateurs et punissables de mort, si. au 1°r janvier 1792, ils étaient encore sous les armes. En même temps, comme les prêtres et surtout les évêques exeitaient le peuple à la révolte, et que déjà des soulevements avaient lieu dans le Calvados, dans le Gévaudan et dans la Vendée, elle ordonna aux prêtres dissidents de prêter le serment civique, s'ils ne voulaient être prives de leur traitement et poursuivis comme rebelles. Louis XVI sauctionna le premier décret, mais opposa son veto aux deux autres. Ces ménagements impolitiques et qui cachaient une arricrepensée, provoquerent un vif mécontentement. L'assemblée se composait alors de trois partis, les constitutionnels, qui pensaient que la loi seule suffirait pour souver la patrie; les girondius, dispoé à employer le peupleet les moyens extrémes pour souver la révolution, et enfin le centre qui, malgre sa modération, s'était, en présence des dangers publies, roille au plaintes de l'assemblée, Louis XVI plaintes de l'assemblée, Louis XVI renvoya son cabinet, justement suspect, et nomma un ministère girondin, a la tête duquel était Dumouriez, întrigant habile et sons convictions, et l'unonée mais faible Roland, gouverné par sa l'emme (\*). Il failait d'autres l'Ernance. Deur sauver Louis XVI et la France.

L'assemblée nationale, en supprimant ce qui restait en France de l'ancien régime, n'avait pas plus respecté les privilèges des étrangers que ceux des nationaux. La féodalité, avec tous ses droits, avait été abolie dans l'Alsace comme dans le reste de la monarchie; les juridictions anciennes avaient été détruites, les biens ecclésiastiques confisqués comme dans les autres provinces. Les princes possessionnés (\*\*) firent éclater leurs plaintes dans l'Empire. D'abord, ils adresserent à Paris des réclamations qui n'y furent point écoutées; ils les reitérerent à Ratisbonne, puis à Francfort, auprès des électeurs réunis pour l'élection de Léopold II, et pressèrent le nouvel empereur de prendre des mesures energiques pour garantir les droits des membres de l'Empire. A la suite de la convention de Piluitz, des notes de jour en jour plus hostiles furent échangées entre les cours de Vienne, de Berlin et de Paris, et lorsque, enfin, Léopold fut remplacé par le jeune Fran-cois II en 1792, le prince de Kaunitz déclara au nom de son souverain, qui n'était que l'instrument des émigres, qu'on ne consentirait point à une indemnité pécuniaire, et exigea comme

- (\*) Les autres membres du cabinet étaient Clavière, Duranthon, Lacoste et Servan.
- (\*) On appelait ainsi les princes allemands qui avaient conservé des droits féodaux sur l'Alsace lors de la réunion de celle province à la France

ultimatum le rétablissement de la monarchie française sur les bases fixées par la déclaration royale du 23 juin 1789; la restitution immédiate des biens de l'Elglise au clergé, des fiefs de l'Alsace aux princes possessionnés, et du comtat Venaissin au pape. En même temps. l'Autriche rassem-

En méme temps, l'Autriche rassembiait sea armées, violait le territoire de Bâle, plaçait une garnison dans le pays de Porentrui, pour se menager le moyen d'envabir le département du Doubs, et favorisait les rassemblements d'enigrés, tant à Coblentz qu'à Pruxelles. C'etait déclarer la guerre; Louis XVI, poussé par la cour qui rétait pas sans arrière-pense, la pronifetait pas sans arrière-pense, la pro-

posa à l'assemblée, qui la décréta. L'initiative de cette mesure énergique devait être surtout attribuée aux girondins. Mais bientôt le ministre, qui avait semblé vouloir agir sous leurs ordres, se livra aux séductions de la cour. Entraîné par son caractère ardent et débauché, et convaincu d'employer à ses plaisirs des fonds secrets que l'assemblée lui avait accordés sans lui en demander la destination, Dumouriez rompit avec la gironde, qui recommença à faire une vive opposition. Le peuple aussi s'inquietait de la marche des affaires; il voyait les gardes nationaux qui composaient avec quelques soldats de ligne la maison militaire du roi, forces de se retirer, par suite des degoûts dont on les abreuvait. Des Suisses avaient osé arborer à Neuilly la cocarde blanche; des dépôts de papier avaient été brûles à Sèvres; des prêtres insermentés parcouraient les départements du Midi en prêchant la révolte. L'assemblée, craignant la trahison, se déclara en permanence, et après avoir écouté un de ses niembres qui fit un rapport exact sur l'etat de la maison militaire du roi, reconnaissant que la constitution était violée. elle décréta le licenciement de la garde rovale et la mise en accusation du duc de Brissae qui la commandait. Louis XVI signa ces deux ordonnances d'après le conseil de Dumouriez, mais il continua à payer en secret les soldats congédiés. Bientôt lasse des intrigues

des prêtres, l'assemblée arrêta que sur la démonitation éving étiovens artis, approuvée par le directoire du district, approuvée par le directoire du district, de directoire du destrict, de directoire du departement pouvait pronoucer contre le prêtre accusé la entre de la guerre, Servan, qui, à mêtre de la guerre, Servan, qui, à l'en mêtre temps d'une motion du nui-nistre de la guerre, Servan, qui, à l'en mêtre temps d'une motion du fuir nistre de la guerre, Servan, qui, à sons paris un camp de vingt mille volontaires. La gironde, dans l'Espoir d'avoir cette force sons sa main, apresentation de l'avoir cette force sons sa main de l'avoir cette force sons sa main de l'avoir cette force sons sa main de l'avoir cette de l'avoir cette force sons sa main de l'avoir cette force sons sa main apresentation de l'avoir cette de l'avoir cette de l'avoir cette de l'avoir cette de

puya cette proposition qui fut adoptée. Il était difficile que l'alliance des réoublicains et de la cour durât longtemps: la cour recevait avec un dégout mal déguisé les conseils des girondins, et ceux-ci se défiaient de Louis XVI; la rupture fut amenée par une lettre énergique adressée au roi, que Roland lut en conseil, et le refus de sanction pour le décret contre les prêtres. Les trois ministres girondins, Servan, Clavière et Roland, furent renvoyés. Dunouriez lui-même, qui avait contribué à leur destitution, se vit disgracier à son tour, et les portefeuilles du ministère sans-culotte (c'est ainsi que la cour avait surnommé le ministère girondin) furent confiés à des ministres du parti constitutionnel.

Louis XVI revenait toujours à son projet de fuite, et comptait plus que jamais sur l'étranger; Mallet-Dupan avait été envoyé par lui avec une mission secrète auprès des puissances coalisées. De leur côté les feuillants, aussi opposés que le roi au parti girondin, sans toutefois approuver l'invasion, essayaient, au moyen d'un coup de main, de ramener la France à la pratique modifiée de la constitution. La Fayette, le plus hardi d'entre eux, écrivit à l'assemblée une lettre menacante, dans laquelle il examinait tout ce qui avait été fait depuis l'ouverture de la session. Cette manière peu convenable de donner des avis à la législature fut vivement blâmée par la majorité des députés, et dépopularisa la Fayette. Le peuple, nous l'avons dit, s'agitait; convaincu des intentions perfides que Louis XVI cachait sous une apparente faiblesse, il se prépa-ra d'abord à repousser l'ennemi qui avait remporté de légers avantages, et avant tout, à en finir avec la royauté. Legendre, Panis, Sergent, le marquis de Saint-Hurugue et Santerre, maîtres des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau, étaient prêts à marcher, et Pétion, le maire, favorisait leurs mouvements. Le 20 juin, jour anniversaire du serment du Jeu de Paume, trente mille hommes, après avoir défilé en armes dans le local de l'assemblée, marchent vers les Tuileries, au cri de vive les sans-culottes, à bas le veto. pour présenter au roi une pétition dans laquelle on lui demande de signer les deux décrets. Les portes des Tuileries brisées à coups de hache livrent passage aux pétitionnaires; ils parviennent jusqu'à Louis XVI, qui est forcé par eux de se coiffer du bonnet de la iberté. Le roi, il faut le dire, montra une contenance calme et impassible. Après quelques observations faites en leur noin par Santerre, les faubourgs se retirent à la voix de Pétion, sans avoir obtenu ni le rappel des ministres, ni la sanction des décrets.

Les constitutionnels se hâtèrent de saisir cette occasion pour éloigner du pouvoir les girondins; ils cherchèrent à cffrayer la bourgeoisie, qui, satisfaite de la victoire qu'elle avait remportée par le moyen de l'assemblée constituante, revenait à son système de gouvernement anglais. La Favette se plaça à la tête des accusateurs du peuple. Après avoir inutilement pressé le roi de venir se mettre à la tête de son armée, il quitte ses troupes chargées de défendre les frontières du nord de la France, et se présente dans l'assemblee pour demander, en son noin et au nom de son armée, la punition des auteurs de l'insurrection du 20 inin, et la destruction du club des Jacobins. Mais cette imprudente tentative reste impuissante; elle n'a d'autre résultat que d'enlever au jeune général sa popularité et d'accroître l'exaspération des esprits. Les girondins des lors ne songent plus qu'à faire prononcer la déchéance du roi, et, dans leurs

discours, ils dénoncent la cour comme l'ennemi qu'il faut vaincre avant tout.

Cependant, les Prussiens approchaient de la frontière; il était temps de leur opposer une armée. Alors l'assemblée eut une magnifique inspiration qui sauva la France; elle proclama cette admirable formule : Citoyens, la patrie est en danger. Tous les Français en état de porter les armes sont appelés à la défense commune; on distribue des piques à ceux qu'on ne peut armer de fusils; des bataillons de volontaires sont enrôlés; un camp se forme à Soissons, et toutes les autorités se maintiennent en permanence. L'arrivée des fédérés marseillais porte l'exaltation à son comble, et les girondins organisent l'insurrection; car la royauté ne pouvait plus rester en face du parti républicain. Le 26 juillet, le peuple devait se lever : un défaut d'ensemble dans les mesures prises fit manquer le mouvement. Au sein de l'assemblée, la lutte définitive s'engagea au sujet de la Favette, dont la mise en accusation avait été proposée. L'influence de son nom et du parti constitutionnel le fit absoudre. Les feuillants, encouragés par cette victoire, demandèrent le renvoi des fédérés bretons et marseillais. Une violente opposition s'éleva contre ce projet, qui fut repoussé.

Les dangers augmentent. Une armée, composée de soixante-dix mille Prussiens et de soixante-huit mille Autrichiens. Hessois ou émigrés, marche sur la frontière, précédée du fameux manifeste de son général le duc de Brunswick, qui menaçait d'effacer Paris de la surface de la terre si le roi venait à y souffrir le plus léger outrage. La réponse à cet imprudent manifeste fut la journée du 10 août, qui rendit captif le roi au nom duquel d'aussi insolentes menaces avaient été proférées.

La section des Ouinze-Vingts prend l'initiative : elle arrête que si l'assemblée ne prononce pas le jour même la déchéance de Louis XVI, le tocsin sonnera et le château des Tuileries sera attaqué. Cette décision est approuvée par toutes les sections moins une : tout avant été concerté dans la soirée du 9

août, le lendemain le combat fut livré (vovez Journée du 10 Août), et Louis XVI vaincu se réfugia auprès de l'assemblée, dont le pouvoir avait été annulé par la commune insurrectionnelle, qui vint, forte de sa victoire, réclamer le décret de déchéance et la convocation prochaine d'une convention. Les girondins qui avaient dirigé le mouvement envoyèrent à toutes les armées et dans les départements des commissaires chargés de rallier les patriotes aux principes républicains. Puis les vainqueurs ne tarderent pas à se séparer en deux partis qui s'attaquê-rent avec acharnement : le parti girondin, qui croyait avoir accompli la tache révolutionnaire en detrônant un roi; et le parti jaeobin, qui pressentait qu'un long et pénible travail suivrait le renversement de la royauté. L'assemblée soutenait les girondins, qui en formaient la majorité; les clubs et

les sections obéissaient aux jacobins. L'ennemi avancait toujours; encouragé par l'inhabileté et la trahison de quelques généraux français, il s'était emparé de plusieurs villes et s'était ouvert la route de Paris. A cette nouvelle, un désespoir sombre comme celui d'un homme qui va mourir frappa le peuple de Paris. L'ennemi le menaçait à l'extérieur, l'enneml le menaçait au dedans. Les prisons, remplies de royalistes, étaient un foyer de conspirations qu'on ne prenait pas la peine de cacher; il était certain que les détenus devaient s'armer et favoriser les opérations de l'ennemi par une diversion sanglante à Paris. Dans cette situation terrible, Danton s'écrie au sein de l'assemblée : « Mon avis est « que, pour déconcerter les agitateurs « et pour arrêter l'ennemi, il fant faire a peur aux royalistes. » Ces terribles paroles furent comprises par le peuple, qui se crut appele à se faire justice lui-même. A la nonvelle de la prise de Verdun, arrivée à Paris dans la nuit du 1'r au 2 septembre, le toesin sonne, les barrières sont fermées; des hommes, appartenant tous aux classes industrielles, excités par Tallien et par Billaud-Varennes, se dirigent vers

les prisons où étaient renfermés les plus redoutables adversaires de la révolution, ceux qui conspiraient avec l'étranger contre l'indépendance nationale, et que le gouvernement, malgré la clameur publique, avait refusé de punir, et alors les massacres commencent. Jetons le voile sur ces cruelles représailles que blâmèrent les plus vertueux patrioites, mais qui, en frappant l'ennemi de terreur, ont peut-être sauvé la France!

Pendant ces deux jours de deui, l'assemblée nationale rests dans une morne stupeur, et n'essaya que par l'envoi de quelques députés d'arrêter cette sanglante justice. Elle ne fit plus rien d'important, la convention nationale était élue. Le 20 septembre 1782, la nouvelle assemblée tint su première étaine, verifia les pouroirs de chacun ment, et, le 21, l'amonça à l'assemblée législative, qui se reudit en corps aupres d'elle pour lui présenter ses Inomages par l'organe de son président François de Nechtheseu (Voyez Cox-

VENTION). L'assemblée législative ne mérite pas, dans le souvenir de la France. une place aussi belle que l'assemblée constituante; le rôle qu'elle avait à jouer était, il est vrai, moins grand; elle est écrasée par la gloire de l'assemblée qui la préceda, et de celle qui lui succéda; aussi n'est-elle qu'une sorte de transition entre ces deux législatures. Liée à la constituante par la fraction constitutionnelle, qui formait son côté droit, elle tient aussi a la convention par la fraction girondine, qui était son côté gauche. Dirigée tantôt par les feuillants, tantôt par les républicains, elle ne put se prononcer contre la royauté qu'avec le secours du peuple, qu'elle habitua à des manifestations tumultueuses. Sa faute la plus grave est de ne pas s'être intrépidement placée en tête de l'opinion publique, et de l'avoir laissée se substituer au pouvoir législatif, qui lui faisait défant. La convention eut à supporter les funestes consequences de cette atteinte portée à la puissance législative, et nous n'hésitons pas à croire que ce qui causa surtout la ruine de la répubique, ce furent ces menaçantes apparitions, qui, après avoir exalté l'ardeut patrintisme des jacobins, et les avoir souvent entraines hors des hornes, facilitèrent la réaction thermidorienne, qui devait être si fatale à la France.

aiste des paéstorets de l'assendiée lécible. 1791. 3 oct. Pastoret,

30 » Verguiaud. 15 nov. Vaublauc. 18 » Lacépède.

10 dée. Lemontry. 16 " François de Neufchâteau.

1792. 8 jour. Daverhault.

5 fevr. Condorcet,
19 m Mathieu Dumss.
4 mars. Guytus-Morvesu.
27 s Gensonie.

a avril. Dorisy.

19 \* Lacuée. 13 mai, Muraire. 27 \* Tardiveau.

19 juin, François de Nantes. 24 » Girardio, 9 juill. Aubert du Bayet,

a3 » Lafond-Ladebat. 13 août. Merlet. 19 » Lacroix.

2 sept. Herault de Séchriles. SECRÉTAIRE DE L'ARRENGIÉE LÉCHILATIVE. 1791. 3 oct. François de Neufchitenu, Garran-Coulon, Cérutty, Lacépède, Condorcet, Goyton-Morrenu (\*).

ASSENBLÉES.— Nous nerangerons, sous ee titre général d'assemblées, que les grandes réunious qui eurent lieu depuis les invasions des Francs jusqu'à la dissolution de l'empire carlovingien, et nous nous contenterons d'indiquer sommairement les assemblées nationales qui se sont suecédé depuis cette époque jusqu'à nos jours.

En Germanie, les assemblées étaient générales; tous les hommes de la tribe que de la comment de la comment de la comdiseuter en commun ce qui interes sait l'association. Quand les Francs, après avoir franchi le Rhin, s'étendirent jusqu'à la Loire, ils se réunirent eucore; mais tous les hommes indien tinctement n'assistaient pas, comme

dans les forêts de la Germanie, aux délihérations communes. On rencontre, il est vrai, dans Grégoire de Tours. Frédégaire et les chroniqueurs qui écrivirent sous les Mérovingiens, ces expressions: Franci, omnes Franci, populus, omnis vel cunctus populus; mais il ne faut pas s'abuser sur le sens de ces expressions. Les hommes qui parurent, sous la première race des rois francs, dans ces assemblées, qu'on appelle champ de mars ou de mai. conventus generalis, placitum generale ou synodus, n'étaient qu'en petit nombre. Il n'en fut plus de meine sous Pepin et Charlemagne. Alors les assemblées sont convoquées régulièrement, et l'on voit accourir auprès du roi ou de l'empereur, à des époques périodiques et bien déterminées, des nommes de toutes les parties de l'empire. Hincmar, dans une lettre qu'il écrivit en 882, à ceux qui lui demandaient des conseils pour le gouvernement de Carloman, nous donne sur les reunions qui avaient lieu, au printemps et à l'autonne, sous les premiers Carlovingiens, des détails précieux et circonstanciés.

orisanices.

• C'était l'usage de ce temps de tenir

• c'haque année deux assemblées...;

• C'était l'usage de ce temps de tenir

• chaque année deux assemblées...;

• char l'une et l'autre, et pour qu'elle

• char l'une et l'autre, et pour qu'elle

• considération des l'entre des l'entre

• en vertu des ordres du roi, les arti
• ets de loi, nommés captibles, que le

• roi lui-même avait réujes par l'in
• piration de Dien, qu'ent la frère
• l'ét lui vait été manifestée dans l'in
• revalle des reunions.

« Après avoir reçu ces communications, ils en delibéraient, un, deux « ou trois jours, ou plus, selon l'im-» portance des affaires. Des messagers du palais, allant et venant, recevaient « leurs questions, et leur rapportaient les réponses, et aueun étranger n'ap-

<sup>(\*)</sup> Ces sia notos sont les sents qu'on trouve dans le Meniteur. Il est peu probable orpendant que ces secrétaires a nient pas été renouvelés de toute la session.

<sup>, &#</sup>x27;(\*) « Ne quasi sine causa convocari viderentur. Cette phrase indique que la plupart des membres de res assemblées regardaient Publigation de s'y rendre comme un fardeau, qu'ils se souciaient assez peu de par-

« prochait du lieu de leur réunion, « jusqu'à ce que le résultat de leurs « délibérations pût être mis sous les « yeux du grand prince, qui, alors, « avec la sagesse qu'il avait reçue de « Dieu, adoptait une résolution à la-« quelle tous obéissaient.

a Les choses se passaient ainsi pour a un, deux capitulaires, ou un plus a grand nombre, jusqu'à ce que, avec a l'aide de Dieu, toutes les nécessités a du temps eussent été réglées.

« Pendant que ces affaires se trai-« taient de la sorte, hors de la présence « du roi , le prince lui-même, au milieu « de la multitude venue à l'assemblée « générale, était occupé à recevoir les « présents, saluant les hommes les plus considérables, s'entretenant avec ceux « qu'il voyait rarement, témoignant « aux plus âgés un intérêt affectueux, « s'egavant avec les plus jeunes, et fai-· sant ces choses et autres semblables · pour les ecclésiastiques comme pour « les séculiers. Cependant, si ceux qui « délibéraient sur les matières sou-« mises à leur examen, en manifestaient « le désir, le roi se rendait auprès d'eux, a y restait aussi longtemps qu'ils le « voulaient, et là, ils lui rapportaient « avec une entière familiarité ce qu'ils a pensaient de toutes choses, et quelles « étaient les discussions amicales qui s'étaient élevées entre eux. Je ne dois « pas oublier de dire que, si le temps a était beau, tout cela se passait en « plein air; sinon, dans plusieurs bâ-« timents distincts, où ceux qui avaient « à délibérer sur les propositions du « roi étaient séparés de la multitude « des personnes venues à l'assemblée; « et alors les hommes les moins con-« sidérables ne pouvaient entrer. Les

tager le pouvoir législatif, et que Charlemage voulait légitimer leur conocation en leur donnant quelque chose à faire, bien plutó qu'il ne se sometin lin-siende à la M. Guizol.) Régulérement chaque conste devait envoyer à l'assemblée générale doure représentants. Les avonés des églises, éetsaidre ceux qui ciaient charges de protègre et de décindu les biens des eglises, devaient sousi les accompagner. « lieux destinés à la réunion des sei-« gneurs étaient divisés en deux parties. « de telle sorte que les évêques, les a abbés et les clercs élevés en dignité « pussent se réunir sans aucun melange « de laiques. De même, les comtes et « les autres principaux de l'État se sé-« paraient, des le matin, du reste de « la multitude, jusqu'à ce que, le roi « présent ou absent, ils fussent tous « réunis; et alors les seigneurs ci-des-« sus désignés, les clercs de leur côté, « les laïques du leur, se rendaient dans « la salle qui leur était assignée, et où « l'on avait fait honorablement prépa-« rer des siéges. Lorsque les seigneurs « laïques et ceclésiastiques étaient ainsi « séparés de la multitude, il demeu-« rait en leur pouvoir de sièger en-« semble ou séparément, selon la nature « des affaires qu'ils avaient à traiter, « eccles astiques, séculières ou mixtes; « de même s'ils voulaient faire venir « quelqu'un, soit pour demander des a aliments, soit pour faire quelque « question, et le renvoyer après en avoir « recu ce dont ils avaient besoin, ils « en étaient les maîtres. Ainsi se pas-« sait l'examen des affaires que le rei « proposait à leurs déliberations.

 La seconde occupation du roi était « de demander à chacun ce qu'il avait « à lui rapporter ou à lui apprendre sur « la partie du rovaume dont il venait. « Non-seulement cela leur était permis « à tous, mais il leur était étroitement « recommande de s'enquérir, dans l'in- tervalle des assemblées, de ce qui se « passait au dedans et au dehors du « royaume; et ils devaient chercher à « le savoir des étrangers comme des « nationaux, des ennemis comme des « amis , quelquefois en employant des « envoyes, et sans s'inquieter beaucoup « de la manière dont étaient acquis les « renseignements. Le roi voulait savoir si, dans quelque partie, quelque coin « du royaume, le peuple murmurait « ou était agité, et quelle était la cause « de son agitation , et s'il était survenu « quelque désordre dont il fût néces-« saire d'occuper le conseil général, et a autres details semblables. Il cher-« chait aussi à connaître si quelqu'une « des nations soumises voulait se ré-« volter, si quelqu'une de celles qui « s'étaient révoltées semblait disposée à se soumettre, si celles qui étaient « encore indépendantes menaçaient le

 encore independantes menaçaient le royaume de quelque attaque, etc. Sur toutes ese matieres, partout où se manifestait un désordre ou un péril, il demandait principalement quels en étaient les motifs ou l'occasion (\*).

M. Guizot, qui, dans ses Essais sur l'histoire de France, a traduit la lettre d'Hinemar, apprécie avec beancoup de justesse et de sagacité ce curieux document.

« Si je regarde, dit-il, à la composition de ces réunions périodiques, même de celle du printemps, je n'y découvre rien qui annonce une origine vraiment nationale et indépendante. En cas de guerre, il est vrai, tous les guerriers y sont convoqués; en temps de paix, le prince y recoit solennellement les dons de ses peuples. Mais, quant au gouvernement proprement dit, quels sont les hommes qui y interviennent, et à quel titre? Ces majores. ces sentores, qui seuls participent aux délibérations, ce sont les ducs et les comtes que Charlemagne a nommés, les évêgues, dont la plupart ont aussi reçu de lui leur office, les grands bénéliciers qu'il sait retenir dans une condition précaire. Ces minores, qui ne délibèrent sur rien, n'exercent aucune autorité et doivent seulement confirmer, par l'adhésion de leur intelligence, les décisions qui seront adoptées, ce sont, en grande partie du moins, les vicaires, les centeniers, les officiers royaux d'un ordre inferieur. Un capitulaire de Louis le Débonnaire, où Mably et d'autres ont voulu voir des députés vraiment élus par le peuple, me confirme dans cette idee : Que chaque comte, y est-il dit, vienne à l'assemblée générale, d'après les ordres de l'empereur ; qu'il u amene avec lui douze SCABINI, s'il en a douze; sinon, qu'il complète ce nombre en prenant les meilleurs hom-

(\*) Hinemar, cité et trad. par M. Guizot. Histoire de la civil. en France, t. II.

mes de son comté. Or, les scabini étaient des magistrats nommés par les missi dominici ou les comtes, bien plutôt qu'élus par les hommes libres; s'il n'y en a pas douze, c'est le comte qui choisit et aniène avec lui les meilleurs hommes qui doivent compléter ce nombre. Qui forme donc presque exclusivement l'assemblée? Les officiers royaux, les magistrats des provinces. Je vois bien la, de la part du monarque, l'intention de réunir autour de lui ses agents pour les connaître et les diriger, de recevoir leurs conseils, de s'éclairer en les interrogeant et en les écoutant, comme faisait Charlemagne, au dire d'Hincmar. Je n'y puis découvrir une élection populaire, le resultat d'institutions libres, l'intervention spontanée et indépendante de la nation (\*). »

Ainsi, ces assemblées générales, il ne faut pas s'y tromper, n'étaient qu'un vaste moyen de gouvernement. Charlemagne ne réunissait près de lui tous ses grands que pour connaître par eux l'état et les besoins du pays; leur soumettre les capitulaires qu'il avait préparés, non point pour reconnaître leur droit à les contrôler, mais afin de profiter de leurs lumières et changer ce qui serait trouvé mauvais. Ces assemblees different donc essentiellement de ces anciennes réunions du Champ de Mars, où les hommes libres venaient faire réellement eux-mêmes leurs affaires. Aussi voit-on que sous Charlemagne, la plupart de ceux qui composaient ces assemblées, regardaient l'obligation de s'y rendre comme une charge pénible, car ils savaient qu'ils n'allaient porter là que leur approbation à des actes arrêtés d'avance, ou tout au plus leurs conseils, mais jamais leur volonté. Et d'ailleurs, ce n'était point le vrai peuple des hommes libres qui venait à ces assemblées : convoqués dans les marches d'Espagne, d'Italie et de Bavière, ou dans les marais de la Saxe, tous les évêques, tous les comtes, tous les fidèles ne pouvaient ainsi, deux

(\*) M. Guizot, Essai sur l'histoire de France, p. 336.

fois l'année, traverser l'immensité de l'empire pour aller trouver l'empereur et le lieu de réunion : il leur aurait fallu vivre sur les grandes routes. Aussi n'y avait-il souvent à ces assemblées que ceux qui formaient l'armée, ou bien quelques notables qui, suivant les grands et les évêques, venaient y representer la nation des Francs. Il est juste toutefols d'ajouter, qu'en souvenir des anciens privilèges des hommes libres, il était dit quelquefois, comme dans le troisième capitulaire de l'année 803, § XIX : « Que le pemple soit interrogé sur les capitulaires qui ont été récemment ajoutés a la loi; et quand tous y auront donné leur assentiment, subscriptiones et manufirma. tiones suas in ipsis capitulis faciant. » Mais cette espèce d'enquête et de consultation n'était sans doute ordonnée que pour des additions ou des changements faits aux diverses lois nationales. Les eapitulaires, bien qu'ils portent souvent ces mots : de his consenserunt omnes, n'avaient pas besoin de cette confirmation. Encore une fois, cette formule, qui a fait croire à plusieurs que sous Charlemagne il y avait encore un peuple des Francs, jaloux de ses libertés, et faisant lui-même ses affaires. n'est qu'un de ces protocoles de chancellerie qui ne changent iamais, bien que les idées qu'ils expriment et leurs termes même soient depuis longtemps hors d'usage.

Que faut-il donc penser de ces grandes assemblées où les homnies de toutes les parties de l'empire se réunissaient d'après les ordres du chef suprême? qu'elles étaient le résultat d'une grande nécessité. Quelle était cette nécessité? c'était, de la part de Charlemagne et de ses premiers successeurs, la nécessité de prévenir une dissolution imminente, et de fonder à tout prix, comme le dit encore M. Guizot, un gouvernement et une nation. Les premiers Carlovingiens eux-mêmes avaient senti combien était précaire l'existence du vaste corps qu'ils avaient constitué, et ils cherchaient, au moyen d'une espèce de centralisation, à prolonger cette existence,

Il y eut huit assemblées générales sous le règne de Pepin; trente, sous Charlemagne; vingt-cinq, sous Louis le Débonnaire, et vingt-cinq, sous Charles le Chauve.

Sous la troisième race, les états généraux furent convoqués vingt-huit fois jusqu'en 1787. (Vovez ÉTATS GE-

NEBAUX.

Voici l'indication des assemblées nationales ou législatives qui se sont réunies depuis cette dernière époque : Assemblées des notables, ouverles à Versailles, la première le 27 février 1787, la seconde le 16 novembre 1788,

États généraux, à Versuilles, le 5 mai 1789.

Assemblée constituante, le 9 octobre 1789, à Paris, de même que toutes les assemblées subséquentes, Assemblée législative, le 1° octobre

1791.
Couvention nationale, le 21 septembre 1792.

Conseil des anciens | le 28 oct. 1795.
Sénat conservateur, le 25 décembre 1799.
Corps législatif, le 1º janvier 1800.

Tribunat, le même jour. Chambre des pairs, convoquée par Louis XVIII, le 4 juin 1814.

Chambre des pairs, convoquée par Napoléon, le 7 juin 1815. Chambre des représentants, le même jour. Chambre des pairs, convoquée par Louis

XVIII, le 7 octobre 1815. Chambre des députés, le même jour.

Chambre des depuies, le même jour.

Depuis cette époque, les deux chambres ont été convoquées tous les ans, conformément aux dispositions de la charte constitutionnelle. (Voyez CHARTE, SESSIONS LÉGISLATIVES, RÉVOLUTION DE JUILLET, et châcun des mots en italique.)

ASSEMBLÉES COMMUNALES.—Sous les constitutions de 1791, de 1793 et de l'an 111, on donnait ce nom aux assemblées chargées d'élire les agents municipaux et leurs adjoints.

ASSEMBLÉES DE CANTON.—Sous la constitution de l'an VIII, les assemblées de conton nommaient, au collége électoral d'arrondissement et au collége électoral de département, le nombre de membres qui leur était assiqué, en raison du nombre de citoyens dont chacune d'elles se composit. Le premier consul nommait le président de l'assemblée de canton. Ses fonctions duraient cinq ans ; il pouvait être recomme indefiniment. Le président de canton nommait les présidents des pardeux citoyens pour chaque place de suppléants aux juges de paix. C'était le premier consul qui choississait le le premier consul qui choississait le

juge de paix du canton.

ASSNBALESSE ÉLECTORALES.—Ces
assemblées sont de diverses espèces, selon qu'elles ont pour objet de nonmer
des députés, des membres des conseils
departementaux, d'arrondissement on
municipaux (voyez Conseils), ou des
nationale (voyez ÉLECTIONS.) Sous
les constitutions de 1791, 1793 et de
l'an III, elles nommaient aussi les
membres du tribunal de cassation.

ASSUBLÉES PRIMAIRES.—LES assemblées primaires sont la réunion plus ou moires nombreuse, suivant les dispositions de la loi, de citoyens élisant ceux d'entre eux qu'ils croient les plus capables de choisir les représentants de la nation. Sans examiner jei jusqu'a quel point un tel système d'élection peut être considére comme le plus équitable, nous nous bornerons ici à laire l'bistoire de cette institution

tution Les premieres assemblées primaires furent creées par l'assemblée constituante. Par la loi du 22 décembre 1789, art. 23, elle régla ainsi le mode de composition des assemblées primaires : elles étaient composées de tous les citoyens actifs, qui se réunissaient au chef-lieu de canton pour nommer des électeurs; tous les électeurs nommés par les assemblées primaires d'un département se réunissaient ensuite pour élire les représentants de ce département à l'assemblée nationale, Pour être citoyen actif, il fallait être né Français; être âgé de vingt-cinq ans accomplis; être domicilie dans la ville ou le canton depuis le temps détermine par la loi (depuis une année suivant le décret du 15 septembre 1789); de plus, il fallait payer, dans un lieu quelconque du royanne, une contribution directe au moins ésale à la valeur de trois journées de travail et en présenter la quittance; n'être pas dans n'état de donnésitieté, c'ést-à-dire serviteur à gages; être inserit, dans la municipalite des son donnieles, au rôle des gardes nationales, et n'ori prété des parles nationales, et n'ori prété de, par les assemblées primisires, aux fonctions d'étecteur départemental, alfalait reunir aux conditions de detoyen actif la possibilité de payer une contribution égale au moins à dix

journées de travail. Cette condition pécuniaire irrita le peuple, qui appela la loi le décret du marc d'argent; Mirabeau l'avait déjà condamnée en disant : « Vous venez de « faire la plus mauvaise loi, » Les clameurs furent si nombreuses que, dans la constitution de 1791, le marc d'argent fut supprimé; d'un autre côté, l'aristocratie regagna le terrain qu'elle perdait; elle fit décréter que les électeurs départementaux devraient, à l'avenir, dans les villes au-dessus de six mille âmes, être propriétaires ou usufruitiers d'un bien évalué, sur les rôles des contributions , à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou être locataires d'une habitation évaluée, sur les mêmes rôles, à un revenu égal a la valeur de cent cinquante journées de travail; dans les villes au-dessous de six mille âmes, être propriétaires ou usufruitiers d'un bien évalué à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou être locataires d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail; dans les campagnes, être proprietaires ou usufruitiers d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou être fermiers on métayers de biens évalués à la valeur de quatre cents journées de travail.

Tel était le système électoral définitivement adopté dans la constitution de 1791. Voici comment se formaient les assemblées primaires. Pour choisir les électeurs départementaux, les citoyens actifs se réunissaient tous les deux ans en assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. Ces assemblées se tenaient de plein droit le second dimanche de mars. Après leur nomination, tous les électeurs départementaux devaient se réunir en une seule assemblée le dernier dimanche de mars. Dans tout canton il y avait une assemblée primaire, lors même que le nombre des citovens actifs no s'élevait pas au chiffre de cent ; il n'y avait qu'une assemblée tant que le nombre des citovens actifs ne dépassait pas neuf cents; au-dessus de ce chiffre, il se formait deux assemblées primaires également nombreuses. Dans les villes de quatre mille âmes et audessous, il n'y avait qu'une assemblée primaire; il y en avait deux dans les villes de quatre mille jusqu'à buit mille âmes, trois dans celles de huit mille jusqu'à douze mille âmes, et ainsi de suite : ces assemblées se composaient par quartiers ou arrondissements.

Nous ne pouvons omettre de parler de l'organisation électorale de Paris. La ville était divisée en quarante-huit sections, simples divisions de la commune parisienne, formant autant d'assemblées primaires qui nommaient les électeurs secondaires charges d'élire les députés. Le maire indiquait, hnit jours avant la réunion générale, les assemblées des quarante-huit sections ; le scrutin, commence au même jour et à la même heure, était ouvert jusqu'au résultat définitif. Chaque assemblee constituait d'abord son bureau; le doven d'âge présidait, aidé des quatre plus vieux citoyens comme scrutateurs, jusqu'au moment où le président, élu à la pluralité absolue des suffrages, était proclamé; les trois scrutateurs étaient ensuite nommés en un seul scrutin de liste. Les citovens écrivaient leurs bulletins, et le vote était secret. On procédait alors à la nomination des électeurs départementaux, qui ne pouvaient être pris que dans le canton. Chaque assemblée primaire nommait un électeur à raison de cent citovens jusqu'à cent cinquante et un; alors elle déléguait deux élec-

teurs au département, qui étaient élus en un seul tour de scrutin de liste, ou en trois s'il en était besoin.

Lorsque les choix de toutes les assemblées primaires étaient connus, les électeurs départementaux se réunissaient en une assemblée pour élire les représentants. Si une assemblée d'électeurs, trop nombreuse pour délibérer commodément, voulait se diviser en plusieurs bureaux, elle pouvait le fairc, ponrvu que chaque bureau restât composé de cent électeurs au moins : deux commissaires de ces bureaux venaient au bureau central faire en commun le dépouillement des votes. Les mêmes formes et le même ordre étaient suivis dans les réunions d'électeurs.

Telle fut la première organisation électorale en assemblées primaires. L'assemblée législative, poussée par le peuple qui venait de s'emparer des Tuileries, modifia, le 12 août 1792, cette constitution électorale. Les assemblées primaires nommaient le même nombre d'électeurs départementaux qu'aux dernières élections : mais la distinction des citovens actifs et non actifs fut supprimée; et, pour être admis aux assemblées primaires, il suffisait d'être Français; d'avoir vingt et un ans. et un domicile connu depuis un an: de vivre du produit de son travail sans être en état de domesticité. Le même mode d'élection que par le passé fut suivi; mais, pour accélérer les opéra-tions électorales, les présidents, secrétaires et scrutateurs devaient être nommés à la pluralité relative et par un seul scrutin.

La constitution de 1793, faite par les montagnards, repoussa l'élection à deux degrés; elle fut de nouveau decrétée par la faction thermidorienne. D'après les dispositions de la constitution de l'an III, l'administration municipale envoyait à chaque assemblee primaire le nombre des citovens qui devaient la composer, et, de plus, le chiffre de tous les électeurs primaires du département. Lorsqu'une assemblée primaire comptait trois cents citoyens, elle nommait un électeur de second degré; depuis trois cent un jusqu'à cinq cents, elle en nommait deux; et ainsi de suite. Pour être électeur primaire, il fallait être citoyen français; être domicilié dans le canton, ou, du moins, y résider depuis un an : une absence d'une année faisait perdre le droit de suffrage. Pour être citoven français, il fallait être ne en France: être âgé de vingt et un ans ; s'être fait inscrire sur le registre civique de son canton, et, depuis cette inscription, avoir demeuré un an sur le territoire de la république; paver une contribution directe quelconque, foncière ou personnelle. Tout individu qui ne pavait pas de contribution directe pouvait se présenter à la mairie de sa commune, et s'y inscrire pour une contribution personnelle égalc à la valeur locale de trois journées de travail agricole ; tout Français qui avait servi en temps de guerre dans les armées de la république était électeur de droit. Il falfait encore faire partie de la garde nationale sédentaire; les sexagénaires et fonctionnaires, exempts par la loi, jonissaient du bénéfice d'inscription. Chaque année, avant la fin de pluviôse, chaque municipalité dressait un tableau des citovens qui avaient le droit de voter dans le canton; l'assemblée primaire statuait sur toutes les difficultés qui s'élevaient sur les qualités requises pour voter, et jamais les municipalités ne pouvaient refuser d'inscrire sur le tableau de vote un citoyen lui demandait son inscription; elles devaient seulement mettre sur une liste à part tous les citoyens qu'elles croyaient ne pas réunir les conditions exigées, et les assemblées primaires décidaient; en outre, ce tableau général indiquait ceux des citovens qui pouvaient être électeurs de secoud degré. Les assemblées primaires se réunissaient, de plein droit, le 1er germinal (21 mars) de chaque année pour les opérations électorales : la première scance ne commencait pos avant onze heures du matin ; l'onverture des autres séances était fixée par les assemblées; tonte seance ctait close a six heures du soir, s'il n'y avait pas à achever un appel nominal ou un recense-

ment. La constitution ordonnait qu'il y ent au moins une assemblée primaire par canton, et qu'il n'y en eut qu'une seule, si elle ne se composait pas de plus de neuf cents votants; que chaque assemblée se fractionnât en bureaux particuliers, de cent à deux cents citoyens. Toute assemblée primaire se constituait d'abord sous la présidence du doyen d'age, qui s'adjoignait comme secrétaire le plus jeune des votants; les fonctionnaires devaient tous savoir lire et écrire; ils étaient élus en un seul scrutin de liste, à la pluralité re-lative des suffrages. Le bureau, une fois constitué, était inamovible pendant la même session de l'assemblée primaire; les bureaux se constituaient au moyen d'un appel nominal ; chaque bureau choisissait un président, un secrétaire et trois scrutateurs. Les formes du vote étaient ainsi réglées : chaque citoven, lorsqu'il était appelé, deposait son billet; il n'y avait jamais, excepte pour la nomination du bureau. de reappel; aucune élection ne pouvait se faire à haute voix et par acclamations; les bulletius ne devaient pas être signés; ils étaient fermés et secrets; ils devaient être déposés de manière à ce que les scrutateurs et tous les assistants vissent que chaque votant ne déposait qu'un seul billet ; tout citoyen pouvait écrire son bulletin comme il le voulait; celui qui ne savait pas écrire pouvait demander aux scrutateurs de l'écrire pour lui. Les suffrages qui portaient un nom appartenant à plusieurs citovens éligibles, sans aucune designation directe ou indirecte de l'un d'entre eux, ne devaient être appliqués à personne; les autres suffrages qu'ils contenaient comptaient cependant, et même la majorité absolue était fixée avec tous les billets. quelque défectueux qu'ils fussent ; les bulletins qui contenzient moins ou plus de noms qu'il n'en fallait n'étaient pas regardés comme nuls; dans le sccond cas, les scrutateurs effacaient les derniers noms excédant le nombre déterminé par la loi; tout suffrage qui n'était pas donné conformément à la loi était supprimé; les billets nuls ne

servaient pas à fixer le terme de la majorité absolue, S'il n'v avait qu'un scul électeur à nommer, le scrutin etait individuel : le scrutin était de liste . s'il s'agissait de nommer piusieurs électeurs : si, au premier tour de serutin, le nombre nécessaire d'électeurs obtenait la majorité, l'élection était terminée; dans le cas contraire, le bureau formait une liste de ceux qui avaient obtenu le plus de voix : cette liste ponvait porter dix fois plus de noms qu'il n'y avait de candidats à élire : cependant, si les suffrages avaient été donnés sans résultat définitif à plusieurs citovens, on les portait seuls sur la liste. Lorsque les bureaux avaient été formés dans une assemblée primaire ou électorale, le recensement qui se faisait dans chaque bureau devait produire une liste exacte du nombre des voix obtenues par chaque candidat: aucun des candidats désignés. quelque faible que fût le nombre des suffrages par lui obtenus, ne devait être omis, car il pouvait avoir eu beaucoup de voix dans les autres bureaux. Les recensements partiels étaient portés par les scrutateurs au premier bureau : là , on procédait au recensement général, en additiounant pour chaque candidat les suffrages qu'il avait recus dans les divers bureaux. Au corps législatif seul appartenait le droit de valider les opérations des assemblées primaires et des assemblées electorales. Des doubles de tous les procès-verbaux des assemblées électorales étaient envoyés aux archives de la république.

Jusqu'ici nous nous sommes connenté d'examine les fonctions des assemblées primarres, en tant qu'elles actual de la constitut de la conciona de la constitut de la concique qu'elle avient les autres travaux criques qu'elles avaient la continution aux emplois administratifs, quiriaires, primaires pr rales la nomination aux emplois administratifs et judiciaires. Dans la constitution de l'an 111, les assemblées primaires curent l'élection des juges de paix, des officiers municipaux et des presidents des administrations municinales.

Nous avons peu de chose à dire sur les assemblées primaires conservées par la constitution de l'an viii. Nous ne savons pas s'il est possible d'appeler assemblées primaires ces reunions par arrondissement de citoyens qui choisissent le dixième qu'ils croient le plus propre à gérer les affaires publiques ; ce dixième élu se réunit à tous les autres dixièmes communaux, pour nommer encore le dixieme d'entre eux. lequel forme une troisieme liste qui comprend les citoyens du département éligibles aux fonctions publiques nationales. Il n'y a plus dans ces délégations qu'une imitation mensongère de la faculté élective accordée aux citovens par les constitutions précèdentes; on se sent déjà dans l'atmosphère monarchique.

Nous répéterons en finissant, que nous nous abstenons de discuter sur le mérite des assemblées primaires; nous remarquerons seulement combien le système électif actuellement en vigueur est loin de celui que consacra la première constitution libérale : le progres, nous le savons, s'est Opéré dans les idees, mais il y a encore une grande différence dans les formes.

ASSEMBLEES PROVINCIALES .- Ces assemblees, que les uotables convoques à Versailles, en 1787, demanderent aux ministres de Louis XVI. furent créées en vertu d'un édit du 22 juin 1787, sur le rapport de Necker, après avoir été établies déjà, par forme d'essai, dans le Berri et la haute Guienne. Elles se composaient de députés des trois ordres élus par les assemblées de district, et avaient un président temporaire pris dans la noblesse ou le clergé. Les députés des deux premiers ordres réunis ne ponvaient surpasser en nombre ceux du tiers état. On votait par tête, en commeneant tantôt par l'un, tantôt par l'autre des trois ordres. L'assemblée, renouvelée par quart tous les ans., avair, pour délegüés chargés de l'exécution de ses arrêts, des syndies clus dans les paroisses. Elle était chargée, sous l'autorité du roi et de son conseil, de la répartition des impôts, et pouvait àrire au gouvernement toutes les reresentations qu'il ul paraissaient utiles néral.

Assermenté (clergé). (Voyez Clergé.)

ASSIENTO (privilège de l'), fourniture exclusive des noirs aux colonies espagnades, dont la France acquit le nonopole par le traité conclu avec l'Espagne en 1701, et dont elle ne tarda pas à être dépossèdée par l'Angleterre, qui fit de cet odieux privilège l'une des clauses expresses des

traités d'Utrecht.

ASSIGNATS .- Bailly concut le premier l'idée des assignats, et son projet, discuté et modifié par Mirabeau, Pétion et autres, fut adopté le 19 avril 1789. Les assignats, affectes au payement des creanciers de l'Etat, devaient représenter, entre leurs mains ou celles de leurs eessionnaires, un droit de propriété réalisable immédiatement dans la proportion de leurs créances. par la mise en vente des biens nationaux. Pour faciliter la conversion de ces valeurs et multiplier le nombre des petits proprietaires, l'État faisait abandon aux communes des biens nationaux compris sous leur juridiction, à la charge de les vendre et de se rembourser avec des assignats, qui devaient rentrer par cette voie et sortir de la circulation. De là, le nom de papier municipal donné d'abord aux assignats. La dette de l'Etat, ainsi convertie en dette communale, se rapprochait du créaucier, et présentait d'ailleurs à tout porteur d'assignats une garantie certaine et toujours réalisable. Il ne s'agissait donc pas, comme les membres du clergé voulaient le persuader, d'un papier identique à celui de Law, soumis aux chances d'une spéculation aventureuse. Aussi, malgré l'opposition de l'abbé Maury et de l'évéque d'Autun, Talleyrand, Dasemble constituante adopta plenament le projet de Bailly, Il faisatt face à toutes les difficultés de la situation financière, créait des ressources nouvelles à l'État, en offrant des gages à ses anciens créanciers, et le dispensait de recourir à l'impôt, Quatre cents millions d'assignats furent émis, et une circulation forcée, au nom de la loi, leur assurait une valeur absolue égale à celle du unuéraire.

Le projet était sagement concu. mais la gravité des dangers présents, et l'ébraulement de la confiance publique, qui en était la suite, en empêchèrent tout d'abord la renssite. La révolution commençait : on doutait de la durée de ses actes, et du maintien des ventes qu'elle aurait ordonnées. « Les assignats, dit M. Thiers, restaient dans la circulation comme une lettre de change non acceptée, et s'avilissaient par le doute et la quantité. Le numéraire restait seul comme mesure réelle des valeurs. » Les agioteurs discreditaient encore les assignats par leur traffe. Vainement la convention tenta de les réhabiliter par les plus rigoureuses mesures, et décréta six ans de fers contre celui qui stipulerait pour des marchandises un prix different. selon que le payement se ferait en numéraire ou en assignats. L'assignat baissait toujours dans le crédit et sa valeur qui, relativement au numéraire, se comptait alors dans la proportion de trois à un, tomba, en deux mois, jusqu'à l'énorme différence de six à un. Tous les débiteurs s'empressaient de se libérer, et les créanciers, forcés de recevoir, au taux légal, les assignats ainsi déprécies, perdaient les cinq sixièmes de leurs creances.

Aix assignats républicains on préférait encore les papiers étrangers, les actions dans les coupagnies de finances, et les assignats marquès de l'eligie royale, dont on espérait tirer parti en cas de réaction contre-révolutionnaire. La création du grand livre par Cambon, qui permit de convertir les assignats en une inscription de rente perpétuelle, les décrets de plus en plus sévères de la convention, et surtout ses éclatantes victoires, en rétablissant la confiance, firent remonter les assignats au taux du numéraire vers la lin de 1793. Cet équilibre dura peu : la loi du maximum intervint, et changeant la nature de la difficulté sans la résoudre, rabaissa le cours des marchandises au taux où l'assignat était généralement accepté. Mais la répu-blique elle-même travaillait à discréditer sa propre monnaie. Au milieu du désordre de ses finances, elle avait à soutenir d'immenses charges. Elle entretenait quatorze armées sur les frontières: au dedans elle était ruinée, dilapidée par l'imprévoyance ou la concussion. Dans cette situation extrême, on accepta la banqueroute comme une nécessité, sauf à compter ensuite avec les créanciers et à se liquider par la victoire. Des milliards d'assignats, émis coup sur coup, dépassèrent considérablement le chiffre des valeurs territoriales, et se trouvèrent désormais sans garantie.

Lorsque, en 1795, la république, triomphante sur tous les points, songea à réorganiser ses affaires intérieures. le discrédit des assignats était eing ou six fois plus grand que l'année precedente. Il fallait s'en prendre désormais à la quantité des émissions, qui seule en empêchait la circulation. Pour lui offrir un débouché certain, on tenta d'activer la vente des biens nationaux, presque abandonnée de guerre lasse, mais dont les difficultés semblaient enfin aplanies. Dans ce but, divers projets, une banque territoriale avec primes, une tontine, furent proposés et mis à exécution, mais avec un médiocre succès. Tous ces plans reposaient sur une idée fausse de l'état financier du pays, auguel on supposait la faculté d'acheter, quand il était rinné et dépourvu de ressources réelles. Les sommes immenses représentées par les assignats ne formaient qu'une richesse illusoire, qui, réduite au tarif de la circulation, suffisait à peine aux dépenses de la vie. Un habit valait huit cents francs en assignats; on payait une paire de bottes quatre

cents francs. Toutefois un projet de Bourdon de l'Oise, habilement conçu et approprié aux besoins du moment, avait commencé à réaliser le double but qu'on se proposait d'atteindre : la rentrée du papier-monnaie et la vente des biens. Malheureusement il fut abandonné pour l'échelle des assiquats. Cette échelle devait servir à en préciser exactement la valeur, comparativement au numéraire, suivant le rapport de quantité entre les émissions successives. Ainsi une nouvelle émission, égale à la première, devait faire baisser de moitié le montant des sommes représentées par celle-ci. Au fond, c'était là une vraie banqueroute, car le gouvernement pouvait réduire indéfiniment le taux des assignats, par la multiplicité des émissions. Toutefois, ce fut dans cet état déplorable que la convention laissa les affaires aux mains du directoire.

Le directoire, qui s'efforça de tout réorganiser, n'osa pas, en s'attaquant aux linances, trancher dans le vif, et n'eut recours qu'aux demi-mesures. Il commença par supprimer l'emprunt volontaire, ouvert dans les derniers iours de la convention, emprunt qui ruinait l'État, tenu de servir en numéraire les intérêts d'un prêt fourni en papier. A cette époque, la masse des assignats en circulation pouvait être évaluée à environ vingt milliards. En les admettant même au cent einquantième de leur valeur, ils ne formaient pas un capital réel de deux cents millions. Dans les premiers mois de 1796. vingt milliards de nouveaux assignats furent émis, et ne produisirent que cent millions. Toutefois, cette monnaie si discréditée trouvait encore des partisans parmi les patriotes de 1792, et d'ailleurs se prétait à toutes les combinaisons d'un intrepide agiotage. Mais le gouvernement sentait le besoin de suppléer à cette ressource épuisée, ou de lui donner un nouveau cours. C'est ce qu'il fit, d'abord par la création des cédules hypothécaires, et enfin par les mandats territoriaux. C'était toujours l'assignat, mais sous une formule plus précise, et qui représentait une quantité fixe de biens territoriaux, sans pouvoir subir d'autre variation que celle des biens eux-mêmes. Le 30 place de la celle des biens eux-mêmes. Le 30 place de la celle des saignats fint brisée. Bannel, ancien ministre des finances, a calcule que la sonnue des assignats émis depuis leur création s'éleval alors à quidation definitive s'opéra, vingt-quatre milliards étaient encore en circulation, et des vingt-quatre milliards, inqués au trentième, furent échanges et de la celle de l

Assignies, nom d'une ancienne seigneurie près d'Aire en Artois (département du Pas-de-Calais), qui fut érigée en marquisat en 1672.

Assises. - C'était le nom que l'on donnait aux cours de justice qui se tenaient dans les sénéchaussées, bailliages, prévôtés, et quelquefois aux cours de justice des princes et des rois. Les assises du bailli ou sénéchal étaient les assises du juge supérieur qui rendait la justice dans les tribunaux des juges inférieurs. Toutes les coutumes parlent de ces assises qui se tenaient dans une ville considerable à laquelle ressortissaient plusieurs prévôtés. Les assises ou grands jours étaient les plaids extraordinaires tenus par les rois. Les assises de justice en Normandie étaient les plaids tenus par les chevaliers; c'était une cour séodale. Suivant le langage de certaines coutumes, la grande assise était celle du sénéchal; la petite assise, celle du juge prévôtal. On appelait aussi assises les ordonnances faites aux assises; on disait, en Bretagne, l'assise du comte Geoffroi, l'assise de Jean II.

Assises. Voyez Cours d'assises et Jury.

ASSISES DE JÉRISALEM, lois promulguées par les croises dans la Strie. Après la prise de Jérusalem, en 1099, les croisés s'occupérent d'organiser, dans les pays où ils venaient de s'établir, desinstitutions politiques etciviles qui fussent propres à assurer la stabilité de leur conquête. Ils se conformèrent, pour l'acconplissement de cette tâche difficile, aux usages qui étaient reçus en Europe, et particulierement dans la France. Godefroy de Equillon, élevé au trônc par l'élection des chefs de l'armée, nomma, sur l'avis du natriarche de Jérusalem, des princes et des harons, une commission de sages-hommes, qu'il chargea de s'enquerir, auprès des croisés de nations diverses, des coutumes de leurs pays. La commission mit par écrit et présenta au roi le résultat de son enquête. Une assemblée générale des princes et des barons soumit ensuite à une discussion approfondie ce projet de loi, le modifia conformément à la situation particulière où les croisés se trouvaient en Orient, et, enfin, lui imprima le caractère légal. Ce recueil. connu sous le titre d'Assises de Jèrusalem, ou Lettres du Sépulcre, devint le code des croises dans toutes leurs colonies d'Orient, mais ne fut pas, à vrai dire, public; car ici les croisès s'eloignèrent de l'usage généralement recu, et, plus tard, ils reconnurent l'etendue de la faute qu'ils avaient commise en agissant ainsi. Au lieu de multiplier les copies de leur code et de les repandre, sis n'en firent qu'une seule transcription, qui, revêtue du sceau du roi et du patriarche, fut scrrée dans un coffre et placée dans l'église du Saint-Sépulere. Les formalites à remulir nour pouvoir consulter le code des assises étaient si nombreuses et si solennelles, que les tribunaux s'accoutumèrent à juger sous l'inspiration de leurs propres pensees, ct que la jurisprudence finit par supplanter la loi.

Leassises (tablirent dansleroyaume de Jerusslen, deux cours: in haute cour et la cour des bourgeois, La premiere était préside par le roi, et se composit de tous les vassaux directs de la courone. Les lourgeois on jurie de Jerusslen; présidés par un exiperu nommé le vicourte, formaient la se-conde. Live organistation semblable se conde. Live organistation semblable se les lavorus qui avaient baute justice, ou, comme on disaît, cour, coins et justice. Es dexe juridictions appli-justice.

quaient des systèmes de lois complétement différents. Le code de la haute cour offre le tableau exact des usages de la féodalite primitive. Nulle part on ne trouve une peinture plus vive et plus fidie des relations qui unissaient le vassal au seigneur, et les vassaux entre eux. L'assise des bourgeois est moins intéressante, parce qu'on posséde un nombre lifini de chartes de communes, où toutrs les questions de jurisprudence municipale iont éclair-

cies.

Les assises, rédigées vers l'an 1100, périrent lors de la prise et du pilise de Jenssien pur Saladin, en 1187.

Après ext évienents, in legislation mière, et varia selon les lomières ou les présugés des nombreux jurisconpultes qui s'éforcèrent de recomposer, à l'aide de leurs souvenirs et des traditions, le code qui avait été anéanti. Ce sont les écrits de ces jurisconsultes qui s'efforce qui vaive de anéanti. Ce sont les écrits de ces jurisconsultes qui forment ce quoi appelle aujour-

d'hui les assises de Jérusalem. La république de Venise s'étant fait céder l'île de Chypre par la reine Catherine, en 1489, eut la sagesse de ne rien changer aux lois et aux usages de ce pays. Ses envoyes recueillirent et revêtirent de la sanction légale divers ouvrages de jurisprudence, qui faisaient autorité dans les tribunaux, et où l'on trouve, sinon le texte des assises de Godefroy de Bouillon, au moins l'esprit de ces anciennes lois. Les plus remarquables de ces nombreux écrits sont ceux de Jean d'Ibelin et de Philippe de Navarre. Nous ne connaissons, toutefois, ce recueil précieux que par l'édition incomplète et fautive que la Thaumassière en a publiée à Paris, en 1690; car l'ancienne version italienne, Insérée par Canciani dans son Recueil de lois barbares, contient seulement l'ouvrage d'Ibelin; mais divers manuscrits, et particulierement celui de Vienne, qui est l'exemplaire même dont se servirent les envoyés de Venise pour faire leur proinulgation, permettent d'entreprendre une édition beaucoup plus utile à l'étude de l'histoire et de la jurisprudence du moyen

âge. M. le conue Arthur Beugnot, membre de l'Institut, comu par de savantes recherches sur notre ancien droit français et notamment sur les olim du parlement de Paris, s'occupe en ce moment de cet important travail, qui doit faire partie de la collection des historiens des croisades, publiée par l'Académie des inscriptions et lelles-lettre et belles-lettre et belles-lettre et belles-lettre et le les de lettre et belles-lettre et belles-lettre et le les de lettre et belles-lettre et le les et le lettre et lettre

Association. - On nomme association la réunion volontaire de plusieurs individus marchant à un but commun. Le droit d'association découle du principe même de la nature humaine et de sa sociabilité. Nous regardons comme inutile de discuter la thèse de Rousseau, et de chercher à prouver que l'homme ne peut vivre qu'en société. Nous dirons seulement avec M. Reynaud (\*) : " L'homme étant certainement créé pour se perfectionner, et ce perfectionnement ne pouvant être obtenu que par le concours de ses semblables, il s'ensuit que l'homme est positivement créé pour la société, et que la société est ainsi son état naturel. » Mais, forcée d'obéir aux exigences de la configuration géographique, l'humanité s'est fractionnée en plusieurs sociétés, concourant toujours, malgre leurs querelles particulières, au but providentiel : de la les nations. La nation , pour s'acquitter de ses innombrables devoirs, a besoin de se subdiviser ellemême en une multitude de petites sociétés, qui répondent chacune aux aptitudes personnelles de chacun des individus qui la composent, et dont ancune cependant ne s'écarte en rien du respect et de l'obéissance dus à la réunion de toutes, à la nation enfin; de là les societés commerciales, les académies, etc. Il est donc certain que l'association est un droit; on doit dire de plus qu'elle est une des conditions essentielles du travail de l'huma-

Dans l'ordre purement politique, l'association n'est pas moins neces-

(\*) Encyclopédie nouvelle, art. Société, vol. viii.

saire. Si une nation, mal servie par son génie et par les circonstances, n'a pu arriver à une forme politique qui n'entrave pas son développement intellectuel et physique; si, par suite de la violation des lois suprêmes de l'égalité et de la liberté, elle en est encore au système oppresseur des priviléges. elle doit chercher dans l'association de ses membres des moyens de delivrance. Elle ne doit s'arrêter que devant une considération : celle de bien saisir le moment favorable, afin de ne pas faire une sanglante tentative, qui ne produise qu'un ajournement plus dur à supporter. Mais dans les pays qui, comme la France, ont consacré par des révolutions leurs tendances irrésistibles vers le progrès, c'est une idée counable que de chercher au sein des associations secrètes les movens d'arriver à une émancipation radicale. Le pouvoir peut bien violer la loi naturelle, en prohibant les réunions politiques ; toutefois il est certain qu'il n'arrivera jamais à faire oublier au peuple et ses souffrances et les remèdes qui peuvent les guérir. En effet, la loi de 1834, qui défend toute association, a-t-elle empêché les citovens de s'entendre pour réprouver la marche rétrograde du gouvernement? Des lois de ce genre produisent de grands maux nous l'avouons, elles faussent souvent la bonne direction des idées; mais il nous semble impossible qu'elles annihilent tout travail politique. Elles sont dangereuses, en ce que les citovens, ne pouvant plus protester pacifiquement, songent à se jeter dans les sociétés secrètes, et à conquérir les armes à la main les réformes que le pays réclaine; en ce que le pouvoir, ne voyant plus en face de lui une opposition prête à dénoncer à la nation ses actes et ses pensées rétrogrades. persiste de plus en plus dans les voies de réaction. Si une association se forme pour discuter les questions politiques, pour surveiller et blamer, s'il y a lieu, tous les actes du gouvernement, si elle devient puissante par ses doctrines et par le nombre de ses membres, le pouvoir doit écouter ses

remontrances, parce qu'il ne doit agir que d'après la volonté de ses commettants. Si cette association, que moissupposons formée par la majorité des citorieus, traduit idélement l'opinion cision; si au contraire cette même association n'est que l'assemblage d'equiques mécontents, le pouvoir peut sans danger souffrir qu'elle émette ses théories et ses sujesté de plainter. l'ôpinion

publique en fera prompte instice. Qu'on ne croie pas toutefois que nous deniandons qu'un gouvernement, établi et soutenn par la volonté populaire, laisse une association de turbulents ou d'ambitieux s'organiser pour l'attaquer à main armée; ou doit trop de respect à la volonte de la majorité, pour excuser une minorité qui se révolte audacieusement. Il faut condamner ces tentatives criminelles; mais il est permis d'espèrer que, dans une sage organisation politique, toutes les sociétes finiraient par venir se perdre dans la grande société, qui est la Nation. Assoucy (Charles Coypeau d'), né

à Paris, vers 1604, mort vers 1679.

Le plus mauvaia plaisant eut des approbateurs

Et jusqu'à d'Araouey tout trouva des lecteurs. Ces vers de l'Art poétique, et quelques traits satiriques de Chapelle et de Bachaumont, ont sauvé de l'oubli le nom de cet écrivain bouffon, qu'on a surnommé le Singe de Scarron, et qui se donnait à lui-même le titre d'Émpereur du burlesque, premier du nom. Il a cerit un Ovide en belle humeur, et un Ravissement de Proserpine, plats travestissements dans le genre de l'Enéide de Scarron, et où l'on trouve à peine quelques traits heureux. - D'Assouev a encore composé un Recueil de poésies, un autre de rimes redoublées, et quelques ouvrages mêles de prose et de vers , dans lesquels il raconte sa vie, qui fut trèsmiserable et très-agitée. Habile à jouer du luth, et compositeur agréable, il futattaché au service de Mademoiselle-Royale, fille de Henri IV, et fut même chargé de divertir Louis XIII et Louis XIV enfant. Il voyagea à plusieurs reprises en Italie et en France, et s'attira partout des disgrâces par sa fureur de médire en vers. Comme il se faisait accompagner dans ses courses par deux pages, qui, selon les uns, étaient de jeunes garcons, selon les autres de jeunes filles, il fut accusé d'un crime contre nature, et successivement renfermé à Rome, dans les prisons du Saint-Office, et à Paris, à la Bastille et au Châtelet. Dans tous ses écrits, il se plaint vivement de ses ennemis; mais il n'en eut jamais de plus cruel que lui-même.

ASTABAC OU ESTABAC (Astaracencis pagus), pays de France dans le bas Arinagnac, avec le titre de comté (Vovez les Annales, p. 64). Du temps des Romains, il était habité en grande partie par les Auscii. Il a suivi constamment les mêmes destinées que l'Armagnac. La ville de Mirande en était la eapitale. L'Astarac forme aujourd'hui l'arrondissement de Mirande dans le département du Gers.

ASTÉ, bourg du Bigorre (département des Hautes-Pyrenees), à deux kilomètres sud-est de Bagnères, et autrefois la résidence des vicomtes de Bigorre, qui possédaient les vallées

de Bagnères et de Campan. ASTORGA, ville d'Espagne, dans le royaume de Leon, sur le bord de la riviere d'Astura. Au mois de mai 1810, cette ville fut assiégée par Junot, afin d'ouvrir un débouché aux Français dans le nord du Portugal, et de chasser les Anglais de ce royaume. Les Espagnols avaient ajouté plusieurs ouvrages importants à son enceinte de vieille maconnerie, mais d'une construction très-solide; ils l'avaient remplie de munitions, et y avaient place une brave garnison et de bons artilleurs de la marine. La place était sous le commandement de Santolcides, général intrépide. Les Français ouvrirent la tranchée, et, malgré l'insuffisance de leur artillerie de siège, firent une brèche que l'on deelara praticable, dans l'impossibilité où l'on était de l'augmenter. D'ailleurs Junot avait, malgré le général Valazé, choisi le point le plus mauvais de toute l'enceinte. On

avait battu la partie de la muraille adossée à la cathédrate, de sorte que les boulets qui manquaient le rempart allaient s'amortir en pure perte dans le pignon de ce vaste édifice. En outre. pour arriver à la brêche, il fallait passer sous le feu de plusieurs maisons du faubourg Retebia, que Santolcides avait fait eréneler et remplir d'adroits tirailleurs que l'on ne put déloger. Tout étant disposé pour l'assaut, un bataillon de grenadiers et de voltigeurs, commandé par le chef d'escadron Lagrave, se précipite au pas de charge, et parcourt, au milieu d'une fusillade bien nourrie, un espace de cent toises. Arrivés à la brèche, les voltigeurs l'escaladent, mais sans pouvoir entrer dans la ville. Trois estacades d'un côté et un mur de dix pieds avaient été élevés par les assiègés, qui, du haut de ces remparts, faisaient un feu terrible sur les Français. Trois fois ils essavèrent d'enlever l'estacade. mais inutifement. On se logea alors sur la brèche, à vingt pas de l'ennemi. Les soldats firent un rempart avec leurs sacs, et, pendant la nuit, on leur apporta des sacs de terre qui donnèrent plus de solidité à leur fortification. Pendant ce temps, les uns tiraient sur l'ennemi; d'autres travaillaient à pratiquer une issue pour entrer dans la ville; d'autres encore à rendre la brèche plus praticable. L'armée, de son eôté, assurait la communication entre le rempart et la tranchée, afin de pouvoir secourir au besoin les troupes établies sur la brèche. Pendant la nuit, le faubourg Retebia fut enlevé avec bravoure par le 65° de ligne. L'ennemi, effrayé de cette opiniâtreté et de ce courage héroique, jugea qu'il valait mieux ne pas s'exposer aux chances d'un assaut à outrance, et, au point du jour, Santolcides demanda à capituler. La ville se rendit à discrétion le 10 avril, après quinze jours de tranchée ouverte. La garnison fut envoyée en France. Junot traita les habitants avec bonté, et permit aux paysans qui étaient venus défendre Astorga, de retourner dans leurs villages.

ASTROLOGIE JUDICIAIRE (I') est

l'art de prédire les évenements terrestres d'après l'aspect du ciel, les influences des astres, leur situation relative, etc. Cet art prétendu appartient à la plus haute antiquité. On le trouve chez les Indiens, les Égyptiens, les Grees, les Juifs, les Romains; aujourd'hui encore chez les Turcs, les Arabes, les Chinois, etc., en dépit des interdictions sacerdotales ou philosophiques; et même il ne serait pas téméraire d'aftirmer que les traces en subsistent encore en grand nombre dans l'Europe occidentale, même en France, Ce qu'il v a de certain, c'est qu'il y eut un temps où la conviction de la réalité de cette science était à peu près universelle, et partagée par les

plus grands esprits du monde. Ce fut surtout au quatorzième et au quinzieme siecle que l'astrologie et les astrologues furent en grand honneur. Tous les princes avaient alors près d'eux des astrologues aussi bien et même mieux traites que leurs confesseurs; ainsi le père de Christine de Pisan, homme de si haut entendement ès sciences mathématiques et jugements d'astrologie, était admis près du roi Charles V avec la charge de consulter les astres sur les diverses entreprises qu'on projetait; car, dit un ecrivain contemporain: « Les grands clercs, les grands chappes et chapperons fourres et les grands princes seculiers n'oscroient rien faire de nouvel sans le consentement et sans la sainte élection de l'astrologie; ils n'oseroient chasteaux fonder ne églises édifier, ne guerre commencer, ne entrer en bataille, ne vestir robe nouvelle, ne donner un joyau, ne entreprendre un grand voyage, ne partir de l'ostel saus son commandement. » Charles V était grand partisan de l'astrologie, Sa célèbre bibliothèque de 900 volumes contenait beaucoup de livres d'astrologie. Pierre de Castille était toujours entouré d'astrologues, et après avoir dépensé plus de cing cent mille doubles d'or avec eux, il fut obligé de reconnaître que pour une vérite, ils lui disaient vingt bourdes. Les astrologues de Charles V ne devaient pas en dire

moins que ceux du roi d'Espagne. On ne l'ignorait pas, car on lit dans Philippe de Maizières : « Il est écrit au livre des jugements que toutes les fois que la lune parviendra au degré ascendant à l'heure de sa conjonction avec le soleil, se celui degré sera pluvieux, il ploura en celle région en laquelle la lune lors estoit à son ascendant; et toutefois il advient souvent et par vrave expérience le contraire. O quantes fois Thomas de Bonlongne faillit en cestui petit jugement. » Malgré ces belles paroles, Philippe de Maizières n'en est pas moins convaincu qu'on peut lire l'avenir dans les astres. Une particularité curieuse qui nous a été conservée comme peignant les mœurs du quatorzieme siècle, c'est que Charles V donna un astrologue à du Guesclin lorsqu'il le nomma connétable.

Le préjugé ne s'éteignit pas dans les siècles suivants. Citons Louis XI, par exemple, qui vivait entouré d'astrologues, ainsi que chacun sait; Catherine de Médicis, qui, sur leurs pré-dictions, abandonna les Tuileries, qu'elle venait de faire construire, et bâtit sur l'emplacement de l'hôtel de Soissons une tour qui lui servit d'observatoire, et qu'on voit encore à la halle aux blès; Henri IV, qui ordonna au fameux la Rivière, son premier médecin, de tirer l'horoscope du jeune prince qui devait être Louis XIII; Richelien et Mazarin, qui consultaient Jean Morin sur leurs entreprises. On pourrait objecter, ce qui est vrai, que les grands politiques furent toujours particulièrement enclins à la superstition; mais ce qu'on ne peut méconnaître, c'est que cet art fut professé par des savants ou des philosophes d'un esprit supérieur, tels que, chez les Grecs, Hippocrate et Galien, Ptolémée, Proclus et Porphyre, tels que les plus illustres astronomes arabes, tels que le grand Albert et le célèbre Thomas d'Aquin, tels que la plupart des promoteurs de la renaissance scientifique à la fin du moyen âge, les Roger Bacon, les Campanella, les Curdan, etc., tels enfin que les immortels Tycho-Brahé et Kepler, etc.

On comprend que l'adhésion de tant de hautes intelligences est un motif suffisant pour croire que tout n'est pas folie dans l'astrologie, et qu'il doit y avoir là quelque chose de fondé à dégager des erreurs et des préjugés ridicules qui s'y sont méles. D'ailleurs, en proclamant en politique la souveraineté du neuple et de l'opinion générale, pouvous-nous admettre, comme on l'a admis jusqu'ici, que le genre humain s'est en ceci radicalement abusé, qu'une absurdité complète et grossière à l'excès a pu régner tant de siècles sans s'appuver sur autre chose que sur l'imbécillité d'une part, et de l'autre sur le charlatanisme, la mauvaise foi, la cupidité? Quoi! la plupart des hommes, pendant près de cinquante siècles, ont été sur ce point ou dunés ou fripons! Voilà ce qu'il nous faudrait reconnaître. Mais quelle certitude nous resterait-il donc pour le présent et pour l'avenir? mais comment admettre que Dieu aurait permis une semblable maladie, un semblable

Il n'en est rien, croyons-le bien; lors même qu'il ne nous serait pas possible de nous rendre compte de la part de réalité mête dans l'astrologie à la réverie et à l'invention, disons, avec to l'enverie et à l'invention, disons, avec phes de notre terre est l'abus d'une vérité, et avec tous les philosophes de notre temps, que rien de ce qui à été dominant ne saurait être tout à fait faux.

fléan intellectuel?

N'est-il pas vrai qu'il y a une réaetion physique des astres les uns sur les autres? N'est-il pas vrai que les astres ont une influence sur l'atmosphère, et par conséquent une action au moins médiate, sinon immédiate, sur les végétaux et les animaux? La science moderne n'a-t-elle pas mis ces deux points hors de doute? N'est-il pas vrai que la liberté humaine n'est pas absolue? que tout se tient, que tout pèse, les astres comme autre chose, sur chaque volonté individuelle? que la Providence agit sur nous et dirige les hommes par ces relations qu'elle a établies cutre eux et les objets extérieurs et l'univers tout entier? etc.

etc. Eli bien, le fond de l'astrologie n'est pas autre chose. C'est le sentiment de ces grandes vérités, dont l'établissement scientifique n'était pas possible alors, qui a inspiré les astro-logues et attaché la multitude à leurs systèmes. Leurs règles et leurs méthodes étaient fort insuffisantes, sans doute; ils sont arrivés à des résultats ridicules, ce qui était infaillible, ce qui s'est produit dans toutes les branches de la connaissance humaine à leur origine. Mais il faut reconnaître qu'un instinct supérieur à leur siècle avait dirigé leurs efforts et que tout dans leurs théories n'était pas dénué de fondement Il faut le répéter, le reproche capital qu'on a adressé à l'astrologie, et quiest, par exemple, le principal grief de Bailly, le reproche d'avoir anéanti la liberté de l'homme dans un grossier matérialisme, est tout à fait denué de raison. Les grands astrologues admettent tous, sans exception, que nous pouvons réagir contre les influences des astres; ce principe est établi dans le Tetrabiblos de Ptolémée, la bible des astrologues, aux chapitres 11 et 111 du livre premier. Tycho-Brahé en dit autant dans son discours sur les sciences mathématiques, prononcé en 1574, dans l'université de Copenhague; il en est de même de Campanella, au livre vii de ses prédictions astrologiques; et quant à la préexistence dans l'astrologie, sous la seule forme qui ait été longtemps possible, de l'astronomie physique qui s'occupe des rapports des astres entre eux, et de l'astronomie metéorique qui étudie leurs influences sur le milieu au sein duquel nous sommes plongés, il ne nous serait pas difficile de l'établir aussi par

des textes; mais l'espace nous manque.

Comme cxemple de la croyance à
l'astrologie en France, nous invitons
nos lecteurs à lire dans un ouvrage
bien connu, la République de Jean
Bodin, un chapitre, le second du quatrème livre, où l'auteur, examinant
ments et vuines des républiques à
l'auteur, donne une explication de
l'auteur, donne une explication de
l'inistoire universelle par les conjoine-

tions des planètes, considérées comme les exécuteurs fidèles de la volonté divine.

ASTRONOMIE. - L'astronomie en France, comme dans tous les pays, remonte aux âges les plus reculés. La vue du ciel, la régularité des mouvements des astres, l'importance de la connaissance de ces mouvements pour l'agriculture, les migrations, la guerre, l'y auraient fait naître, si les races diverses qui vinrent se mêier sur son sol, n'avaient apporté avec elles leurs institutions et leurs sciences. Chez les Gaulois, comme chez tous les peuples de l'antiquité, les prêtres, en possession de toute tradition scientifique. portèrent leur attention soutenue vers l'astronomie; et s'ils n'arrivèrent pas à former des théories, ils parvinrent du moins, par leurs observations, à un état pratique assez satisfaisant, qui etait nécessité par le rôle important des phénomènes planétaires, dans tous leurs rites religieux, comme dans beaucoup d'actes de leur vie civile. Leur année se composait de lunaisons; leur mois commençait non à la syzygie ou à la nouvelle lune, ni à la première apparition de cet astre, mais au premier quartier, lorsque près de la moitié de son disque est éclairée, phénomène invariable, tandis que la syzygie dépend toujours d'un calcul et que le temps de la première apparition est sujet à des variations. Leur période la plus longue, et qu'ils nommaient siècle, était de trente années: alors, il y avait concordance entre l'année civile et l'année solaire, c'està-dire, que tous les trente ans, les points cardinaux des équinoxes et des solstices revenaient au mêine quantième des mêmes lunes. Ce retour exact suppose qu'ils avaient su faire une intercalation de onze lunes en trente ans, ou bien onze années de treize lunes. Par le moven de cette intercalation, les lunaisons demeuraient sensiblement fixes pour les saisons; il n'y avait qu'une différence de dix heures pour que la concordance de l'année civile avec la révolution solait fut exacte. Il est probable qu'ils faisaient la correction de cette erreur. Ces résultats, que Jules César nous a transmis dans ses Commentaires, prouvent que les druides observaient les astres. Le sixième jour de la lune était done, chez les Gaulois, un jour qui ouvrait le mois, l'année, le siècle : c'était un jour solennel. Les monuments représentent souvent les druides tenant dans leurs mains un croissant de lune à son premier quartier. Aussi les Romains crurent-ils que les Gaulois mesuraient la durée du temps par les nuits et non par les jours; ce qu'ils attribusient à l'origine infernale de ce peuple, et à sa descendance de Pluton.

Le midi de la Gaule, en contact avec la civilisation des Phéniciens, des Grecs etdes Romains, partagea leurs connaissances astronomiques, de même qu'il adopta en grande partie leurs institutions. C'est ainsi qu'on voit, vers le temps d'Alexandre, Pytheas de Marseille faire l'observation de la longue méridienne du gnomon, au solstice d'été : observation précieuse, puisqu'elle confirme la diminution successive de l'obliquité de l'écliptique. Sous la domination romaine, les Gaules durent adopter peu à peu toutes les connaissances astronomiques de Rome, comme ils en adopterent la langue et le culte. Le mélange des colonies romaines avec les vaincus répandit dans la Gaule le système de Ptolémée, et le savoir de l'école d'Alexandrie, et la réforme du calendrier, accomplie par Jules César, en qualité de grand pontife.

Pendant les premiers sicles de l'êre héréteime, notre pays, vrai champ de batalile, ne fit aucun proprès dans temps le forcerta à négliger; tout au plus dans le silence des coltres peuttemps le forcerta à négliger; tout au plus dans le silence des coltres peutprits médiatifs que la contemptation on penser qu'il se trouva quelques esprits médiatifs que la contemptation par la contre de la contemptation l'aucun de la contre de la contemptation l'aucun de la contre de la contemptation ceur des hommes. Les besoins de la cour des hommes. Les besoins de la avec la cour de Rome, portent à perser que si l'astronomie ne fit pas de reque si l'astronomie ne fit pas de

progrès, du moins son flambeau ne s'éteignit jamais dans notre pays; mais il faut franchir une longue serie d'années pour trouver quelques notions certaines sur l'état de cette science. On sait par Eginhard que Charlemagne s'était beaucoup occupé d'astronomie. L'année civile, qui sous la première race commencait au 1°r mai, époque des revues militaires, sous la seconde époque, où l'influence des clercs se lit sentir, commença au solstice d'hiver. Hugues Capet, en 987, la fit commencer à Pâques, et cette coutume se continua jusqu'en 1563. Charles IX, qui regnait alors, eut à lutter contre le parlement pendant près de deux années, pour faire commencer l'année au premier janvier. Pendant quelque temps lui seul eu France obéit à son édit, nulgré le besoin généralement senti par ceux qui s'étaient occupés de science, de remedier à cette inégalité de trente jours, qui comprend les variations de

la fête de Paques. (Vovez Annes.) Ainsi, dans toute cette période, on n'étudia guère l'astronomie que dans le but de la célébration des fêtes. Cependant on avait dejà recu l'inspulsion des Arabes et de l'Italie. Viete, Bouillaud, Petau avaient puise dans leurs traités les premières connaissances. Ce dernier surtout avait recueilli et traduit les astrouomes grecs; Peyresc, conseiller au parlement d'Aix , le protecteur et l'ami de Gassendi, avait répété à Marseille l'observation de la hauteur solsticiale du soleil, prise déjà par Pythéas. Furouce, simple jardinier, près de Grenoble, avait dejà observé les astres, avait dressé des tables, dont Gassendi se servit avec succès en les citant avec éloges. Gassendi, philosophe et savant distingué, né en 1618, près de Digne, détermina le diamètre du soleil d'une manière fort ingénieuse, démontra la libration de la lune, et observa le passage de Mercure, Tontefois, l'astronomie française ne faisait que survre encore l'impulsion donnée par les autres contrées européennes où la science avait été créée un peu plus tôt par le génie des Copernic, des Kepler, des Tycho-Brahé, des Galilée, des Newton. Sœur pulnée elle ne tarda pas à égalér celles qui l'avaient précèdée.

En 1581, Grégoire XIII réforma le calendrier, et l'année grégorienne fut admise sans difficulte dans la France, qui en comprit la nécessité, et qui en conserva l'usage jusqu'à l'établissement du calendrier républicain, en 1792.

Dans toute cette période, depuis la renissance des sciences du eaux Arabes, l'astronomie, comme nous l'ators dit précédemment, était impregnée d'une partie orientale, mystirieuse, astrologique, et les plus grands rois avaient un astrologue, comme ils avaient un médeeln ; fonctions qui avaient un médeeln ; fonctions qui parfois étaient confiere à un même un de la connaissance du de l'autre de l'autre science dans les sources oricinales.

Les découvertes en physique et le perfectionnement des méthodes mathématiques dus à Descartes contribuèrent beaucoup aux progrès de l'astronomie. Il est douteux que les astronomes célèbres que nous avons cités eussent pu avancer d'un pas assure dans la carrière, s'ils n'avaient eu l'instrument mathématique et les données physiques, en sorte qu'on pourrait revendiquer pour lui une part indirecte de leur gloire. Mais Descartes comme Newton voulut descendre d'un principe unique pour expliquer tout. Ce principe, pour lui, était la force centrifuge par laquelle on peut rendre raison des mouvements astronomiques. Selon lui, les corps ne sont pesants que parce que la force centrifuge les abandonne : c'est l'hypothèse de Newton, la gravitation universelle retournée. Il reveudiqua avec bonheur l'égalité pour la terre, déplacée du centre par l'astronomie moderne, et demontra qu'elle est soumisc aux mêmes lois

que les autres planètes. Sous le règne de Louis XIII, l'astronomic, malgré ses progrès, n'avait pas tout à fait chassé l'astrologie, et au moment de la naissance de Louis XIV, un astrologue était en fonction pendant l'acconchement de la reine. Morin, astrologue et médecin, servit beaucoup la navigation, que la découverte du nouveau monde avait rendue si active, par les movens qu'il trouva pour déterminer la longitude.

Louis XIV, inspiré du génie de Colbert, eut d'abord la noble ambition de faire de la France la patrie de tous les savants et de toutes les sciences. Pourquoi faut-il que plus tard, soumis à d'autres influences, et surtout à celle du clergé, il ait fait perdre au pays tant d'hommes illustres qui préférérent changer de patrie plutôt que d'abjurer leurs opinions religieuses? Huyghens, Cassini Ier, Roëmer, sollicités, courtisés par le grand roi, se fixèrent en France, où l'Académie des sciences, créée par lui en 1666, les ap-pelait d'une voix unanime. Depuis lors, l'astronomie française s'est tenue au premier rang, et parfois même a dépassé ses rivales dans la vaste république des sciences et des lettres. Huyghens paya sa dette à sa nouvelle patrie par la découverte de l'anneau de Saturne, et par l'invention de son horloge à pendule, dont Picard observa les variations pendant l'hiver et l'été. Les vovages à Uranibourg, à Cavenne, la description des côtes de France par les académiciens français, auxquels on doit aussi l'application du télescope au quart de cercle, le micromètre, l'hélioniètre, la connaissance de la vitesse de propagation de la lumière, de la diminution de la pesanteur à l'équatenr, de la grandeur de la terre, desa forme ellipsoide aplatie vers les pôles, les parallaxes de Mars et du soleil, et un grand nombre d'autres decouvertes avaient porté l'astronomie à un degré d'exactitude qui semblait ne pouvoir être surpassé avant les beaux travaux analytiques de Lalande, de Lagrange, de Delambre, de Laplace, de M. Poisson, etc., etc., pour introduire dans le calcul des phénomenes les corrections des inégalités de vitesse des planètes de notre système solaire, produites par leur changement respectif dans le cours des siècles, et . . (\*) Histoire de Louis XIV, t. II, p. 633.

pour donner une théorie mathématique des comètes, qu'on avait pendant si longtemps regardées comme des astres errants dans l'espace. De nos jours , l'astronomie française est dignement représentée par MM. Arago. Biot, Bouvard, Cassini, Damoiseau, Largeteau, le Français de Lalande, Liouville, Mathieu, Poisson, de Pontécoulant, Savary, dont les travaux se trouvent analysés dans leurs biographies, ainsi que dans celles des astronoines dont, faute d'espace, nous n'avons pu souvent citer les noms; ces détails intéressants compléteront l'histoire des progrès de l'astronomie en France, rapidement esquissée dans cet

ASTRUC ( Jean ), médecin, naquit en 1684, professa l'anatomie à Toulouse des l'an 1710, et succéda à Montpellier à Chirac. Il fut successivement inspecteur des eaux minérales du Languedoc, premier médecin du roi de Pologne, enfin professeur à la faculté de Paris. Il mourut en 1766, Astruc était un bon observateur, et avait fait des recherches profondes sur toutes les parties de son art. De ses nombreux travaux, son Traité des maladies vénériennes a conservé seul une certaine autorité.

ATACINI, ancien peuple des bords de l'Atax (Aude).

ATH, ville forte de la Belgique, à vingt-trois kilomètres nord-ouest de Mons, sur la Dendre, Cette ville fut prise par les Français en 1697, le 5 uin. Limiers (\*) decrit ainsi cet événement : « Après la paix d'Italie , les alliez devoient s'attendre de voir en Flandre de plus nombreuses armées, et les avantages que la France se promettoit d'en retirer ne contribuerent pas peu à ce dessein. En effet, le roi y envoya trois maréchaux de France, dont chacun avoit un corps d'armée sous sa conduite; ces trois marechaux étoient MM. de Catinat, de Villeroi et de Boufflers. Le premier fit l'ouverture de la campagne par le siège d'Ath. avec une armée de quarante mille hom-

mes, pendant que les deux autres la convroient; le roi d'Angleterre et l'écetur de Barière firent dives mou-lectur de la rière firent dives mou-lectur de la rière firent dives mous-lecture de la rière de la considerant qu'il auroit fallu basarde me bataille contre une arme de beaucoup supérieure à la leur, dans unemps où la France seroit obligée de rendre Ath, ils jugérent plus à propose de fairechoix d'un omapqui mit le pays à ouvert le reste de la campagne. Le opposement de la place, se voyant donc pourerment de la place, se voyant donc prendit le 3 de juin, après treize jours de tranchée ouverte. \*

Rendue a la paix, la ville d'Ath fut priss sons le regue de Louis XV par priss sons le regue de Louis XV par le comte de Lowendal, le 8 octobre 1745, malgré les efforts du dunde Cumberland, dont le maréchal de Saxe sut dire chouer les projets. Rendue de nouveau à l'Autriche , Ath devint une nouveau à l'Autriche , Ath devint une ville françales pendant la république et et lieu d'un caton du département de Jemmapes. Le traité de l'aris, en 1814, a enleve cette villé à la França l'artiche de l'aris, en 1814, a enleve cette villé à la França.

ATHÉISME.-Ce mot sert à désigner l'opinion de ceux qui nient l'existence de Dieu. En philosophie, la signification de ce mot est très vague, car le mot Dieu lui-même n'a pas encore été nettement défini ; en matière religieuse, l'athéisme, par un abus de langage. est le refus de croire aux dogmes de telle ou telle religion. Par le fait, l'athéisme absolu , professé par quelques esprits isolés, n'a jamais été la doctrine d'aucune société. En France, le mouvement philosophique, commence au seizieine siècle par Rabelais, Dolet, la Boétie, Montaigne, amena un résultat inverse de ce qui se passait dans les pays devenus protestants. Isolees du reste du monde, enfermées dans les limites étroites d'un grossier individualisme, les nations protestantes conserverent la forme intérieure du christianisme, mais sans en avoir l'esprit, et leurs travaux métaphysiques les jeterent depuis dans les discussions eternelles et sans solution du rationalisme. En France, au contraire, les formes extérieures, le culte du christianisme, s'af-

faiblirent peu à peu; on rejeta les cérémonies et toutes croyances aux choses subjectives du christianisme; mais l'esprit philosophique français restant Edele a ses traditions catholiques de dévouement, aux idées de grandeur, et à notre mission de peuple civilisateur. en un mot almant plus le monde que lui-même, aborda la question de savoir s'il ne valait pas mieux être athée que d'avoir une fausse religion (Voyez BAYLE). Les philosophes du dix-huitième siècle cherchant la solution du problème que Bayle avait si hardiment posé, conclurent à l'athéisme, car leur theisme ( Yoyez ce mot ) est si vague. leur Dicu est si hors de nous-mêmes, notre âme est si absolument sans racport avec lui , que , en fait , ils aboutirent à l'athéisme. Parmi les plus célèbres partisans de l'athéisme, il faut citer Lalande, Naigeon, Dupuis, etc. Toutefois l'atheisme est tellement en dehors de notre nature, que, après bien des efforts pour ne pas croire à Dien et à ses rapports avec notre fine, les philosophes athées du dix hultième siecle furent reellement plus ennemis des superstitions et du fanatisme qu'ils combattaient, que de Dieu lui-même. et bien que s'avouaut athées, ils étaient profondement pénétrés du sentiment religieux. Cependant leurs négations. leur incrédulité passèrent dans le peuple; pendant la révolution, l'athéisme le plus grossier fut professé par un certain nombre d'individus, confondant l'idee de Dieu et ses consequences morales avec les pratiques du culte catholique. On doit eroire que ees doctrines ont exerce sur quelques hommes de l'époque révolutionnaire la plus funeste influence, et les ont conduits à déshonorer la cause qu'ils avaient à défendre. Le mal même devint tel à cette époure, que la Convention, cédant aux instances de Robespierre, fut obligée de décréter que le peuple français reconnaissait l'existence de l'Être suprême et l'immortalité de l'âme. (Vovez ETRE SUPREME [fête de l'] . Aujourd'hui l'athéisme s'est développé, se cachant sous le nom de matérialisme, et, niant les droits comme les devoirs moraux

et sociaux, il accomplit à face ouverte cos actes scandaleux de tout gurre qui font du temps où nous vivons une ejoque si honteuxe. Mais quelque puissant que paraisse aujourd'hui l'atheisme, il est sans force, car il n'a pas d'avenir. (Voyez sur cette importante question l'opinion émise par M. Leroux dans l'Encyclopédie nouvelle, articles BAYLE et CLUTE).

ATHENAS (Pierre-Louis), archéologue et naturaliste distingué, naquit à Paris le 3 février 1752. Son père était épicier-droguiste dans la rue Mouffetard, où son frère fut longtemps pharmacien. « Issu d'un sacristain de paroisse, disait Athenas, l'aurais été enfant de chœur, abbé ou moine. C'est aux alcalins commerciaux qui remplissaient les magasins de mon père, aux soudes et aux potasses qu'il vendait journellement aux blanchisseuses de la rivière des Gobelins, que j'ai dù ma destinée pharmacologique. » Entraîné en effet par un goût décidé pour les sciences naturelles, il ctudia avec soin la chimie et la physique sous le savant père Malherbe; la minéralogie, la géologie, l'anatomie, ctc., sous Buffon et Daubenton. Vers 1786, il vint se fixer à Nantes, où il resta jusqu'à sa mort, en 1829. Durant ces quarante-trois ans, il renouvela presque entièrement l'agriculture dans le département de la Loire-Inférieure; v naturalisa l'herbe de Guinée (panicum attissimum). l'un des fourrages les meilleurs et les plus abondants; inventa une puissante charrue de défrichement, qui lui valut en 1824 la grande médaille d'or de l'Académie des sciences; découvrit la riche mine d'étain de Périac, et rendit enfin de tels services à ce département, qu'à sa mort la chambre de commerce de Nantes fit à sa veuve une reute viagère de la moitié des honoraires dont il jouissait comme secretaire de cette chambre. On a de lui un nombre considérable de notes, de mémoires, de dissertations, de rapports publics dans le Lycee armoricain ou dans les procèsverbaux de la Société académique de Nantes.

ATHÉNÉE. - On appelait ainsi dans l'antiquite un lieu consacré à Minerve, servant aux réunions des poêtes, des philosophes et des orateurs. De nos jours on appelle Athènee un établissement où se font des cours scientiliques et littéraires devant un public d'abonnes. Le plus célebre de ces établissements est l'Athènée royal de Paris, fondé en 1785 par Pilâtre de Rosier sous le nom de Musée, Vers l'an 2 de la république, il fut réorganise sous le nom de Lycee. Les professeurs qui y firent alors des cours etaient la Harpe, Marmontel, Garat, Fourcroy, Monge, Ginguene, Cuvier, N. Lemcreier, etc. Depnis cette époque, le Lycée a pris le titre d'Athénée royal.

le Lycée apris lettire d'Athènée ronden Le Lycée des arts int tonden 1792, à l'époque où la suppression des anciennes copporations et acidemies anciennes copporations et acidemies Parmi les fondateurs du Javee des arts on doit citer Lawoiste, Viend'Azyr, Lalande, Condorter, Valmont de lomare, Parneutier, Hallé, Brethollet, Darcet, Fourcroy, Millin, Sue, Vouquelin, Cuvier, Chaussier, Daleyrae, Moreau de St. Mery, etc., qui y firmt des cours, et conservérent le epoque si dillicile. Depuis, le Lycée a pris en our d'Hônée des arts.

Depuis 1830, plusieurs établissements de ce genre se sont élevés, mais n'ont pas encore acquis une importance considérable; d'autres n'ont été qu'un moyen de camaraderie assez effrontée, et sont tombés après une courte existence.

Artikvas, capitale de Pun des plus cicleres Eats Belleniques, et aujourd'hit du royaume de Greez, tonika, appres la conjudte de l'empire latin en papres la conjudte de l'empire latin en thon de la Roche, seigneur houraitie gonn, qui prit le titre de grandats continuerna à régner dans le duché il Afriènes jusque vers le connecement du qualorzième siècle, en lectrent. Ce n'est pas ici le lieu de papret des relations ai intimes qui exis-

tent entre le caractère hellénique et le caractère français, de l'influence exercée par l'ancienne Athènes sur la civilisation de la France; nous renvoyons aux articles Grece et Tra-

DITIONS GRECQUES. ATHIS, village de Seine - et - Oise . arrondissement de Corbeil. On fait dériver le nom de ce village d'un mot de la basse latinité, attegia, qui veut dire cabane. Ce qui lui a donné quelque celébrité, c'est la chasse de sainte Geneviève, tirée de Paris dans la crainte que les Normands ne la profanassent, et qui s'arrêta plusieurs jours dans les cabanes qu'habitaient alors quelques familles de bergers. L'église paroissiale ne datc que du treizieme siècle, et les plus anciens seigneurs d'Athis ne datent que du temps de Philippe-Auguste. Un certain Hugues Athis, sous le règne de saint Louis, était grand panetier de France. On ne sait comment, vers le dixième siècle, cette terre est échue à une famille de magistrats appelée Viole, dont l'un des membres, dans l'exaltation de ses sentiments religieux, se fit ermite, vécut longtemps a Athis sous le nom de Frère de la mort, portant une robe noire et une tête de mort pendue à son cou. Nous n'avons point parlé du château qui est fort simple, et dont la situation fait tout le mérite. Athis, vers la fin du douzième siècle, appartenait au duc de Roquelaure, et a passé ensuite à la veuve du marechal de Villars.

ATBEATES.—César, dans ses Commentaires, place les Attrebates dans cette partie des Gaules qui l'appelle Belgique. Il connut par lui-nême cette population, qui prit part aux guerres inferendance. Sons Augusts. l'administration impériale introduisst, comme ne le sait, de nouvelles divisions dans les provinces qui avaient été conquisses par les armes romaines. Les Attrebates firent alors partie de la seconde Belgipe. Il ne atundari pas croire que les des temps modernes répondent castement à celles de l'ancienne province

des Atrebates. L'Artois comprend, indépendamment du pays des Atrebales, une grande partie du territoire où habitaient autrefois les Morini, Pline fait mention des Atrebates sans parler de leur ville principale; mais saint Jérôme, dans son épître à Agerucie, compte Arras parmi les principales villes des Gaules qui furent ruinées par les barbares. Il parle aussi des manufactures d'étoffes, très-renommées alors, qui se trouvaient dans cette ville. Les Francs, sous Chlodion, occupérent le pays des Atrebates. Au temps des Mérovingiens, Arras faisait partie de la Neustrie. S'il faut en croire un savant géographe du dernier siècle, le mot Atrebates fut corrompu en Adertes ou Adratas, et le pays fut nominé pagus Adertisius; il ajoute que de ces mots sont venus ceux d'Arras et d'Artois.

ATTALE, Gallo-Romain, qu'une intéressante narration de Grégoire de Tours a rendu célèbre. La guerre entreprise par Chlother et Childebert contre la Bourgogne les avait brouillés momentanément; mais ils se réconcilièrent bientôt après, et « s'étant prêté serment de ne point mar-cher l'un contre l'autre, ils se donnèrent mutuellement des otages pour confirmer leurs promesses. Parmi ces otages il se trouva beaucoup de fils de sénateurs; mais de nouvelles discordes s'étant élevées entre les rois, ils furent déclarés esclaves publics, et tous ceux qui les avaient en garde en firent leurs serviteurs. Un bon nombre cependant s'échappèrent par la fuite et retournerent dans leur pays; quelques uns demeurerent en esclavage. Parmi ceuxct, Attale, neveu du bienheureux Grégoire, évêque de Langres, avait été fait esclave de l'État et employe à garder des chevaux; il servait un barbare qui habitait le territoire de Trèves. Le bienheureux Grégoire envoya des serviteurs à sa recherche, et lorsqu'on l'eut trouvé, on apporta à cet homme des présents; mais il les refusa en disant : « Un homme d'une telle origine « doit payer dix livres d'or pour sa ran-

con. • Lorsque les serviteurs furent

revenus, un nommé Léon, attaché à la cuisine de l'évêque, lui dit : « Si tu « veux le permettre, peut-être pour-« rai-je le tirer de sa captivité. » Son maître fut joyeux de ces paroles, et Léon se rendit au lieu qu'on lui avait indiqué. Il voulut enlever secrètement le ieune homme, mais il ne put y parvenir. Alors, menant avec lui un autre homme, il lui dit: « Viens avec moi, « vends-moi dans la maison de ce bar-« bare, et le prix de ma vente sera pour « toi ; tout ce que je veux , c'est de pou-« voir plus facilement faire ce que j'ai « resolu. » L'accord fait, l'homme alla avec lui, et s'en retourna après l'avoir vendu douze pièces d'or. L'acheteur demanda à cet esclave qui était d'un extérieur grossier, ce qu'il savait faire, celui-ci repondit : « Je suis tres-« habile à faire tout ce qui doit se man-« ger à la table des maîtres, et je ne « crains pas qu'on en puisse trouver « un autre égal à moi dans cette « science. Je te le dis en vérité; quand « tu voudrais donner un festin au roi. « je suis en état de composer des « mets royaux, et personne ne les « saurait mieux faire que moi. » Et le maître lui dit: « Voilà le jour du « soleil qui approche » (car c'est ainsi que les barbares ont coutume d'appeler le dimanche); « ce jour-la, « mes voisins et mes parents se-« ront invités chez moi; je te prie « de me faire un repas qui excite leur « admiration et duquel ils disent : Nous a n'avons rien vu de mieux dans la « maison du roi. » Le serviteur dit : « Oue mon maître ordonne qu'on me « rassemble une grande quantité de « volailles, et je feraj ce que tu me « commandes. » On prépara ce qu'avait demandé Léon. Le dimanche arriva, et il fit un grand repas plein de choses delicieuses. Tous mangèrent, tous louèrent le festin : les parents ensuite s'en allèrent ; le maitre remercia son serviteur, et celui-ci eut autorité sur tout ce que possédait son maitre. Son maître l'aimait beaucoup; c'était lui qui distribuait à tous ceux qui étaient avec lui les rations de pain et de viande. Après l'espace d'un an, son maître avant en lui une entière conliance, il se rendit dans la prairie située près de la maison, avec Attale le gardien des chevaux, et, se couchant a terre loin de lui et le dos tourné de son côté, afin qu'on ne s'apercut pas qu'ils parlaient ensemble, il dit au jeune hoinme : « Il est temps que nous songions « à retourner dans notre patrie; je t'a-« vertis donc, lorsque cette nuit tu « auras ramené les chevaux dans l'en-« clos, de ne pas te laisser vaincre par le « sommeil, mais dès que je t'appellerai, « de venir, et nous nous mettrons en « niarche. » Le Barbare avait invité ce soir-là à un festin beaucoup de ses parents, au nombre desquels était son gendre, le mari de sa propre fille. Au milieu de la nuit, lorsqu'ils eurent quitté la table et se furent livrés au repos. Léon suivit le gendre de son maître, avec de la boisson, et lui présenta ce qu'il avait versé; l'autre lui parla ainsi : « Dis-moi done, toi, « l'homme de confiance de mon beau-« père, quand te viendra-t-il envie « de prendre ses chevaux et de t'en « retourner dans ton pays? » Ce qu'il lui disait par plaisanterie et en s'amusant : Léon de même en riant , lui répondit la vérité : « C'est mon projet « pour cette nuit, s'il plaît à Dieu. » Et l'autre ajouta : « Pourva que mes ser-« viteurs aient soin de me bien garder . pour que tu ne m'emportes rien. » Et ils se quittèrent en riant. Tout le monde étant endormi, Léon appela Attale, et, les chevaux sellés, il lui demanda s'il avait une épée. Attale répondit : « Non, je n'ai qu'une petite lance, » Léon entra dans la demeure de son maître, et prit son bouclier et sa framée. Celui-ci demanda qui c'était et ce qu'on lui voulait. Léon répondit : « C'est Léon ton serviteur ; l'éveille « Attale pour qu'il conduise les che-« vaux au pâturage, car il est endormi « comme un homme ivre. » L'autre lui dit: « Fais ce qui te plaira. » Et, en disant cela, il s'eudormit.

« Léon étant ressorti, munit d'armes le jeune homme, et, par la grâce de Dieu, trouva ouverte la porte d'entrée qu'il avait fermée au commencement de la nuit avec des clous enfoncés à coups de martean pour la silreté des chevaux; puis, rendant grâces au Seigneur, ils prirent les chevaux qui restaient et s'en allèrent, emportant leurs vetements dans une valise. Mais lorsqu'ils furent arrivés à la Moselle, comme ils s'apprétaient à la traverser, ils trouverent des hommes qui les arrêterent; et avant done laissé leurs chevaux et leurs vetements, ils passèrent l'eau à la nage en s'appuvant sur un bouclier. Ils arriverent à l'autre rive, et, dans l'obscurité de la nuit, ils entrérent dans la forêt, où ils se cachérent. C'était la troisième nuit depuis qu'ils vovageaient sans avoir goûté la moindre nourriture; alors, par la permission de Dieu, ils trouvèrent un arbre chargé des fruits vulgairement appelés prones, et ils les mangérent. S'étant un peu restaurés par ce moven, ils prirent le chemin de la Champagne. Comme ils s'avançaient, ils entendirent le bruit de chevaux qui arrivaient en courant, et dirent : « Cou-« chons-nous à terre, afin que les gens « qui viennent ne nous apercoivent « pas. » Et voilà que tout à coup ils virent un grand buisson de ronces, et passant derrière ils se jetèrent à terre, leurs épées nues, alin que, s'ils étaient découverts, ils pussent se défendre, eomme contre des voleurs. Lorsque ceux qu'ils avaient entendus arrivérent près de ce buisson d'éplnes, ils s'arrêtérent, et l'un des deux dit, pendant que les chevaux lâchaient leur urine : « Quel malheur que « ces misérables se soient enfuis « sans que je puisse les rêtreuver! « mais je le dis, par mon salut, si « nous les trouvois, l'un sera con-« damné au gibet, et je ferai hacher « l'autre en pièces à coups d'épée. » C'etait leur maître le barbare qui porlait ainsi; il venait de la ville de Reims, où il avait été à leur recherche, et il les aurait trouvés en route si la nuit ne l'en eût empêché. Les chevaux se mirent en route et repartirent. Cette même nuit les deux fugitifs arrivèrent à la ville, et v étant entrés, trouvèrent un homme auquel

ils demandèrent la maison du prêtre Paulelle. Il la leur indiqua; et comme ils traversaient la place, la cloche sonna matines, car c'était un dimanche. Ils frappèrent à la porte du prêtre et entrérent. Léon lui dit les aventures de son maître; alors le prêtre dit : « Ma « vision s'est vérifiée, car j'ai vu cette « nuit deux colombes qui sont venues « en volant se poser sur ma main : « l'une des deux était blanche et l'autre « noire. » L'esclave dit au prêtre : « que Dieu nous pardonné, si mal-« gré la solennité du jour, nous vous « prions de nous donner quelque \* nourriture, car voila la quatrième « fois que le soleil se lève depuis que « nous n'avons goûté ni pain ni rien « de cuit. » Avant caché les deux jeunes gens, il leur donna du pain trempé dans du vin, et alla à matines. Cependant le barbare survint ; il venait chercher de nouveau ses esclaves; mais, trompé par le prêtre, il s'en retourna, car le prêtre était depuis longtemps lié d'amitié avec le bienheureux Grégoire. Les jeunes gens avant repris leurs forces en mangeant, demeurèrent deux jours dans la maison du prêtre, puis s'en allèrent; ils arrivèrent alnsi chez saint Grégoire. Le pontife, joyeux de les revoir, pleura sur le cou de son neveu Attale. Il delivra Léon et toute sa race du joug de la servitude, et lui donna des terres en propre, dans lesquelles il vécut libre, le reste de ses jours, avec sa femine et ses enfants (\*). »

ATTAQUE ET DÉPENSE DES PLACES.

Voyer GENIL.

ATTENTAT. — Ce mot, d'après le Dictionoire de l'Académie, veut dire une entrepies criminelle contre l'Esta ou la personne du chef de l'Esta. Mais este définition est bien vazue. Les compirations, les conjurations, les complets, les cineutes, les trahisons, les tentatives d'assassimat, les certies, les attaques attifiques et les significats, les attaques satiriques, injurieuses, colomistrices, contre le chef oi les adei

(\*) Grécoire de Tours.

du gouvernement, toute démarche, désir, action, pensée contre l'ordre actuel de choses, sont donc un attentat? car tout cela attaque l'État, le chef de l'État, ou le gonvernement. Depuis l'organisation judiciaire de la cour des pairs, chargée de connaître des attentats contre l'État, plusieurs procès politiques lui ont été déférés. Les proces des ministres, d'avril, de Fieschi, d'Alibaud, de Meunier, de Laity, des accusés du 12 mai, sont les cas où la chambre des pairs a été appelée à venger l'État. Sa juridiction est devenue tellement menacante, que le parlement a reconnu l'indispensable nécessité de définir le mot attentat, afin de fixer les limites du pouvoir accordé à ce redoutable tribunal, et d'assurer au jury le maintien de ses droits comme juge souverain en matière politique. La question est encore pendante en ce moment. Il est clair qu'un tribunal jugeant saus appel, puissant par le nombre des juges, leur position sociale, leur influence dans le gouvernement, ne pourrait être investi, sans restrictions, d'un pouvoir si énorme, sans dangers pour l'État luimême. On pourra, du reste, examiner l'histoire des attentats, et des tribunaux chargés de les punir, aux divers articles historiques et aux noms des cours de justice.

ATTIONY bourg considérable de la Champagne (dép. des Ardennes), sur la rive gauche de l'Aisne, à deux kilomètres est-sud-est de Rethel. Clovis II y avait bâti, en 647, une villa. On y tint trois conciles, en 765, 822 et 870.

ATION OU HATTON-CIASTEL, petite ville du duebé de Bar (dep. de la Meuse), qui se forma autour du châteus fort hâti, erse 830 ou 860, par Hatton, évêque de Verdun, et que ess successeurs conservèrent avec le plins grand soin jusqu'en 1546, où l'évêque Nicolas de Lorraine le céda pour 120,000 fr. au duc de Lorraine, son neveu.

ATTROUPEMENTS. Voyez Lot MAR-TIALE.

ATUATIQUES, peuple de l'ancienne

Gaule qui habitait entre les Nerviens et les Trévires, dans le Brabant méridional, et uni pouvait fournir à la ligue des peuples belges contre César dix-neuf mille guerriers. Lorsque César marcha contre les Nerviens, les Atuatiques se préparèrent à courir à leur secours ; mais à peine étaient-ils en route avec toutes leurs forces, qu'ils apprirent la défaite de leurs alliés. Rebroussant aussitôt chemin, ils abandonnèrent toutes leurs villes. pour s'enfermer avec ce qu'ils avaient de plus précieux dans leur forteresse d'Atuatuca. Entourée, dit César luimême dans ses Commentaires , de hauts rochers et de précipices, cette place n'était accessible que d'un côté, par une pente douce, large d'environ deux cents pieds, et défendue au moyen d'une double muraille. Le général romain, arrivé devant cette place, l'assiègea dans toutes les formes, et l'entoura d'une circonvallation de donze pieds de haut et de quinze milles de tour. « Quand ils virent de loin, ajoute César, qu'après avoir posé les mantelets et élevé la terrasse, nous construisions une tour, ils se mirent à en rire du haut de leurs murailles, et à nous demander à grands cris ce que nous prétendions faire, à une si grande distance, d'une si énorme macbine; avec quelles mains, avec quelle force, des nains comme nous (car la plupart des Ganlois, à cause de l'élévation de leur taille, méprisent la petitesse de la nôtre), espéraient approcher de lenrs murs une tour d'un si grand poids. »

Mais dès qu'is la virent se mouvoir et s'approbert de leurs murailles, frappis de ce spectacle nouveau et inconnu, ils euroyieren à César, pour traiter de la paix, des députés qui indi dirent : « Nous ne doutons plus que eles Romains ne fassent la guerre avec l'assistance des dieux, puisqu'ils peuvent ébranler avec tant de promptitude de si hautes machines es pour combattre de près ; nous remettons entre leurs mains nos personnes

" et nos biens (\*). "

(\*) César, Guerre des Gaules, t. II, pag. 30-31.

César consentit à la paix, à condition qu'ils livreraient leurs armes. Ils obeirent; et « du haut de leurs murailles, ils jetèrent dans le fossé qui était devant la place, une si grande quantité d'armes, que le monceau s'élevait presque à la hauteur du rempart et de notre terrasse; » et cependant, comme on le sut par la suite, ils en avaient caché et gardé un tiers dans la ville. Ils ouvrirent leurs portes, et resterent paisibles le reste du jour. « Sur le soir , César fit fermer les portes et sortir ses soldats de la ville, dans la crainte qu'ils ne commissent la nuit des violences contre les habitants. Ceux-ci . comme on le vit bientôt, s'étaient concertés d'avance, pensant qu'après leur soumission, nos postes seraient dégarnis, ou au moins négligemment gardés. Une partie d'entre eux, avec les armes qu'ils avaient retenues et cachées, une autre avec des boucliers d'écorce ou d'osier tressé, qu'ils avaient recouverts de peaux à la hâte, vu la brièveté du temps, sortent tont à coup de la place, à la troisième veille, avec toutes leurs troupes, et fondent sur l'endroit des retranchements où l'accès leur parut le moins difficile. L'alarme fut aussitot donnée par de grands feux, signal preserit par César, et on accourut de tous les forts voisins sur le point atlaqué. Les ennemis combattirent avec acharnement, comme devaient le faire des hommes désespérés, n'attendant plus leur salut que de leur courage, luttant, malgré le désavantage de leur position, contre nos soldats, qui lançaient leurs traits sur eux du haut du retranchement et des tours. On en tua quatre mille, le reste fut repoussé dans la place. Le lendemain, Cesar fit rompre les portes, laissées sans défenseurs, entra dans la ville avec ses troupes, et fit vendre à l'encan tout ce qu'elle contenait. Il apprit des acheteurs que le nombre des têtes était de cinquante-

trois mille (\*). » AUBAGNE OU ALBANIA, petite ville de Proveuce (dép. des Bouches-

(\*) César, ibid., t. II, pag. 32-33.

du-Rhône), avec titre de baronnie, à 2 kilomètres nord-est de Cassis, C'est

la patrie de l'abbé Barthélemy. AUBAIN. - Ancienne dénomination de l'étranger en France : en latin aubena, albinus, albanus, albinicus. On lui donne communément, pour étymologie, la contraction de alibi natus. Mais de Laurière a proposé sur l'origine dece mot une hypothèse qui mérite d'être mentionnée : on appelait autrefois Albin, Alben, le territoire de l'Ecosse: et l'on confondait dans l'appellation d'Albani, Albini, Albinici, propre aux Écossais, les habitants de l'Irlande et du reste de l'Angleterre : tous ensemble furent renommés de tout temps pour leur liumeur voyageuse : consuetudo peregrinandi penè in naturam conversa est, dit, en parlant de ces peuples, un historien des Miracles de Saint-Gall. Ante Brito stabilis fiet ... dit un vieux poëte à propos d'un ser-ment d'amour éternel. Pourquoi les Français n'auraient-ils pas compris tous les étrangers sous la dénomination qui était particulière aux étrangers qu'ils revoyaient le plus souvent? On sait qu'en Orient, par exemple, tous les Occidentaux sont désignés par le nom de Francs. Voici, au reste, comment un extrait d'une requête ordonnée par la chambre des comptes, le 10 janvier 1566, définit les aubains : nous le rapportons ici, parce qu'il reproduit avec naïveté les mœurs de l'époque, plutôt qu'il ne donne une idee exacte du mot lui-même : « Item, tous aubeins sont personnes qui ne scavent dont ils sont naiz, ne dont ils sont extraits : comme on pourroit dire, enfans nouveaux nasquiz et gaignez par aucunes jeunes femines desirans estre celées; et pour ce les font mettre aux huvs d'aucunes églises avec du sel, en signifiant qu'ils ne sont pas baptisez: ou autres cnfans apportez d'estranges pais comme enfans pris en guerre, si jeunes, qu'ils ne scavent dire dont ils sont, ne les noms des pere et mere (\*). » (Voyez AUBAINE

<sup>(\*)</sup> Barquet, Traité du droit d'aubaine. première partie, chap. 4, § 13.

AUBENAGE (droit d'). Francein droit de l'État de succéder aux étrangers pour tous les biens qu'is posséaient en France au moment de leur mort, et de recueille, no leur leur leur sous les biens qu'is posséaient en France au moment de leur mort, et cession, par testament, ou par tout autre acte de dernière volonit. — Dans alurs acte de dernière volonit. — Dans baine signiliait l'ineapoelé de étaient les étrangers de transmettre et derevoir des biens par succession, par testament ou par tout autre acte de dernière volonit. (Yoyer AUBAIN.)

Le droit d'aubaine a pris naissance sous le régime féodal. On peut toutefois retrouver dans les lois barbares et dans les capitulaires les premières traces d'un droit analogue. Ainsi il est parlé, dans la charte d'un ancien monastre d'Ecosse (\*), d'une loi des Frances, laquelle aurait attribué au roi les biens des étrangers défunts.

Les auteurs, qui veulent toujours une origine precise aux choses, argumentent de ce texte pour affirmer que le droit d'aubaine existait chez les barbares; mais, comme ils ne sauraient retrouver la loi des Francs, dont il v est question, ils se bornent à dire qu'elle doit être perdue; et cette solution évasive ne fait pas honneur à leur sagacité (\*\*). En effet, ce n'était point per une loi positive, mais par une conséquence de la constitution des barbares, que les biens des étrangers pouvaient appartenir au roi. Les barbares s'étaient organisés en associations particulières. Hors de ces associations, il n'y avait point chez eux de société; et ceux qui n'y trouvaient point une protection suffisante ou qui n'y étaient point admis, comme les pauvres, les orphelins et les femmes, n'avaient pas d'autre ressource que de se vouer au service d'un homine puissant, d'une corporation religieuse ou du roi. Ainsi, en se donnant un pro-

(\*) Mabitton, Annat. Bened., tom. II, p. 697.

(\*\*) Heinecius, Hist. jur. lib. 11, cap. 11,

7, in not. Mais ces textes, où se 28° Livraison, (Dictionnaire Encyclopédique, etc.)

tecteur, on se donnait un maître, auquel on abandonnait et sa personne et ses biens. Or, les étrangers qui venaient s'égarer au milieu d'un pareil ordre de choses, sans avoir le droit de faire partie des associations particulières, ne pouvaient revendiquer la protection de qui que ce filt. Ajoutez à cela que les lois étant personnelles, les étrangers ne pouvaient invoquer auprès d'aucun tribunal la loi des hommes du pays dans legnel ils se trouvaient. Que leur arrivait-il donc? Ils erraient, comme des bêtes fauves, à la merci de tons, et l'on n'attendait point leur mort pour les déponiller de leurs biens, les contraindre, à force de mauvais traitements, à revéler les trésors qu'ils pourraient avoir eachés, et s'emparer, en définitive, de leur personne.

Les capitulaires, les lois même des barbares, sont remplis de lamentables invocations à la charité chrétienne, pour défendre les pauvres étrangers,

On fit mieux. On s'avisa d'une institution protectrice. On placa les étrangers sous la garde du roi, comme les veuves, les orphelins, et tous ceux qui se recommandaient à lui. En vertu de cette garde, le roi poursuivait, en son propre nom, les injures faites aux étrangers; la loi qu'on appliquait était celle qui se trouvait le plus usitee dans le pays; parfois la loi même de l'offenseur. Mais, pour prix de cette garde, le roi recevait la plus grande part des amendes payées pour insultes faites aux étrangers : en outre, il succedait aux étrangers, à défaut, le plus souvent, d'heritiers directs et descendants.

Or, telle est la loi à laquelle fait allusion le texte de la charte rapportée par Mabillon. Cette loi était une application de ce qui avait lieu chez les barbares lorsqu'un homme se mettait sous la protection d'un seigneur, d'une communauté religieuse ou du roi.

Nons ponrrions eiter les lois barbares et les capitulaires où se trouve l'établissement d'une protection presque publique à l'usage des étrangers. Mais ces textes, où se mélent des décyclopéphous. Etc. 1 28 tails divers, seront mieux placés ailleurs. (Voyez ÉTRANGERS.)

L'état dont nous venons de retracer quelques traits ne fit qu'empirer avec la formation du régime féodal, qui en fut la consequence. Les personnes ne se distinguant plus qu'en seigneurs, vassaux et en serfs, et la classe des hommes libres non nobles ayant presque complétement disparu dans le pays coutumier de la France, les étrangers qui se hasardaient à y venir y subissaient la pire condition : on les reduisait à l'état de serfs, et l'on était étranger, non pas d'État à Etat, mais de châtellenie à châtellenie. et de diocèse à diocèse. (Voyez AUBE-NAGE.)

Dans le pays de droit écrit, au delà de la Loire, il en était autrement. Là, avec les franchises municipales et la communication active du commerce, la classe des hommes libres s'était conservée; les étrangers affluaient, et l'on ne s'emparait ni de leurs biens ni de leur personne, pas plus durant leur vie qu'un moment de leur mort.

Plus tard, après les révolutions communales qui rétablirent une classes communales qui rétablirent une classes de bourgeois et d'hommes libres, les ettrangers, même dans le pays de droit ettrangers, même dans le pays de droit fondus avec les serfs et restre libres; mais il fallait pour cela qu'ils eussent la précaution de s'ezouer hommes du roi aupres des baillis royaus. A cette condition, ils payaient une redevance et jouissaient partout de leur liberté. (Vovez Ayeu)

(Voyez AVAI).

(Voyez

Citons cependant une belle protestation de la justice, et que tous les auteurs qui ont écrit sur le droit d'aubaine, tous, à l'exception d'un seul (\*), ont omis de rapporter. Le droit d'aubaine a cté formellement aboli le 15 décembre 1315, par Louis X, dans une declaration relative aux franchises de l'Église et a l'extirpation de l'hérésie des Albigeois, dont l'article 10 reproduit exactement l'authentique Omnes peregrini au Code (liv. vi. tit. 59, lol 10), promulguée par Fredéric II d'Allemagne, vers l'année 1224. Mais cette abolition est demeurée sans effet, soit parce qu'elle a passé inapercue dans le texte d'une declaration où l'on ne s'attend point à la trouver, soit parce qu'elle était trop supérieure aux idées

et aux faits du temps. Vers cette époque, en effet, le droit d'aubaine était dévenu l'objet d'un vif et important débat entre la royauté et les seigneurs. Les seigneurs, comme hauts justiciers, prétendaient à recueillir pour eux-mêmes les biens des étrangers morts sur leurs terres : les biens devaient leur appartenir, disaientils, soit comme biens vacants et sans maître, soit comme biens de personnes serves à eux acquises. Mais les officiers du domaine du roi répondaient à ces prétentions, en allégnant que les étrangers, soit par l'aveu direct de la seigneurie royale, soit par l'aveu indirect qui résultait du payement d'une redevance au roi, étaient devenus des hommes de l'avoucrie royale; qu'ils avaient joui à ce titre pendant leur vie d'une pleine liberté; que la confiscation de leurs biens après leur mort devait être le prix et la récompense d'une telle faveur, et que d'ailleurs le roi, comme souverain fieffeux de tout le royanme, avait un droit suprême et antérieur de propriété sur toute chose vacante, qu'un privilège spécial ne réservait pas à autrui. Ce débat, qui, sous l'apparence de la confiscation de quelques biens, était un des accidents les plus sérieux de la grande lutte soutenue par les rois contre la féodalité, se termina

(\*) M. Rossi, Encyclopédie du droit, article Aubain, Aubaine (droit d').

au profit des rols : le droit d'aubaine fut déclaré domanial, inalienable, imprescriptible, un de ceux que le roi à son sacre jurait de ne céiler jamais, dont toute cession était nulle et n'engageail point les successeurs du roi cédant; enfil un des fleurons de la couronne de France.

Cependant, lors de la rédaction des coutumes, on en voit un certain nombre réserver encore le droit d'aubaine aux seigneurs : les principales sont les coutumes de Touraine, de la Marche, de l'Anjon, du Maine, du Bourbon-nais, du Hainaut, de Montargis, de Senlis, de Sens, d'Auxerre, etc. Plusieurs coutumes réservent expressément le droit d'aubaine au roi : les principales sont les coutumes de Poitou, de Melun, de Valois, de Vitry en Partois, de Vermandois, de Châlons, de Ponthieu, de Reims, d'Amiens, de Péronne, de Normandie, de Laon, d'Orleans, etc. Le plus grand nombre des coutumes, par leur silence, confirment les prétentions du roi au droit

d'aubaine. Comme prérogative importante du domaine royal, le droit d'aubaine fut malheureusement étendu et imposé aux provinces de droit écrit sur lesquelles le roi vint à acquérir la souveraineté. Il v eut résistance : « On ne peut sans rougir, disait un jurisconsulte du pays de droit écrit (\*), dénier aux étrangers la faculté de disposer et de tester des biens qu'ils out en France, puisqu'on leur permet d'y vivre, trafiquer, acquérir..... Puis le jurisconsulte cite à l'appui de son opinion le texte des lois romaines, les prophètes, l'Évangile, les pères de l'Église, les philosophes, et il continue ainsi: a Tout nous ordonne de chérir les étrangers, et l'on veut que nous les traitions en ennemis!..... Quoi! l'étranger mourra parmi nous, et de son labeur nous aurons fait tel dessein que de plusieurs animaux immondes dont nous supportons les infections, pour en avoir et la graisse

(\*) Voyez dans les Arrêts notables de Maynard. et le lard. - Comme on le voit à l'énergie de ces plaintes, cette fois la protestation ne venait point d'un interêt de conservation féodale, mais d'une supériorité réelle de civilisation. Les rois cependant tinrent à cœur d'en triompher comme ils avaient fait à l'écard de la féodalité.

l'égard de la féodalité.
Mais Il hut l'dire, poter mérajusce.
Mais Il hut l'dire, poter moirs des
rois a été adouct par tant d'exemptions, qu'en fait, du moins, Il perfut
beaucoup de ce qu'il avait de récoltent aux yeux de l'humanité. Le droit
d'aubaine ne consistent plus, en dire
d'aubaine ne

cevoir entre vifs. Deux exceptions modifiaient ledroit d'aubaine, ainsi établi: - 1° Les enfants légitimes, nés et denicurant en France, succédaient à leur père étranger, sons être naturalisés, par exclusion du fisc. Si un seul des enfants légitimes était né et demeurait en France, seul il suffisait pour exclure le fisc, et cette exclusion prolitait à ses frères ;-2º Toute espèce de donation par contrat de mariage était permise aux étrangers. En faveur du mariage, le fisc consentait à laisser prévenir les effets du droit d'aubaine. En vertu de la maxime qui commandait aux rois d'avoir les mains pures de toute confiscation, les rois donnaient toujours à quelqu'un la perception du droit d'aubaine, et le donataire était le plus souvent un parent de l'étranger défunt.

Quant aux exemptions dont le droit d'aubaine a été l'objet, elles sont si nombreuses, qu'on ne saurait les rapporter d'une manière prècise.

En faveur du commerce et de l'industrie, Toulouse (1472), Bordeaux (1472), tout le Languedoc (1475 et 1483), Marseille (1662), Dunkerque (1668), les anciennes foires de Champagne, les foires de Lyon éstaient plus ou moins complétement exemptées du droit d'aublisme; une jurisprudeuce constaute de la chambre du trésor fais sait jouir généralement de la méme exemption tous les marchands venus en France pour trafiquer. Les ouvriers d'angres travaillant dans les manployés au descènement des nurais, à resploitation des mines, étaient plus ou moins complétement exemptés du ou moins complétement exemptés du

droit d'aubaine.

En faveur de l'État, les acquéreurs de rentes sur l'État (1586), les acquéreurs de rentes sur l'État (1586), les acquéreurs de rentes sur l'État de ville de Paris (1674...1720), pour ce qui concernait la libre disposition des rentes acquises; les Écossais de la garde du roi, les Suisses à la solde du roi, puis, en dernier lieu, tous les étrangers servant dans les arméers de terre ou de mer, éthient plus ou moins absolument exemplés du droit d'aubaine.

Mais ce furent les traités qui abolirent surtout le droit d'aubaine. Qu'il nous suffise de dire, pour ne pas entrer dans une numenclature trop longue, que, d'après un tableau dressé par M. Ræderer, au commencement de ce siècle, il n'existait plus en Europe que six États, de peu d'importance, avec lesquels le droit d'aubaine n'avait pas été supprimé. Ce tableau, dont les conclusions sont au-dessous de la vérité, ne parle point des États hors de l'Eurnpe avec lesquels le droit d'auboine avait été aboli. Ainsi réduit, le droit d'aubaine, en 1787, d'après les comptes de M. Necker, ne rapportait au tresor que 40,000 écus.

L'Assemblée constituante n'avait pas besoin qui len coultat peu d'être juste pour avoir le courage de l'être, lust e pour avoir le courage de l'être. Le 6 août 1709, elle abolit en ces ternies le droit d'aubaine : L'Assemblée nationale, considérant que le droit d'aubaine est contraire aux principes de fraternité qui doivent lier tous les hommes, quels que soient luer pays et leur gouvernement; que ce droit, établi dans des temps harbares, doit être prosert leteu in peu-

ple qui a fondé sa constitution sur les droits de l'homme et du citoven; et que la France libre doit ouvrir son sein à tous les peuples de la terre, en les invitant à jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacrés et inaliénables de l'humanité, a decrété et décrète, etc ... Le 13 avril 1791, l'Assemblée déclara que ce décret devait être étendu à toutes les possessions françaises, même dans les deux Indes. Une loi du 8 avril 1791 (art. 3), confirmée par la constitution de 1791 (titre 6), ainsi que par celle de l'an 111 (art. 335), compléta la pensée philanthropique de l'abolition du droit

d'anbaine. On avait lieu de croire que ce droit avait été supprimé à jamais , lorsqu'il reparut avec plus de dureté qu'il n'en avait jamais eu dans le code civil (art. 11, 726, 912), sous la denomination adoptée par les auteurs, de systeme de réciprocité. Les traites anciens, des traités nouveaux, la réunion de plusieurs pays à la France, interdirent heureusement, dans la plupart des cas, l'application d'un système qui se ressentait de l'état de guerre européenne au milieu duquel il avait été inventé. - Après la chute de l'empire, le traité de paix du 30 mai 1814, confirmé par celui du 20 novembre 1815. declara (art. 28), que « l'abolition des droits d'aubaine, de détraction, et autres de la même nature, dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avec la France, ou qui lui avaient été expressement réunis, était expressement maintenue. »

Les derniers vestiges du droit d'aubaine (art. 726, 912 du code civil) ont été enfin effacés par la loi du 24 juillet 1819, laquelle a été étendue aux colonies françaises par une ordonnance du 21 nnvembre 1821.

AUBAIS, gros bourg dit Languedoc (département du Gard), à trois kilomètres ourst-sud-onest de Nines. — C'était une seigneurie des l'année 1099. Par lettres de 1724, la baronnie d'Aubais fut érigée en marquisat avec union des seigneuries de Junas, Gaverne, Saint-Nazaire, Murissargues, et des fiefs de Christin, de Corbières, etc., en faveur de Charles de Baschi. AUBE (Alba), rivière de Champa-

AUBA (Alba), riviere de Champagne qui donna son nom à un départenient : elle prend sa source à Praslay, et se jette dans la Seine à Marcilly, à six lieues nurd-onest de Troyes. Elle traverse les villes de Bar et d'Arcis. Dans son cours, qui est de vingt-huit lieues, elle reçoit plusieurs affluents

peu considérables.

AUBE (département de l'). - Ce département, formé d'une partie de la Champagne et de la Bourgogne, est borné au nord par les départements de la Haute-Marne, de la Marne et de Seine-et-Marne; à l'est, par la Haute-Marne; au sud, par la Côte-d'Or et l'Yonne; enfin, à l'ouest, par l'Yonne et le département de Seine-et-Marne. Sa superficie est d'environ trois cents lieues carrées, et sa population de deux cent cinquante-trois mille huit cent soixante-dix habitants. Le département de l'Aube est divisé en cina sous-préfectures : Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Seine et Troves, et subdivisé en vingt-six cantous et quatre cent cinquante communes; la ville de Troves en est le chef-lieu. Le départenient de l'Aube est compris dans la dix-huitième division militaire, dans la dixième conservation forestière, dans le ressort de la cour royale et de l'académie de Paris. Il paye 1,758,879 fr. de contribution foncière, sur un revenu territorial de 12,569,000 fr. Le nombre des députés qu'il envoie à la chambre est de trois. Le pape Urbain IV, fils d'un save-

tier de Troyes, le graveur Thomassin, le sculpteur Girandon, les frères Mignard, peintres, Passerat, l'un des auteurs de la saltre Melippèe, est res Pillous, jurisconsultes, Richelet, auteur d'un dictionnaire français, le conventiounet Rabaut Saint-Etienne et Danton appartiennent à ce département.

AUBENAGE, aussi appelé aubenge, aubinage, aubaineté, aubanité, indiquait jadis un certain droit des seigneurs sur la succession des personnes

étrangères à leur seigneurie, et qui venaient à y mourir, après le sejour d'un an et d'un jour, sans lui avoir fait aveu (voyez ce mot). Lorsque la France, sous le régime féodal, était subdivisée en un très-grand nombre de seigneuries ou souverainetés locales, les sujets d'une seigneurie, passant d'un lieu dans un autre, s'y trouvaient etrangers, aubains (voyez ce mot), et v étaient traités comme tels, c'est-àdire, réduits à la condition de serfs (voyez ce mot). Il n'y avait d'exec tion à cette règle que pour les sujets des seigneuries entre lesquelles avaient été faits des traités de parcours et d'entrecours (voyez ce mot), et pour les personnes de condition noble. « Il est telles terres, dit un de nos plus anciens jurisconsultes, sur lesquelles, lorsqu'une personne franche, qui n'est point noble de lignage, y vient demeurer pendant un an et un jour, elle est reduite, soit homme, soit femme. à l'état de serf du seigneur sous lequel elle a reside (\*), » Les mots restrictifs Ilest telles terres » font allusion aux lieux pour lesquels existaient des traites de parcours et d'entrecours. Les auteurs ne disent pas si les personnes ceclésiastiques jouissaient, à cause de leur condition, de la même exemption que les personnes nobles. Mais il faut le croire : partout où elles se trouvaient, les personnes ecclésiastiques étaient sous la protection de l'Eglise ou autre puissance religieuse du lieu. Les limites du pays hors duquel on

Les limites du pays hors duquel on dail etranger se marqualent souvent, non par la seigneurie, mais par la circonscription du diocése o nd disait aubain ou etranger en ce sens, cebu od disait aubain ou etranger en ce sens, cebu di diocése. Ce sont les expressions de quelques coutumes. Mais cela ne derangeait en iren la nature purement feodale de l'ambenage, qui n'était établi que pour le seigneur.

Telle était donc la rigueur primitive d'un usage qui n'avait été invente par la barbarie d'aucun seigneur, mais qui (\*) Besumanoir, chap. Aveus et Désaveus.

Nous avons modifié le langage de Beaumanoir pour le rendre plus intelligible. résultait de l'état de fractionnement dans lequel la France se trouvait. Il devait s'adoucir et disparaltre par suite des efforts qui tendaient à former une seule et même patrie de cette multitude de patries locales et particulières. Et déjà, dans les Établissements de saint Louis (vovez ce mot), on peut remarquer la transition à un état meilleur : « L'étranger, y est-il dit, qui vient demeurer en la châtellenie d'un baron, sans le reconnaître pour seigneur dans l'an et le jour, est exploitable à merci par le baron. » Jusqu'ici, c'est toujours l'ancien usage. Mais l'Établissement ajoute : « Si l'étranger dont il s'agit vient à mourir, sans avoir légué quatre deniers au baron, tous les meubles de l'étranger appartiendront au baron (\*). » Ainsi, l'ancien usage n'est plus qu'une menace; le servage n'a pas été réellement encouru par l'omission de la reconnaissance dans l'an et le jour; l'étranger peut toujours mourir libre. En effet, les senls biens que le serf puisse posséder pendant sa vie, mais qu'à sa mort il ne saurait laisser à sa famille, les meubles, appartiendront en signe de la liberté non perdue, à la famille de l'étranger, par ce legs de quatre deniers fait au baron : tardive mais suffisante reconnaissance de la seigneurie.

Plus tard, avec les progrès eonstants que faisait l'unité nationale, l'ancien usage, dont les Établissements de saint Louis nous présentent déjà un adoucissement, est généralement tombé en désuétude dans toute la France. Mais il en resta, en quelques lieux, le droit que nous avons défini au commencement de cet article. Que l'individu non noble, qui venait à mourir sur les terres d'une seigneurie à laquelle il était étranger, après un an et un jour, et sans avoir fait aveu au seigneur, eût légué ou non les quatre deniers dont parlent les Établissements de saint Louis, ses héritiers prenaient ses biens, à la charge de payer au sei-

(\*) Établissements de saint Louis, liv. 1, chap. 87. Quant au langage, même remar que que pour la note précédente. gneur les deniers en question, dans les vingt-quatre heures après l'inhumation. Sils manquaient à ce payement dans le délai preserit, ils étaient passibles d'une amende de soixante sous; et le seigneur poursuivait le payement du tout sur les biens du défunt, qu'il avait droit de retenir, et sur les biens personnels des h-ritiers.

les biens personneis des horiters.
L'aubenage, ainst modifie, se redunois, dans celles de Touraine, de
Muzières, de III-E-Savary, de la RochePossy, de la Guierche, de Saint-Cyran
Muzières, de III-E-Savary, de la RochePossy, de la Guierche, de Saint-Cyran
Bernen, ed e Saint-Cyran
Gental de Châteaunerd. La coutum
e de Pruilly, coutume locale de Touraine
comme les précédentes, alloue au seigouer, outre mo bourse neure et quatre deniers defants, comme quéquesciter, une livre de cire. Parfois, il fallait ajouter une paire de cants. L'aubenage a dispara avec la féedallait.

AUBENAS OU ALBENACIUM, ville du Vivarais (département de l'Ardèche), à quatre kilomètres sud-ouest de Privas. La terre d'Aubenas était une des onze baronnies du Vivarais.

AUBENTON, ville de la Thiérarche en Picardie (département de l'Aisne), sur l'Aube, à trois kilomètres de Vervins. Après avoir longtemps formé une seigneurie particulière, elle fut comprise dans le duché de Guise.

AUBER (Daniel-François · Esprit), naquit à Caen en 1785. - Ce compositeur, qu'on peut nommer le représentant actuel de l'école musicale française. avait été destiné par ses parents au commerce; mais bientôt dégoûté de cet état, et porté à la culture d'un art où il a acquis une si grande célébrité, il se fit connaître par de petits opéras representés à Feydeau. On distingua surtout la Bergère châtelaine, opera en trois actes, joué en 1820. Dès lors, ses partitions, toujours gracieuses, élégantes, pleines de verve et de mélodie, se succédérent avec une profusion presque inouie. On applaudit successivement Emma, Leicester, la Neige, le Concert à la cour, Léocadie, le Macon, Fiorella. L'opéra auquel Auber

doit principalement sa réputation, celui que la popularité a accueilli et qu'on peut nommer son chef-d'œuvre, c'est la Muette de Portici, dans laquelle il a su joindre à ses qualités ordinaires, un style énergique, une instrumentation aussi habile que brillante. Tout le monde sait avec quel succès ont été représentées toutes ses compositions : la Fiancée, Fra Diavolo, Lestocq, le Domino noir , l'Ambassadrice , le Philtre, le Serment, le Dieu et la Bayadére, Actéon, le Lac des fées. Ces ouvrages sont aimés et applaudis non-seulement en France, mais encore en Angleterre et en Allemagne. Auber a été décoré de l'ordre de la Légion d'honneur en 1825, élu membre de la classe des beaux-arts de l'Institut en 1829, et nommé, après la mort de Paer, en 1839, directeur de la musique du roi.

AUBROE. — Dès le treizième aisce, il civistuit en France des maisons où les voyageurs étaient logés et nourtaient le nom d'unberges, abergataient le nom d'unberges, abergaalbergaria (voyez du Cange, au mot Alberga). En fefte, une erdonnance de saint Louis défend aux aubergiètes ceux qui logent chez eux. Copredant ces établissements étaient plus souvent cour de dispire par les noms éthées et hoteleries, hostalaria. Voyez leur Larticle Hôrt-Lussien, et segit, à Particle Hôrt-Lussien, et segit, à

Les mots alberga et albergium, dans les chartes et les chroniques du moven åge, signifient encore le droit qu'avaient certains seigneurs d'être recus et hébergés, avec leur suite, dans les maisons de leurs vassaux. Ce droit se rachetait quelquefois par une redevance annuelle, que le vassal payait en argent ou en nature, et que l'on nommait albergamentum L'officier chargé de percevoir cette redevance s'appelait albergator. Dans cette acreption, les mots alberga et albergium se traduisent par droit d'aubergade, et sont synonymes de jus gisti. (Voyez DROIT DE GITE.)

AUBEROUX, gros bourg du comtat

Venaissin (département de Vaucluse), qui, avant 1789, formait un fief, avec haute, moyenne et basse justice.

AUBERT (Jean-Louis), petit abbé au-teur de quelques bonnes tables, et qui recut de Voltaire la lettre suivante : J'ai lu vos fables avec tout le plaisir « qu'on doit sentir quand on voit la « raison ornée des charmes de l'esprit. « Il v en a qui respirent la philosophie « la plus digne de l'homme. Celles du « merle, du patriarche, des fourmis, « sont de ce nombre. De telles fables « sont du sublime écrit avec naiveté. Vous avez le mérite du style, celui « de l'invention, dans un genre où « tout paraissait avoir été dit. » (22 mars 1758.) Dans une autre lettre, & Voltaire lui disait : « Vous vous êtes « mis à côté de la Fontaine. » Tout fier de ces éloges, le petit abbé se plaça de lui-même plus haut que ne l'avait placé Voltaire, et se crut bien supérieur à la Fontaine, qui, disait-il, avait emprunté presque toujours le sujet de ses fables. Aubert ne fut pas seulement poete, mais encore critique plein de goût, d'érudition, et quelquefois aussi de vivacité; aussi un plaisaut avait-il écrit au-dessous de son buste : « Passez « vite, car il mord. » Rédacteur pendant vingt ans du feuilletor des Petites-Affiches, puis du Journal des beauxarts et des sciences, il fut nommé, en 1773, professeur de littérature française au collège royal, et l'année suivante directeur general de la Gazette de France. Plus tard, il fut chargé de la police des journaux étrangers et devint censeur royal. Il mourut en 1814. de la joie que lui causa le retour des Bourbons, Cependant sa retraite, toujours studieuse, avait été peu troublée par la révolution, et il avait toujours conservé son titre de professeur honoraire au collége de France.

AUBERT DE PUCIBOT, troubadour limosin du treizième siècle, s'est rendu célèbre par ses galanteries, qui se terminièrent d'une manière assez piquante. S'étant marié, il laissa sa lemme pour aller chercher des aventures en Espagne; à son retour, étant entré dans un de ces heux dont Messaline rapportait l'odeur dans la couche impériale, il y trouva sa femme, qui, de faute natte tombée dans est affreux repaire. Après cette rencontre, tous deux se retirérent dans un couvent, où Puichlet, nourret en 1983

Puicibot mourut en 1263.

AUBERT DU BAYET 'J.-B. Annibal),
namit à la Louisiane le 19 août 1759,

et etant entre dans la earrière militaire, servit sous Rochambeau et sous la Fayette. En 1788, il était capitaine de cavalerie à Metz; on s'y occupait de la régénération des juifs, si nombreux dans cette ville, et plongés alors dans le plus triste état d'abjection. Aubert lança contre eux un écrit satirique qui produisit un grand effet. S'étant montré des le commencement de la révolution l'un des défenseurs les plus éclairés des idées nouvelles, il fut envoyé par le département de l'Isère à l'assemblée législative. Pendant la durée de la Convention, il servit aux armées, et se trouva à la bataille de Valmy. A l'armée du Rhin, son courage et ses talents lui valurent tous ses grades; il obtint même celui de général de division, et ce fut à lui que Custine confia la défense de Mayence. On connaît l'admirable résistance de cette ville et sa capitulation. Aubert, qui avait juré de ne pas porter les armes contre les alliés, devint général en chef de l'armée de la Vendée, où il accourut en poste avec ses troupes et prépara, par ses habiles opérations, la fin de la guerre eivile. Cependant, battu à Clisson, il eut beaucoup de peine à repousser les accusations dont il fut l'objet. Plus tard, il obtint le ministère de la guerre, puis, trois mois après, l'ambassade de Constantinople, où il mourut en 1797, le 17 décem-

AUBRITIN (Edme), ministre calvinite, nè a Châlon-seur-latne en 1598, publia en 1626 un ouvrage qui ent une grande importance à cette et poque: la Conformité de la créance de l'Église et le saint Augustin sur l'Eucharistie, qu'il publia de nouveau en 1633, sous le titre de L'Encharistie de l'ancienne Église. Aubertin a rassemblé dans ce livre toutes les opinions

et a expose toutes les raisons qui devalent s'opposer au dogme de la présence réelle. Les cardinaux Bellarmin et Duperron, et plus tard, Arnauld et Nicole, réfutèrent l'ouvrage d'Auber-

et Disperton, et pius tard, Arnauli et Nicole, refuterent l'ouvrage d'Aubertin.

AUBEMY (Antoine), naquit à Paris le 18 mai 1616, et s'adonna a l'étude des langues latine, grecque et hébraîque, et de plusieurs langues modernes. Il publia un assez grand nombre d'ouvrages, la plujart assez importants. L'Histoire générale des cardinoux,

et de plusieurs langues modernes. Il publia un assez grand nombre d'onvrages, la plupart assez importants, L'Histoire générale des cardinaux, depuis le pontificat de Léon IX, vol. in-4°, parut de 1642 à 1649, et fut suivie d'un ouvrage politique intitulé: De la prééminence de nos rois, et de leur préséance sur l'empereur et te roi d'Espagne, 1649, in-4°. Son Histoire du cardinal de Richelieu, 1660, est faite d'après de bons matériaux. mais ne met pas assez en relief le caractère politique du cardinal. Il publia en même temps un recueil plus important : ce sont des mémoires pour l'histoire du cardinal de Richelieu, depuis l'an 1616 jusqu'à la lin ile 1642 (5 vol. in-12, 1667). En 1667, if fit paraître un écrit qui souleva l'Alicmagne, sous le titre de Justes prétentions du roi sur l'Empire, 1667, ju-1°, Enfin, nous signalerous son Histoire du cardinal Mazarin, qui, bien que neu exacte, abonde en renseignements précieux. Aubery mourut le 29 janvier 1695.

AUBERY OU AUBRY (Jean-Alberieus), naquit dans le Bourbonnais vers la fin du seizieme siècle; il fut medeciu du duc de Montpensier, et publia les ouvrages suivants : en 1599, l'Antidote de l'amour; en 1604, un traité des bains de Bourbon-Lancy et de Bourbon-l'Archambault; et en 1608, l'apologie de la medecine. Il faut bien qu'à l'époque où ce médeein publia Autidote de l'amour, re livre renfermat quelques préceptes utiles et interessat assez vivement la euriosité publique, puisqu'il s'en fit une réimpression plus de soixante ans après. On a dit au sujet de ce livre que, d'après la manière dont cet auteur avait envisagé son sujet, il ne paraissait pas être du sentiment d'Ovide, qui regarde l'amour comme rebelle aux secours de la médecine: nullis amor est medicabilis herbis. Quant aux traités sur les bains de Bourbou-Lancy et de Bourbon-l'Archambault, ils renferment des observations remarquables par une sagacité encore rare à l'époque où il ecrivait.

AUBESPINE (de l'), famille originaire de la Beauce, a donné de grands hommes à l'Église et à l'État. Le premier personnage célèbre est Claude de l'Aubespine, baron de Châteauneuf, secrétaire d'État, le premier qui porta le titre de secrétaire d'État, substitué à celui de secrétaire des finances. Il se signala par les services qu'il rendit à la France sous les regnes de François I\*\* de Henri II, de François II et de Charles IX. Francois Ier le nomma en 1545, avec le cardinal du Bellay, le maréchal de Biez et le président Rémond, pour aller à Hardelot, près de Boulogne, négocier la paix avec les Anglais. Le roi Henri II emplova aussi Claude dans plusieurs negociations, l'envoya en 1555 aux conférences de la Mark, et, au traité de Cateau-Cambrésis, Claude fut l'un des plénipotentiaires de la France. Claude de l'Aubespine fut aussi chargé, de 1560 à 1567, de toutes les négociations entre la cour et les protestants, et employé à l'assemblée de Fontainebleau, a la reddition de Bourges, à la conférence du faubourg Saint-Marcel, et à ceile de la Chapelle. Dans cette dernière circonstance, blessé de la hauteur du prince de Condé, et affligé d'ailleurs des maux de sa patrie à l'elévation de laquelle il avait tant contribué, il tomba malade et mourut le 11 septembre 1567. Catherine de Médieis le consultait dans toutes les cir-

constances difficiles. Les autres membres distingués de cette famille sont : Sébastien de l'.1ubespine, évêque de Limoges, puis de Vanues, qui se distingua aussi dans la diplomatie, et mourut en 1582;

Guillaume de l'Aubespine, qui, né en 1547, fut ambassadeur en Angleterre, et mourut eu 1629;

Charles de l'Aubespine, seigneur de Verderonne, chancelier de Gaston d'Orleans et ambassadeur en Suisse;

Charles de l'Aubespine, marquis de Châteauneuf, garde des sceaux de France, qui fut envoyé en 1609, par Henri IV, en ambassade à Bruxelles et en Hollande; par Louis XIII, en 1620, en Allemagne, puis à Venise, et eu Angleterre en 1629 et en 1630. Cette même année, il fut nominé garde des sceaux; mais Richelieu les lui retira en 1633, bien qu'il cût trouvé en lui un juge complaisant dans les procès de Marillac et de Montmorency. Il se retira des affaires, et mourut en 1653. le 26 septembre, à l'âge de soixantetreize aus.

AUBETERRE, Albaterra, ville du département de la Charente, avec titre de comté et de marquisat, à sept kilometres ouest de Perigueux. Au dernier siècle, cette seigneurle avait juridiction sur dix-ueuf paroisses et

sur quarante fiefs.

AUBETERBE (Joseph-Henri Bouchard d'Esparbet, marquis d'), né en 1714 et mort en 1788, maréchal de France. Il s'était distingué dans la guerre de sept ans, et dans des ambassades successives à Vienne, à Madrid et à Rome.

AUBIGNAC. VOYEZ HEDELIN.

AUBIGNAN, bourg avec titre de marquisat, dans le comtat Venaissin (departement de Vaucluse).

AUBIGNE (Theodore-Agrippa d'), l'une des plus grandes figures du s'izieme sieele, nagnit à Saint Maury, dans la Saintonge, en 1550, et mourut à Genève en 1630. C'etait le fils d'un ancien huguenot. A huit ans et demi il passa à Amboise avec son père, qui, ayant reconnu sur un échafaud les restes de ses malheureux compagnons de la conjuration, lui dit: « Mon en-« fant, ils ont decanité la France, les bourreaux! Il ne faut pas éparguer ta « tête, après la mienne, nour venger ces « chefs pleins d'honneur ; si tu t'épar-« gues, tuanras ma malédiction. » L'enfaut était fort précoce: à six ans il lisait le latin, le grec et l'hébreu; et à sent il traduisait en français le Criton

de Platon : ces paroles et ces recommandations solennelles lui firent une profonde impression qu'il n'oublia jamais, et qui decida de toute sa vie. A treize ans il commenca la lutte qui devait durer toute sa vie, en s'échappant de la maison de son tuteur pour aller prendre part au siège d'Orléans. Il serait trop long de raconter les périlleuses expéditions auxquelles il prit part, d'abord sous les drapeaux du prince de Condé, et ensuite au service du roi de Navarre. Nous ne rapporterons pas non plus les anecdotes, les unes touchantes, les autres tragiques etsublimes, qui se rattachent à sa longue et libre amitié avec Heuri IV, avant comme après l'avénement de ce prince: nous n'en citerous qu'une qui nous semble caractériser suffisamment d'Aubigné. Il avait le propos singulièrement rude et audacieux ; il n'éparguait à son maître ni les remontrances ni les colères. Il ne se faisait pas scrupule d'accuser directement et en sa présence ses faiblesses religieuses, ses ingratitudes envers ses serviteurs, et ses débordements. Henri IV entendait tout de lui saus s'irriter; mais les maîtresses du roi, qui n'avaient pas de plus constant ennemi que d'Aubigné, excitaient le courroux de leur roval amant. Après la conversion de Henri IV. on raconta à l'heroïque soldat, alors exilé volontairement de la cour, que son maltre, dans un moment de fureur provoqué par des rapports exagérés, avait juré de le faire mourir s'il tonibait entre ses mains. D'Aubigné prend la poste et arrive à Chauny, chez la belle Gabrielle, qui attendait son royal amant. Tont le monde lui conseille de partir: il resiste, et quand Henri descend de voiture il s'approche de lui. Le prince sentant revenir toute son affection, embrasse son cher d'Aubigné, lui fait embrasser sa maîtresse. le conduit avec elle dans son appartement, après avoir ordonné aux courtisans de se retirer, lui apporte le petit duc de Vendôme et le niet entre ses mains, en disant qu'il veut, lorsqu'il aura trois ans, que d'Aubigné l'emmène en Saintonge pour l'y élever

parmi les huguenots; puis il cause avec épanchement, et montrant à d'Aubigné sa lèvre percée d'un coup de couteau, lui raconte comment il a été blessé au retour du siége de Laon. « Sire, répond d'Aubigné, comme vous « n'avez encore renoncé Dieu que des « lèvres, Dieu s'est contente qu'elles « fussent percées; mais s'il vous arrive « un jour de le renoncer du cœur, alors · il permettra que votre cœur soit per-« cé. » « Oh! les belles paroles, s'écria Gabrielle, mais mal employées! » « Oui, madame, repliqua le storque calviniste, parce qu'elles ne serviront de rien. » Quelle scène!

On sent qu'entre les mains d'un tel homme la plume ne put être qu'une épée. En effet, tous les ouvrages de d'Aubigné, écrits quand ses blessures ou l'âge et les circonstances l'éloignèrent forcément des champs de bataille, sont des pamphlets avant tout, pamphlets éloquents et souvent sublimes. Tel est son livre latin de Dissidiis patrum, composé contre l'evêque d'Evreux à la suite d'une discussion religieuse; telles sont ses Tragiques. in-8, satires politiques qu'on n'a pas surpassees, dignes filles des prophetes hébreux et du Dante; telles sont sa Confession du sieur de Sancy et les Aventures du baron de Feneste, d'une ironie si amere et si incisive; telle est, enfin, son Histoire universelle de la fin du seizième siècle (1550-1601), dédiée à la postérité (3 vol. in-fol.), dans laquelle il faut remarquer en outre l'un des premiers efforts pour mener de front les annales de tous les peuples : et même ses Mémoires, composés pour l'éducation de ses enfants, quoique l'épuisement et l'impartialité de la vieillesse s'y fassent sentir, dans un style d'ailleurs toujours fortement articulé. Il a aussi publié (1620, in-8°) Des lettres sur quelques histoires de France. et sur la sienne. Comment un pareil poete, un pareil écrivain a-t-il été si peu connu dans les derniers siècles? C'est que les ouvrages de ce terrible accusateur de la royauté et des catholiques furent brulés avec un soin tout particulier sous

Louis XIII, de la main du bourreau; c'est qu'ensuite leurs rudes et brutales beautes n'ont pu contribuer efficacement aux perfectionnements de la langue. Or, le dix-septième siècle, en classant les écrivains qui l'ont honoré, ne s'est occupé que de ceux qui avaient servi à perfectionner l'instrument des Corneille et des Pascal, et ne pouvait rappeler le nom et les œuvres ded'Aubigné, sous la monarchie de Louis XIV, alors que la petite-fille de cet homme célèbre, madame de Maintenon, qui partageait le trône de France, rougissait autant de son aïeul républicain et calviniste que de son premier mari, le pauvre cul-de-jatte Scarron.

AUBIGNY, Albeniacum, petite ville du Berry (Cher), avec le titre de duché, à 4 kilometres de Gien, qui fut donnée en 1094 par son seigneur aux chanoines de Saint-Martin de Tours, lesquels associèrent en pariage avec eux le roi Louis VII. Philippe-Auguste leur acheta plus tard la moitié qu'ils s'étaient réservée. La seigneurie d'Aubigny demeura réunie à la couronne jusqu'en 1298. Elle fut donnée alors en apanage à Louis d'Évreux. En 1360 elle fut encore distraite de la couronne et donnée à Jean, duc de Berry; mais à sa mort, en 1416, elle revint au domaine, Charles VII, en 1423, pour récompenser Jean Stuart, connétable des Écossais en France, lui donna cette terre. La famille de ce personnage la posséda de mále en mále, par ordre de primogéniture, jusqu'en 1672, époque à laquelle elle s'éteignit. En 1684, Aubigny fut érigée en duchépairie en faveur de Charles de Lenox. duc de Richemont.

AUBLET (Jean-Baptiste-Christophe Fusce), botaniste, në à Chilons le 4 novembre 1720, étudia de bonne heure la botanique et voyagea dans les colonies. Envoyê à l'île de France pour yetablir une pharmarie, il eut le tort grave de gêner Poirre dans tous ses épices duns l'Île de France. En 1702 il fit un voyage à la Guyane et y rassembla un herbier fort important, qu'il publia en 1775 sous le titre de Plantez de la Guyane, 4 volumes in-44 avec 392 planches, décrivant 800 plantes d'après la méthode de Linné. Aublet visita encore d'autres contrées, et se vantait, au retour de ses voyages, d'avoir laissé plus de trois cents enfants dans les pays qu'il avait parcoures. Aublet benevet le 6 vois 15720.

rus. Aublet mourut le 6 mai 1778. AUBRIET (Claude), peintre d'histoire naturelle, à la gouache et en miniature, naquit à Châlons-sur-Marne, en 1651, et mourut à Paris, en 1743. Il fut nommé dessinateur du roi, et chargé d'accompagner Tournefort dans le Levant, A son retour, il remplaca Jean Joubert, et fut chargé de continuer la collection des plantes sur vé-lin commencée par Nicolas Robert (Voyez ce nom). C'est d'après les dessins d'Aubriet qu'ont été gravées les planches des œuvres de Tournefort et de Seb. Vaillant. Il reste de lui, outre les dessins de la collection du Museum, 5 vol. in-fol. de dessins à la bibliothèque royale, représentant des coquillages, des poissons, des oiseaux et des papillons.

AUBRIOT (Hugues), né à Dijon, devint, autant par ses talents que par la protection du duc de Bourgogne et du prince de Conti, prévôt des mareliands de la ville de Paris, en 1367. Deux ans après, il fit bâtir la forteresse de la Bastille pour protéger Paris contre les attaques des Anglais. Il fit aussi construire les premiers égouts qui ajent existé à Paris, pour faciliter l'écoulement des eaux et des immondices qui encombraient les rues et les carrefours de la capitale. C'est à lui que l'on doit la construction de deux ponts en pierre, le Petit-Pont et le pont Saint-Michel. Pour préserver le quartier Saint-Antoine des inondations de la Seine, il fit élever un mur le long de la Seine. Les écoliers de l'université faisaient souvent dans la ville des incursions et y commettaient des vols et des meurtres : Aubriot éleva le Petit-Châtelet pour s'opposer à leurs attaques. Nommé capitaine de Paris, il réorganisa la milice bourgeoise. Le clergé avait fait enlever aux juifs leurs enfants pour être baptisés : Aubriot les leur rendit. Une conduite si droite et si ferme excita la haine du clergé et de l'université. Cette dernière le dénonça à l'évêque comme hérétique impie et débauché. On le jugea digne d'être brûle, mais on se contenta d'exiger qu'il fit amende honorable, et on l'enferma à la Bastille. En 1382, le peuple parisien, soulevé contre le gouvernement des tuteurs de Charles VI, se liâta de délivrer son ancien prevôt, et le mit à sa tête. Mais Au-briot, dont les habitudes pacifiques ne pouvaient s'accorder avec le rôle de chef de révoltes, se souva, parvint à Dijon, et mourut peu de temps après son arrivée, en 1382. La ville de Paris n'a pas oublié les services qu'il lui a rendus. Elle a place sa statue sur la façade de l'hôtel de ville.

AUBRY (Claude-Charles), né à Bourg en Bresse, en 1773, entra comme élève sous-lieutenant dans une école d'artillerie, en 1792, et avait dejà le grade de capitaine le 1er août 1793. Depuis cette époque, il fut toujours en activité de service. Sa conduite à la bataille d'Essling, où il était chef d'étatmajor de l'artillerie de Massena, et ou il fut grievement blessé, lui valut le titre de baron. Ce fut lui qui , durant la désastreuse retraite de Moscou, construisit, sons le feu de l'ennemi. le pont de la Bérésina, qui sauva les débris de l'armée française. A Leipzig, il eut les deux cuisses emportées par un boulet, et expira le lendemain.

ACRAY DE MONTODIERA, cheralier, vival sons le regne de Charles V. Ce gentillonnume fut assassible pur vice (cheralitica) de la companio de la companio de la companio de la companio de la chien d'Abby avec onqui fun n'avait aucun soupcon, fut promatir par le chien d'Abby avec onqui quelquies doutes, et résolut de faire combattre Noarire contrel chien de sa victime. Mesaire, ruoquie armié duns massue, fut valence, de combat trémite occidentale de l'ile St-Louis, à Paris.

AUBRY (du Bouchet), né à la Ferté-

Milon, vers 1740, et député aux états généraux pour le bailiage de Vilers-Cotterets ; il vota pour toutes les innovations, proposa une nouvelle division géographique de la Frauce, et demanda l'établissement d'un cadastre général pour assroir l'impôt foncier, etc. Il mourut peu après la session.

etc. Il mourut peu après la session.
ALBAN (Elemen), l'un des bous
peintres de portrait de la seconde
motifé du dernie siècle. Il mourut en
1781. Des tableaux de plus grande dimension, le Mariago interrompu, et
nément tableau d'histoire, les Adicux
de Coriolan à sa femme, furent admirés à l'époque de leur apparition.
ABBAN (Fancois). naault à Paris.

AURRY (François), naquit à Paris, en 1765, et entra de bonne heure au service. Envoyé à l'assemblée constituante par le département du Gard, il y resta dans la plus profonde obscurité. Nommé aussi à la Convention, il vota avec la Plaine, et fut porté en l'an III au cômité de salut public, par le parti réactionnaire, en remplacement de Carnot. Un de ses premiers actes fut la destitution du général Bonaparte, considéré alors comme terroriste, parce qu'il avait été lié avec Robespierre. Durant son ministère, Aubry compromit plusicurs fois, par son incurie, le sort des armées françaises, et désorganisa l'administration. Dans la suite, il entra au conseil des Cinq-Cents, et conspira ouvertement contre la republique au club de Clichy; aussi, après le coup d'Etat du 18 fructidor, il fut déporté à Cavenne, d'où il parvint à s'échapper, et inournt en Angleterre en 1802.

per, et mourit en Angelerre en 1822. Aunny (Jean Buptalet), ne à Doir Alauny (Jean Buptalet), ne à Doir chez les jesuites, et à engage ensuite dans Fordre de Saint-Benolt. Il fut un des savants chargés de la continuation de l'històrie des auteurs sade Remi Lessier qui l'avait commence. Il ne coopéra qu'à la composition d'un volume qui fut jugi tres-favora-leur le composition d'un volume qui fut jugi tres-favora-leur le composition d'un volume qui fut jugi tres-favora-leur le composition d'un volume qui fut jugi tres-favora-qui la composition d'un volume qui fut jugi tres-favora-qui l'au sur l'au sur

sophe et politique, publié en 1776. C'est de cet ouvrage que d'Alembert, écrivant à l'auteur, a dit : C'est le livre d'un philosophe vertueux et citoyen. Il est mort à Commercy, le

4 octobre, en 1809.

AUBUSSON, ville et chef-lieu d'arrondissement du département de la Creuse. La manufacture de taois d'Aubusson, sans avoir atteint le degré de splendeur de celle de la Savonnerie, est. après celle-ei, la plus célébre de France, par la beauté de ses ouvrages. Il est assez ordinaire de voir des ouvriers ensortir pour venir se perfectionner à Paris, et apporter à Aubusson le goût qu'ils ont acquis dans cet apprentissage. Les procédés de l'art ne sont pas les mêmes à Aubusson qu'à la Savonnerie; on y travaille plus rapidement, et c'est peutêtre pour ce motif que les produits en sont d'une qualité inférieure. On v faisait autrefois des tapisseries représentant des batailles ainsi que des paysages, que l'on y désigne sous le nom de rerdures, des chasses, des animaux, des arabesques. Les tapis veloutés, dont nous avons emprunté l'usage aux Orientaux, et dont l'introduction en France n'est pas bien ancienne, y sont traités avec soin; on en remarque les dessins, les nuances, les vives couleurs, les dimensions étonnantes. Cette manufacture, pour tous ces avantages, merite d'être soutenue et encouragée, moins peut-être sous le point de vue de l'utilité des travaux qui en sortent, que parce qu'elle occupe une quantité considérable de bras dans une petite ville dont les environs sont arides et incultes, et où les ressources ne sont pas en proportion des besoins. Aubusson, entourée de montagnes, située sur un terrain qui se refuse à la culture, ne pourrait pas nourrir ses habitants, sans l'aisance que cette manufacture y apporte, et sans le commerce de sel que l'on y fait avec assez de succès.

Les bâtiments et les travaux de la manufacture d'Aubusson, qui portait le titre de royale, sont seuls dignes de la curiosité des voyageurs. Il y a aussi, à Aubusson, une manufacture de draps, établie denuis le commencement de ce siècle.

AUBUSSON (famille d'). Son origine remonte avec certitude à Gui Ier. vicomte d'Aubusson, qui vivait en 1177 et 1194, et prit part à la croisade. L'un de ses descendants. Renaud, se croisa contre les Albigeois. fit hommage de sa vicomté, par ordre du roi, au comte de la Marche, en 1226, et mourut avant 1249.

Cette famille se compose de plusieurs branches, et présente plusieurs hom-

mes célèbres.

1º La branche des seigneurs de la Borne commence à Rapulohe, fils ainé de Renaud, qui vivait en 1277. A cetto branche appartenait Charles de la Borne, qui eut la tête tranchée au pilori , à Paris , le 23 février de l'an 1533, pour violences exercées contre quelques monastères de son vois?nage.

2º La branche de Monteil-au-Vicomte commence a Renaud d'Aubusson, mort en 1433, et compte parmi ses membres les plus illustres, Antoine d'Aubusson, seigneur de Monteil-au-Vicomte, qui servit Louis XI contre les Anglais et les Bourguignons, et alla au secours de son frere le grand maltre de Rhodes, qui le nomma général de ses troupes; et Pierre, grand maître de Rhodes (voir Aubusson [Pierre

3º La branche de la Feuillade commence à Guillaume d'Aubusson, qui vivait en 1420, et comprend Francois II d'Aubusson, comte de la Feuillade, premier chambellan de Gaston, qui mourut à la bataille de Castelnaudary; Léon, son fils, lieutenant gé-néral, tué à la bataille de Lens; François, duc de la Fcuillade, maréchal de France (voyez duc de la Feuillade); Louis, duc et pair, maréchal de France, gouverneur du Dauphiné, qui prit le château de Suse, dans la campagne de Piémont, en 1704; s'empara du Val d'Aoste; fut nommé, en 1705, au commandement du comté de Nice, s'empara de cette ville et de plusieurs autres places, força le duc de Savoie à évacuer Chivas, assiégea

inutilement Turin, en 1706, et mou-

rut le 29 janvier 1725.

4" et 5" La branche des seigneurs de Villac, marquis de Miremont, commence à Gui 1" d'Aubusson, qui vivait en 1480, et ne présente aucun homme réellement illustre. Il en est de même de la branche de Savignac, qui ne commence qu'à Jean-George, qui vivait sous Louis XIII.

6° et?" La branche de Beauregard, qui commence à François, contemporain de François !", et celle de Castelnouvel, qui descend d'Hector, vivant en 1633, ne présentent que André-Joseph, marquis d'Aubusson, seigneur de Castelnouvel, maréchal de camp.

8° La branche des seigneurs de Poux et de Bauson remonte à Guillaume, qui servit Jean le Bon dans ses guerres en Guienne, en 1350. Ses membres les plus distingués sont Antoine, écuyer de Louis XI et de Charles VIII, et Jacques, qui fut envoyé par Henri III en ambassade auprès des princes d'Allemague, et mourut en 1554.

AUBUSSON (Pierre d'), naquit en 1423; il descendait par son pere des anciens vicomtes de la Marche, et était allié par sa mère aux rois d'Angleterre. Très jeune, il porta les armes en Hongrie contre les Ottomans; et Sigismond de Luxembourg, alors empercur d'Allemagne, sous les ordres duquel il servait, remarqua son intrépidité réglée par une sage prudence. La guerre étant devenue probable entre la France et l'Angleterre, il rentra dans sa patrie, et fut présenté à la cour par son cousin Jean d'Aubusson. chambellan de Charles VII. Il y gagna bientôt les bonnes grâces du dauphin, qui régna depuis sous le nom de Louis XI. Ce prince ayant reconnu dans le jeune d'Aubusson un esprit et un jugement qu'avait notablement développés en lui l'étude de l'histoire, de la géographie et des mathematiques. voulut qu'il l'accompagnât au siège de Montereau, en 1447. Si dans cette circonstance le jeune d'Aubusson ne put détourner ce prince de la révolte dont il se renduit compable contre son pere, du moins il exerça sur lui assez d'in-

fluence pour que sa faute ne filt pas de longue durée. Le dauphin se fit encore accompagner ded'Aubusson dans son expedition contre les Suisses, à l'attaque de Bâle et au combat de Saint-Jacques. Cette expédition terminée, d'Aubusson ne voyant en France aucune occasion d'exercer son activité, se rendit à Rhodes, où il obtint bientôt une commanderie. Le grand maître de Milly l'envoya peu après comme ambassadeur en France pour obtenir des secours contre les infidèles. Charles VII, tout en refusant de se liguer ostensiblement contre les Ottomans, permit qu'on levât des décimes sur tout le clergé français, pour subvenir aux frais de la guerre; ce qui, immédiatement, procura à d'Auhusson seize mille écus d'or. Le succès de cette négociation accrut singulièrement la considération dont il se trouvait déjà entouré. Il en profita pour se laisser aller à tous les mouvements de son beau caractère dans les conseils de Rhodes et dans les cours de la chrétienté. Français, il défendit courageusement les prérogatives de sa nation. Sous le successeur de Milly, une nouvelle dignité de bailli capitulaire ayant été créée pour les chevaliers de la langue d'Auvergne, il en fut revêtu le premier; et bientôt après il fut nommé grand prieur d'Auvergne, et chargé de la surintendance des fortifications de l'île.D'Aubusson, devenu si considérable par l'importance des fonctions dont il était investi, était aussi devenu, par toutes les belles qualités qui le distinguaient, par son savoir, sa perspicacité, sa prudence éprouvée et son courage militaire, l'Anie et le bras du conseil de la Religion. En 1476, lors de la mort du grand maître des Ursins, les vœux du peuple, comme ceux des chevaliers, le portaient à ce poste éminent; aussi y fut-il nomnie à l'unanimité. Mahomet II, qui menaçait alors l'île de Rhodes, pouvait d'sposer de forces immenses. Le grand maître fit fermer la rade, qu'il protégea par de nouveaux forts, et de nouveaux movens de défense si habilement, si solide-

ment combinés et si promptement exécutés, que tout était déjà prêt pour la plus vigoureuse résistance avant l'anparition des Ottomans, qui arrivèrent en 1480 au nombre de cent mille hommes de débarquement portés par cent soixante vaisseaux de haut bord, commandés par le pacha Paléologue, renégat de la race des derniers empereurs grees, qui s'était vendu au conquérant. Des que ces forces redoutables furent en vue de l'île, elles l'assiégèrent; mais elles éprouvèrent une résistance si opiniatre, elles firent des pertes si considerables, qu'elles se vireut contraintes de renoncer à leur entreprise. D'Aubusson, qui depuis le premier assaut n'avait pas quitté les remparts et s'était porté aux postes les plus périlleux, ne reutra dans son palais qu'après la retraite de l'ennemi. C'est à cette occasion qu'après avoir rendu gràces à Dieu, il bâtit la magnifique église de Sainte-Marie de la Victoire. En 1481, après la mort de Mahomet II, dont l'orgueil avait été si humilié par la levée de ce siege, Zizime, frère puiné de Bajazet II, qui lui succeda, succomba dans la tentative qu'il fit de le détrôner. Proscrit et poursuivi par Bajazet, Zizime se vit forcé de deinander un asile à d'Aubusson, qui, par humanité autant que par politique, accorda cette faveur à un prince du sang des sultans, mais fut forcé, quelques mois après, de l'élogner. Pour apaiser ou rendre vaiue la haine implacable que lui portait son frère, il le fit passer en France sous la garde du chevalier de Blanchefort, et le fit mettre en sûreté dans la commanderie de Bourgneuf, en Auvergne. Le pape Innocent VIII ayant exigé qu'il lui livrât ce prince, d'Aubusson obeit, et pour prix de cette honteuse condescendance recut la pourpre romaine, en 1489. Zizime fut conduit à Rome, où il périt de mort violente sous le pontificat d'Alexandre VI, qui fut accusé de l'avoir empoisonné. (Voyez les Annales, p. 258.) Cependant Charles VIII, à la tête des princes chrétiens, organisait une croisade contre les Ottomans. L'honueur de la commander

fut offert à d'Aubusson, qui l'accepta : mais la jalousie des puissances alliées ayant bientôt fait renoncer à cette nouvelle croisade, d'Aubusson, affligé de voir son nom et son honneur compromis par la mort du roi de France, et se sentant humilie de ce qu'un si considérable armement resterait inut le, tomba dans une profonde mélancolie. qui ne se termina que par sa mort, le 13 juillet 1503. D'Aubusson était alors âgé de quatre-vingts ans. Pendant trente et un ans que dura son sage et brillant magistère, il fut l'objet de l'affection et du respect de tous les chevaliers de l'ordre, unissant une pieté solide à une valeur éprouvée, la fermeté à la douceur. l'économie à la bienfaisance. Cet admirable concours de qualités, de talents et de vertu, fit dire de lui qu'il avait été le plus illustre grand maître qui eut jamais été à la tête de l'ordre. La vie de d'Aubusson a été écrite par le père Bouhours, et lui-même nous a laissé, du siège de Rhodes, un récit en latin qui se trouve dans le recueil intitulé : de Scriptoribus Germaniæ, Francfort, 1602, infol., sous ce titre: De servata urbe præsidioque suo, et insigni contra Turcos victoria ad Fredericum III imperatorem relatio.

AUBUSSON (François d'), duc de la Feuillade, voyez LA FEUILLADE. AUCH, Augusta Ausciorum, Clim-berris, Climberrum, était, du temps de César, la capitale des Auscii. Au huitieine siècle, Auch remplaca Fause, comme capitale de la Gascogne, et lorsque cette contrée fut divisée en comtés, Auch devint chef-lieu du comté d'Armagnac. Il est certain que des le quatrième siècle il v avait un évêché dans cette ville, mais il ne devint metropolitain qu'après la destruction d'Eause par les Normands. Néanmoins, ce fut seulement en 879 que l'évêque Aymard prit le titre d'archeveque. Les archeveques d'Auch se sont appelés, jusqu'en 1769, primats d'Aquitaine.

Parmi les monuments célèbres que renferme la ville d'Auch, la cathédrale mérite d'attirer l'attention des artistes et des archéolognes. Ses vitraux et les seulptures des stalles du chœur sont surtout remarquables par leur beauté et leur parfaite conservation. La cathédrale d'Auch a été commencée en 1489, sous le vocable de Sainte-Marie, et pendant l'épiscopat de Francois I'r, eardinal de Savoie. Elle n'a été entièrement terminée que sous le règne de Louis XIV. En général, le style de cet édilice est de cette époque où le gothique fleuri se mélange avec le gout italien. Les stalles ont été faites au commencement du seizième siècle, par ordre et aux dépeus de l'archevêque Fr. - Guillaume de Clermont-Lodeve, mort en 1540. C'est ce même archevêque qui chargea, en 1509, Arnaud Desmoles de faire les vitraux de cette église.

Anch est aujourd'hui le chef-lieu

du département du Gers.

AUDS, Affaz, rivière du Lanqueco- a sa soure-dans le Capir, prede Vont-Louis, passe à Aleth, Limoux, Carcassonne et Norhome. A 4 kil. divise en deux branches, dont Fune, qui couserve le nom d'Aude, va se rendre dans l'étang de Vendres; l'autre l'autre de le nom de Robine, passe à Narboume, et se perd dans l'étang le sour le cours de l'Aude l'augre de Sigean. Le cours de l'Aude plusieurs petits affluents, entre autres l'Auson, le Cesse, l'Orbien.

AUDE (département de l').- Ce département, formé du Languedoc, est borné au nord par les départements de l'Herault, du Tarn et de la Haute-Garonne; à l'est par la Méditerranée; au sud par les Pyrénées-Orientales; enfin à l'ouest par les départements de l'Ariége et de la Haute-Garonne. Sa superficie est de 610,608 hectares carrés, et sa population de deux cent quatre-vingt-un mille quatre-vingt-huit habitants. Il est divisé en quatre sous-prefectures : Carcassonne, Castelnaudary, Limoux et Narbonne, et subdivisé en trente cantons et en quatre cent trente-six communes. Le département de l'Aude est compris dans la 10° division militaire.

la trente-huitième conservation forestière, le ressort de la cour royale et de l'académie de Montpellir. Il pave 2,075,645 francs de contributions directes, sur un revenu territorial de 17,387,000 fr. Le nombre de députés qu'il envoie à la chambre est de quatre.

qu'il envoie à la chambre est de quatre. Le poête romain Terentius Varro, le bénédictin Fernand de Montfaucon, Fabre d'Églantine et Rivarol

sont nes dans ce département. AUDEBERT (J.-B.), graveur naturaliste, në à Rochefort, 1739, peignait des portraits en miniature lorsque M. d'Orcy, amateur d'histoire naturelle, lui confia le soin de publier sa collection, et l'envoya copier plusieurs dessins en Hollande et en Angieterre. Audebert trouva ason retour le moven d'imprimer les figures en couleur et avec des couleurs à l'huile. Parmi les ouvrages qu'il a publiés, on doit citer l'histoire naturelle des singes, des makis et des galéopithèques, l'histoire des colibris, des oiseaux-mouches, jacamars et promerops. Audebert mourut en 1800. Ses ouvrages furent terminés par M. Vieillot, son ami.

AUDEFBOI le Bâtard, trouvère du treizieme siècle, auteur de plusieurs lais en musique conservés à la bibliothèque royale. Le Grand d'Aussy regarde Audefroi comme l'inventeur de ces petits poemes appelés depuis romances.

AUDIENCES .- Ce mot, qui vient du latin audire, entendre, econter, ne s'appliquait, dans le principe, qu'aux rois seuls, et s'etendit plus tard aux grands dignitaires, puis aux fonctionnaires de tous rangs. Les audiences, usitées dès le commencement de la monarchie, étaient données par le roi avec tout l'appareil de la majesté royale. Charlemagne, Philippe-Auguste, saint Louis et beaucoup d'autres rois donnaient des audiences publiques à tous ceux qui avaient à leur parler. Charles VIII en donnait tous les jours; il v admettait insqu'aux moindres de ses sujets, et particulierement les plus pauvres, c'est-à-dire, ceux qui étaient les plus exposes à l'oppression.

« Ce n'est pas, dit Commines, que le roi fit de grandes expeditions en cette audience; mais au moins étoit-ce tenir les gens en crainte, et par espécial les officiers dont ils avoient suspendu aucuns par pillerie. »

AUDIENCES JUDICIAIRES. - La publicité des audiences judiciaires est, depuis la révolution, un principe fondamental de notre droit public. Les débats doivent être publics à peine de nullité. Ce principe souffre cependant une exception, consacrée par l'article 55 de la charte, dans le cas où la publicité serait dangerense pour l'ordre ou les mœurs, et alors il faut un jugement du tribunal pour prononcer le huis-clos. Mais dans tous les cas le jugement doit être rendu en séance publique. Les présidents des cours et tribunaux peuvent donner, à leur domicile, des audiences à référé dans les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'execution d'un jugement. Les juges de paix peuvent aussi donner audience chez eux en tenant les portes ouvertes.

Ce principe de la publicité des au-diences, admis pour les tribunaux civils et criminels, ne l'est point encore en justice administrative. Il faut dire toutefois que, depuis quelque temps sculcment, le conseil d'Etat a des audiences publiques; c'est un premier pas, et il faut espérer qu'on ne s'arrêtera pas là, et qu'on étendra le princine aux audiences des conseils de préfectures, du conseil des ponts et chaussées surtout, qui juge sans appel et dans sa propre cause, du conseil de l'instruction publique, et même de la cour des comptes. Quant à la justice militaire, rendue par les conscils de guerre, la publicité est admise, mais d'une manière fort restreinte.

Les heures d'audience, dans chaque tribunal, sont fivées par un reglement particulier. La police des audiences appartient au président du tribunal, revêtu à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire. La répression des délits d'audience appartient au tribunal même devant lequel le fait a eu lieu. Il doit être sursis à toute affaire et le délit est jugé séance tenante. Quand il s'agit d'un crine, s'il a ête counsis à l'audience de la cour de cassation, d'une rour royale ou d'une cour d'assises, il doit fire procédé de sinte et sans desemparer au jugement du coupable, contrairement a tous les principes admis en droit criminel; mais la loi est formelle a crt égard.

On nomme audienciers les officiers chargés d'ouvrir et de fermer les portes de l'audience, et d'exécuter ou de faire exécuter les ordres donnés par le président; ce sont des huissiers attachés à chaque siége pour y faire le

service des audiences.

AUDIFFRET (J. B. d'), gentilhomme provencal, mort à Nancy, en 1733, à soixante-seize ans, fut employé par Louis XIV dans plusieurs negociations en Italie, en 1698, auprès des ducs de Mantone, de Parme et de Modène, et en Lorraine, où il resta envové extraordinaire de 1702 à 1732. Dans ees divers postes il servit sa patrie avec honneur et ta'ent. Il employait ses loisirs à rassembler les matériaux d'un ouvrage de géographie historique, qu'il publia de 1689 à 1694 (2 vol. in-4° ou 3 vol. in-12), sous le titre de Géographie ancienne, moderne et historique. Cet ouvrage comprend la description de l'Europe, sauf l'Espagne, l'Italie et la Turquie. D'Audiffret sut allier les principaux faits de l'histoire des États de l'Europe avec leur description géographique et politique, et peut être regardé comme le createur de la géographie dite historique.

AUDIX-ROUVIÈRE, inédecin, longtemps cité pour ses bons dincrs, comme l'un des principaux amphitryons de Paris. Il était le propriétaire du secret des pilules purgatives nommées grains de santé, et l'auteur de l'ouvrage intitulé la Médecine sans le médecin. Il est mort à Paris du choléra.

AUDINOT (Nicolas-Médard), comédien, naquit à Nancy, et débuta en 1764, à la comédie italicane. Eu 1770, il fit construire le théâtre de l'Ambigu-Conique, et dès l'an 1772 fit représenter des mélodrames, genre qui est resté aux théâtres des boulevards. Audinot est mort en 1801.

AUDITEUR AU CONSEIL D'ÉTAT. Voy. CONSEIL D'ÉTAT.

AUDOUARD (Mathieu - Francois-Maxence), ne à Castres, le 29 juillet 1776; servit de 1797 à 1814 en qualité de médecin des armées pendant les campagnes d'Italie, d'Espagne, de Russie, de Saxe ct de France, et se distingua surtout en Russie, par son courage, son dévouement et ses connaissances tant pratiques que théori-ques. En 1821 et en 1823, il fut envoyé par le gouvernement en Espagne pour y étudier la fièvre jaune : il se fit remarquer dans cette mission par nn courage qui alla jusqu'à disséquer des cadavres de fiévreux et goûter leur vomissement. Aussi à son retour obtint-il, avec quatre autres médecins, une pension à titre de récompense nationale. Audouard a public plusicurs ouvrages fort intéressants sur les fièvres intermittentes et sur la fièvre jaune. AUDOUIN (François-Xavier), naquit

à Limoges, en 1766, embrassa avec ardeur les principes de la révolution, et fut nommé commissaire du pouvoir exécutif dans la Vendée; il recueillit des documents sur les causes de l'insurrection qui allait éclater, et rendit compte de sa mission. Il se fit remarquer par son zèle à la société des Jacobins, et en 1794 il y dénonça les crimes du gouvernement anglais, en invitant tous les publicistes à les discuter. Après la révolution du 13 vendémiaire, il fit paraître un ouvrage périodique intitulé le Publiciste phi-lanthrope. Depuis cette époque, il fut successivement défenseur au conseil des prises, juge au tribunal de cassation, secrétaire général du département des Forêts. Audouin a publié plusieurs ouvrages : Histoire de l'administration de la querre, en 4 vol. in-8°, 1811, publiée par ordre dn Directoire. - Du Commerce maritime, de son influence sur la force et la richesse des Etats, démontrée par l'histoire des nations anciennes et modernes, 1800. - Situation actuelle des puissances de l'Europe, considé-

rées dans leurs rapports avec la France et l'Angleterre. — Réflezions sur l'armement en course, sa législation et ses avantages, an 1x, 2 v. in-8°.

tion et ses acentages, an 1x, 2 x in-8x. ALDOUN ES CLAIA SYRBAUCHERT), chirurgien du dis-huitiene sieles, ser-diurigien, et plus tard se livra à l'étude des épidemies et des épidemies et des épidemies et des épidemies et des products. Son melleur ouvrage, qui l'étude des épidemies d'une mabair et l'étude des products des l'intra à tour en rang diutique dans l'histoire de la science, est la reliator d'une mabaire épidemique et contact d'une mabaire d'une d'un

le 27 avril t797, étudia d'abord le droit, pour se conformer aux inten-tions de son père, avocat distingué; puis il se livra à l'étude des sciences naturelles, de la chimie d'abord et des sciences médicales; enfin, il s'appliqua à l'entomologie; des 1825, il sup-pléait Lamark et Latreille dans leurs leçons au Muséum, où il est aujourd'hui professeur titulaire. Depuis 1838. M. Audouin est devenu membre de l'Académie des sciences, il v a remplace M. Tessier dans la section d'économie rurale. Parmi les nombreux travaux que M. Audouin a publiés, nous signalcrons surtout la partie d'histoire naturelle du grand ouvrage sur l'Egypte, dont M. Savigny, devenu aveugle, avait été obligé de suspendre la publication; nous ne pouvons donner ici la liste de tous les écrits de M. Audouin; tous roulent sur l'entomologie, sur l'organisation anatomique des insectes, et sur les diverses applications de l'entomologie à l'agriculture et à l'industrie.

AUDOUN (Pierre-Jean), se fit connaître comme rédacture du Journal unitersél, et fut envoyé à la Convention par le département de Seine-et-Oise. Le journal d'audouin ent une grande célévrité, et ne contribus pas grande célévrité, et ne contribus pas grande célévrité, et ne contribus pas principes, et à faire dégenérer la liberté en anarchie. Audouin, apres avoir joué un rôle assez secondaire, mais toujours violent, fut euroyé, en 1802, à Napoli de Romanie, en qualité de commissaire des relations commerciales.

AUDAN (Prosper-Gabriel), naquit à Romans, et fut nommé, en 1799, professeur d'hébreu au collège de France. En 1805, il publia une gramaire hébraique en tableaux (in-4\*, 1805, Paris). Audrau est mort en 1819, le 2 juin.

Audan's (Charles), né à Paris, en 1592, et mort en 1674, était filis de Louis I Audran, officier de louveterie de Henri IV. Il étudia l'art de la gravure; et étant allé en Italie, il se lia avec Cornelius Bloemaert dont il adopta la maniere. Audran a laisse de bonnes gravures, d'après plusieurs maltres italiens et francia.

AUDAN (Glaude I), në à Paris en 1597, et mort à Lyon, le 18 novembre 1677, élève de son frère Charles, grava d'assez mauvaises estampres. Il est le père de Germain, de Claude II, et du c'élebre Girard Audran.

AUDRAN (Germain), né à Lyon, le 6 décembre 1631, fut l'êlève de son oncle Clarles, devint professeur adjoint à l'academie de Lyon, et mourut le 4 mai 1710. Il est le père de Claude Ill, Benoît I, Jean et Louis II. AUDRAN (Claude III), lis de Claude

I'', naquit à Lyon, le 27 mars 1639, étudia la peinture à l'école de Perrier et d'Errard, puis de Lébrun, dont il fut l'imitaleur le plus servile. Il exécuta plusieurs tableaux et travaux de décoration, et mourut à Paris en 1684, membre de l'académie de peinture.

Alinan (Girard), graveur d'histoire, le pius célèbre du siècle de Louis XIV, clief d'une nombreuse cole, porta l'art de la gravure de haut style à un point que nulle nation de l'Europe à nu myasse devuse lai. Il lès c'éments de son art de son pere, et alla en Italie étudier à fond la science du dessin. Colbert le rappela, et le charges de graver les butultes to n'elbré-d'univre est l'Entécement de de l'etité, d'après le Poussin. Audran

fiit reçu à l'académie de peinture, en 1681, et mourut en 1703 à Paris. AUDRAN (Claude III), fils de Ger-

AUDRAN (Claude III), fils de Germain, naquit à Lyon en 1638, et mourut à Paris en 1734. Il ne peignit que des arabesques. Cet Audran fut le maître du fameux Watteau.

ud names water.

At man Ween Even Lyon, neutral men the control of the control of

AUBRAY (Jean), frère du précédent, ne à Lyon en 1667, et mort à Paris, le 17 juin 1756, apprit aussi l'art de la gravure à l'école de son on-cle. Ses productions les plus célèbres sont les petites batailles d'Alexandre, l'Enlècement des Sabines, du Poussin ; l'Estler et l'Albaite, de Coypel,

sin; I Esther et l'Alhadie, de Coypet.
AUBAN (Louis II), frère du precédent, naquit à Lyon en 1670, et mourut à Paris en 1712. Il était aussi l'élève de son oncle Girard. On cite
avec éloge sa gravure des O'Eurers de
miséricorde, d'après Leb. Bourdon.

ADDREIN (INVENDREIN) prices procupate fedicaction de la punsess inorque la revolution celata. Il accommendation and a superior constituence of the surface o

Auge, en latin Algia, ci-devant petit pays dans la haute Normandie, avec titre de vicontie, dans l'ancien diocèse de Lisieux. Il était situé des deux côtés de la Tonque, au-dessous de Lisieux, cutre la Dive et le

Lieuvin , et la mer à la vue du Havre de Grâce , et comprenait les villes de Honfleur et le marquisat de Beuvron , la ci-devant baronnie de Roucheville, sur la Tonque. Il fait partie du depatement du Calvados et de celui de POrne.

AUGER (Athanase), né à Paris en 1734, embrassa l'état ecclésiastique, professa pendant quelque temps la rhetorique à Rouen, et fut grand vicaire de M. de Noe, eveque de Lescar, qui le nonmait plaisamment son grand vicaire in partibus Atheniensium. Il faisait allusion à sa passion pour l'étude de la littérature grecque, et surtout pour les discours de Démosthène. Ce savant, laborieux et modeste, plein de douceur et de noblesse de sentiments, sut gagner la considération et l'amitié de tous ceux qui le connurent, et passa sa vie dans le travail et la retraite. Ses ouvrages forment trente volumes in-8°; ils renferment la traduction des œuvres complètes de Démosthène, d'Eschine, d'Isocrate , de Lysias ; des Homélies et Lettres choisies de saint Jean Chrysostôme et de saint Basile le Grand; des discours choisis de Cicéron, des harangues tirées de plusieurs historiens grecs; un projet d'education publique, un Catéchisme du citoyen français, un Traite sur les gouvernements en général, et un autre sur la constitution des Romains sous les rois et au temps de la république. -Il fut admis à l'Académie des inscriptions, en 1781, et mourut en février 1792. Son éloge fut composé par Hérault de Séchelles.

rault de Secielles.
Ausan (Edmond), jasulte, at pries
Ausan (Edmond), jasulte, at pries
et allis, travuille uide
et allis der pentiu par le buron des
Adrets. Echippe à la mort, il reprit
ses prédications, et fit rentrer dans le
sein de l'Eglise un grand nombre de
advant Henri III, e prince le nomus
aon prédicateur ordinaire et son condevant Henri III, e prince le nomus
et aus de de diriger la conscience d'un
rio de France. On lui a reproché avec

raison d'avoir inspiré à son faible pénitent le goût des pratiques d'une dévotion minutieuse, plutôt que d'avoir lutté contre ses passions honteuses et sa faiblesse d'esprit. Les ligueurs le chassèrent de France, et il alla niourir à Côme en 1591.

AUGER (Louis-Simon), né à Paris en 1772. Littérateur et critique médiocre, il parvint à tous les lionneurs académiques, et fut l'un des mieux rentés des beaux-esprits. Il avait été employé d'abord dans l'administration des vivres, puis au ministère de l'intérieur; mais des l'année 1802, il publia dans la Décade philosophique, et plus tard, dans le Journal général, une série d'articles qui se firent peu remarquer. Son zèle pour la restauration, qu'il servit de tout son pouvoir comme journaliste, lui valut l'entrée de l'Académie, dont il devint le secrétaire perpétuel après la démission de M. Raynouard. En 1820, il fut l'un des censeurs établis par la loi qui supprimait la liberté de la presse. Tout prospérait à ses vœux; ses appointements étaient nombreux, sa position dans le parti rovaliste brillante, et les brocards qui l'avaient si longtemps poursuivi, commençaient à s'apaiser, lorsque, le 2 janvier 1829, il mit fin à ses jours. Ce ne fut qu'au bout de trois semaines qu'on retrouva son corps dans la Seine, à dix lieues de Paris. Il a laissé, outre ses articles de journaux et quelques vaudevilles, un nombre immense de notes et de commentaires sur plusieurs ouvrages dont il s'était fait f'éditeur.

S'etait I ant l'euiteur.
AUGBRAU (Antoine), imprimeulibraire et graveur en caractères du sezizème siècle, fut un des premiers qui tailla des poinçons pour les lettres romaines. Il vint à Paris et publia des éditions d'auteurs latins, aujourd'hui assez rares, depuis l'an 1532 jusqu'à

l'an 1535.
AUGEBAU (Pierre-François-Charles), maréchal de France et duc de Castiglione, était fils d'un ouvrier maçon et d'une marchande de fruits du faubourg Saint-Marceau, à Paris. Il naquit dans cette ville en 1757, et à engagea d'abord dans le régiment de Bourgogne cavalerie, puis dans celui des carabiniers, qu'il quitta à la suite de quelques fredaines, pour passer à Naples, où il vécut jusqu'en 1787, comme maître d'armes. Chassé de ce rovaume au commencement de la révolution, il revint en France vers la fin de 1792, et entra aussitôt dans un bataillon de volontaires. Il avait dejà à cette époque trente-cinq ans; mais plein de courage, d'activité et d'ambition, il ne tarda pas à se distinguer. Chaque affaire lui valut un nouveau grade, ct il était déjà , en 1793 , adjudant général dans l'armée des Pyrénées, que Dugommier commandait. Sa conduite à la reprise de Bellegrade, au blocus de Figuières et sur les bords de la Fluvia, où il battit les Espagnols, lui mérita le grade de général de divi-sion. Après la paix avec l'Espagne, il passa sous Scherer, à l'armée d'Italie, où il contribua puissamment au gain de la bataille de Loano, Enfin, Bonaparte parut, et l'immortelle campagne de 1796 commença. Sous l'habile direction de son nouveau général, Augereau se signala à presque toutes les batailles. Le 13 avril 1796, à la suite d'une marche forcéc, il s'empara des gorges de Millesimo, et, réuni aux généraux Mesnard et Joubert, exécuta avec rapidité et audace cette belle manœuvre qui fit mettre bas les armes au général autrichien Provera. Peu de jours après, il battit les Antrichiens à Dego, s'empara des redoutes de Montezemolo, opération qui separa definitivement les Sardes des Autrichiens, et assura le succès de la campagne. Le lendemain, il emporta le camp retranche de Ceva, et prit Alba et Casale. Au pont de Lodi, ce fut lui qui se mit à la tête des grenadiers qui franchirent sous la mitraille ce terrible passage. Peu après, il fut chargé d'une expedition dans les États pontificaux, qui força le pape à traiter. De retour à l'armée, entre le Mincio et l'Adige, il prit la part la plus belle à la bataille de Castiglione, et Napoléon, témoin dans cette journée de son courage et de ses habiles dispositions, ne voulut iamais l'oublier. Il continua à prendre la part la plus active et la plus iriliante à toutes les actions coutre Wurmser, et renouvel à Arcole, mais ave moins de. succes, la tentative audacieuse de LOdi. Bour le révoipnesse de ses serlections, et le Directoire lui donna celui avec lequel il s'ctait elancé à la suite de Bonaparte, sur le pont d'Arcole.

Ici commence pour Augereau une nouvelle carrière; éloigné de l'armée, il se livra à toutes les intrigues politiques dont Paris était le theatre, et y compromit sa gloire. En Italie, il s'e tait montré excellent général de division, infatigable, intrépide, mais dur pour les vaincus qu'il dépouillait sans pitie. D'un caractère difficile et frondeur avec ses égaux et ses supérieurs, incapable enfin de vues étendues et suivies, Augereau devint à Paris, entre les mains des directeurs, un instrument utile pour accomplir la révolution du 18 fructidor qu'ils méditaient. Augereau remplaça le général Hoche dans le commandement de la division militaire de Paris; et, lors de la révolution de fructidor, il exécuta avec énergie les ordres du Directoire, d'après l'espérance qu'on lui avait donnée d'être nomme directeur. Trompé dans son attente, Augerean ne cessa depuis ce moment d'exprimer son mécontentement et de s'opposer à l'élévation de Bonaparte. Mais, après le 18 brumaire, il se soumit à son rival; et le premier consul récompensa Augereau en le nommant général en chef de l'armée de Hollande. L'année suivante, il fut remplacé dans son commandement par Victor, et resta sans emploi pendant assez longtemps. Il recommenca alors ses attaques contre le gouvernement consulaire, et le lende-main de la cérémonie qui eut lieu à Notre-Dame, lors du concordat, il dit à Bonaparte qui témoignait sa satisfaction de ce qu'il avait fait pour la religion, « qu'il n'avait manqué à la « cérémonie qu'un million de Français « morts pour la destruction de ce qu'on « voulait rétablir. »

Cependant, son ardeur républicaine se calma et finit par disparaître, lorsque Napolcon, devenu empereur, l'eut nommé maréchal, grand officier de la Légion d'honneur, duc de Castiglione, et lorsqu'il eut été créé grand-croix de l'ordre de Charles II, roi d'Espagne, Des lors il suivit la fortune de l'empereur; il prit part à la campagne d'Autriche de 1805 et aux batailles d'Iena et d'Evlau. A cette dernière bataille, « le maréchal, couvert de rhumatismes, était malade et avait à peine connaissance; mais le canon réveille les braves; il revole au galop à la tête de son corps, après s'être fait attacher sur son cheval (\*). »

En 1809, il fit la guerre en Catalogne; et, pendant l'invasion de la Russie, il commanda le corps d'armée qui occupait la Prusse. A Leinzig e le 18 octobre, il combattit bravement. Mais cette carrière glorieuse, malgré bien des fautes, allait se terminer dans l'infamie. « Depuis longtemps, chez lui . le maréchal n'était plus le soldat. Son courage, ses vertus premières l'avaient élevé très-haut hors de la foule; les honneurs, les dignités, la fortune l'y avaient replongé. Le vainqueur de Castiglione eut pu laisser un nom cher à la France; mais elle reprouvera la mémoire du defectionnaire de Lyon, dont la trahison a fait tant de mal à

la patrie (\*\*). \* En effet, chargé en 1814 du corps d'armée de l'Est, il devait occuper les alliés qui s'avançaient par la Suisse et la Bourgogne sur Paris; au lieu de seconder par d'habiles manœuvres, sur les llanes et les derrières de l'armée autrichienne, l'armée de Champagne, il resta immobile à Lyon, rendit la ville, se retira à Valence, et livra aux ennemis les routes qui devaient les conduire à Paris. Les conséquences de cette défection sont résumées dans la proclamation du 1er mars 1815. « La « défection du duc de Castiglione livra « Lvon sans défense à nos ennemis. « L'armée dont je lui avais confié le « commandement était, par le nombre

(\*) Soivante-troisième bulletin. (\*\*) Mémorial de Sainte-Hélène  de ses bataillons, la bravoure et le patriotisme des troupes qui la composaient, en état de battre le corps d'armée autrichien qui lui était opposé, et d'arriver sur les derrieres du flanc gauche de l'armée ennemie equi menacait Paris.

Après la déchéance, il abandonna Napoléon et publia une proclamation dans laquelle il disatt aux soldats: « Vous étes déliés de vos serments par l'abdication d'un homme qui, après avoir immolé des millions de victimes à son ambition, n'a pas su mourir

en soldat!

On dit qu'ayant, quelques jours sprés, rencontre Napoléon se diriceant sur l'ied Elle, il l'insultat. Louis XVIII nomma Augereau pair de France, che valier de Saint Louis. Le même homme de l'auther de Saint Louis. Le même homme qu'arrand la libre de conce l'appeare se l'appeare

sper tous ses emembs. Un innernila fortune lui fint infidele. Séduit parla plus noble illusion, le bonheur de le patrie, il crut devoir faire à la France le sacrifice de sa gloire et de sa couronne. Ses droits sont imprescriptibles; il les réclame aujourd'hui; ajamais ils ne furent plus sacrés pour nous!

Napoléon, plein de mépris pour tant de bassesse, laissa Augereau sans emploi. Après Waterloo, Louis XVIII le lit rentrer à la clambre des pairs, sans lui donner néannoins de commandement. Bientôt après (12 juin 1816).

ment. Bientôt après (12 juin 1816), Augereau mourut d'une hydropisic de poitrine.

Augereau est un de ces hommes

Augereau est un de ces hommes qui, devant tout à la révolution, en ont abandonné les principes pour s'attacher servilement à tous les regines qui l'ont remplacée. N'oublions pas ependant que le plus coupable de tous fut celui qui, fils de la Liberté, comme Augereau, ne craignit pas d'étouffer sa mère, et torrompit, par des faveurs sa mère, et corrompit, par des faveurs

et des distinctions féodales, le cœur d'hommes jusqu'alors restés purs. Eux, au moins, ils peuvent, pour diminuer leur honte, invoquer la faiblesse de leur caractère ou l'empire de leurs passions: mais cette excuse ne peut être invoquée par le puissant génie qui, pour satisfaire un vain orgueil, restaura la monarchie despotique et prépara ainsi de si tristes jours pour la France.

AUGUSTA (bataille d'), livrée le 21 avril 1676. Duquesne venait de quitter les côtes de Provence; et, au commencement de janvier 1676, il conduisait une flotte composée de vingt vaisseaux, de brûlots et de bâtiments de transport. De leur côté, les alliés avaient fait de grands ar mements. Ruyter commandait la flotte hollaudo-espagnole, composée de vingt-six vaisseaux de guerre et de neuf galères; et, le 7 janvier 1676, en vue de Stromboli, les flottes navales étaient en présence.

Le combat commença le lendemain; il fut long et opiniâtre. L'a-vantage resta à Duquesne; le comte amiral Veischoor, qui commandait l'avant-garde de l'armée ennemie, y fut tué, et Duquesne put faire entrer dans Messine le secours qu'il conduisait. La flotte combinée se retira à Naples; mais Ruyter ayant été rejoint par le comte de Montesarchio, qui commandait dix vaisseaux espagnols, il reparut sur les côtes de la Sicile en avril 1676. Le duc de Vivonne avant appris que la flotte ennemie se trouvait a peu de distance d'Augusta . envoya ordre à Duquesne de mettre à la voile avec toute sa flotte. et de les attaquer, ou de les forcer d'abandonner cette entreprise.

« M. Duquesne partit des environs de Messine le 19 avril; et dès que l'amiral Ruyter en eut avis, il s'avança avec toute sa flotte et celle d'Espagne, à mesure que M. Duquesne approchait. Les flottes se rencontrèrent le 21, sur le midi environ, à trois lieues d'Augusta, par le travers du golfe de Catane; celle de France était composée de trente vaisseaux et de sept brûlots. Le marquis d'Almeras commandait

l'avant-garde; M. Duquesne le corns de bataille, ayant avec lui le marquis de Preuilly, et le chevalier de Tourville. chef d'escadre; M. de Gabaret, aussi chef d'escadre, commandait l'arrièregarde. Celle des ennemis était de vingtneuf vaisseaux, tant espagnols que hollandais, de neuf galères et de quelques brûlots. L'amiral Ruyter se mit à l'avant - garde des ennemis : le pavillon et les vaisseaux du roi d'Espagne étaient au corps de bataille, et le viceamiral Hacn commandait l'arrièregarde. Pendant que les flottes s'approchaient, le chevalier Béthune sortit du port d'Agousta, et passa avec son seul vaisseau entre les deux lignes pour joindre l'armée de France.

« Les deux avant-gardes commencèrent le combat sur les quatre heures après midi, et s'attaquèrent avec tant de valeur et d'opiniatreté, que presque tous les vaisseaux de part et d'autre furent endommagés; le canon y fut servi avec une vitesse presque égale aussi bien que la mousqueterie, et l'action fut une des plus sanglantes qui se fut vue à la mer depuis cette guerre, Le marquis d'Almeras fut tué dans le fort du combat, étant sur le tillac; et le chevalier de Tambonneau, qui commandait un des vaisseaux de cette avant - garde, fut emporté d'un coup de canon. Le chevalier de Valbelle, après la mort de M. d'Almeras, prit le commandement, et continua le combat avec la même vigueur. L'amiral Ruyter eut le devant du pied gauche emporté d'un éclat, et les deux os de la jambe droite brisés, en sorte qu'il tomba du coup, et se fit une légère blessure à la tête; ce qui ne l'empêcha pas de continuer à donner ses ordres

le reste du jour (\*). » Les blessures de l'amiral hollandais firent perdre aux ennemis une partie de leur audace, et donnérent le temps au chevalier de Valbelle, qui avait remplacé d'Almeras dans son commandement, de rallier l'avant-garde des Français qui était ébranlée. Sur ces entrefaites, Duquesne s'avança avec le

(\*) Histoire militaire de Louis XIV, par

Quincy, t. I, p. 504.

corps de bataille, et écrasa l'ennemi par \* un feu soutenn jusqu'à la nuit. Le lendemain, Ruyter se retira, tonjours poursuivi par Duquesue jusque dans le port de Syracues. Le 29 avril, Ruyter y mourait de ses blessures.

AUGUSTIN (J. B. Jacques), peintre en émail et en miniature, né à Saint-Diez en 1759, étudia seulement la nature, et sut se mettre ainsi à l'abri des atteintes du mauvais goût du siècle. L'art de Petitot était oublié, ou du moins était peu pratiqué. Aussi. lorsque, vers 1781, Augustin vint à Paris, la pureté de son dessin et la richesse de son coloris firent bientôt apprécier ses ouvrages. Parmi ses portraits fort nombreux, nous indiquerons sculement son portrait, celui de Nadermann et de William Bentinck. Augustin a donné à la peinture en ministure une impulsion très-remarquable; il est mort à Paris, du choléra, le 13 avril 1832.

AUGUSTINS (les) sont des religieux qui rattachent l'origine de leur ordre à saint Augustin, et qui font profession de suivre la règle contenue dans sa lettre aux religieux d'Hippone (\*). Tout prouve qu'Augustin n'est leur fondateur que dans ce sens qu'ils lui ont emprunté leur règle. D'ailleurs, ils ne forment réellement un ordre que depuis 1256. Des communautés d'ermites qui reconnaissaient saint Augustin pour leur patron, se multiplièrent dans le douzième siècle. Le pape Innocent IV ne voulant pas, dit il, les laisser errer au gré de leurs désirs, comme des brebis sans pasteur, leur ordonna, en 1244, de se réunir en un seul corps, sous la règle et l'ordre de saint Augustin. En 1252 ils n'en avaient encore rien fait, et le pape fut obligé de renouveler sa première injonction. En 1256, dans le chapitre tenu à Sainte-Marie du Peuple, le cardinal Richard leur fit élire nu géneral, et divisa l'ordre en quatre provinces : la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Alexandre VI confirma ces dispositions. Les

(\*) Lettre atte ed Bened.

Guillelmites de Bourges, quoiqu'ils eussent envoyé des députés au chapitre général, refusèrent de s'incorporer aux Augustins. On leur laissa leurs constitutions, et ils prirent le nom de Petils Augustins, parce qu'ils portaient l'habit plus étroit et plus court.

La réunion en un scul corps ne fut pas, du reste, fort durable. Des le quatorzième siècle, on voit les Augustins divisés de nouveau en congrégations particulières, d'Illiceto, de Carbonnières, de Crémone, de Péronne, de Gênes, de Saxe, etc. Luther sortit, comme on sait, de cette dernière. En 1588, Sixte V étant pontife, une réforme considérable fut faite dans l'ordre. Ceux qui l'adopterent furent appelés Augustins déchaussés. En 1589 leur règle fut approuvée. Ils passérent en France sous Henri IV, en 1596. Louis XIII les combla de grâces et bâtit pour eux le couvent de Notre-Dame des Victoires, à Paris, en mémoire de la prise de la Rochelle sur les calvinistes; de même que Marguerite de Valois, première femme de Henri IV, avait fondé un couvent pour les Guillelmites. Louis XIV, entre autres faveurs et priviléges, leur donna des armes. L'habillement de ces religieux consiste en un scapulaire I lanc quand ils sont dans la maison; quand ils sont au chœur ou qu'ils doivent sortir, ils passent une espece de coules noires, et par-dessus une grande capuce qui se termine en rond par devant et en pointe par derrière, jusqu'à la ceinture, laquelle est de cuir noir.

Il ne faut pas confondre avec ces religieux les chanoines réguliers de Saint-Augustin, qui formeut un ordre tout différent.

AUGUSTINES (les), qui ont comme les Augustins la prétention d'avoirété directement instituées par saint Augustin, et qui ont tiré aussi leur règle de la lettre 211° de ce Père, paraissent de beaucoup postérieures au douzieme siècle. Ce sont elles qui desservent l'Hôtel-Dieu, à Paris.

AUMALE, Albemarle des Anglais, Alba-Mala, Albamarla, Aumalcum,

ville de la haute Normandie (département de la Seine-Inférieure), à 13 kilomètres nord-onest de Rouen. La terre et seigneurie d'Aumale était possedee avec le titre de comté, vers l'an 1090, par Eudes de Champagne. Elle entra en 1476 dans la maison de Lorraine, et fut possédée ensuite par Claude, duc de Guise. En 1695, cette terre fut érigée en duché-pairie en faveur du duc du Maine. Ce comté avait été réuui au domaine par Philippe-Auguste: cependant le titre de comte d'Albemarle s'est conservé en Angleterre, et a été porté par plusieurs homines illustres, notamment par le general Monck.

AUMALE (comtes et ducs d'). - Les comtes d'Aumale descendent de Henri-Étienne, comte de Troyes et de Meaux, dont le fils Eudes fut comte d'Aumale au milieu du onzième siècle. Ce comté passa dans la maison de Ponthieu au treizieme siècle, lorsque Simon de Dammartin, comte de Pouthieu, mort en 1239, epousa Marie, héritière du comté d'Aumale. A la mort de Jean VIII, comte d'Aumale, tué à la bataille de Verneuil en 1424, Marie, son héritière, épousa Antoine de Lorraine, comte de Vaudemont, et fit entrer son comté dans les possessions de la maison de Lorraine. A la mort de René II (1508), le comté d'Aumale échut à son fils puiné, Claude, duc de Guise. En 1547. Henri II érigea le comté d'Aumale en duché en faveur de François, depuis duc de Guise, qui céda le duché d'Aumale à son frère, Claude de Lorraine (vovez LORRAINE (maison de)). En 1638, le duché d'Aumale passa à que branche cadette de la maison de Savoie, et en 1675 au duc du Maine, fils légitimé de Louis XIV. Voyez les ANNALES, p. 105 et suivantes.

Aumone (franche). - Le clergé avait le droit de concéder des fiefs à titre de franche aumône. Le lief ainsi donné était libre de tous droits féodaux entre les mains du donataire; mais c'était un privilége attaché seulement à la qualité cléricale du possesseur; et si l'immeuble passait entre les mains de détenteurs laiques, il reprenait aussitôt sa qualité primitive de fief ou de censive (\*).

AUMONIERS DE FRANCE (Grands). - Le grand aumônier était le chef de la chapelle du roi ; c'était l'évêque de la cour. Sous les rois mérovigiens, le grand aumônier portait le nom d'Apocrisiaire, parce que sa principale fonction était de répondre à ceux qui venaient consulter le roi (d'ἀποκρίσις, réponset. Les Carlovingiens eurent une chapelle particulière, et l'apocrisiaire prit alors le nom d'archichapelain. Mais plus tard, l'usage des chapelles particulières étant devenu commun a tous les seigneurs, le chapelain du roi prit le titre d'aumonier. En 1485, Geoffroi de Pompadour prit le titre de grand aumonier du roi; et enfin, en 1543, le cardinal de Meudon fut revêtu du titre de grand aumônier de France.

Le grand aumônier était un des grands officiers de la couronne. On a conservé depuis Philippe Ier la liste des aumoniers des rois.

- r. Eustache était chapelaiu de Philippe I\*r ». Roger, évêque da Sécz, auménier de Louis
- l'an.
- 4. Frère Chrétlen , dit le Pieux , auménier du
- 6. Guillaume de Senna, archichapelain du roi en.... 7. Frère Simon de la Chambre, anmonier de
- Philippe le Bel en 1196 et 1498, meurt

- rois sen eufauts... 23. Frère Guillaume de Lignais ou d'Igny,
- aumonier de Philippe le Long , jusqu'au 8 janvier. 14. Frere Jean de Brumez, religious de l'ordre de la Trinite, aux annces 1321,
- 1324, 1324 et ... ...... 1325 15. Guillaume Morin, aumönier du rei vers 1316
- roi , depuis 1349 jusqu'en . . . . . . . . . 1343 (\*) Voy. la Ferrière, Histoire du droit français, t. 141.

## 58 L'UNIVERS. — DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE

| 458         | L'UNIVERS                                                       | DICTION                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| . S Berne   | ed Saget fit l'affice d'                                        | -umbaire                        |
| pend        | aut la guerre de Bretagu                                        | e en 1342                       |
| 19. Pierre  | de Stiut - Placide, de                                          | puis 1344                       |
| 195921      | r'en                                                            | #35u                            |
| 16. Michel  | de Beriche, dapuis 153:                                         | 1355                            |
| as Imal     | nillet<br>Proin, annohier du rui                                | Jesa vers 1355                  |
|             |                                                                 |                                 |
| Char        | sella da Paris, du rer ju                                       | illet 1357,                     |
| meur        | ni la 17 septambra<br>ni la Bouteiller, 14º elis                | 1340                            |
| 13. Geoffe  | ni la Bouteiller, 147 eta                                       | prisin de                       |
| nt Silvert  | ire de la Cervelle, auc                                         | advise do                       |
| dann        | biu Charles , en 1356; e                                        | et quelifié                     |
| Aucus       | onier da France en<br>de Prouverville est qual                  | 1365                            |
| a5. Pierra  | de Prouverville est qual                                        | lfié aumó-                      |
| nier        | da Frauen en 1366 at la fe                                      | et josqu'en 138u                |
| 30. INTHIS  | de Collours, du z <sup>er</sup> jui<br>rt le 26 février         | net 13eu,<br>13\$2              |
| an. Michel  | da Cresay, ebanoine da                                          | In Salutes                      |
| Chap        | selle de Paris , ausuónier                                      | du roi de-                      |
| pette       | 1385 jusqu'an 1er janvi                                         | et 1358                         |
| a8. Pierre  | d'Ailly, trésorier de la S                                      | ainte-Cha-                      |
| 20 Pierre   | de Parit, depais 1388 je<br>Mignot, da 146 juin 139             | isqu'en 1395<br>ó jusqu'en 1397 |
|             |                                                                 |                                 |
| Chap        | relle, meurt le 24 avril.<br>Prophète, du 1 <sup>90</sup> août. | 1400                            |
| 3r. Pierre  | Prophète, du 19r sout.                                          | 14o4                            |
| 3a. Pierre  | des Champs, en                                                  | 1400                            |
| 34. Philips | ie Courtecuisse, en                                             | bre 1418                        |
| 35. Etienn  | pe Aymenun , du 8 octoi<br>e de Montraorei , aumôni             | er de Chen                      |
|             | Il en 1428, 1419, at mer                                        |                                 |
| 36. Jean d  | 'Aussy, docteur en théo-                                        | logie, en. 1416                 |
| 37. Jean I  | Balue, aunduier de Lou                                          | is XI, dis-                     |
| grace       | o Cattu, de Bévérent, s                                         | 1469                            |
| 38. Augen   | onier de Louis XI, meur                                         | 1 1493                          |
| 3a, Jean I  | Huslier, aumduier du 1                                          | ui, doyen                       |
| da l'       | église de Paria, ávêqua e                                       | de Mesux,                       |
| ment        | rt en                                                           | 1500                            |
| qu. Jean d  | is Rely, annomier et cou<br>les VIII, évêque d'Évreu            | desseur da                      |
| Con         | neurt en                                                        | 1 6 0 Au-                       |
| As Geoffe   | ni de Pasopadour, est l                                         | e erenier                       |
| qui a       | sit pria la qualité de gra                                      | nd aumi-                        |
| uier        | da rol, dont il fet pour                                        | u en 1485                       |
| nn r        | ris le Roi-Chavigny, and                                        | 1514                            |
| 4s. Franço  | n 1494, maurt la 18 oct                                         | ubre 15:5                       |
| 43. Adrien  | Gouffier, nommé gra                                             | ud sumd-                        |
| uier        | en                                                              | 1510                            |
| 41. France  | sin des Moulins, dit de l                                       | Kochefurt,                      |
| do 8        | octobre                                                         | 1519                            |
| 45. Jean le | e Veneur, poorra en<br>se Sanguin, dit le cardin                | al de Mare                      |
| don . don . | est la premier qui ait po                                       | eté le titre                    |
| da g        | rand auménier de Franc                                          | e i postané                     |
| es I        | 543, se demat en                                                | 1547                            |
| 47. Philip  | pe de Cossé, évêque da<br>517, meurt la s4 novem                | Coutances<br>hre 1548           |
| 48. Pierre  | da Chastel, du 28 novea                                         | hre 1548                        |
| qu. Platte  | et le 1 ferrier                                                 | 1551                            |
| 4q. Berna   | rt le 3 favrier<br>rd de Rutbie, grand auc                      | ndnier, da                      |
| I er        | millet 1553, meurt le 31                                        | mers, 1550                      |
| So. Lonis   | da Beezé, du 141 juillet                                        | 1556, jus-                      |
| 5+ Charle   | n                                                               |                                 |

51. Charles de Humières, du 12 juillet 1559, jusqu'au 6 décembre.....

53. Benaud de Benune, archevêque de Bour-

.. 1560

54. Jacques Bavy du Perron, escilial, du 28 eptembre 1606, meut le Steptemb. 1618 55. François de la Rechebaeuld, cardinal, du 6 septembre 1618, se demet en... 1632 56. Alphunoc-Lonis du Pleasis de Richelieu, archerèque de Lyun, du 24 mars 1632,

de Bouislou, du su décembre 1671, privé de sa charge en. 59. Perre du Cambout, eardinal de Coislin, du unis de septembre 1700, meurt le 5 févrez ... 1706 Go. Toussaint de Furbin, carolinal de Janson,

en. 1759 65. Charles-Antoine de la Roche-Aysoon, archeréqua de Narboune, depuis 1960, usart en. 1777 66. Louis-Bené-Éduward, prance de Ruban, cardinal érêque de Strasbourg, depuis

C'est a l'an 742 qu'on fait remonter cette institution. Le concile de Batisbonne decida, cette année, que desvi tra nomis tout géneral d'armee devait êtra accompagné, pendant la guerre, de deux éviques arée un certain nombre de prêtres et de chapelains, et que tout hef de corps devrait être suivi de son confesseur. — Supprimés à la revolulion, les aumôntes de réglimente de 24 juinrent réablis par ordonname de 24 juinter de concernante de 18 juin-

en 1830.

AUMONT (maison d'). — Cette famille date certainement de Jean I<sup>ee</sup>, sire d'Aumont, qui vivait en 1248. Elle présente plusieurs hommes célèbres dans notre ancienne histoire: Jean III, écuyer, sergent d'armes du roi, se trouva aux batailles de Cassel en 1328, et de Bouvines en 1340. Pierre II le Hutin, porte-orifamont de France, mourut en 1413. Jacques d'Aumont, son fils, fut chambellan du lise en 1368. Jean IV le Hutin, échanson du roi, perdit la vie à la bataille d'Azincourt en 1415.

Jean VI naquit en 1522, et fit ses premières armes en Italie, sous le marechal de Brissac. Il fut fait prisonnier à la bataille de Saint-Quentin; assista à la prise de Calais (1558), et à toutes les batailles des guerres de religion. Henri III le nomma, en 1579, maréchal de France. D'Aumont embrassa avec ardeur la cause de Henri IV. et contribua au gain des batailles d'Arques et d'Ivry. Nommé gouverneur de Bretagne, il combattit le duc de Mercœur avec succes; mais il fut blessé mortellement au siège de Comper, à seize kilomètres de Rennes; d'Aumont mourut le 19 août 1595, à soixante et treize ans, emportant avec lui la réputation d'un preux digne des beaux temps de la chevalerie.

Antoine, son petit-fils, fut aussi maréchal de France; servit d'abord aux sièges de Montanhan, de l'île de Rê et de la Rochelle. Il naquit en 1601, se trouva au Pas de Suez, se distingua à la bataille de Rhêtel en 1650; l'année suivante il fut nommé maréchal; en 1665, duc et pair, et mourut en 1600.

Louis, due d'Aumont, marquis de Villequier, ambassadenr en Angleterre, gouverneur de Boulogne, né le 19 juillet 1667, mourut le 6 avril 1723. Jacques, chef de bataillon de la garde

nationale en 1789, commandait l'avantgarde au 5 octobre; au 20 juin 1791 on l'accusa d'avoir favorisé l'évasion de Louis XVI. Jacques se retira du service en 1793, et mourut en 1799. AUMUSSE, sorte de mantelet dont

les chanoines convraient leur tête et leurs épaules. Les laïques prirent aussi plusieurs fois ee vêtement, notamment les rois et les princes.

AUNAIRE (Saint), évêque d'Auxerre, mort en 605; convoqua, en 581, un synode dans lequel on redigea quarantecinq eanons, dont plusicurs peignent la bizarrerie des mœnrs de cette époque. Le premier canon défend de se travestir, le premier jour de janvier, en vache ou en cerf, ou de donner des étrennes diaboliques. A cette époque, au 1er janvier, il était d'usage, chez les païens, de se déguiser et de prendre la figure de divers animaux. Le troisième canon défend de s'assembler dans les maisons particulières pour célébrer les veilles des fêtes, et d'acquitter des vœux à des buissons, à des arbres, à des fontaines, ou de faire des figures de pied et d'homme avec du linge. Le neuvième interdit aux laïques de danser dans l'église, d'y faire chanter des filles, ou d'y donner des festins. AUNE, ancienne mesure de lon-

gueur; l'anne de Paris, de Nantes et de Bordeaux, valait 3 pieds 7 ponces 8 lignes; celle de Lyon était un peu moins longue, surtout depuis l'édit de 1887. Presque toutes les villes de France se servaient de l'anne de Paris. Cette mesure valait 1°, 1884.

AUNEAU, petite ville de la Beauce, à seize kilométres de Chartres. Elle est célèbre par la défaite des Allemands, relitres, Suisses et lansquenets, que le due de Guise, dit le Balafré, y tailla en pièces le 14 novembre 1587. Ils avaient elherché inutliement un gué sur la Loire quand lis furent défaits.

Aunts, Alsintiam, ou Traclus Alnetensis, province de France, bornée au nord par le Poitou, au sud et à l'est par la Saintonge; à l'ouest par l'Océan. Le pays d'Aunis est un démembrement de la Saintonge.

Du temps des Romains, l'Aunis était habite par les Santones, et était renfermé dans la secoude Aquitaine. Après avoir été possedé par les Wisigoths, il passa sons la domination des France. L'Aunis a suivi, en général, les destinées de l'Aquitaine, et spérialement celles de la Rochelle (voyez ce mot). L'Aunis forme aujourd'hui l'arrondissement de la Rochelle (e, dans le

département de la Charente-Inférieure. Les marais salants qui sont sur les côtes sont très-nombreux, et fournissent d'excellent sel.

AUNON, village d'Espagne sur le Tage, où, le 10 mars 1811, le général Hugo battit un parti de guérilias, et

leur tua plus de sept cents hommes. AUQUETON. - Ce mot, qu'on ecrivait plus souvent hoqueton, désignait une sorte de cuirasse faite en étoffe.

L'escu li descompi, et le bon jazerant Mais le haucton fut fort, qui fut de bouquerant, Chroniques de Bertrand Deguescin. Se tu vueil un augueton, Ne l'esepli mie de coton, Mais d'œuvres de miséricarde, Afin que diable ne te morde Le roman du Riche et du Ladre, ma,

Sor l'anqueton vert l'aubere jazerant. or l'auqueton, qui d'or fu pointures, Vesti l'aubere, qui fu fort et serrez. Se auruns hustins est fais as armes en la dite ville, teles coment auqueton, espée, coutel, et boucles, etc. Charte d'Oudard seigneur d'Hamen, an 1328 (\*).

Le roman de liaydon, ms.

AURAY, petite ville de Bretagne, sur le Morbihan, près de Vannes; elle est célèbre par la vietoire que le comte de Montfort y remporta en 1364 sur Charles de Blois, qui lui contestait son droit sur ce duché. Par suite du traité conclu à Guérande le 12 avril 1365. Montfort devint paisible possesseur de ce pays.

AURE, Aurensis vallis, pays avec titre de vicomté, dans l'Armagnac (aujourd'hui le canton d'Arreou dans l'arrondissement de Bagnères). Le chef-lieu était le bourg d'Arreou. La viconité d'Aure relevait des eonites de Bigorre. Elle a appartenu à des seigneurs particuliers; puis elle a passé aux maisons de la Barthe, d'Aster, d'Armagnae, d'Albret, de Bourbon; et enfin elle a été réunie au domaine roval à l'avénement de Henri IV.

AUSONE. - « L'aneien monde littéraire du paganisme en face du nouveau monde chrétien, la mythologie en présence de la religion, la rhétorique aux prises avec l'Evangile : tel est le spectacle, grand dans son ensemble et curieux dans ses détails, qu'offre la

(\*) Voyez du Cange, au mot Aketon.

littérature latine du quatrième siècle: telle est l'opposition que représentent et personnifient mieux que personne deux hommes éminents de la Gaule.

Ausone et saint Paulin (\*). » Ausone naquit à Bordeaux en 310. étudia à Toulouse, et ouvrit une école de rhétorique dans sa patrie, où il professa trente ans, fut appelé à Trèves par l'empereur Valentinien qui le chargea de l'éducation de son fils Gratien. Il fut nomme successivement préfet du prétoire d'Italie, puis des Gaules, et enfin consul en 365. Après avoir séjourné quelques années à la cour, il se retira près de Saintes, dans une petite maison de campagne où il mourut vers 394. Tels sont les événements principaux de la vie d'Ausone. événements qui sans cesse modifièrent ses idées et la nature de ses productions. C'est de son long professorat que datent « ses compositions les plus pédantesques et les plus arides, les tours de force, les jeux d'esprit, les épitaphes des héros d'Homère, et autres poésies du même genre, délassements laborieux d'un rhéteur (\*\*). . A l'époque de son séjour à Trèves appartiennent et son plus bel ouvrage. son poeme de la Moselle, et toutes « ses poésies de courtisan, ses petits impromptus sur les événements du jour (\*\*\*). » Enfin durant toute sa vie, Ausone accomplit religieusement ses devoirs de famille, et ces sentiments ont inspiré quelques-uns de ses meilleurs ouvrages.

Ausone est un auteur agréable; ses pigrammes sont variées et fines, sa Moselle est riche d'excellentes observations; mais sa versification est dure, et sa latinité manque de cureté. Ses œuvres sont remplies de faits très-curieux, et qui peignent parfaitement les mœurs de cette époque de transition. Ainsi, par exemple, on a discuté longtemps s'il était chrétien, et le donte ne pent être levé que par quelques vers dans lesquels il parle de la fête de Påques, mais dont il n'est peut-être pas

Ampère, Hist, litter., t. I. p. 235.

(\*\*) Ibid. (\*\*\*) Ibid.

l'auteur, et par ce fait que Valentinien, tres-attache au christianisme, n'aurait pas confié l'éducation de son fils à un païen. Cependant, si l'on doit admettre qu'il était ehrétien, on est force d'admettre aussi que toutes les formes de ses écrits sont purement paiennes. Ainsi la veille du jour où il doit revêtir le eonsulat, il adresse une prière à Janus ; il appelle Parentalia les éloges qu'il dédie à plusieurs membres de sa famille; il souhaite à leurs mânes une place aux champs Élysées. Sont-ce là des idées chrétiennes sous les formes antiques? ou bien, est-ce simplement une réminiscence des anciens auteurs. une manière d'ecrire qu'il employait parce qu'elle était encore dans les habitudes du langage, et que l'on n'a pas et que l'on manquait alors des formules nécessaires pour exprimer les idées nouvelles? C'est à cette opinion qu'il faut sans doute s'arrêter; et, en effet, l'art de cette époque présente les mêmes caractères que la littérature : on approprie des monuments païens au culte nouveau; on en bâtit, il est vrai, mais sur le modèle des temples dont on a renversé les idoles; on emploie encore tout le symbolisme de l'art paien, et ce n'est que plus tard que le symbolisme chrétien sortira du chaos, et donnera à la littérature comme aux arts leur caractère spécial.

Sous le rapport de l'érudition, les écrits d'Ausone sont d'une grande importance, et nous donnent de précieux détails sur l'état de la Gaule. Ainsi, l'Ordre des villes célèbres nons apprend que Treves était la sixième ville de l'empire, Arles la dixieme, Toulouse, Narbonne et Bordeaux, les quatorzième, quinzième et seizième, et nous instruit par là de toute l'inportance de Trèves. Nous ne citerons pas la liste de toutes les œuvres d'Ausone, nous renvoyons nos lecteurs à l'intéressant chapitre que lui a consa-eré M. Ampère dans son histoire littéraire (\*). Il a paru plusieurs éditions de cet auteur; la meilleure, jusqu'ici, est celle de Jac. Tollius. (Amst. 1671.

(°) T. I, p. 234-270.

in-12). En 1769, l'abbé Jaubert en a publié une traduction en 4 vol. in-12. AUSSURD (Antoine), recu libraireimprimeur à Paris, en 1519, a publié plusieurs éditions dont on vante encore la beauté et la correction. On eite, entre autres, celles de Justin, de Florus, de Sextus Rufus. Aussurd est mort, selon toute vraisemblance, vers 1524.

scion toute vrasennomnee, vrrs vroshadour du treiziene siecle. Il ne nous reste de tug q'une piece de vers localant les localant les à la mort de saint Louis et de tant d'autres seigneurs, muutil tes auteurs de cette guerre; de plus, puisque Dieu et sous les sons de la et sons de la set pour les musulmans, les chrétiens devraient renier leur foi et se eroisercontre Rome qui a préché la eroisade.

contre Kome qui a preme la erossade.

AUSTERLITZ (Campagne et bataille d').— La bataille d' Austerlitz fut l'évenement principal et le dénoûment de la guerre de 1805. Cette immortelle campagne, ou l'Autriche et la Russie, jouets de la politique de l'Pitt, furent cerasées si rapidement, est trop importante, pour que nous n'en racontons pas les évenements avec détail.

L'Angleterre, au lieu d'exécuter la paix d'Amiens, avait garde l'île de Maîte, et conservé garnison à Alexandrie. De nouvelles négociations n'amenèrent aucun résultat; les propositions de l'Angleterre furent rejetées par la France, et la guerre recommença. Bien que les Français eussent oc-

cupé les Abruzzes et le Hanovre, les puissances de l'Europe restaient neutres, et le premier consul, n'observant pas sur le continent les symptomes d'une guerre prochaine contre la France, se disposait à opérer une descente en Augieterre. (Voir CAMP DE BOULOGNE.) Le ministère anglais essaya alors de se débarrasser de son dangereux adversaire en le faisant assassiner (Voir Picheghu, George Ca-DOUDAL, due n'ENGHIEN), puis, avant échoue dans cette tentative, il chercha à lui susciter des embarras en Europe. Alexandre, dont Napoléon, devenu empereur, avait repoussé la médiation, se plaignait de la violation du territoire de l'électeur de Bade,

son beau-frère, dans l'affaire du duc d'Enghien, et demandait l'accomplissement des promesses faites por la France, en 1801 (traité du 11 octobre), au roi de Sardaigne. Sur le refus de Napoléon, l'ambassadeur russe, d'Onbril, denanda ses passe-ports, le 28 août 1804.

Après les fêtes du couronnement, Fumpreur, fort de sa reconnaissance par l'Autriche, hâta les préparatis de le guerre contre l'Augeletre. Il comptrit frapper un grand coup, débarquer ace seize mille hommes ur les côtes, marcher sur Londres, y entrer, ruiner les clontiers et détrure les arsenaux de Plymouth et de Portsmouth, puis revenir en France, et se préscnter à l'Europe dans une attitude qui lui permettrait de dicter la paix.

En présence de ce danger, l'Angleterre organisa contre la France la troisième coalition. Pitt s'allia avec la Russie, qu'il savait, d'après les notes du ministre des affaires étrangères, Czartorinski, être decidee à s'opposer de vive force à toute attaque de l'empereur contre l'Angleterre. Le 11 avril 1805. le traité fut signé; on devait faire rentrer la France dans les limites de 1792, et les conquêtes devaient être données à la Prusse et à l'Autriche que Pitt espérait ainsi gagner à la coalition. Les fautes multipliées de l'amiral Villeneuve empêchèrent la jonction des diverses flottes françaises, et en privant Napoléon de trente-trois vaiss eaux, apporterent un obstacle insurmontable à ses projets de débarquement. Au lieu de eingler sur Brest, suivant les ordres de l'empereur, il était allé à Cadix. « Il avait perdu la tête par suite de la grande responsabilité qui pesait sur lui (\*). . L'Autriche, qu'avait gagnée l'Angleterre, effrayée du couronnement de Napoléon à Milan, et de l'audace d'un officier de fortune qui se plaçait au rang des vieux souverains de l'Europe, entra dans la coalition, et v adhéra le 9 août.

dans la coalition, et y adhéra le 9 août. La guerre engagée, « les Autrichiens ouvrirent la campagne plus maladroitement qu'ils ne l'avaient jamais fait.

Ils s'imaginalent prendre Napoléon au depourvu. Cette prétention leur fiit funeste. Il s'était mis en mesure de frapper un grand coup sur les bords de la Tamise, si le continent demeurait tranquille, ou sur le Danube, si le continent le provoquait et le forcait à renoncer à sa grande entreprise (\*). » Napoleon fit un simulacre d'embarquement. Quatre camps de réserve furent établis à Strasbourg, Mayence, Juliers et Alexandrie: quatre-vingt mille conscrits furent leves; la garde nationale réorganisée. Louis fut chargé de la défense de la Belgique et de la Hollande, Masséna de l'Italie. Napoléon se mit à la tête de la graude armée, et s'avança contre les Autrichiens commandes par l'incapable Mack. L'armée était divisée en sept corps, commandés par Bernadotte, Marmont, Davoust, Soult, Lannes, Ney, Augereau; plus, la réserve de cavalerie, sous le commandement de Murat, et la garde, sous celui de Mortier et de Bessieres. L'armée passa le Rhin vers la fin de septembre. L'électeur de Wurtemberg refusa de laisser passer le corps de Ney. Ce général fit avancer son artillerie pour forcer les portes de Stuttgard, que le général Pfulil lui ouvrit. Soult passa le Rhin à Spire; Davoust, à Manheim; Marmont, à Mayence. Bernadotte arriva du Hanovre à Wurtzbourg, et se réunit à l'armée bavaroise, forte de vingt-einq

mille hommes.
Napoléon apaisa l'électeur de Wurtemberg, un peu exaspéré de la manière dout Ney avait enlevé sa capitale; il fit alliance avec lui et en obtunt un corps auxiliaire de luit mille hommes. L'électeur de Bade et celui de Darmstadt promirent chacun un corps de quatre nille hommes. Ces troupes allemandes furent employées à garder les communications de la grande armée avec la France.

Alors, avec cent quatre-vingt mille homnes, Napoléon marcha contre Mack, et manceuvra pour se jeter sur les derrières de l'armée autrichienne, afin

<sup>(\*)</sup> Jomini , t. II , p. 90

<sup>(\*)</sup> Jomini, t. II, p. 99.

de l'isoler des Russes et de ladétruire plus facilement. Pendant que l'empereur concentrait ses forces sur Donaverth, Mark commil l'enorme faute de se renfermer dans Ulm, et de vouloir couvrir la ligne du Danube d'Ulm à Rain, en fassant fare du rôté du khim, quand l'armet française debouchait delja sur l'extrémit de sa ligne pour cent vingt mille Français étaient répandus sur les communications de Mack avec Vienne.

Ce général ne comprit rin à ce manœurse, et se coutenta de faire un changement de front en arrière. Ce-pendant les Russes accourient à son sercours et avaient déjà depased Lintz, poetion. Anche Course de la coutent de la coute

Mack comprit alors le danger : il fut résolu, dans son conseil, que l'archiduc Ferdinand avec vingt mille hommes d'élite s'ouvrirait un nassage près la route de Heidenheim et de Nordlingen et que Mack tiendrait à Ulm, pour faciliter ce mouvement; il espérait ensuite gagner l'Italie par le Tyrol. Cet éparpillement des forces autrichiennes fut le complément des fautes du général autrichien et causa la ruine de son armée. Un corps de vingt-cinq mille hommes sortit d'Ulm par la rive gauche. Si les ordres de Napoléon eussent été compris par Murat, il eût été détruit à ce moment; mais de fausses manœuvres laissèrent la route libre aux Autrichiens. Legénéral Dupout tomba, le 11 octobre, sur le centre dece corps, avec six bataillons et trois régiments de cavalerie. Sans hésiter, il livre le combat, à Haslach, avec la 9° legère (l'incomparable) et la 32°, et passant sur le ventre de l'ennemi, il se retire à Albeck. Les Autrichiens continuèrent leur retraite sur Elchingen; le 14 se livra cette mémorable bataille (voir bataille d'ELCHINGEN); l'ennemi, refoulé par l'intrépide Ney, fut rejeté sur Ulm et cette ville fut aussitôt investie.

Ainsi, comme le remarque Jomini, les Autrichiens tournaient le dos au Rhin, et les Français semblaient venir de Vienne. C'etait la répétition de Marengo. Mack, cerné, consentit à rendre la place le 25 octobre, s'il n'était secouru.

Murat avait atteint un corps d'armée, commandé par Werneck, et l'avait force à se rendre le 18, à Trochtellingen. Mack, avertí de ce désastre, capi tula, et le 19 au matin, trente mille Autrichiens, conduits par seize généraux, défilerent devant Napoléon. Quarante drapeaux, soixante canons, trois mille chevaux, furent le prix de cette victoire. De toute l'armée autrichienne l'archiduc, avec deux mille chevaux, parvint seul à échapper aux Français. Rien n'était décide si les Russes n'étaient battus. Mais la honteuse reddition d'Ulm laissait Napoléon maître de toutes ses forces. Il s'avança donc contre l'Inn, et tous les corps destinés à faire la campagne étant rassemblés, Augsbourg fortifiee, en cas de malheur, l'armée passa l'Inn, et Kutusof, à la tête de quarante mille Russes, effrayé de l'approche des Français et de leur succès à Ulm, se retira devant leurs colonnes.

Braunu fut évacué; I'lin, la Salza, a la Trua, furent franchis; Murat, avec sa rapidité ordinoire, poursuivei l'ennemi sans relâdeh. Napoléon s'avanea sur Vienne, par la droite du Donube. Luttz, évacué, tombs en son pouvoir. Aussidt, Mortier passe avec vingt mille hommes sur la rive gauche du fleuve, afin de donner de l'inquietude aux Russes pour leurs communications avec la Noravie, et de les forcer decéder accondant les forces positions qui avec la Noravie, et de les forcer decéder accondant les forces positions qui

défendent les approches de Vienne. L'empereur d'Autriche fit alors demander un armistice. Napoléon exigea la retraite des Russes, le licenciement des levées autrichiennes, et la cession du Tyrol et de Venise. En effet, on ne pouvait accorder à l'Autriche un armistice pour lui permettre de se réunir à la Russie et à la Prusse, qui venit d'entrer dans la coalition, sfin d'ersser ensuite l'armée française. François II trouva les conditions exagérées; la gourrecontinua. L'Ensafut franchi etles Russes enfoncés le 6 novembre au combut d'Aunstette (voyez ce mot ) par les grenadiers d'Oudinot. Trois jours après, Kutusof traversait le Daunba é Maitern, pour se soustraire à la pour suite des Français, et allaits et faire battre par Moreins, et allaits et faire battre par Moreins d'Austette.

tier à Dirnstein (voir ce mot). Vienne était à découvert; Napoléon resolut d'y entrer brusquement, d'y surprendre les immenses ponts du Danube et de déboucher par la route de Moravie. L'empereur d'Autriche s'était retiré à Brunn pour y join-dre Alexandre, dont l'armée devait s'y concentrer. Le comte de Wurbna. qu'il avait laissé comme gouverneur, offrit de rendre la place. Le 13, à l'approche des dragons de Sebastiani, les portes de Vienne s'ouvrirent et l'armée entra dans Vienne. Le corps du général Merfeld s'était retiré sur la gauche du Danube; son arrière-garde tenait le pont que l'on devait faire sauter. Mais Murat et Oudinot entres dans Vienne courent au pont; l'officier d'artillerie charge de le faire santer, trompé par un stratageme de Murat, laisse arriver la colonne, se laisse cerner, et le passage du Danube est assuré à l'armée française.

Kutusof avait eté obligé, des le 13, de partir de Kreus pour gagner la Moravie; Napoléon envoya à sa pour suite Murat, Nortire et Bernadotte. Pour assurer sa nurche sur Znaim, Kutusof charges Bagration de tenir à Hollabrun, avec neuf mille hommes d'êtite, contre Murat. Le 16 au soir, Bagration fut attaqué à Murat. Le grand de la company de la company de la company de la company de la contre del la contre de la contre

Pendant ce temps, Napoléon, établi à Schœnbrun, faisait observer les routes de Styrie, par où pouvaient arriver les archidurs Charles et Jean; s'assurait de la Hongrie, où l'on fiaisit de grandes levées; obtenait de la Diéte une neutralité entière; négociait avre la Prusse, et enfin, maître du terrain, marchait à Brunn, où furnet tablis le quartier-general et le campement de Jarmée française; s'éparée par deux ou trois lieues de l'armée russe, alors à Olnutz.

Le 25, Napoléon envoya le général Savary auprès d'Alexandre, pour traiter de la paix. Les conditions de la Russie étaient inacceptables : c'étaient celles du projet de Pitt; et Napoléon, bien loin de vouloir ceder quelque chose, de-mandait Venise et le Tyrol. Il failut en venir aux armes. Les alliés avaient quatre-vingt millehommes, commandes par les deux empereurs François et Alexandre et le grand-duc Constantin, Leur armée se plaça en ligne depuis Posoritz jusqu'à Augezd, en avant d'Austerlitz. dans un pays coupé par des ravins et défendu par des hauteurs. Son centre était sur les hauteurs de Prazten. Les Russes étaient sûrs de la victoire; leur jactance était aussi grande que leur inexpérience. Leur plan, que Napoléon devina, était de tourner la droite des Français et de couper leur retraite sur Vienne. Napoléon, qui avait ménagé sa retraite en Bavière par la Bolième, laissa les Russes dégarnir leur gauche et leur centre, leur tendit plusieurs pièges, dans lesquels ils tomberent tête baissée, et le combat commença le 2 décembre, jour de l'anniversaire du couronnement de l'empereur.

Pendant la nuit, Napoléon fit mettre la proclamation suivante à l'ordre de l'armée:

Soldats,
Sol

« Soldats , je dirigerai moi-même

Timered by Google

« vos bataillons; je me tiendrai loin « du feu, si, avec votre bravoure ac-« coutumée, vous portez le désordre « et la confusion dans les rangs enne-« mis ; mais si la victoire était un moa ment indecise, your verriez votre \* empereur s'exposer aux premiers « coups ; car la victoire ne saurait hé-« siter, dans cette journée surtout où a il v va de l'honneur de l'infanterie « française, qui importe tant à l'hon-

« neur de toute la nation. « Que sous prétexte d'enimener les « blesses, on ne dégarnisse pas les « rangs, et que chacun soit bien péné-« tré de cette pensée, qu'il faut vain-« cre ces stipendies de l'Angleterre, « qui sont animés d'une si grande

« haine contre notre nation.

« Cette victoire finira notre cam- pagne, et nous pourrons prendre nos « quartiers d'hiver, où nous serons « rejoints par les nouvelles armées qui « se forment en France; et alors la « paix que je ferai sera digne de mon « peuple, de vous et de moi. »

A la nuit (\*), Napoléon voulant connaître l'effet que sa proclamation avait produit sur le moral de ses troupes, s'approcha de quelques hivouaes en avant du quartier général. Il fut bientôt reconnu. Sa présence rappelant aux soldats l'anniversaire du couronnement, quelques-uns d'entre eux imaginent de prendre de la paille sur laquelle ils reposaient, et d'en former des fanaux, qu'ils placent au bout d'une perche ou de leur fusil. En un moment, et comme par l'effet d'une commotion électrique, toute la ligne a suivi cet exemple, et la vaste plaine de Schlapanitz présente le spectacle de la plus brillante illumination. Cinquante mille hommes, placés sur le front de bandière, saluent leur empereur par des acclamations réitérées, et lui annoncent que le lendemain l'armée lui donnera un bouquet digne de lui. Un vieux grenadier s'approche de Napoléon, et, faisant allusion à un passage de la proclamation rapportée plus haut, il lui dit: « Sire, tu n'au« ras pas besoin de t'exposer; je te « promets, au nom de mes camarades, « que tu n'auras à combattre que des « yeux, et que nous t'amenerons de-

« main les drapeaux et l'artillerie de « l'armée russe, pour célébrer l'anni-« versaire de ton couronnement. »

Dans la nuit du 1er au 2 décembre, l'armée française était ainsi placée: le corps de Bernadotte était au centre, derrière le village de Jirzokowitz; le corps de Soult formait la droite ; placé entre Sokelnitz et Puntowitz, il se trouvait ainsi en face du centre de l'ennemi. Murat, avec la cavalerie, était à la gauche avec Lannes. Ce dernier avait son extrême gauche appuyée sur une hauteur, appelée le Santon, que Napoléon avait fait fortifier et garnir de dix-huit pièces de canon. Les réserves, composées de dix bataillons de la garde et de dix bataillons de grenadiers d'Oudinot, avec quarante pièces de canon, étaient établies près de Turas, en arrière de Soult et de Bernadotte. La force totale des troupes françaises en ligne était de soixante à soixante-dix mille hommes; les alliés en avaient près de cent mille,

Dès le matin du 2 décembre, les manœuvres de l'ennemi annonçaient que son plan était toujours de faire un effort par leur gauche sur la droite de Napoléon, de couper la route de Vienne et de refouler l'armée française sur la route de Brunn. L'ennemi manœuvra par les deux ailes en dégarnissant son centre et les hauteurs de Pratzen, clef de tout le champ de bataille. Aussitôt que l'ennemi commence son mouvement, Napoléon s'écrie en s'adressant aux soldats qui l'entourent : « Soldats, l'ennemi vient se livrer « imprudemment à vos coups ; souve-· nez-vous que cette bataille doit être « un combat de géants. Il fant finir « cette campagne par un coup de ton-« nerre qui confonde l'orgueil de nos « ennemis, et apprenne enfin au monde « que nous n'avons pas de rivaux! »

Le maréchal Soult partit comme l'éclair, du ravin de Kobelnitz, gravit les hauteurs de Pratzen, cultuta l'ennemi, et bientôt le corps de Kolo-

<sup>(\*)</sup> Victoires et conquêtes, I, X V, p. 286.

wrath, où était Alexandre, fut enfoncé, mis en déroute et obligé de s'enfuir, en abandonnant toute son artillerie. A la gauehe, l'ennemi fut également pris en flanc, et les réserves se trouvèrent assaillies les premières. Le combat fut partout soutenu avec acharnement; mais par-tout aussi l'ennemi plia. Sa gauche fut culbutée et obligée de s'enfuir du côté d'Augezd; l'armée russe opéra sa retraite à travers les lacs geles qui se trouvent au-dessous de ce bourg; mais le poids des canons et les boulets français enfoncèrent la glace; et, sans la nuit et le brouillard, toute l'armée était détruite en cet endroit. Au centre, un combat furieux s'était engagé entre la division d'Erlon et la garde russe. Un bataillon du 4° de ligne fut enfoncé et perdit son aigle dans la mélée; mais bientôt la cavalerie de la garde, commandée par Bessières, soutenue par l'infanterie de Bernadotte, enfonça la ligne russe: l'infanterie de la garde se replia sur Krzenowitz. Le régiment des chevaliers - gardes essaya de rétablir le combat; il fut détruit par les grenadiers à cheval que Rapp dirigeait. Pendant ce temps, Murat et Lannes mettaient en déroute le corps de Bagration et la cavalerie d'Ouwaroff, qui défendaient la droite de l'armée russe. L'ennemi, battu sur tous les points, fut reieté sur la route de Hongrie, où il pouvait être pris en tête par Davoust pendant que Napoléon le pressait en queue. L'armée austro - russe avait perdu vingt-cing mille hommes et cent vingt pièces de canon.

Le 3 décembre, Napoléon, pour témoigner à l'armée l'admiration que son courage lui avait inspirée, mit à l'ordre la proclamation suivante :

## « Soldats,

- a Je suis content de vous. Vous « avez , à la journée d'Austerlitz , jus-« tiflé tout ce que l'attendais de votre · intrépidité; vous avez décoré vos
- « sigles d'une immortelle gloire ; une « armée de cent mille hommes , com-
- « mandée par les empereurs de Russie

- « et d'Autriche, a été, en moins d « quatre heures, ou coupée ou disper-« sée ; ce qui a échappé à votre feu . s'est nove dans les deux lacs.
- · Quarante drapeaux, les étendards « de la garde impériale de Russie. « cent vingt pièces de canon , vingt gé- néraux, plus de trente mille prison-« niers, sont le résultat de cette jour- née à jamais célèbre. Cette infauterie · tant vantée, et en nombre supérieur, « n'a pu resister à votre choc, et de- sormais vous n'avez plus de rivaux « à redouter. Ainsi, en deux mois, « cette troisième coalition a été vain-« cue et dissoute. La paix ne peut être « éloignée; mais, comme je l'ai pro-« mis avant de passer le Rhin, je ne « ferai qu'une paix qui nous donne des « garanties , et assure des récompen-« ses à nos alliés.

« Soldats, lorsque le peuple français « placa sur ma tête la couronne impé-

- « riale, je me confiai à vous pour la « maintenir toujours dans ce bant « éclat de gloire qui seul pouvait lui « donner du prix à mes yeux; mais « dans le même moment , nos ennemis « pensaient à la détruire et à l'avilir ; et cette couronne de fer, conquise « par le sang de tant de Français, ils « voulaient m'obliger de la placer sur « la tête de nos plus cruels ennemis; « projets téméraires et insensés, que, « le jour même de l'anniversaire de « votre empereur , vous avez anéantis « et confondus. Vous leur avez appris « qu'il est plus facile de nous braver et de nous menacer que de nous « vaincre. Soldats , lorsque tout ce qui « est nécessaire pour assurer le bon- heur et la prospérité de notre patrie « sera accompli , je vous ramenerai en « France. La, vous serez l'objet de « mes tendres sollicitudes. Mon peu-« ple vous reverra avec joje; et il vous « suffira de dire : J'étais à la bataille « d'Austerlitz , pour qu'on vous ré-
- ponde : Voila un brave. » L'empereur d'Autriche demanda une entrevue ; elle lui fut accordée, et eut lieu près du village de Nasedlowitz, dans un bivouac sur le bord d'un fossé, Un armistice fut conclu; les troupes

russes, que Napoléon pouvit détruire netirement, d'eurient retourner inmédiatement en Pologne, et des négocisteurs devainet se réunir à Presbourg pour traiter de la paix définitive.
Napoléon retinit à Vienne, et la Sid définitive.
Napoléon retinit à Vienne, et la 5 d'ecembre,
un traité par lequel la Prusse oblibiai la violation de son territoire,
l'étéctorat de la linoure, en échange de pays d'Anspach et de Clières, et de la principauté de Reu[châtel.]

Le fraité avec l'Autriche fut signé, le 26, à Presbourg. L'Autriche céda les États vénitiens au royaume d'Ibale, et le Tyna, avec l'inn viertel, à le regular de l'entre de l'

léon.
Tel fut le brillant résultat d'une
campagne de soixante-cinq jours. Napoléon, pour en préptuer le sours. Napoléon, pour en préptuer le sours.
Tennemin ofnortai une colonne trionphale qui serait érigée sur une des places de la capitale; le nom d'Austerlitz
fut donné à un pont megnifique qui
fut donné à un pont megnifique qui
fut donné à un pont megnifique qui
fut de la colonne de la colonne de la capitale de la colonne de la capitale de la colonne des genéraux et des colonnes qui
avaient rouvel la mort dans cette querre.

AUSTRASIE. - En langue franke,

Auster ou Oster-Rike signifiait royaume de l'Orient, par opposition à Neoster-Rike, royaume de l'Occident. Ce mot latinisé devint Austra et Austrasia, d'où Austrasite. On appelait aussi l'Austrasie royaume de Metz, Metense regnum. Cela tenait à met de l'empireces mérovingiens, qui possédaient l'Austrasie, faisaient de Metz leur résidence labituelle. La partie orientale de l'empire des Francs fut d'abord restreinte dans d'étroites limi-

tes; mais par suite des partages qui eurent lieu entre les fils et les petits-fils de Clovis, elle s'agrandit considérablement du côté de l'ouest. Ses limites du côté de la Neustrie ont été généralement les Vosges, les Ardennes et la Meuse jusqu'à son embouchure. Ses frontières à l'est, du côté de l'Allemagne, étaient indéterminées. Le pays des Alamans, la Thuringe, la Frise et une partie de la Saxe etaient soumis, il est vrai, à l'Austrasie; mais on sait que ces provinces, qui n'étaient rattachées que par un faible lien au royaume de la rive gauche du Rhin, parvinrent maintes fois à se soustraire à la domination des descendants de Mérovée. Les Austrasiens étaient plus forts et plus belliqueux que les Neustriens et les Burgondes; car la population du royaume oriental était sans cesse renouvelée, par les barbares qui cha-que jour franchissaient le Rhin, et n'étaient point énervés, comme leurs voisins du sud et de l'ouest, par la civilisation romaine. L'Austrasie devait inévitablement absorber la Neustrie et la Bourgogne. D'abord elle se fatigua d'être gouvernée par les rois mérovingiens; Grimoald, en 656, avait essayé de placer son fils sur le trône; cette tentative échoua; mais en 678 s'accomplit la séparation des deux royaumes, et Pepin de Héristall fut nommé due par les leudes austrasiens. Les Austrasiens commencèreut alors la conquête de la Neustrie. Ils l'acheverent en 687, à la bataille de Testry (voyez ce mot); depuis cette époque, la Neustrie, c'est-à-dire la France, reste soumise à une domination étrangère, à celle des Austrasiens ou des Allemands, jusqu'à ce qu'enfin, au dixième siècle, les deux peuples se séparent, constituent définitivement leur nationalité, et développent les qualités qui leur ont été données pour accomplir leur rôle dans l'histoire de l'Europe. (Vovez les Annales et l'Allemagne, pour les cinq premiers siècles de notre histoire et les articles NEUSTRIE et RICHER.)

Liste des rois d'Austrasie, MÉSOTIFOTATE

511, Thierry I. 532, Théodeber

548 Theodebald

(I.' Austrasie réunie à la Neustrie Clotaire 1. 555-561.)

56s. Sigebert, 5-5. Childebert II. 596. Théodebert II.

(L'Austrasie réunie à la Neustrie sous Clotoire 11. 613-628, et Dagobert 628-638).

638. Sigebert II. 656. Childeric II.

674. Dagobert II. BUCK D'AUSTRASIS DE LA PARILLE DES CAROLIS-

..... 6-8. Pepin de Héristall.

714. Charles-Martel. 741. Pepin le Bref

52. Pepin le Bref prend le titre de roi des Francs.

AUSTREGILDE, seconde femme de Gontran, roi de Bourgogne, fut d'abord esclave de la reine Marcatrude, mais parvint à la faire répudier, et la remplaca, en 556. Elle acquit des lors un empire absolu sur l'esprit de Gontran, et le poussa à commettre plusieurs crimes. Ce fut à son instigation qu'il poignarda les deux frères de Marcatrude, dont les murmures l'importunaient. Elle mourut peu de temps après, d'une maladie de langueur.

AUTICHAMP (maison d'). - La maison d'Autichamp descend d'Artaud IV, seigneur de Beaumont (vovez ce mot), qui vivait en 1324. Plusieurs de ses membres se sont acquis une célébrité méritée par les ser-vices qu'ils rendirent à la France. Nous citerons François II, seigneur de la Freyte, qui combattit à Verneuil en 1424; Humbert III, seigneur de la Freyte et de Pélafol; André, qui mourut glorieusement à la bataille de Montlhéry en 1465; Claude, qui snivit Charles VIII en Italie; Charles, seigneur de Miribel, qui servit avec éclat depuis 1639 jusqu'à l'année de sa mort, en 1692, se distingua au siège de Lerida, à la bataille de Lens, et dans les campagnes de Catalogne, antérieures à la paix de Westphalie; Antoine III. marquis d'Autichamp, lieutenant du roi en la province d'Anjou, mort en

1744; Louis - Joseph, colonel - lieutenant du régiment d'Enghien, tué à la bataille de Lawfeld le 2 juillet 1747. AUTICHAMP (Jean-Fr.-Th.-Louis de

Beaumont, marquis d'), fils du prérédent, naquit en 1738 à Angers; il servit d'aide de camp au marechal de Broglie pendant les premières campagnes de la guerre de sept ans; vers la fin de cette guerre, il était devenu colonel d'un régiment de dragons. En 1770, il fut nommé brigadier des armées du roi, et obtint le commandement de la gendarmerie de Lunéville; c'est pendant qu'il était à la tête de ce corps qu'il acquit la réputation d'un des meilleurs officiers de cavalerie qu'eut la France. Mais, en 1789, il se retira à Turin, avec le prince de Condé; et, des lors, d'Autichamp mit tous ses talents militaires au service de l'étranger. Il envahit la Champagne avec les Prossiens, defendit Maestricht contre la France (1793), et contribua au soulèvement de Lyon; il allait passer en Vendée, lorsque la bataille de Quiberon le décida à se réfugier en Russie. où il fut mis, en 1799, à la tête d'un corps de cavalerie destiné à appuver les opérations de Souvarow. Mais il ne put combattre ses concitoyens, parce que la coalition fut détruite avant son arrivée. D'Autichamp resta au service de la Russie jusqu'en 1815. Alors il revint en France; Louis XVIII lui rendit son grade de lieutenant général; mais, par un reste de pudeur dont il faut lui tenir compte, il n'osa pas donner à l'ex-général russe le baton de maréchal qui lni avait été promis. En juillet 1830, d'Autichamp, quoique agé de quatre-vingt-onze ans et goutteux, combattit avec ardeur, le 27 et le 28, contre les citovens qui allaient enfin chasser les Bourbons de France, et renverser un régime que d'Autichamp avait tant contribué à rétablir.

AUTICHAMP (Antoine-Joseph-Eulalie de Beaumont , comte d') , frère du precedent, servit en Corse, en Amérique avec la Fayette, et se distingua an siège d'York-Town et à la prise de Saint-Christophe; plus tard, il emigra et fit toutes les campagnes de

l'armée de Condé. Il rentra en France pendant le consulat, et mourut en 1822. AUTICHAMP ( Charles Beaumont . counte d'), fils du précédent, naquit en Anjou, le 8 août 1770, entra de bonne heure an service militaire. Il faisait partie de la garde constitutionnelle du roi, à l'époque du 10 août. Après cette journée, il se sauva en Vendée pour y fomenter la guerre civile, et devint bientôt un des chefs les plus actifs de l'insurrection royaliste. Après la mort de Bonchamp, il accomplit l'ordre que lui avait donné ce généreux Vendéen, et sauva les cinq mille prisonniers republicains qui étaient au pouvoir de son parti. A la Restauration, il fut nomiue pair de France

AUTON (Jean d'), né en 1466 en Saintonge, entra dans l'ordre des Augustins et se livra à l'étude de l'histoire. Il fut attaché à Louis XII en qualité de chroniqueur. Il mournt en janvier 1527. On a de lui sur l'histoire de Louis XII, depuis 1499 jusqu'en 1508, un ouvrage précieux intitulé Annales du roi Louis XII. En effet, Jean d'Auton avant suivi le roi dans toutes ses expéditions, avait été temoin de presque tons les faits qu'il raconte. En 1835, M. Paul Lacroix a publié en entier, pour la première fois, cet ouvrage, sous le titre de Chroniques de Jean d'Auton, 4 vol. in-8°. AUTRICHE (Rivalité de la France et

de l'). (Voyez Rivalité.) Autriche (Campagne d') de 1805.

(Voyez AUSTERLITZ.) AUTRICHE (Campagne d') de 1809.

que la ville existait et florissait longtemps avant la domination romaine dans les Gaules. Pendant la conquête, César y séjourna tous les hivers, ce qui prouve qu'elle était alors très-importante. Elle était bâtie sur la rive gauche de l'Arroux, au pied de trois collines, le mont Dru ou Drud, appelé ainsi probablement de ce qu'il était pour les druides un lieu de réunion, le mont Jou ou Jeu, ainsi nommé d'un temple de Jupiter qui le couronnait, et le mont Cenis, surmonté d'un lac comme la grande montagne de ce nom. Bibracte fut respectée par Cesar, parce que les Éduens' s'ailièrent de bonne heure avec lui, et se firent les agents de sa domination. Ils durent cette conduite prudente l'honneur de siéger des premiers dans le sénat, et leur cité, comprise par les empe-reurs dans la première Lyonnaise, devint bientôt, grâce aux faveurs et aux privileges dont elle fut honoree. la capitale d'une grande partie de la Gaule. Les habitants jouissaient du droit de bourgeoisie à Rome. Sous le règne d'Anguste, Bibracte quitta, comme plusieurs antres villes gauloises, son nnm celtique et prit celui d'Augustodunum. Il s'y établit des écoles célèbres. Les historiens rapportent que sous Tibère, un grand nombre de jeunes gens y étudiaient l'éloguence. Au troisième siècle de notre ere, Augustodunum eut beaucoup à souffrir des ravages de la guerre. Tétricus l'assiégea, la prit et la dé-vasta. Constance Chlore et Constantin la relevèrent et lui accorderent une protection spéciale. En reconnaissance de cette faveur, elle prit le nom de Flavia Æduorum. Elle fut saccagée au cinquierne siecle par Attila et ensuite par les Bourguignons; au sixième, par les fils de Clovis; au huitieme, par les Sarrasins; au neuvieine, par les Normands. Durant le moven âge, elle dut sa plus grande gloire à son siège épiscopal et aux conciles qui s'y tinrent, notamment celui de 1094, qui excommunia Philippe Ier. De même qu'elle fournit aux tentatives d'indépendance que fit

la Gaule contre les Romains, des héros tels que Dumnus, Surus et Sacrovir, la ville d'Autun donna aussi un grand nombre de saints à l'Église, entre autres saint Symphorien et l'il-

lustre évêque saint Leger.

Réuni à la couronne avec la Bourgogne, Autun fit partie de cette province jusqu'en 1789. Anjourd'hui elle appartient au département de Saôneet-Loire, comme ehef-lieu d'arrondissement, et cède le pas à Mâcon et à Châlons-sur-Saône. Bien qu'elle possède un évêché, un collège, un séminaire, des fabriques de serge, de velours de coton, de draps, de bonnets, de tapisserie, et quelques tanneries, sa population n'est plus que de dix mille àmes; mais par ses nombreuses antiquités elle conserve une haute importance. Sa petite bibliothèque ren-ferme de précieux manuscrits; son musée, de rores et belles médailles. On trouve confondues dans cette antique cit : trois sortes de ruines : les traces des anciens murs de la période éduenne, formés de pierres de taille juxtaposées sans ciment avec une précision qui ferait croire que chaque pan de murailie est un monolithe; une pyramide plus grossière, où l'on a cru voir le tombeau du chef éduen Divitiacus, et qu'on appelle pierre de Couhar; deux portes romaines assez bien conservées, en forme d'arcs de triomphe, hautes de cinquante pieds, larges de soixante, avec deux grandes arches pour le passage des voitures, et deux petites pour les piétons, supportant un entablement au-dessus duquel s'élève une galerie ouverte, dont il ne reste que sent arcades de dix qu'elle avait: les débris d'un théâtre, d'un amphithéâtre, de la nanmachie, des aqueducs, d'un temple de Janus, d'un pont romain, etc.; enfin, beaucoup de restes d'admirables édifices chrétiens, attribués, comme tous les monuments de l'ancien royaume d'Austrasie, à Brunehaut, notamment une ancienne abbaye de Saint-Martin qui renferme le tombeau de cette reine, et un monument curieux élevé à la mémoire d'un abbé de Saint-Martin.

AUVERGNE, province de France, bornée au nord par le Bourbonnais, à l'est par le Forez, à l'ouest par le Limosin et la Marche, au sud par le Rouergue et les Cévennes. On la divisait en haute et basse Auvergne. Cette dernière était aussi appelée Limagne. Cette province était habitée dans l'antiquité par les Arverni (voyez ce mot), dont la puissance était très-grande. L'histoire nous a conservé les noms et certaines actions de quelques-uns d'entre eux, Ambigatus (voyez le supplément à la fin de ce volunie), Luerius, Bituitus, Vercingetorix, par exemple. On trouvera à leurs noms les faits les plus importants de leur histoire. L'Auvergne, après avoir fait partie de l'empire romain, tomba au pouvoir des Wisigoths, puis des Francs après la bataille de Vouillé.

L'Auvergne, par les partages faits après la mort de Clovis et de Clotaire ler, échut aux rois d'Austrasie; puis elle fit partie des possessions d'Eudes, duc d'Aquitaine, sur lequel le roi Pepin en fit la conquête. Dans le partage de l'empire sous Louis le Débonnaire , l'Auvergne fut donnée à Charles

le Chauve.

Nous ne parlerons point ici de l'Auvergne sous le régime féodai : c'est un sujet que nous avons dejà traité dans les ANNALES (\*); nous nous contentons done d'y renvoyer nos lecteurs. Réunie au domaine royal par Louis XIII, l'Auvergne devint un des trentedeux gouvernements de la France. Sous le rapport des finances, eile était comprise dans la généralité de Riom, et. sous celui de la justice, dans le ressort du parlement de Paris : aujourd'hui cette province forme les deux départements du Cantal et du Puy-de-Dôme.

( Vovez ces deux articles. AUVERGNE ( Latour d' ). Voyez LATOUR.

AUVERGNE (Antoine d'). - Ce musicien naquit à Clermont Ferrand le 4 octobre 1713, et mourut à Lyon le 12 fevrier 1797. Dès l'an 1739, d'Auvergne était dejà l'un des violons de la

(\*) Pages 79 et 80.

chambre du roi et compositeur du concert spirituel : plus tard, il eut la direction de l'Académie de musique et la place de surintendant de la musique du roi. Il a publié un œuvre de trios, plusieurs motets pour le concert spirituel et un certain nombre d'opéras, en général remarquables, et joués à l'Académie royale demusique, à la cour et à l'Opéra-Comique; les principaux sont : Enécet Lavinie, les Amours de Tempe, les Féles d'Euterpe, Polyxéne, et la Vénitienne. Les Troqueurs, dont Vadé fit les paroles, peuvent être considérés comme le premier opéra comique francais : ils furent représentés en 1753. et obtinrent un grand succès. Jusqu'alors nos opéras comiques n'avaient été que de simples vaudevilles.

AUXILIAIRES. - Dans les guerres qu'elle a eues à soutenir depuis 1789. la France a eu successivement pour alliés, les Américains, les Brabancons, les Bataves, les Allobroges ou Savoisiens, les Suisses, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Grecs, les Albanais, les Maltais, les Russes, les Prussiens, les Hanovriens, les Autrichiens, les Suédois, les Saxons, les Bavarois, les Wurtembergeols, les Westphaliens, les Polonais, les Africains, les Mameluks, les Tures, les Croates, les Dalmates, etc. Mais, il faut le dire, beaucoup de ces auxiliaires furent plus souvent encore nos ennemis.

AUXERRE (Autricus, Autessiodunum), située à 16 invriametres de Paris, est le chef-lieu du département de l'Yonne. C'est une des plus anciennes villes de France : car sa fondation. comme celle d'Autun, remonte à une époque bien antérieure à l'arrivée des Romains dans les Gaules. Le savant abbé Lebeuf a écrit plusieurs dissertations pour prouver ou Auxerre n'a pas toujours occupé le inême emplacement. La grande voie romaine de Lyon à l'Ocean, par Amiens, passait nu pied de cette ville, dans le voisinage de laquelle on en voit encore de belles traces. Elle y faisait sa jonction avec la route d'Autun à Tours. Autessiodunum était comprise dans la qua-

trième Lyonnaise, et partageait avec Sens le privilége d'être le séjour des proconsuls. Le christianisme y pénétra au commencement du troisième siècle, et saint Pèlerin en fut le premier évêgue. Lors de l'invasion des barbares, Auxerre fut respectée jusqu'a l'arrivée d'Attila, qui ne la maltraita pas moins que les autres cités de la Gaule. Vers la fin du cinquième siècle, elle tomba aux mains de Clovis. Les rois francs, auxquels elle appartint ensuite, lui donnérent des comtes qui, d'abord temporaires ou viagers, devinrent ensuite héréditaires. On a une liste assez complète de ces comtes depuis le regne de Pepin le Bref. Nous vovons, en 1036. sous Rainaud, l'un de ces comtes, une grande assemblee réunie à Auxerre au sujet de la paix et de la réformation des mœurs, après une disette et une mortalité effravantes. A la mort de Rainaud, en 1040, le duc de Bourgogne, Robert, s'empara d'Auxerre. Le fils de Rainaud, Guillaume, reprit le comté; il le transmit à sa famille, la maison des comtes de Nevers. L'un de ses descendants collateraux, qui devint comte par suite de l'extinction de la ligne directe, Gui, mérite une mention particulière, pour avoir appuyé, contre l'abbé de Vezelay, la commune de Vezelav, et avoir essayé d'en établir une toute semblable à Auxerre maigré l'évêque. Son fils étant mort sans enfants måles, Philippe-Auguste vint å Auxerre et en prit possession, ainsi que du comté de Nevers. Il maria, trois ans après, la petite-fille de Gui avec son cousin germain, Pierre de Courtenay, et leur rendit les comtés d'Auxerre et de Nevers. On connaît la vie aventureuse de ce Pierre de Courtenay qui fit la croisade contre les Albigeois, contre les Sarrasins, et disparut, sans qu'on sache ce qu'il devint, en allant prendre possession du trône impérial de Constantinople, au quel il était appelé par la mort de Henri de Hainaut, son beau-frère. Avant de partir il avait donné une organisation toute nouvelle et de grands priviléges à la bourgeoisie d'Auxerre.

Son comté passa dans la maison de Bourgogne par le mariage de son arrière-petite-fille avec Eudes de Bourgogne. En 1370, le roi Charles V acheta ce comte à Jean IV de Châlons (Voyez les Annales, p. 115), y établit un siège royal de justice et des officiers, y confirma les chartes des bourgeois, sauf les tailles qu'il leur imposa. Dans la grande querelle des maisons d'Orléans et de Bourgogne, Auxerre se prononça pour la maison de Bourgogne, et resta au pouvoir de celle-ci jusqu'en t477, où elle se soumit à Louis XI, pour n'être plus distraite de l'autorité des rois de France. Toutefois, pendant la ligue, nous la voyons embrasser avec passion le parti catholique, et se livrer à toutes les fureurs du fanatisme religieux. Amyot était alors évêque d'Auxerre, et on peut lire dans ses lettres ce qu'il souffrit alors, quoiqu'il eut fait plus peut-être que tous ses devanciers pour embellir Auxerre, et particulièrement ses églises. Le collège communal, qui à cté sous Louis XVI une école militaire, est une de ses fondations. Plusieurs des ornements de la cathédrale, remarquable édifice, sont dus à sa gé-

nerosité. Au uom du traducteur de Plutarque, il faut joindre, comme ayant illustré Auxerre, ceux du maréchal Davoust, de Dulong de l'Institut, du grand physicien Fourier, auquel on va elever une statue, de Lacurne-Sainte-Palayc, de Sedaine, de Soufflot, etc.

De tout temps Auxerre fut une ville commerçante; mais son commerce consiste presque exclusivement dans la vente de ses vins, qui sont connus et estimés partout sous les nons de Chaînette, Migraine, Clairion, Boivin. « Auxerre est la boisson desrois, » dit un vieux proverbe. Peuplee d'à peine treize mille habitants, Auxerre n'en a pas moins quatre écoles gratuites, des cours de géométrie appliquée aux arts et de dessin linéaire, une école normale primaire, une hibliothèque riche de vingt-cinq mille volumes et de cent quatre-vingts manuscrits, dont quelquesuns remontent au onzième siecle, etc.

Outre la cathedrale, on y distingue les deux églises de Saint-Pierre et de Saint-Germain, l'une, où l'architecture gothique et l'architecture moderne sont étrangement mélées, l'autre, dont le gothique touche au Bas-Empire. Le palais épiscopal, occupé par la préfecture, n'offre rien de remarquable. Il n'v a plus d'évêque dans la sainte ville d'Auxerre; mais, par une disposition speciale de la cour de Rome, l'archevêque de Sens prend le titre d'évêque d'Auxerre, en memoire de l'illustration de ce siège.

AUXOIS ( Alesiensis Tractus), pays de Bourgogne, dont Semur était la capitale; les autres villes étaient Avallon. Arnay-le-Duc, Montbard et Saulieu. Du temps de César, l'Auxois était habité par les Mandubii; et, sous Honorius, il fut compris dans la première Lyonnaise. C'est dans ce pays qu'était située l'ancienne ville d' Alesia. Après avoir appartenu aux Bourguignons et aux Francs, l'Auxois, sous le régime féodal, forma un comté qui relevait des comtes d'Autun.

AUXONNE Ou AUSSONNE (Aussonia),

ville forte de la Bourgogne, dans le Dijonais, et capitale du comte d'Auxonne. On ne sait rien de certain sur l'origine de la ville d'Auxonne. Il est probable cependant qu'elle est fort ancienne. Son château a été bâti au seizième siècle. Ses fortifications actuelles, commencées en 1673, ont été complétées par Vauban.

En 1526, le comte de Launoy vint prendre possession de cette ville au nom de Charles-Quint, à qui Francois Ier l'avait cédée par le traité de Madrid: mais les habitants refusérent de se sonmettre et le forcèrent à battre en retraite. En 1586, Auxonne se defendit avec courage contre les tigueurs. mais fut cependant enlevée par le duc de Guise. Le 26 août 1815, cette ville fut bombardée par les Autrichiens: après avoir répondu par un feu trèsvif, elle capitula le 27. La garnison sortit avec les honneurs de la guerre. mais tout le matériel tomba au pouvoir de l'ennemi. Auxonne est aujourd'hui l'un des chefs-lieux de canton du departement de la Côte-d'Or. Elle renferme une école d'artillerie et un arseual de construction.

AUXONNOIS (Auxoniensis ager), pays et comté de Bourgogae, avec Auxonne pour capitale (anjourd'hui canton d'Auxonne ). Du temps de Cesar, l'Auxonnois faisait partie du pays des Sequani; sous Honorius, il se tronvait compris dans la Magrima Sequanorum. De la domination des Romains, l'Auxonnois passa sons celle des Bourguignons, puis des Franks. Il lit ensuite partie du royaume d'Arles; et vers 1002, il passa aux comtes de Bourgogne. En 1267, Hugues de Châlons ceda ce comte à Hugues IV. duc de Bourgogne, qui le reunit à son duché, au sort duquel il fut des lors attaché. Jusqu'à l'époque de la conquête de la Franche-Comté, le comté d'Auxonne servit de limite à la Bourgogne.

AUZANET (Barthletemy), jurisconsulte du dis-septitione siede, a eté l'un des plus celebres avocats consultants du jardinent de Paris. Parmi ses principaux ouvrages, encore fort estimes, on distinue ses notes sur la coutune de Paris, et ses observations et mémoires sur l'étude de la jurisprudence. Louis XIV Ini accorda le brevet de conseiller d'État. Auzanet nourru en (883, à l'âge de 82 ans. Atzout (Adrien), mathématicien

et astronome, né à Bouen et mort et 1901, a ét è l'un des premiers membres de l'Académie des sciences. C'est Auzout qui est l'inventeur du micromètre à lis mobiles, qu'emploient aujourl'lui les astronomes pour mesurer les diamètres apporents des astres dans le champ des lunettes. Il partagea avec Piezrd la gloire d'avoir appliqué les lunettes aux instruments divisés.

AVANT-PARLIERS, ANS-PARLIERS, PARLIERS, PRÉLOCTERIES, étaient les noms que l'on donnaît encore, vers le treizième siècle, aux procurems ou avocats des parties litigantes. D'après les lois barbares et le plus anceu droit coutamire de la France, il ct-ât interdit aux parties de se faire représenter en justice par un tiers ; on

devait comparaître en personne, affirmer et dén'er soi-même ses pretentions et les faits allégués, en un mot, plaider par soi-même sa cause. La justice loyale et bien intentionnée, mais ignorante et peu habile des pairs, ne pouvait s'en tenir à des preuves juridiques obtenues nar raisonnements et par inductions; elle jugeait, comme elle le disait elle-même, avec ses cinq sens; il lui fallait voir le visaga, la contenance, la mine des plaideurs, pour se faire une opinion au milieu de rurs dires contradictoires. Quand la comparution en personne etait soit impossible, soit trop onéreuse pour les parties ou pour l'une d'elles, on y subvensit par des acoués on des procureurs (voyez ces mots); mais, dans tous les autres cas, il fallait se résiguer à plaider en personne. Or, les parties, qui n'avaient ni avoués, ni procurenrs, et qui craignaient de s'exposer seules aux dangers qu'entraînait leur inexpérience des affaires, ou à la ruse d'un adversaire plus habile, tout en se présentant elles-mêmes devant les juges, avaient soin de se faire assister d'un homme habitué aux procès. lequel, prenant la parole le premier, expliquait l'affaire, en faisait valoir les bons côtes, et s'efforçait, par tous les movens possibles, de disposer l'esprit des juges en faveur de son client. qui , à son tour, devait parler et répondre seul aux interrogations. Les acantparliers sont donc, en quelque sorte, les premiers avocats dont l'histoire de France fasse mention; ils remplissaient. auprès des tribunaux où la justice était rendue par les pairs, un office analogue à celui de juges instructeurs et rapporteurs. Il en est dejà question dans les Capitulaires : l'un d'eux, en parlant des hommes de loi dont il vient de faire l'éloge pour d'autres motifs, défend qu'ils se mélent de la discussion des affaires; et la cause de cette prohibition, c'est que : « Quamris eloquiis polleant, tamen difficultatibus hærent (\*) : S'ils excellent à manier la parole, ils s'arrêtent parfois trop aux

(\*) Cap. 343, lib. 7.

difficultés, » Bien que nous ne vivions ni dans un siècle barbare, ni sous un roi carolingien, nous serions aussi quelquefois en droit d'être choqués de la loquacité minutieuse et vaine des

modernes avant-parliers. AVARAY, ancienue famille de Béarn, dont l'origine remonte au douzième siècle, présente plusieurs personnages célèbres, entre autres Claude-Théophile Beziade d'Avaray , à qui l'on dut le gain de la bataille d'Almanza. Claude-Antoine, député de la noblesse d'Orléans, en 1789, aux états généraux, où il défendit avec vigueur les principes monarchiques, mourut en 1829. Antoine-Louis-François, son fils, est devenu célèbre par son amitié pour Louis XVIII, qu'il avait accompagné pendant l'émigration. On trouve dans la relation écrite par Louis XVIII luimême, sous le titre de Voyage à Bruxclles et à Coblentz, de curieux détails sur le comte d'Avaray, qui

mourut d'une maladie de poitrine à Modène, en 1810. AVARICUM, nom gaulois de Bour-

ges (voyez ce mot).

Avaïooua, village de Bretagne (département des Côtes-du-Nord), à six kilomètres sud-ouest de Guingamp, et qui a donné son nom à une maison illustre, descendant d'un fils naturel du dice de Bretagne, François II, et qui s'éteignit en 1746. Parmi les membres de cetta buille de color de la contra de contra de la contra de contra de la contra de la contra de la contra de contra de la contra de la contra de la contra de la contra de de de de la contra de la contra de de ucontra de Munster.

AVAUX-LA-VILLE, bourg et ancienne seigneurie de Champagne (departement des Ardennes), sur l'Aisne, a quatre kilomètres de Château-Porcien, et érigé en comté en 1648, en faveur de Jacques de Mesme.

AVAUX (Claude de Mesme, comte d'), surintendant des finances, s'esturtout distingué dans la diplomatie. En 1627, il fut chargé d'une mission à Venise pour déterminer la Seigneurie à aider le duc de Nevers dans la conquête de Mantoue. Louis XIII l'envoya ensuite en Danemark, en Suède et en Pologne pour rapprocher ces puissan-

ces. D'Avaux fit conclure la trêve de vingt-six ans entre la Suède et la Pologne. En 1643, il fut nommé plénipotentiaire à la Haye, à Munster et à Osnabruck, poursuivit toutes les négociations pendant quatre ans, mais fut rappelé au moment de la signature du traité, par Mazarin, auprès duquel Servien l'accusait sans cesse, D'Avaux mourut, le 19 novembre 1650, à l'âge de 55 ans. On a dit de lui : « Pénétration, jugement net et solide, éloquence persuasive, application et activité, telles sont les qualites qui placent le comte d'Avaux parmi les plus illustres négociateurs qu'ait produits la France. » D'Avanx a laissé des Mémoires touchant les négociations du traité de paix fait à Munster , et des Leltres (vovez Guerre DE TRENTE ANS et PAIX DE WESTPHA-LIE).

AVAUX (Jean-Antoine comte d'), petit-neveu du précèdent, est aussi célébre que lui. Louis XIV l'envoya en 1672 en qualité de plénipotentiaire au congrès de Nimègue, dont il signa le traité. En 1684, il conclut avec l'emereur d'Allemagne une trêve qui valut Luxembourg à la France. En 1688, il était ambassadeur auprès de Jacques II. En 1693, il prépara la paix de Riswyck. En 1701, il détermina la Hollande à reconnaître Philippe V. Le comte d'Avaux mourut en 1709, agé de soixante-neuf ans. Ou a de lui les Lettres et négociations d'Estrades. de Colbert, de Croissy et de d'Avaux, pour les conférences de 1676 et 1677; Négociations du comte d'Avaux en Hollande, etc.

Aved (Jacques-André-Joseph ), peintre, né Douay, le 12 janvier 1702, mort à Paris, le 4 mars 1766, se forma d'abord en Hollande et dans les Pays-Bas, et étudia ensuite à Paris avec Lebel. Il s'acquit une réputation assez merite dans le genre du portrait. Il était membre de l'Académie demis 1734.

Aven (bataille d'), livrée le 20 mai 1635. Après la mort de Gustave-Adolphe. la fortune du parti protestant avait commencé à décroître en Allemagne. La bataille de Nordlingen (1684), gannée sur les Suédois par le contre de Gallas, venait surtout de rendre à la maison d'Autriche un ascendant menaçant pour la France. Ri-cheileu n'hissil pas alors à faire descendre les armées françaises dans la contre l'Espapen, uiu se formerion les premiers capitaines du sièce de Louis XIV, et qui ne devait se terminer qu'après vingt-einq ans, à la paix des Pyrémées.

Les Espagnols avaient pris Trères et son electeur, prince allié de la France. Louis XIII envoya réclamer contre cette infraction des traités, et n'obtint qu'un refus. Ce refus fournit à Richielre le prétexte qu'il cherchait. « L'in herait fut envoyé, d'il emirquis au Cardinal-Infant, au nom du roi d'Espagne. Ce héraut ne put avoir unièrez, de sorte qu'il fut obligé d'affelère cette déclaration sur la grande place de Brusellest sur la frontièrez.

Quatre armées sont mises à la fois ur piet ; les écus premieres vont altaquer les Espagnols an pied des Alpes, dans la Valleline et le Milanis; la troisième, sous le cardinal de 1.avalette, marche en Allemagne; la dernière, commandée par les marchaux de Chavillion et de Brezé, se rassenible a la frontière des Pays-las. Cellecles Vollandis, engagés coutre l'Espagne dans la tongue guerre de leur inidenendance.

Elle entre avant toutes les autres en campages, ets on premier effort est de se porter sur la Meuse pour se dondre, si elle le peut, au prince d'Orange, qui s'avance ils tête de l'armée de l'armée qui s'avance ils tête de l'armée pour s'avance, général des troupes espagnoles, manœuvre de son code pour empécher, ette frainois; et, a'ayant que des forces inférieures pour fermer le passage aux Français, il de l'armée de l'armée, une force position, et y alter de la batellit.

· Le combat, ainsi que le rapporte

Sirot, vieux capitaine, qui plus tard commanda la cavalerie als bataille de Rocroy, fut rude et opiniâtre. Les ennemis, à l'abord, mirent notre aile droite en désordre; mais l'sile gauche l'avant soutenne, les Français qui ployaient prirent tant de force et de vigueur, qu'ils enfoncèrent tout ce qui se présenta devant eux, et il n'v eut plus qu'à poursuivre et à tuer. Il demeura des ennemis morts sur le champ de bataille, et sur le chemin de leur fuite. au moins quatre nille hommes, et l'on fit plusieurs prisonniers de considération; mais le prince Thomas s'étant sauvé de bonne heure, le comte de Bucquoy soutint tout l'effort, et se retira enfin à Namur, lui quatorzième. La plaine où se donna le combat s'appelle Avein, et il dura depuis midi jusqu'à cinq heures du soir. » AVENELLES (Pierre), avocat au par-

lement de Paris, découvrit, en 1560, la conspiration d'Amboise, La Renaudie, chef de la conjuration, était allé se loger chez lui afin d'être plus en súreté. Bientôt, le nombre des visites qu'il recevait attira l'attention d'Avenelles, qui apprit de la Renaudie même le projet. Il feignit d'applaudir d'a-bord : mais après y avoir bien réfléchi. il s'effrava de la grandeur du péril, et alla trouver Etienne l'Alemant, auguel il découvrit son secret, en présence de Milet, secrétaire du duc de Guise. Avenelles, après sa trahison, se retira en Lorraine, où il eut une charge de judicature, à la recommandation du duc de Guise.

AVÉMENT JOVEUX.—En France, quand un prince parenalt à la conronne, il recevait des présents nonteres de la conformation de la concompartie de la conformation de la conciona formation de la conformation de setteres mesures pour qu'on leur de setteres mesures president de de la publique elligresse. Le Suite, les communautés, les corporations, tous lex corque elligresse. Les controlles tous lex corque elligresses. Les voites les communautés, les corporations tous les corque elligresses. Les villes, les communautés, les corporations tous les corques de la controlle tous les consents tous les corques tous les corques tous les corques tous tou ment. Il y avait aussi pour les évêques un droit de joyeux avénement; ils levaient, au monient de leur élection ou de leur sacre, des dons gratuits sur tous ceux qui étaient soumis à leur iuridiction.

AVENTURIERS .- Outre les troupes réglées qui comprenaient les légions, sous François I'r, et les compagnies franches, que l'on appelait vieilles bandes (Vov. BANDES MILITAIRES). il v avait encore une autre espece de troupes de pied auxquelles on donnait le nom d'aventuriers. Ces troupes forniaient, comme les bandes, des compagnies plus ou moins nombreuses; mais elles différaient de ces corps, en ce qu'elles étaient levées sans autorisation par d'auciens officiers qui , sans appartenir à l'armée, et sans commission, prenaient de leur propre autorité le titre de capitaines. Elles se joignaient aux armées pour faire la guerre pour leur propre compte; elles n'étaient point payées par l'État , ne vivaient que de pillage, et se livraient à d'horribles excès. Quoiqu'elles ne se formassent ordinairement que pendant la guerre, elles ne se dispersaient pas toujours à la paix. Elles rentraient alors sur le territoire français, s'v perpétuaient, et continuaient de se livrer à tous les brigandages qu'elles s'étaient habituées à commettre sur le pays ennemi.

Les aventuriers étaient devenus, en 1523, un véritable fléau pour certaines provinces du royaume. Ils frappaient de contributions excessives les villes dans le voisinage desquelles ils se trouvaient, ct osaient même assièger celles qui ne se soumettaient point à leurs exigences. François I'r fut oblige de les declarer ennemis de l'Etat, et d'autoriscr ceux qui vondraient les détruire, à le faire impunément. Les bourgeois d'Autun furent les premiers qui userent de cette autorisation; ils levèrent des milices, marcherent contre les aventuriers qui se trouvaient dans leur voisinage, les défirent, en tucrent un grand nombre, et disperserent le reste. Le plus grand nombre des villes du centre et du midi

du royaume suivirent cet exemple. Nous citons ici un passage de l'ordonnance royale qui avait provoqué cette mesure. La lecture de ce document officiel pourra donner une idée du caractère et des mœurs des aventuriers. · Et par lesdites longues guerres se · sont levez quelques avanturiers, gens « vagabonds , oiseux , perdus , me-« chands, flagitieux, abandonuez à tous a vices, larrons, meurtriers, rapteurs et violeurs de femmes et de filles, « blaspliemateurs et renieurs de Dieu. « cruels , inhumains , immisericora dieux, qui font de vice yertu, et sont « précipitez en l'abime de tous les a maux; loups ravissans, faits pour · nuire à chacun, et qui ne veulent et a ne scavent nul bien ne service faire; « lesquels sont coutumiers de manger « et dévorer le peuple, le dénuer et dea pou:ller de tout son bien, perdre, a gâter et dissiper tout ce qu'ils trou-. vent, battre, mutiler, chasser, et « mettre le bon homme hors de sa « maison, tuer, meurtrir et tyranniser « nos pauvres sujets et leur faire plus « d'oppresse, de violence et cruauté, « que nuls ennemis, fussent-ils Turcs « ou inlidèles, ne voudroient faire ne « penser. »

Cette ordonnance, et la manière dont elle avait été exécutée , avaient pour un temps délivré la France du fléau des aventuriers. Mais ils reparnrent pendant la captivité du roi; lorsqu'il eut recouvré sa liberté, la guerre et l'invasion de Charles-Ouint dans la Provence le mirent encore dans la nécessité de les employer. Les mêmes désordres recommencerent, et l'on fut force d'user du même moven pour les faire cesser. Il paraît qu'ils avaient cessé tout à fait sous Henri II, car ce prince ne lit aucune ordonnance au sujet des aventuriers. Les guerres de religiou, qui signalèrent les règnes suivants, virent se former de nombreuses troupes d'aventuriers. Dans ces temps malheureux, il n'y avait point de gentilhomme qui ne se crût en droit de lever des soldats qu'il ne payait qu'en leur laissant la faculté de tout piller. Henri IV ayant enfin refabli l'ordre dans le royaume, fit rassembler toutes les bandes d'aventuriers qui pouvaient encore exister, et en forma des régiments. On trouve en effet, dans les comptes de l'extraordinaire des guerres pour l'année 1590, la mention d'un régiment d'aventuriers, composé de quatre compagnies.

AVERSA (combat d'). - Le 20 janvier 1799, l'armée française, commandée par Championnet, se mit en marche sur Naples. La division commandée par le général Dufresse se porta en avant d'Aversa: l'avantgarde, commandée par Kellermann, fut poussée du côté de Mellito, et dut investir la ville du côté du couchant. La division Duhesme, qui s'avança par la route d'Acerra, vers la porte Capuana, rencontra de grands obstacles dans sa marche : il fallut constamment repousser les Jazzaroni. Arrivee enfin jusqu'à la porte Capuana, l'avant-garde dut se retirer devant le feu d'artillerie et de mousqueteric que faisait l'ennemi; mais le commandant Thiebaut, à la tête des grenadiers des 64° et 73° demi-brigades de ligne, ênleva à la baïonnette les batteries de l'ennemi et fit mettre le feu aux maisons qui entouraient la place de la porte Capuana. Ce fut à la lueur de cet incendie que les soldats du général Duhesme prirent une position militaire pour passer la nuit : le lendemain, les Français entraient à Naples,

AVESNES, Avesnæ ou Avennæ, ville forte du Hainaut, aujourd'hui cheflieu de sous-préfecture du département du Nord, à vingt-sept kilometres sudest de Valenciennes. Cette ville existait dès le douzième siècle, et après avoir suivi le sort des Pays-Bas, elle fut donnée à la France par le traité des Pyrenées. Louis XI l'avait déjà prise, mais les Espagnols l'avaient enlevée à la France en 1559. Avesnes a été fortifiée d'après le système de Vauban, Pendant les guerres de l'invasion, cette ville tomba au pouvoir des Russes en 1814, et des Prussiens en 1815, après deux jours de siège et l'explosion d'une poudrière qui detruisit presque toute la ville.

Aveu, Adouo ou Adeeu.— Ce mot, qui a aujoind'hui perdu sa signification primitive, derive, ainsi que, le mot Adouerte, qui s'y rattache, non comme l'ont pretendu les étymologieses, de advocalitie, advocatio (invocation, action d'invoquer quelqu' un su secours de...), mais bien de adeotlo, se voere ad... (devouement, action de se vouer à quelqu' un.

Il signifiait la déclaration par laquelle une personne, stipulant pour elle seule, mais, le plus souvent, en même temps pour ses héritiers, se reconnaissait dans la dépendance et se mettait sous la protection du roi, d'un seigneur ou d'ine communauté. Il y avait, dans ce sens, des aveux de servage, de vasselage et de bourgeoisie. Mais les premiers cessèrent absolument d'être usités depuis l'établissement du régime féodal, époque où l'usage de contracter servage disparalt de plus en plus. Les seconds portaient le nom special de foi et hommage. Les troisiemes, faits par des individus qui entendaient rester libres et francs, sauf quelques devoirs à acquitter, furent les seuls qui se conserverent sous la dénomination propre d'aveux.

Voici me formule d'aveu. Tu me porteres que d'uye en avant tu me porteres juy el loguaté comme a lon s'apres que d'uye en la constant de consume homme de telle condition comme tu es; que tu me pagyera me ment, fouter filie que propre tes superment, fouter filie que propre tes superpuny je pente l'obsissance de toy, ne de tes hoirs; me le partiras de ma tour (""), ce l'est par defaulde d'oil on de marats, juyeund (""); so toi et pour tes hoirs (""").

(\*) Ce que 1u me dois.

diction.

(\*\*) Tu ne feras rien.
(\*\*\*) Tu ne te soustrairas pas à ma juri-

(\*\*\*\*) Par déni de justice on justice mal rendue,

(\*\*\*\*\*) Grand Contumier, liv. 11, ch. 31.

Comme on le voit par cette formule, l'aveu entraînait trois obligations :

1º Une obligation générale de fidélité, dont l'infraction convertissait en actes de félonie toutes les atteintes faites à la personne, à la considération, aux intérêts du seigneur;

tion, aux intérêts du seigneur; 2º Une obligation génerale de service loval, laquelle entralnait des redvances pecuniairs et le payement d'impôts. Mais coupue l'aven d'emportat point la demission de la perceix impôts, d'aisent loigneusement de termines et limités. Cest pourque in formule dit: « Tu me payeras mes debtes et devoirs. . . . touter jois que payer les decrats. « La relevance qui , me commenoration de l'aven fait, s'appelait jurée, était ordinairement de dout denire. Les impôts destructed de dout denire. Les impôts destructed de devien de l'avent d'avent de l'avent d'avent de l'avent d'avent d'a

3º La troisième et principale obligation qui resultait de l'aveu consistait en ce que celui qui l'avait fait devenait justiciable de la justice du seigneur avoué, sauf pourtant deux exceptions: 1º dans les proces relatifs à des immeubles, le juge du lieu où étaient situés ces immeubles était seul compétent : 2º dans les procès relatifs à des crimes, le juge du lieu où le crime avait été commis, pour la plus grande commodité de l'instruction. pouvait seul en connaître. Cette dernière exception se trouve déjà dans les Établissements de saint Louis (1270) (\*); elle fut depuis confirmée par l'ordonnance de Paris, 3 janvier 1563 (art. 19), mais principalement par l'article 35 de l'ordonnance de Moulins (février 1566).

Ily avait cette difference entre l'aveu à un seigneur et l'aveu au roi, que, pour être justiciable du seigneur, il fallait, outre l'aveu, la résidence sur les terres de la justice du seigneur; tandis qu'à l'égard du roi, sa souve-

(\*) Lav. 1, chap. 41, 59. On sait que les Établissements de saint Louis sont les usages de Paris, d'Orléans, de Touraine et d'Anjou.

raineté étant partout présente, même sur les terres des seigneurs, il suffisait de l'aveu, et l'on n'avait pas besoin, selon les expressions des coutumes. d'être couchant et levant dans un lieu uniquement royal, pour pouvoir invoquer la justice du roi. On disait dans ce sens, en parlant de l'aven fait à un seigneur, qu'il emportait l'homme et qu'il était justiciable de corps (pour les affaires personnelles) et de châtel (pour les affaires mobilières) là où on couchait et levait ; en sorte que , quand on était poursuivi par-devant un autre seigneur, en s'avouant du seigneur sons qui on levait et couchait, on devait étre renvoyé par-devant ce dernier, lequel, outre une amende, avait le droit de venir arracher de sa propre main son justiciable à la cour usurpatrice. Quant à la justice du roi , partout où l'on avait le droit de l'invoquer, elle tenait un officier tout prêt à la rendre.

Cet avantage, et bien d'autres encore, de la justice royale, favorisèrent les ciforts des rois pour attirer sous leur dépendance, au moyen de l'aveu, le plus grand nombre d'hommes libres possible.

possione. In établirent d'abord en tous les lieux où les liommes libres pouvaient le lieux où les liommes libres pouvaient evigiour plus ou moins long, qu'en s'iv-rouvent hommes ou bourgeois du rouprès des baillis ou autres représentants de la justice royale, on recevrait de ces demires des lettres de hour-pooisie, à l'aide desquelles on était à jumais sauf de tout servitude, et l'on pouvait toujours décliner la compétence de tout juge seignourial.

tence de tout juge seigneurial.
Mais il y avit des lieux à travers
lesquels, grâce aux traités de parcours
et d'entrecours (voyez ces mots), les
hommes libres pouvaient aller et de
d'entrecours, pour ne pas per
l'occasion d'un empiérant sur le
justices seigneuriales, inmoginérent que
ces hommes libres, qui alsient et ve
anient, comme les bourgerois du roi,
anne crainte de servitude, dezaient
voir sit, comme oux, l'aveu de bourvoir fait, comme oux, l'aveu de bour-

geoisie royale; et, sur cette supposition gratuite, les assimilant à lours hommes, ils les autorisèrent , comme eux, à invoquer partout où ils se trouvaient la juridiction du roi. De la sorte, tout homme qui, n'étant ni serf, ni vassal, declinait la compétence d'un juge seigneurial pour invoquer la justice du roi, était soutenu dans ses prétentions; et par cet aveu au roi, dit indirect ou simple, par opposition à celui qui résultait des lettres de bourgeoisie expressément et directement demandées, il était à jamais soustrait, non-seulement à la servitude, mais à toute juridiction seigneuriale.

L'invention de l'aceu indirect excita de véritables soulèvements dans plusieurs seigneuries, qu'il depeuplait et dont il appaurrissait les cours. En commisfration de la noblesse champenoise, entre autres, qui en avait le plus souffert, il y eut quelque reléchement aux rigueurs de l'aveu indirect (1302). (Voyze Cas novaix.)

Le mot aveu avait encore un autre sens dans lequel il était plus fréquemment employé que dans celui dont nous venons de parler, et qui est le seul qu'on trouve indiqué par le plus grand nombre d'auteurs : dans toutes les inutations de fief, après la prestation de la foi et de l'hommage, le vassal était obligé de fournir une déclaration écrite de tous les biens qui étaient contenus dans le fief, ou qui en dépendaient. Cette déclaration s'appelait aveu. Une fois acceptée, elle faisait foi, et servait à prouver la propriété des choses diverses dont un fiel était composé. Mais comme, dans le principe, elle était faite sommairement, elle devenait l'objet d'une foule de frandes et de contestations : l'usage s'introduisit de la spécifier en entrant dans tous les détails : de la, le dénombrement s'ajouta à l'areu; et ces deux mots, signifiant une seule et même chose dans une certaine formule, ne cessèrent plus d'être employes ensemble, et parfois l'un pour l'autre. (Voyez FIEF.)

L'aveu avait encore le sens de demande ou pétition de meubles ; on le trouve, sous cette acception, dans plusieurs auteurs anciens, et il est presque toujours accompagné du mot contr'areu, qui signifiait l'allégation de l'adversaire contre lequel on re-

vendiquait la propriété d'un meuble. Depuis l'abolition de la féodalité et de l'ancion droit coutumier, l'aveu n'a plus d'autre sens aujourd'hui que celui de déclaration, ou d'affirmation sans serment.

AVEUGLES, voyez Quinze-Vingts. AVEUGLES (Institut des jeunes). -La fondation du premier établissement qui ait cté consacré à l'éducation des enfants atteints de cécité ne remonte qu'à la dernière moitié du dix-huitième siècle. Le spectacle bizarre d'un concert en plein vent, donné par une dizaine d'avengles grotesquement affubles, avec des lunettes sans verres sur le nez, et des cahiers de musique placés devant eux, comme par une barbare ironie qu'ils ne pouvaient pas heureusement apprécier, fut la cir-constance à laquelle on dut l'établissement de l'institution qui existe aujourd'hui. C'était en 1778 que se ouait cette parade ridicule. Valentin Haüv, frère cadet du célébre minéralogiste, et qui tonait à Paris une école de calligraphie, passa par liasard sur le lieu de la scène. Il fut bien moins frappé de la mauvaise exécution de ce singulier orchestre que de la possibilité qu'il entrevoyait d'arracher les exécutants à la condition de simples saltimbanques dans laquelleils avaient cté jusqu'alors retenus. Du desir d'élever ces infortunés à un état plus digne de la nature humaine jusqu'aux moyens d'y parvenir, il n'y eut pour lui qu'un pas. Il se fit promptement un plan d'éducation pour les infortunés, objet de sa sollicitude, et le mit bientôt à exécution sur un mendiant qu'il avait trouvé à la porte de l'église Saint Germain des Pres. Les expériences qu'il répéta en public démontrèrent à tons l'excellence de ses procedés. Suppléant par le toucher à la vue, l'aveugle lisait avec ses doigts des caractères saillants aussi facilement qu'avec nos veux

nous en lisons de colorés. En 1784, la

société philanthropique fournit à Hauv les moyens de donner plus d'extension à son système, en faisant disposer une maison de la rue Notre-Dame des Victoires (nº 18), oùelle l'établit avec douze élèves. L'année suivante, l'Académie des sciences, à laquelle il avait présenté un mémoire, approuva sa méthode et reconnut ses droits au titre d'inventeur de l'impression en relief. Le rapport de l'Académie admettait d'ailleurs des ressemblances entre sa méthode et celle qu'avaient antérieurement suivie plusieurs avengles, pour continuer, après la perte de la vue, ou faire même complétement seuls leur éducation, dans des cas de cécité congéniale. De ce nombre était l'aveugle du Puiseaux en Gatinais dont parle Diderot dans sa lettre sur les avengles. lettre qui est du reste plus riche en spéculations philosophiques qu'en faits.

Haüy conduisit ses élèves à Versailles et leur fit faire devant la cour une répétition de leurs exercices. Le roi Louis XVI, émerveille des résultats, ordonna que l'établissement serait désormais maintenu aux frais de l'État. Toutefois, ce fut seulement en 1790 que le duc de la Rochefoucanid-Liancourt obtint, pour les jeunes aveugles, une portion de l'ancien convent des Célestins, et le 21 juillet 1791 seulement, la promesse royale fut ratiliée par un décret de l'assemblée constituante. Plus tard, le 10 thermidor an 111, une loi sépara les aveugles-travailleurs (c'est ainsi qu'ils étaient désignes) des sourds-muets, avec lesquels ils avaient, pendant plusieurs années, partagé le même local, et les plaça rue des Lombards, dans la maison dite de Sainte - Catherine. Le nombre des hourses fut porté à quatre-vingt-six. une par département. Ils furent de nouveau transférés le 4 nivôse au x , et cette fois, aux Quinze-Vingts. Ce nouveau changement fut un pas retrograde : l'école , empruntant trop du caractère de l'établissement auquel elle se trouvait réunie, devint une simple maison de refuge où l'instruction ne fut plus qu'un accessoire souvent negligé. Quant au fondateur, le gouvernement consulaire, en lui assignant une pension de 2,000 francs, l'éloigna de ses enfants d'adoption. Ce fut, diton, son attachement aux principes démocratiques qui lui attira cette disgrace. Il forma alors rue Sainte-Avoie, sons le nom Musée des aveugles, un établissement particulier, mais qui ne réussit pas. La séparation des jennes aveugles et des quinze-vingts ent lien en février 1816, époque à laquelle les premiers furent places dans les bâtiments de l'ancien séminaire de Saint-Firmin, rue Saint-Victor, nº 68 (\*). Les trois grandes branches de leur enseignement, les connaissances scientifiques et littéraires . les arts industriels et la musique, recurent des lors

une nouvelle impulsion. Nous avons dit que Haüy avait le oremier fait imprimer des livres à 'usage des avengles. Il se servait aussi de cartes géographiques tracées en lignes saillantes, idee qu'il avait empruntée à Weissembourg de Manheim. Il faisait aussi imprimer la musique par un procédé semblable, auquel on a à peu prés renoncé, à cause de l'espace qu'il exige. Il en a été de même du inoyen que, plus récemment, un aveugle de Bordeaux, M. Dumas, avait substitué à ce procédé. Une corde de plusieurs mêtres lui servait de portée, et, sur cette corde, des morceaux de bois, de cuir, de métal, enfilés, représentaient pour lui toutes les valeurs graphiques musieales. La forme peu commode de cette copie, quelque ingénieuse qu'en soit l'idee, en a empêche l'adoption. Un perfectionnement plus important a éte apporté à l'art, depuis peu d'années, par la création d'une écriture en points d'epingles, qui, groupes de diverses manieres, répondent conventionnellement à tous les éléments vocaux, et permettent à l'aveugle de tenir des notes qu'il peut re-

(\*) Deux personnages historiques, d'un caractère religieux fort différent, avaient autérieurement habité cette maison, Vincent de Pauf et Calvin. lire, et à correspondre avec ses anis, auxque's il communique facilement la clef de son écriture. Ce système, dont M. Ch. Barbier, ancien officier d'artillerie, est l'auteur, a été simplifié et étendu à la notation musicale par M. Louis Braille, aveugle et répetiteur de ses fières d'infortune.

L'institution des jeunes aveugles de Paris est encore la seule que compte la France, où, d'après certaines sun putations, le nombre des infortunes dont elle est destinée à adoucir la condition, serait de plus de vingt mille. Elle rend à la société les élèves qui lui ont été confiés, pourvus des éléments d'une éducation ordinaire, d'une profession industrielle, et de la connaissance d'un ou plusieurs instruments de musique, dont la pratique, celle de l'orgue surtout, forme encore leur plus sûre ressource. L'établissement se glorifie, il est vrai, d'avoir porté des fruits plus précieux, et donné à l'université un professeur de mathématiques distingué, dans la personne d'un de ses anciens é èves, M. Paingeon, lauréat en 1806, au concours général des colléges de Paris, et depuis décoré de la croix de la Légion d'honneur.

L'état de dégradation et d'insalubrité des blútments de l'institution a longtemps fait le sujet de justes plainses. Le ministre de l'intérieur, dans les attributions duquet elle se trouve, vente de faire comunence la construction d'un édifice plus digne de la France, et mieux approprie à sa destination. C'est sur le boulevard des l'arraides, au bout de la rue de Serres, que s'étrera cet établissement, dont la première pierra elle posée le 22 juil-

let 1839. Valentin Haüy a trouvé de nombreux

imitateurs, non-seulement en Europe, mais aussi en Amérique.

AVEYBON (Triviere de l'). — Cette rivière prend sa source près de Sèrerac; elle passe à Rodez, Villefranche, Négrepelisse, et va se jeter dans le Tarn, au nord-ouest de Montauban. AVEYBON (département de l'). — Ce département, formé de l'aneien pays du Rouergue, ture son nom de la rivière

de l'Aveyron qui l'arrose. Ses bornes sont, au nord, le département du Cantal; à l'est, celui du Gard; au sud, ceux de l'Hérault et du Tarn; et à l'ouest, le département du Lot.

La superficie du département de l'Aveyron est de 882,064 hectares, et sa population de 370,951 habitants. Il est divisé en eing arrondissements, dont les chefs lieux sont Rodez, Espalion, Milhau, St.-Affrique et Villefranche. Son chef-lieu est Rodez. L'évêque de Rodez est suffragant del'arehevêque 'Alby. Le département de l'Aveyron fait partie de la 9º division militaire, de la 14º division forestière, et ressortit à la cour royale de Montpellier. Il envoie six députés à la chambre, et paye 1,756,552 fr. de contributions directes, sur un revenu territorial de 12.943,000 fr. Les hommes remarquables nés dans ce département sont le ministre Claude, le maréchal de Belle-Isle, l'historien Raynal, Chabot et Valady, députés à la Convention. le médecin Alibert, M. Frayssinous, évêque d'Hermopolis . M. de Bonald, les lieutenants généraux Salignae et Rev. le vénérable Laromiguière, etc. (Vovez RODEZ.)

AVIGNON ( Avenio ou Avenio Cavarum), chef-lieu du département de Vaueluse, ancienne capitale du comtat d'Avignon et du comtat Venaissin, sur le Rhône, à 74 myriamètres de Paris. Cette ville, sous le nom d'Arenio, était située dans le pays des Gaulois Cavares. Elle tomba sous la domination romaine, et depuis appartint successivement aux Bourguignons, aux Ostrogoths et aux Franks. Prisepar les Sarrasins, elle fut reprise par Charles-Martel. Pendant l'époque féodale, Avignon fit partie du royaume d'Arles, et fut disputee par les comtes de Toulouse, par les conites de Provence, dont elle était la capitale, et par eeux de Forcalquier. Plus tard, elle s'érigea en république, adopta les principes des Albigeois, et fut réduite, en 1226, par Louis VII. Ellepassa depuis aux comtes de Poitiers, à Philippe le Bel, à la maison de Naples-Anjou, et fut achetée enfin, en 1348, par le pape Clément VI, dont les suc-

31. Livraison. (Dictionnaire encyclopedique, etc.)

cesseurs en restèrent propriétaires jusqu'à la révolution. De 1305 à 1377, les papes Clément V, Jean XXII, Benoit XII, Clement VI, Innocent VI, Urbain V et Grégoire XI, résidèrent à Avignon. Ce dernier pontife rétablit le siège de la papauté à Rome. Pendant le schisme d'Occident, plusieurs antipapes résidèrent aussi à Avignon, entre autres Clément VII et Benoit XIII. Depuis la fin du schisme, les papes firent gouverner Avignon par des cardinaux légats. En 1475, l'évêché d'Avignon fut erigé en archevêché par Sixte IV. Une université assez célèbre y avait été établie des l'an 1303.

Arigion fut prise par les Francais en 1663, 1688 et 1768, mais toujours rendue à la papauté. Edin, en 1791, Arigion fut incorpere à la France de la

LONS et VERDETS.)

Parmi les personnages célèbres nés à Avignon, on signale la belle Laure, et tous ces aimables juges des cours d'amour, les dames Alix de Saluces, Jeanne de Baux, Huguette de Sabran de Forcalquier , Briande d'Agoult , Mabile de Villeneuve, Isoarde de Roquefeuil, Anne de Terride, Blanche de Pontèves, surnommée Blanche-Fleur ; Douce de Moustier , Antoinette de Cadenet, Rixunde de Puyverd, Estéphanette de Gantelme, etc., etc.; le brave Crillon, le chevalier de Folard, commentateur de Polybe; Jean Mouret, compositeur de musique ; l'abbé Poule , prédicateur ; Jo-serh Vernet , peintre de marines ; le docteur Calvet, médecin et antiquaire; MM. Fortia d'Urban et Artaud, archéologues ; M. Castil-Blaze, compositeur de musique.

Parmi les monuments d'Avignon qui ont été le théâtre d'événements historiques, nous citerons la cathédrale, on Notre-Dame des Dons, où les papes officiaient, et où furent sacrés Innocent VI, Urbain V et Grégoire XI; le palais des papes, vaste diffee gobinque du quatorième siècle, servant aujourd'hui de caserne; Inbétel des Invalides, le musée Calvet, où fon trouve une précieuse collection d'antiquiés, réunie à une galectio d'antiquiés, réunie à une galectio d'antiquiés, réunie à une galectio d'antiquiés.

assez considérable. AVILER (Augustin-Charles d'), architecte, naquit à Paris en 1653, et mourut à Montpellier en 1700. Il étudia à Rome les monuments antiques ; et à son retour en France, vers 1681. il se plaça sous la direction de Mansard, qui le forca des lors à travailler d'après ses dessins. Fatigué de ce joug, d'Aviler se retira à Montpellier, où il éleva la porte du Peirou. Plus tard , il bâtit à Toulouse le palais archiépiscopal. En 1693, les états de Languedoc créèrent en sa faveur la place d'architecte de la province. Nîmes, Carcassonne, Béziers, Montpellier, furent ornées par lui de plusieurs édifices. en général remarquables. D'Aviler publia un Dictionnaire de tous les termes de l'architecture civile et hydraulique, dont les définitions out été presque toutes adoptées. AVILISSBURS. - On appelait ainsi.

dans les premières années de la révolution, ceux qui affectaient du mépris pour le gouvernement républicain, pour les autorités constituées, pour les armées françaises, leurs généraux,

les assignats, etc.

Avis (Jean), docteur en médecine et dopen de la faculté de Paris, sous le règne de Louis XI. Fu 1471, if fut, avec Guillaume de Algia, dean Rosée et Bassa Maddi, I lun des gautre de August de la company de la com

publia son édit contre cette secte philosophique, en date de Senlis, le 1\*r mars 1473.

AVISSE, né à Paris vers 1772, servictomme mousse pendant deux voyages de traite. A dix-sept ans il perdit la vue, et se mit à étudier avec ardeur. Il fut admis comme pensionnaire à l'institut des aveugles travailleurs, et il en devint professeur de grammaire et de logique.

AVIT (saint), Alcimus Ecditius avilus, ne en Auvergne, vers le milieu du cinquième siècle, d'une famille sénatoriale qui comptait quatre générations d'évêques. « A cette époque, pour les grands propriétaires de la Gaule, pour les membres des anciennes familles aristocratiques, l'épiscopat était à peu près la seule position sociale convenable, la seule qui leur laissât la part d'influence à laquelle ils se croyaient des droits (\*). . Saint Avit devint archevêque de Vienne, en 490, et bientôt l'un des prélats les plus influents de la Gaule, par ses profondes connaissances. Il joua un rôle considérable comme savant, mais surtout par ses relations avec les rois barbares, soit franks, soit bourguignons. Avitus a élevé à la poésie chrétienne un monument remarquable, c'est un poeme sur la création de l'homme et sur sa chute. Le plus bel éloge que l'on ait pu faire de ce livre, rempli de beautés, c'est de l'avoir comparé à Milton, et d'avoir supposé que le poête anglais avait pu consulter l'évêque gaulois. Nous empruntons à M. Ampère la traduction du passage qui termine ce poeme. Avitus ne s'arrête pas, comme Milton, à la sortie d'Adam et d'Eve du paradis, il les peint errant sur la terre, et dit: « Bien que les champs se montrent à eux verdoyants de gazons et peints de fleurs variées, malgré les fleuves et les fontaines, la face du monde leur semble sans beauté après la tienne, ô Paradis. Tout offense leurs regards; et, comme il est ordinaire à l'homme, ils aiment davantage ce qu'ils ont perdu. Le monde paralt se resserrer devant eur; l'extrémité de la terre est loin, et cependant les presse. Le jour est terne; sous les feux du soleil, ils se plaignent que la lumière a disparu; les astres gémissent dans le ciel, plus cioignés de leur tête; ils aperçoivent à peine dans le lointain ce ciel qu'ils touchaient auparavant. »

Le temps nous a aussi conservé des lettres d'Avitus, qui jettent un grand jour sur l'histoire de l'époque où il vivait. C'est surtout dans celles qu'il écrivait aux évêques de Constantinople, de Jérusalem et de Rome, que on peut prendre une idée du rang de ces évêques. Rome était égale, mais non pas encore supérieure à ses deux rivales. Parmi toutes les lettres d'Avitus, la quarante et unième est trèsimportante pour notre histoire. Elle est adressée à Clovis, qui venait d'être baptisé. « Votre foi est notre victoire, » lui dit-il. C'etait ce que pensait tout le clergé catholique de la Gaule. Saint Avit oppose le roi frank à l'empereur grec. Il va jusqu'à le comparer au Christ, et lui dit, le félicitant de ce qu'il a été haptisé le jour de Noël; · Que le jour célebre par la naissance « du Seigneur, le soit aussi par la vô-« tre; car vous êtes né au Christ le jour « où le Christ est népour le monde! Puis vient l'enumeration de toutes les vertus qu'il prête à Clovis, la foi , l'humilité, la miséricorde, Les conseils sont à côté des louanges : l'Église. par la bouche d'Avitus, prend possession du nouveau converti, et, le lendemain de son bapteine, l'avertit qu'il ne doit pas en rester là, qu'il faut étendre la foi catholique aux autres populations barbares. Avitus les met toutes aux pieds du Sicambre baptisé. Parlant de Gondebaud , il dit : . Mon « maître , qui est le roi de sa nation , « doit être le soldat de la vôtre. » Le roi arien ne doit être que le soldat, le serviteur du roi orthodoxe. Avitus avait essayé inutilement d'attirer Gondebaud à la foi catholique; mais il était parvenu à convertir Sigismond, fils de

(\*) Ampère , Histoire littér. , L II , p. 193,

(\*) Ampère, p. 205.

ce prince. Saint Avit mourut en 525. AVITUS, empereur d'Occident, naquit en Auvergne d'une famille illustre, et se livra à l'étude de l'éloquence. Ce fut en 421 qu'il débuta dans la carrière politique. Il fut député par ses concitovens auprès d'Honorius, pour obtenir le redressement de quelques injustices. Puis il alla auprès de Theodoric, roi des Wisigoths, et s'acquit l'amitié du roi barbare. Plus tard, il négocia la paix entre Valentinien et Théodoric, et en 439 il fut nommé préfet des Gaules, Lorsque Attila menaça l'empire d'Occident, Aétius chargea Avitus de décider Théodoric à faire alliance avec l'empire contre les Iluns. Avitus réussit, et Attila fut défait à Châlons. Pétrone Maxime, Gaulois, étant devenu empereur, augmenta le pouvoir d'Avitus en lui donnant le commandement de toutes les milices gauloises. Pendant le règne de Maxime, Avitus repoussa les Saxons et d'autres Germains, contint les Wisigoths, et à la mort de l'empereur les Gaulois proclamèrent Avitus à Toulouse, en 455. Son règne, qui dura quatorze mois, fut agité par des guerres et des invasions sans cesse renaissantes. Mérovée prit Trèves; Requiaire, chef des Suèves, avait envahi l'Espagne. Avitus confia aux Wisigoths le soin de repousser les Suèves; pour lui, il chassa les Hérules et les Vandales, mais fut renversé en 456, par Ricimer, qui s'était soulevé contre lui et l'avait battu près de Plaisance. Avitus se retirait en Auvergne, lorsqu'il mourut.

vergne, lorsqu'il mourut.
AvocAr (du latin advocatus).—
C'est aujourd'hui, en France, le nom donné à celui qui se consacre à la défense de ses concitoyens devant les tribunaux.

Depuis la conquête de César, cette profession ne cessa pas d'être, dans notre pays, l'une des plus en faveur. La Gaule cut le privilège de fournir à Rome impériale un très-grand nombre de ses avocats; aussi Juvenal l'appellet-til nutricula caussidiorym. Les lois barbares, les capitulaires de Charlemagne et les autres documents des

premiers siècles qui suivirent l'invasion, attestent que les fonctions d'avocat continuèrent à être exercées par beaucoup de Gaulois. Ceux qui les remplissaient sont appelés advocati, tutores, actores, causidici, clama-tores, etc. Mais il faut arriver jusqu'à saint Louis, jusqu'au treizième siècle, pour trouver une histoire suivie de la profession d'avocat. A cette époque, il y avait des avocats auprès de tous les tribunaux, auprès des bailliages, des sénéchaussées, des officialités, du parlement, du prévôt de Paris, du prévôt des marchands, des justices seigneuriales, châtellenies, vigueries, etc. Toutefois, on ne sait guere à quelles conditions on était alors avocat. Beaumanoir nous apprend seulement que le bailli avait droit d'exclure de son tribunal les individus qui s'y présentaient sans la capacité requise. De dus, une ordonnance de Philippe le Bel, du 23 avril 1299, renferme ces mots : Ad patrocinandum excommunicatos non recipiatis. Les ecclésiastiques furent d'abord seuls avoeats; mais les laïques leur firent bientôt une concurrence redoutable; et ils renoncèrent de plus en plus à cette profession jusqu'au concile de La-tran, qui interdit aux prêtres toute fonction judiciaire aupres des tribunaux laigues. Philippe le Bel créa en faveur des avocats un ordre de chevalerie ès lois, leur accordant tous les droits et toutes les distinctions de la chevalerie d'armes, mais substituant le titre de maître à celui de messire et monseigneur. Un édit de 1299 défendit de saisir et vendre les livres des avocats. Diverses ordonnances de saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, enjoignent aux avocats la courtoisie, la véracité, le désintéressement, et, à leur réception, ils juraient d'observer ces prescriptions. Tout avocat qui s'était chargé d'une affaire, ne pouvait plus l'abandonner. Une ordonnance de Philippe III, publice à Paris le 23 octobre 1274, ordonne aux avocats, tant du parlement que des bailliages et autres justices royales, de jurer sur les saints évan-

giles qu'ils ne se chargeront que de causes justes, qu'ils les défendront diligemment et fidèlement, et qu'ils les abandonneront des qu'ils reconnaîtront qu'elles sont mauvaises; elle déclare que les avocats qui ne voudront pas faire ce serment seront interdits jusqu'à ce qu'ils l'aient prêté. Les honoraires étaient fixés par des ordonnances et proportionnés à l'importance du procès et à l'habileté de l'avocat. mais ils ne pouvaient dépasser la sommé de trente livres tournois, c'est-à-dire cinq cents francs de notre monnaie. On prenait à cet égard en considération la position sociale de l'avocat, car il n'est pas reson que uns avocat qui va a un cheval, doie avoir aussi grant journée comme chil qui va à deux chevaux ou a trois, ou à plus. En cas de contestation , le juge décidait. Les avocats avaient la barbe rase, la chevelure longue, pendant sur les épaules et sur le front. Ils parlaient couverts. Leur vetement n'avait rien de particulier. Quand le duel militaire suivait le duel judiciaire, après avoir plaidé pour ou contre le combat, ils accompagnaient sur le terrain leurs clients, et les aidaient, soit de leurs conseils, soit de leurs bras.

Tels étaient les avocats au treizième siècle. Durant cette époque, ils se signolèrent par le zèle avec lequel ils secondèrent les rois dans leur lutte contre la papauté, et contribuèrent efficacement à l'établissement des libertès gallicanes.

Au quatorzième siècle, nous trouvons les avocats divisés en consultants, plaidants et écoutants (consiliarii, proponentes, advocatinovi). Beaumanoir, dans le chapitre V de son livre où il traite des avocats, donne sur cet ordre des renseignements nombreux et intéressants, et nous apprend notamment qu'il existait à cette époque des avocats et des conseillers, c'est-àdire, des avocats plaidants et des avocats consultants. Les premiers, qui sont les anciens avocats, portaient une longue soutane noire recouverte d'un mantelet d'écarlate rouge, doublé d'hermine, relevé par les côtés, et retenu sur la poitrine par une agrafe. Les seconds avaient le mantelet d'écarlate violette très-long et relevé sur les côtés. Les derniers, enfin, portaient sur la soutane noire un mantelet d'écarlate blanche. Ils avaient tous les cheveux coupés et la calotte. Ils n'étaient pas seulement nobles; ils composaient unordre dans lequel se recrutaient tous les membres de l'administration judiciaire et des parlements. On était admis au serment, sur la présentation d'un ancien, après deux examens, l'un de capacité, l'autre de moralite; et dans l'ordre, après quelques années de fréquentation des audiences, en qualité d'écoutant. Chaque avocat était placé sous la surveillance de ses collègues et des juges qui avaient sur lui le droit de remontrance, et qui pouvaient même prononcer son expulsion. Les honoraires restont fixes comme devant. Co fut dans ce siècle que les avocats mirent en vigueur la loi salique, utile fiction qui est pour eux un titre de gloire. La profession d'avocat est désormais

reglee; mais plusieurs dispositions législatives tendent à perfectionner ce qui est établi. En 1490, sous Charles VIII, paraît la première ordonnanee connue qui exige de l'avocat des études préalables, cinq ans dans une université française, et les degrés en droit civil et canonique. En 1661, en 1679, en 1690, en 1700, des modifications sont apportées à la durée obligatoire des études, qui doit être de trois ans, sauf les dispenses, ætatis beneficio. Le stage ou le noviciat d'avocat écontant est fixé à deux années en 1693, à quatre ans en 1751. En 1667 et 1693, le tableau sur lequel sont inscrits les avocats, prend un caractère légal. Malgré des tentatives pour maintenir l'ancien tarif ou en établir un nouveau, les honoraires tombent dans le domaine de l'arbitraire. Le manteau des avocats, d'abord retroussé aux bras, puis ouvert à la place des bras, recut des manches; il était d'abord retenu par la simarre, et laissait voir la soutanelle noire; la clicmise se rabattait autour du cou;

d'où le rabat. Le bonnet prit quatre cornes. La perruque, enfin, fut de ri-gueur. A la fin du dix-huitième siècle, plus de simare; le manteun fernant devant avec des boutons; le costume noir en étamine, en soie ou en velours; le bonnet carré taillé en cône, surmonté d'une houppe de soie foltante, la cherelure ou la perruque boucèe, couvant les apoules.

Entre nutres usages remorquables des avoreits vers la fin de l'ancien régime, il faut mentionne les consultante de gratuitement à tons, un jour de la remaine, dans la bibliothèque de l'or-rences et d'exercices oratiores. Nous no pouvons non plus passer sous silence, dans un tout autre genre, les couxes qui se plaidatent antériourement le mortif gras dans toutes les parties de mortif gras dans toutes les parties de parties de

En 1790, les anciens avocats disparurent. L'assemblée constituante, qui ne renfermait pas moins de cent quatre-vingt-trois avocats, tous les premiers de ses membres, vota la suppression de l'ordre, coupable comme corporation privilégiée, et l'ordre s'exé-cuta lui-même avec résignation. Le nom même d'avocats fut proscrit. Il n'y eut plus que des défenseurs officieux. Les tribunaux, alors fort multipliés, furent ouverts à tous, et en même temps on abolit l'école de droit, c'est-à-dire, qu'on détruisit à la fois toute garantie et toute possibilité de a'instruire. Mais il le fallait pour opérer la ruine complète de l'ancienne société. Toutefois, l'inconvénient de eet état de choses se fit bientôt sentir: les lois du 2 nivôse an XI et du 22 ventôse an x11 rétablirent et l'école de droit et l'ordre des avocats, leur costume, un peu modifié, leur tableau, etc. C'est à un décret impérial du 14 décembre 1810 qu'est dû en grande partie l'état des choses que regit aujourd'hui l'ordonnance du 20 novembre 1822, amendée, avec promesse d'une révision complète, par celle du 27 août 1830.

Voici les principales dispositions de ce règlement : Pour être avocat, il faut avoir ohtenu dans une faculté de droit les grades de bachelier et de licencié. Les licencies, à leur réception, qui est faite par la cour royale, prétent le serment politique. Le stage est de trois années, et peut se faire en diverses cours, pourvu qu'il n'y soit pas interrompu pendant plus de trois mois. Pour plaider ou écrirc dans une cause, il faut aux avocats stagiaires, âgés de moins de 22 ans, une attestation d'assiduité, soit du conseil disciplinaire, soit du tribunal de première instance qui en remplit les fonctions. Le conseil de discipline est élu par l'assemblée de l'ordre, composée de tous les avocats inscrits au tableau, et il y en a un dans chaque siége, proportionné au nombre des avocats. Le bâtonnier, élu de même, est le chef de l'ordre et préside le conseil de discipline. Le conseil de discipline statue sur l'admission au stage et l'inscription au tableau, surveille l'honneur et les intérêts de l'ordre. Inflige les peines de l'avertissement. de la réprimande, de l'interdiction temporaire, dela radiation du tableau, sous diverses conditions et garanties. Les tribunaux ont le droit de réprimer eux-mêmes les fautes commises à l'audience par les avocats. Tout avocat inscrit au tableau d'une cour peut par là même plaider devant tous les tribunaux et toutes cours du royaume. Un avocat peut être désigné d'office pour la défense d'un accusé, et il est obligé d'accepter la défense, sous les peines disciplinaires, à moins que la cour n'approuve ses motifs d'empêchement. La profession d'avocat est incompatible avec toute espèce de négoce, d'emplois à gages et d'agence comptable, de fonctions judiciaires, sauf celles de suppléant, avec les charges de préfet, de sous-préfet, de secrétaire général de préfecture, de greflier, de notaire, d'avoué, etc.

Les avocats les plus célèbres sont : au treizième siècle, Pierre de Fontaine, Philippe de Beaumanoir, Gui-Foucault de Saint-Gilles, Saint-Yves de Kaermartin, patron de l'ordre. Guillaume Durand, Jean Faber, Guillemin du Breuil, Pierre de Cugnières, etc.; aux quatorzième et quinzième siècles, Arnaud de Corbie, Regnault d'Acv, Pierre du Puiset, Jean et Guillaume de Dormans, Jean Desmarets, Jean Juvénal des Ursins, Raoul de Presles, Jacques Maréchal, Nicolas Bataille, etc.; au seizième siècle, Jean Bouchard, Mathieu Chartier, Charles Dumoulin, Pierre Seguier, Leferon, les de Thou, Pierre Ayrault, René Cho-pin, Jean David, Clément Dupuis, Godefroi, Hotman, Jean Lemaître, Loiseau, Loisel, Etienne Pasquier, Louis Servin, Omer Talon, etc.; au dixseptieme siècle, Antoine Arnauld, Martin Husson, Jean-Marie Ricard, Antoine Lemaltre, Patru, Jean Gauthier, Etienne de Riparfond, etc.; au dix-huitième , Boucher d'Argis, Henri Cochin, François Bourjon, Pierre-François Muyard de Vouglaus, Legouvé, Loiseau de Mauléon, Gerbier, Linguet, et tous ces membres de nos glorieuses assemblées révolutionnaires, dont le nom n'a pas besoin d'être écrit. De nos jours aussi, qui ne connaît les Dupin, les Berryer, les Barrot, les Mauguin, les Teste, les Sauzet, les Bethmont, les Marie, les Dupont, les Jules Favre? etc., etc.

AVOLEZ.—Ce mot, dans l'ancien langage signifiait étranger. Froissard dit: « et ceux qui estolent ainsi bannls, dont il y avait foison, se tenoient à Saint-Omer, le plus, et les apelloit-on Acolez.»

Avoiré. — Ce mot, comme avocat, vient du lain adeceatas. On disait primitvement, dans l'idome du myor des, actev, croet, pais adrose, moy de la catevi, croet, pais adrose, officiers ministéries établis près de chaque tribunal de première instance et de chaque rour royale, pour représenter les pladeurs, prendre pour eux des conclusions, et, es faisant tous les acets de procedure necessaires, amepour qu'elles puissent être lugées. Autréfois les avoués, comme nous

Autrefois les avoués, comme nous l'avons déjà dit au mot Anyoué, étaient les défenseurs ou champions par les quels les individus ou les corps, qui ne pouvaient lutter eux-mêmes pour le soutien de leurs droits et intérêts, se faisaient représenter, à cet effet, devant les tribunanx et dans les combats singuliers, aux jugements ou dans les guerres privées. Dans les duels judiciaires, les femmes, les mineurs, les sexagénaires, étaient exempts de combattre par leur propre bras. Les avoués combattaient pour eux; et il fallait qu'ils combat-tissent sérieusement, car la loi ordonnait dans beaucoup de cas que le vaincu aurait le poing coupé. L'assistance des avoués était une nécessité aussi pour les églises et les monastères, au milieu des violences auxquelles ils étaient alors exposés. Toutes les communautés, du reste, les villes, les provinces, les corporations industrielles, constituaient des avoués pour leur défense. C'étaient d'ordinaire des laïques nobles. dont les fonctions ne consistaient pas seulement à représenter leurs clients individuels ou collectifs devant les cours séculières ou en champ clos, mais à administrer les domaines et biens; à surveiller les actes publics; à recevoir les donations, à conduire au suzerain les vassaux que les abbaves étaient tenus de fournir comme contingent aux armées, etc. Des grands seigneurs, des rois même eurent recours à une protection semblable. Les papes eux-mêmes eurent en France des avoués, Pepin et Charlemagne porterent le titre d'avoués de l'Église de Rome; et Godefroi de Bouillon, élu roi de Jérusalem, ne voulut accepter la couronne qu'en qualité d'avoué du saint sépulcre. Les avoués des monastères et des villes ou provinces ne se bornaient pas. comme on le pense bien, dans ces temps de brigandages et d'abus de la force, à défendre leurs clients, et même à recevoir les indemnités qu'ils s'attribuaient dans les conventions réciproques. Par la menace ou même dans l'exercice de leur puissance, ils extorquèrent toutes sortes de priviléges, des donations, des flefs considérables. De protecteurs qu'ils étaient, ils devinrent oppresseurs et spoliateurs. Plusieurs conciles, un entre autres qui se tint à Reims,

opposèrent leur autorité sprituelle à ces abus, et pronocérent fexcommunication, la privation de la sépulture occidentage contre les avoue jau-raient exigé plus qu'ils n'avaient printirement accept. Les avoueries disparuranțeu a peu, ou se tran-formièrem en fiefs, Dudque-suns des avoues devirent vassuux de leurs clients, ou comercirient en réfanese. Nous ac convertirent en réfanese. Nous de leurs de leur de la Language de

Our cea avoués, il y avait, dis le règne de saint Louis, des particuliers qui se charcealent d'obtour en chancelleriedes lettres de grâcer photologie nom d'avoués, mais ils remplissaient les fonctions que ce mot rappelle. On les désignait par lettre de procureurs adities, procureurs postulouts, ou simplement procureurs (voue ce mot). On en trouve d'attachés au Châtelet en 1321, et prês parlement, en 1341.

Ces charges devinrent bientot, comme toutes les autres fonctions judiciaires, de véritables offices dont on disposait par vente ou par héritage. La loi de 1791 les comprit dans la grande suppression qu'elle fit; mais elle établit pourtant, en même temps qu'elle frappait sur l'ancienne institution. « qu'il · y aurait auprès des tribunaux de « district des officiers ministériels ou a avoyés, dont la fonction serait exa clusivement de représenter les para tics; d'être charges et responsables « des pièces et titres ; de faire les actes « de fornce nécessaires pour la régula-« rité de la procédure , et mettre l'af-« faire en état. » La loi du 3 brumaire an 11, établissant une nouvelle instruction des affaires, supprima les fonctions d'avoué, sauf aux parties à se faire représenter par de simples fondés de pouvoirs qui ne pourraient former aucune répétition pour leurs soins et salaires contre les citoyens dont ils aurajent accepté la délégation. Mais la loi du 27 ventôse an VIII rétablit les avoués, et leur attribua, à l'exclusion de tous autres, le droit de postuler et de prendre les conclusions, tout en

laissant aux parties la faculté de se defendre elles-némes ou de faire proposer leur défense par qui elles jugranut ou de la commandation de la commandation de qui les nomme, aux la présentation du tribunal suprès duquel ils doivent exercer leur missière. Toutefois, depuis 1816, ils peuvent présenter un exercer leur missière. Toutefois, depuis 1816, ils peuvent présenter puis 1816, ils peuvent présente puis 1816, ils peuvent présente sersiblement leurs charges sont devenues, comme les études de notaire et d'unissier, de vrais objets de connues, comme les études de notaire et d'unissier, de vrais objets de connues, dans l'administration de auxsi, dans l'administration et que nos péres avaient et un faire sortir à que nos péres avaient et un faire sortir à

jamais du domaine de l'exploitation. Pour être avoué, il faut être agéde vingt einq ans, avoir suivi les cours de droit de première et de seconde année etavoir subiun examen sur l'instruction criminelle et la procédure civile. Pour exercer près d'une cour royale, il faut prouver qu'on a été cinq ans clerc chez un avoué. Un cautionnement en argent est en outre d'obligation. Un pouvoir disciplinaire, qui ne va pas jusqu'à la suspension, appartient à un conseil élu, nomme chambre des avoués. Le droit de suspendre appartient aux tribunaux. Un tarif est fixé. mais il est élude de mille façous; et cela ne peut être autrement, vu les sommes enormes qu'il faut debourser pour se munir d'une charge. La vénalité de l'office le dénature nécessairement ; et par suite de cette vénalité, les pauvres, il faut le dire, sont le plus souvent désarmés contre l'injustice, parce qu'on n'arrive aux tribunaux qu'en traversant l'étude abusivement exigeante d'un avoué.

A NOLTRES. — NOS ancestres, dit Pasquier (1), suèrent du moi a coudrie pour celuid adulére dont nous usons... Les avoutres étaient les enfants adultérins, et, relon la définition de Beaumanoir, e ehi (ccux) qui sont engendrez, en femmes mariées, d'autrui (par autrui) que le (que per) leurs seigneurs, ou de hommes mariez (ou par des hommes maries (en des femmes

(\*) Recherches de la France, liv. var, chap. 50.

qui n'ont point de maris (\*). « Le Testament poétique de Jean de Meun parle ainsi des avoutres :

Luxure confond tout là où elle s'encontre : Cor maints héritiers déshériss et autre (chasse), Et herite à grassi tort maint hasturd, maint urous

Plusieurs incapacités frappaient les enfants adultérins, non à cause de la flétrissure d'un crime dont ils n'étaient point coupables, le droit canonique avait depuis longtemps fait entendre cette parole sensee : « Nasci de adulterio non est culpa ejus qui nascitur. sed illius qui generat, » mais parce que leur naissance même les plaçait dans des conditions d'isolement, d'abjection et de pauvreté, qui les éloignaient des honneurs, des dignites, des fonctions sociales, et les privaient de la conliance publique, toujours prête à s'écarter d'une probité dont on sait les combats et dont on soupconne les défaites. Traitours, bastars et avotres, disent les assises de Jérusalem, ne peuvent porter garantie en la haute cour. « Comme, sous nos lois actuelles, les enfants adultérins ne ponyaient être légitimés par mariage subséquent. Ils avaient droit à des aliments.

AVRANCHES, Ingena, Legedia, Abrincæ, ville capitale de l'Avranchin (département de la Manche). Du temps des Romains, cette ville était le chef-lieu des Abrincatui, et la résidence du préfet des Dalmates. En 511, on v établit un évêché, qui compte parmi ses pasteurs le savant liuet, et qui fut réuni en 1791 à celui de Coutances. Jusqu'à la réunion de la Bretagne à la France, Avranches a servi de boulevard à la Normandie. Cette ville a été prise un grand nombre de fois dans les guerres avec l'Angleterre et dans les troubles de la religion. La bibliothèque d'Avranches compte environ dix mille volumes et plusieurs manuscrits parmi lesquels se trouve le Sic et Non d'Abailard', publié en 1836, par M. Cousin.

Parmi les hommes célèbres qui sont nés dans cette ville, nous signalerons Vitet, poête du seizième siè-le, François et Adrien Richer, et le général

(\*) Coutumes de Beauvoisis, 1283.

Vallubert, mort à Austerlitz, auquel Avranche a élevé une statue en marbre, l'une des meilleures compositions de Cartelier.

AVBANCHIN, Abrincensis tractus, pays et vicomté de la basse Normandie, baigné à l'ouest par le golfe de Saint-Michel. Les salines de ce pays sont fort importantes. Du temps des Romains, l'Avranchin était habité par les Abrancatui, et faisait partie de la 2º Lyonnaise. L'Avranchin a toujours subi les destinées de la Normandie.

AVRIGNY (Charles-Joseph Læillard d'), ne vers 1760, à la Martinique, vint se fixer à Paris quelques années avant la révolution, et y épousa mademoiselle Renauld l'aînée, une des premières cantatrices de l'Opera-Comique. Il composa pour ce theâtre et pour le Vaudeville plusieurs pièces qui ne sont pas restées. Il obtint plus de succès à celébrer par des hymnes les solennités de la republique et les exploits de l'empire. Plutôt versificateur que poete, Il a publié en 1807 un écrit didactique en vers alexandrins, intitule: la Navigation moderne, ou le départ de la Peyrouse; en 1812, un recueil intitulé: Poesies nationales; en 1819, unetragédie de Jeanne d'Arc à Rouen, qui a été jouée avec quelque succès. Ces différents ouvrages sont écrits d'un style élégant et correct, mais ils manquent d'inspiration et de mouvement. On a encore de lui un bon morceau d'histoire intitulé: Tableau historique des commencements et des progrès de la puissance britannique dans les Indes orientales, inséré par M. Michaud l'aîne dans l'Histoire de l'empire de Mysore. D'Avrigny, charge des fonctions de censeur dramatique sous l'empire et sous la restauration, s'eu acquitta avec délicatesse et modération. Il mourut le 17 septembre 1823. Il avait été décoré de l'ordre de la Légion d'honneur en 1820, à l'occasion de sa tragédie de Jeanne d'Arc, qui cependant nelui ouvrit pas les portes de l'Académie, où il avait frappé plusieurs fois, mais inutilement.

AVRIGNY (Hyacinthe Robillard d') naquit à Caen, en 1675, entra chez les Jémine en 1681, fit nommé procuneur d'Alerono, et mourts in 1719. Cet hommé, enlièrement inconsi alors, hissair cepedant deux manuscrits historiques qui l'ont place parmi les hons historiens du siècle de Louis XIV. Ces deux ouvrages sont des Méverselle de l'Europe, depuis 1000 jusqu'à 1716, 4vol. in-12, Paris, 1725 de des Mémoires chronologiques de dogmatiques pour servir a l'histoire ercicliatorique, depuis 1000 Jusqu'à depuis 1000 Jusqu'à depuis 1000 Jusqu'à

AWERSTAEDT, bourg de la Prusse au nord d'Iéna, où le maréchal Dayoust remporta une victoire sur les Prussiens le 14 octobre 1806, le jour même de la betaille d'Iéna

même de la bataille d'Iéna. Pendant que Napoléon écrasait le centre de l'armée prussienne, à Iéna, la bataille d'Awerstaedt avait lieu sur la gauche des Prussiens. Le 12 octobre, le duc de Brunswick ayant eu connaissance des monvements des Français sur Naumbourg, résolut d'occuper les défiles de Kæsen, par lesquels ils devaient deboucher, puis de les refouler de ce passage, de franchir la Saale, afin de tourner l'armée française et de la placer entre deux feux. Brunswick commandait toute la gauche de l'armée prussienne, forte de cinquante mille hommes, dont douze mille de cavalerie, et composée en général de troupes d'elite. Davoust n'avait que vingt-six mille hommes, dont quinze cents seulement de cavalerie. Malgré cette faiblesse numérique, le maréchal, appréciant toute l'importance des plans de Brunswick, résolut de défendre jusqu'à la dernière extrémité le défilé de Kæsen et la Saale, afin de laisser Napoléon maître de ses mouvements. Davoust envoya un bataillon du 25° au défilé, avec ordre d'y mourir, et prit ses mesures pour soutenir cette poignée de braves. Le défilé fut occupé avant l'arrivée des Prussiens, et la division Gudin, le 14 au matin, par un épais brouillard, était en bataille au dela du defilé de Kæsen; les autres divisions la suivaient et prenajent position, lorsque le général Gauthier, qui était en tête de la division Gudin, rencontra les Prussiens à portée de fusil. Il fit tiere quelques coups de canon et avancer les voltigeurs du 25° au pas de charge contre l'avant-garde ennemie, qui, prise à l'improviste et étonnée de cette fière conteanace, recula en désordre et fint vivenent poursuivie jusqu'à Hassen-

Hausen. Sur ces entrefaites, le général prussien Schmettau et un corps de cavaleric tombérent à la fois en avant et sur les flancs de la division Gudin. Gudin fit former le carré à ses bataillons et, en attendant la division Friant, repoussa les charges de l'ennemi, qui, accablé, se retira et laissa Davonst et Friant arriver au secours de l'intrépide Gudin, L'ennemi fut attaqué à la haïonnette, chassé de toutes ses positions de Spilberg et de Popel. Alors Davoust ordonna au général Friant de filer sur Ekartsberg pour couper la retraite de l'ennemi. La division Gudin était encore une fois abandonnée à ellemême, et malgré ou à cause même des efforts inouis qu'elle faisait depuis quatre heures du matin, elle cédait, lorsque la division Morand arriva au pas de course à son secours. Tout le corps de Davoust était alors engagé, et la victoire se décida en notre faveur. Il était onze heures, et tous les généraux prussiens étaient hors de combat. Pendant ce temps, l'armée prussienne était battue à léna. Le roi de Prusse comprit alors que Awerstaedt était le nœud de la bataille, et il ordonna une attaque générale pour reprendre les défilés et assurer sa retraite. Le choc fut reçu par la division Morand : cavalerie, infanterie, garde royale, tous ces corps, commandes par le frère du roi de Prusse, attaquerent et furent repoussés, attaqués à leur tour, dispersés, chassés d'Emsen, et, de cette hauteur, écrasés par l'artillerie que le général Morand y placa aussitôt en batterie.

Davoust alors, pour achever sa victoire, demanda des secours à Bernadotte, qui crut de oir suivre avenglément les ordres qu'il avait reçus, et refusa d'envoyer la division Dupont, qui avait pris position à Camburg. Livré à ses seules forces, Davoust continua cependant le combat. Il fit attaquer le centre de l'ennemi par la division Gudin. Le village de Tauchwitz fut enlevé à la basonnette, à une heure. L'ennemi était débordé sur ses ailes, enfoncé à son centre. Le roi de Prusse tenta un dernier effort : il fit avancer toute sa réserve et chargea le feld-maréchal Kalkreuth de reformer la ligne de l'armée. Cet habile général, qui n'avait alors qu'un commandement secondaire. parce qu'il avait conseillé la paix, plaça ses troupes en arrière de Tauchwitz. couvrant son front par un petit ruisseau qui coule de Popel à Reichausen. Pendant ce mouvement, les divisions prussiennes se rallièrent, mais en abandonnant leur artillerie. L'ardeur des Français redoubla, l'ennemi fut chassé de toutes ses positions; Kalkreuth s'arrêta après une lieue de retraite sur le plateau de Eckartsberg, où il espérait, à l'aide du terrain, arrêter enfin les succes des Français, Mais Davoust, avec la division Gudin, marcha droit au centre du plateau et en fit attaquer les ailes par les généraux Friand et Morand. Les soldats, épuisés par un combat de huit heures, redoublerent d'énergie à la voix de Davoust, qui leur indiquait les résultats de cette dernière victoire. Quatre cents hommes d'élite des 12° et 21° régiments. avant en tête le général Petit, gravirent le plateau, malgré un feu terrible. et culbriterent l'enneun à la baionnette, sans tirer un coup de fusil. Vingt pièces de canon furent prises; on les tourna contre les Prussiens culbutés, et leur feu acheva la défaite de l'ennemi. Friand et Morand étaient aussi victorieux aux deux ailes. Alors, l'ennemi se sauva dans toutes les directions, abandonnant ses pièces, ses drapeaux, et laissant un grand nombrede prisonniers. La nuit seule arrêta la poursuite de la cavalerie française.

Ainsi, l'armée prussienne avait été anéantie dans le double combat d'Iéua et d'Awerstaedt, et le succès de cette double journée était en grande partie dd à Davoust. Sept mille hommes de ce corps avaient été tués; mais leur mort avait été vengée par celle de quinze mille ennemis, par la prise de tous ses drapeaux et de son artillerie. et par l'honneur d'avoir chassé d'admirables positions un ennemi de forces doubles en hommes et décuples en cavalerie. Napoléon ne voulut pas croire à ces merveilles, et dans le bulletin de la bataille d'Iéna, il ne parla de cette victoire que comme d'un épisode de la journée d'Iéna. Peut-être, la gloire de son lieutenant l'effrava-t-elle. Onoi qu'il en soit, il ne répara jamais publiquement cette injustice; il donna, il est vrai, à Davoust le titre de duc d'Awerstaedt, mais jamais il n'employa son admirable éloquence pour apprendre à la France les merveilles d'Awerstaedt.

AY (Ayeium), jolie petite ville de Champagne (département de la Marno), à vingt-quatre kilomètres au sud de Reims. Les viguobles d'Ay donnent d'excellents vins mousseux. L'abbé d'Expilly dit avec raison, que, suivant les fins gournets, la séve de ces vin set la meilleure qu'il y ait en Champagne.

AYME (Jean-Jacques) naquit a Montélimart, département de la Drôme. Les journalistes de son temps le surnommerent Job, nous ne savons pas pour quel motif. Avocat en 1789, il se montra d'abord partisan de la revolution, et devint procureur général syndie du département de la Drôme, fonction qu'il remplit jusqu'au 10 août 1792. Il fut destitue à cette époque comme modèré, et quelque temps apres arrête, conduit à Paris, et euferme à la Conciergerie. Un mois après le 9 thermidor, il fut relâché. Il retourna sur-le-champ à Montélimart, plein de fureur contre la république. En 1795, il fut élu membre du conseil des Cinq-Cents par le département de la Drôme; mais son élection fut attaquée par deux représentants qui l'accuserent d'avoir protégé les royalistes dans le midi, et d'avoir été un des chefs secrets des assassins enrégimentés dans les compagnies de Jesus et du Soleil. Aymé voulut démentir cette accusation : mais des preuves irrécusables furent soumises au conseil, qui, sur le rapport

de Treilhard, le déclara, peu de jours après, inhabile à exercer aucune fonction législative jusqu'à la paix. Dixhuit mois après son expulsion, Job Aymé fut rappelé au conseil des Cinq-Cents, dominé par les royalistes; il fut promptenient nommé secrétaire, et demanda aussitôt l'exécution du décret d'exportation lancé contre Billand-Varenne, Collot-d'Herbois, Barrère et Vadier, décret qui n'avait été exécuté qu'à l'égard des deux premiers. Aymé mit ensuite en question l'age de Barras, qui fut obligé de prouver par son extrait de baptême qu'il pouvait faire partie du Directoire, Nosant avouer franchement ses opinions contre-revolutionnaires, Avine imagina, afin de préparer les esprits à une réaction, de demander la suppression de toutes les fêtes nationales autres que celle du ter vendémiaire, jour anniver-saire de l'établissement de la république. Au coup d'Etat de fructidor, il fut compris sur la liste des déportés; il parvint à se cacher, jusqu'au moment cù il voulut sortir de Paris. Reconnu à la barrière, il fut arrêté au mois de janvier 1798, conduit à Rochefort, et de là à la Guyane. Il y resta près de dix-huit mois, parvint ensuite à s'enfuir, et s'emborqua sur un bâtiment américain, qui vint échouer sur la côte d'Écosse. Après avoir échappe à ce danger, il se rendit à Londres, et rentra en France à la faveur de l'amnistie accordée à la plupart des déportés. La ville de Dijon lui fut alors désignée comme résidence; il y resta en sur-veillance jusqu'en l'an x, époque à laquelle il fut nommé grand juge à la Louisiane, par Bonaparte, qui avait alors conçu le dessein de former un établissement important dans cette colonie. Ce projet avant été ajourné. Job Aymé fut employé en l'an x11 comme directeur des droits réunis dans le département du Gers, et ensuite dans le département de l'Ain. Il exerca ces fonctions jusqu'à sa mort, arrivée

AYMON (les quatre fils). — La légende des quatre fils Aymon est restée populaire jusqu'à nos jours. Le récit mensonger de la révolte des quatre frères Alard, Renaud, Guichard et Richard, contre Charlemagne, le puissant empereur, a traversé tout le moyen âge. On a mêine essayé d'appliquer à des personnages vraiment historiques, plusieurs des noms que nous venons de citer. Ainsi, par exemple, dans Alard, on a voulu voir le fameux Adhalard, abbé de Corbie. Le théâtre principal des exploits des quatre frères est, comme on le sait, la forêt des Ardennes et le château de Montauban. Aujourd'hui encore, s'il fant en croire des traditions locales, on voit errer, dans la forêt des Ardennes, pendant les nuits, Bayard, le cheval des quatre freres. An reste, les romanciers et les légendaires ont transporté en divers lieux la scène de cette vieille histoire. En Belgique, plus d'une ville et plus d'un château rappellent le souvenir des quatre fils Aymon.

Schmidt, dans le Wiener Iahrbucher, a donné une notice de tous les ouvrages qui traitent spécialement de l'histoire des quatre fils Avmon. On sait que dans les temps modernes, les plus beaux génies de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, et surtout de l'Italie, n'ont pas craint de faire des emprunts à cette vieille légende.

AYRAUT (Pierre). Pétrus Ærodius naquit à Angers en 1536. Après avoir fait ses humanités à Paris et son droit à Bourges, où il suivit les leçons de Duaren et de Cujas, il retourna à Angers pour y enseigner le droit civil, et se livrer en même temps à la pratique du barreau. Revenu a Paris bientôt après, il y acquit la réputation d'un des meilleurs avocats du parlement. Ses plaidovers ont été imprintés à Paris en 1598. Il composa ensuite plusieurs ouvrages de inrisprudence pleins de savoir et d'érudition, et parmi lesquels Il faut citer, à cause de sa singularité, le livre intitulé : Des procès faits aux cadarres, aux cendres, à la mémoire, aux bêtes brules, aux choses inanimées et aux contumax. Paris, 1591, in-4°. Un ouvrage beaucoup plus remarquable c'est celui qui porte ce titre : De l'ordre et instruction judiciaire dont les anciens Grecs et Romains ont usé en accusations publiques, conféré à l'usage de notre France. Paris, 1598, in-4°. Dans cet ouvrage, Ayrant s'élevait contre les nouvelles procédures établies par le chancelier Poyet, et en montrait tout le danger, dont au reste leur auteur devait bientôt faire lui-même l'expérience. Il voulait que l'instruction fût publique et solennelle; que l'accusé eût tout le temps nécessaire pour se justifier ; que sa défense ne fût ni entravée, ni interrompue. C'est de lui qu'est cette belle sentence que de nos jours, dans une occasion mémorable, un des défenseurs du maréchal Nev, Me Dupin, prit pour devise : « Dénier la défense, c'est un crime; la donner, mais non pas libre, c'est une tyrannie, » A cette occasion, nous rappellerons une autre belle parole d'Avraut au duc d'Anjou. dont il était maître des requêtes : « Faites - vous lire, lui disait - il, les « livres des royaumes et des monar-« chies, car vous y trouverez des choses « que personne ne vous oseroit dire. » Pierre Avraut remplit ensuite la charge de lieutenant criminel de sa patrie-C'est de la qu'il écrivit une lettre à Henri IV pour le déterminer à embrasser la religion catholique. Mais ce qui attira particulièrement l'attention sur lui, ce fut son livre : De la puissance paternelle, en latin et en français. Paris, 1595, in-8°. Voici à quelle occasion il le composa : Il avait épousé Anne Desjardins, fille du médecin de François I<sup>ee</sup>, et en avait eu quinze enfants. Dans cette nombreuse famille, il avait distingué l'esprit vif et pénétrant de son fils aîné, dont il voulut soigner l'éducation. Il l'envoya donc à Paris chez les jésuites qui, charmés des heureuses dispositions du jeune René Ayraut, mirent tout en œuvre pour le fixer parmi eux, et le déterminérent en 1586, à prendre l'habit de leur ordre. Ayraut indigné leur fait sommation de lui rendre son fils, et les jesuites de répondre qu'ils ne savent ce qu'il est devenu. Avraut demande une enquête, et obtient arrêt du parlement qui ordonne aux jésuites du collège de Clermont de ne point recevoir René Ayraut, et de communiquer cet ordre à tous les autres collèges. Les jésuites ne tenant nul compte de l'arrêt, Ayraut le fait confirmer par le roi, et adresse en même temps requête au pape. Le pontife se fait présenter le rôle où était le nom de tous les jésuites; mais celui de René Ayraut ne s'y trouve pas. Les jesuites l'avaient autorisé à prendre un autre nom. Le secret fut inviolablement gardé, et malgré la protection d'un roi et d'un pontife, Pierre Avraut ne put rien obtenir. Ce fut alors, après trois ans de peines inutiles, qu'il composa son livre De la puissance paternelle, espérant de sa plume ce que n'avaient pu lui procurer ses sollicitations. Son petit-fils, Ménage, qui a écrit sa vie en latin, le compare en cette occasion, à la plaintive Philomèle, qui pleure ses petits qu'on vient de lui ravir. Ce nouveau moyen ne lui réussit pas davantage, et la douleur qu'il en éprouva abrégea ses jours. Il mourut en 1601, à l'age de soixante-cinq ans. On a attribué la conduite des jésuites à un plaidoyer qu'Ayraut avait fait contre eux, et dans lequel il les avait fort maltraités. Azaïs ( Pierre-Hyacinthe ). né à

Sorrèze en 1766, auteur d'une théorie sur l'explication de l'univers. La vie presque tout entière de ce philosoplie a été consacrée au développement et à la démonstration d'une idee vaste et profonde, et qui mérite d'être mieux appréciée qu'elle ne l'a été généralement. Des 1806, il publia à Paris un Essai sur le monde, qui fut le programme de son système; depuis cette époque, il a présenté ses idées sous toutes les formes, et a publié un grand nombre d'écrits, parmi lesquels on compte quelques brochures politiques. L'ouvrage fondamental de M. Azais est intitulé : Explication universelle; mais son Système des compensations est celui de tous ses livres qui est devenu le plus célèbre. Les critiques piquantes et les mécomptes de toute espèce ne lui ont pas manqué. Néanmoins il a persisté avec le devouement que donne la conviction, à exposer sa théorie, soit à l'Albénée, soit dans un jardin qu'il occupit près le plais du Luxembourg. Ces cours et ces confeneres ont toijours attiré de nombreux auditeurs. Récemment encore, il a applé aur sa tilevir l'exament de l'Accidinat Le seu profique l'autorité l'accidination de l'accid

des penseurs. AZINCOURT (bataille d'). - Henri V, roi d'Angleterre, profita des luttes intestines qui avaient éclaté entre les Armagnacs et les Bourguignons, pour venir, sur le continent, réclamer, comme autrefois Édouard III, la couronne de France, Il descendit en Normandie, s'empara de quelques places et songeait à se fraver un chemin jusqu'à Calais. lorsqu'il rencontra sur son passage une armée forte et nombreuse. L'instinct de la nationalité avait paru se réveiller dans le cœur des Français, et les hommes de tous les partis, Armagnacs et Bourguignons, avaient pris les armes pour repousser le roi d'Angleterre. Mais le malkeur qui, depuis un siècle, poursuivait la France, voulut que cette fois encore, comme à Crécy et à Poitiers, l'Anglais obtint un éclatant triomphe. La bataille d'Azincourt, livrée le 25 octobre 1415, fut perdue par la faute du connétable d'Albret et des Armagnacs. Dans cette désastreuse journée, l'élite de la noblesse française fut anéantie ou jetée dans une dure captivité, et l'on compta au nombre des prisonniers un neveu du roi de France, Charles, duc d'Orleans. L'armée française commit à Azincourt les mêmes fautes qu'à Creev et à Poitiers, et ces mêmes fautes amenèrent le même résultat. Au reste, nous citerons ici quelques phrases empruntées à des historiens contemporains ; elles n'ont pas besoin d'un long commentaire : « En la compagnie des François, dit Alain Chartier, étoient dix mille hommes d'armes, dont la plupart étoient chevaliers et écuvers...

Le roi d'Angleterre avoit en sa compagnie, avec ceux de son sang et lignage, mille cinq cents chevaliers et écuyers, et de seize à dix-huit mille archers. » Monstrelet, dans sa chronique, porte à treize mille seulement le nombre des archers anglais, et il ajoute: « desquels archers la plus grande partie étoient sans armure en leurs pourpointeaux, leurs chausses avallées, ayant haches pendues à leurs courroyes ou espées, et si en y avoit aucuns tous nu-pieds et sans chaperon. » Alain Chartier dit encore en parlant des chevaliers français, qu'un peu avant la bataille ils allaient se chaufier ct se promener, et que les Anglais, témoins de ce désordre, les vinrent assaillir et les desconfirent, dont ce fut pitié et dommage pour le royaume, Ainsi, d'une part, l'armée anglaise se composait de fantassins mal vêtus, mais bien exerces et blen disciplinés; et, de l'autre, il n'y avait dans l'armée française que des nobles chevaliers qui ne voulaient s'astreindre à aucun ordre et qui suivaient en tout leur caprice. La France n'avait pas besoin de cette terrible leçon pour connaître les vices de son organisation militaire; depuis longtemps elle savait que ce n'était point la chevalerie qui décidait les batailles en faveur de l'Angleterre, mais les archers, c'est-à-dire une bonne infanterie.

Azmooz (combats d'). - Le 6 mars 1799, le général Masséna entreprit un mouvement général sur le pays des Grisons, occupé par les généraux autrichieus Gaudon, Hotze, Bellegarde et Jellschich. Pour y pénétrer, il fallait traverser le Rhin et franchir plusienrs ehaînes de montagnes qui se lient au mont Saint-Gothard et couvrent l'Italie. La fonte des neiges venait de commencer; elle était assez forte pour faire grossir le Rhin, et pas assez pour découvrir les montagnes. Le général Lecourbe marcha sur les Engadines et la vallée des trois Rhins; le général Ménard sur la rive droite du Rhin, depuis Reichnau jusqu'au Steig; tandis que le général Xaintrailles, qui commandait la gauchede l'armée, se portait aussi sur le

fleuve, et liait ses opérations à celles de l'armée de Mayence. Pour commencer la campagne, Masséna saisit le moment où le général autrichien Hotze était allé dans la Souabe, avec dix mille homnies, au secours de l'archiduc Charles, attaqué par Jourdan. Lecourbe, à la tête d'une des colonnes de droite, se porta, par Splugen, sur Silva-Plana, pour continuer sa marche sur les Engadines, Partout les passages étaient obstrués par la neige : mais ces obstacles ne l'empêchèrent pas de battre les Autrichiens, et de leur faire deux cents prisonniers. Pendant cette expédition, une seconde colonne, commandée par le général Loison, se battait, dans la vallee de Dissentis, contre les paysans armés des Salis et de la maison d'Autriche. Soutenus par huit cents Autrichiens, ces paysans se trouvaient sur tous les points dans des postes inaccessibles. La valeur de nos soldats eût échoué sur leur front, et cette attaque eut éte tout à fait infructueuse, si le général Demont, en se portant sur Reichnau par le mont Kongels, n'eût tourné les positions ennemies dans la vallée de Dissentis et à Coire. Les Autrichiens furent battus; aucun ne put s'échapper. On leur enleva deux canons et deux drapeaux. L'occupation du Steig était l'objet de l'attaque principale de la division Menard : cette position présentait un front de fortification parfaitement bien revêtu, fermé par un pont-levis, lié aux hauteurs escarpées, qui se trouvaient à droite et à gauche, par des murs, flanqués de redoutes. Les montagnes qui s'élevaient des deux côtes ôtajent toute espérance de la tourner. Pour attaquer des ouvrages en maçonnerie, on n'avait que des baionnettes, pas une échelle, pas une pièce de canon. Cependant, si on parvenait à s'en emparer, l'ennemi ne pouvait plus attaquer les Français dans le Voraiberg, et ses troupes étaient coupées dans la vallée supérieure du Rhin; on acquerait, en outre, une communication certaine avec la rive gauche de ce fleuve, et la gauche de l'armée se réunissait au centre et à la droite. Tant d'avantages déterminérent Masséna à tenter cette attaque périlleuse, et il voulut la diriger en personne. Un bataillou devait se présenter de front sur le point du Steig, en traversant le Rhin à Azmooz, tandis que les troupes des généraux Lorge, Menard et Chabran, après avoir passé le fleuve vis-àvis de Flasch et de Mayenfeld, attaqueraient la position par derrière. Un pont devait être construit pendant la nuit à Azmooz; il n'était pas encore à moitié. quand le bataillon s'y présenta au point du jour. Les ordres étant de passer à la pointe du jour, le chef de la cent nenvième demi-brigade ordonna à ses tirailleurs de se jeter dans le Rhin à un gué reconnu la veille. Ils s'élancèrent dans l'eau, passèrent le premier bras, et entreprirent de traverser le second; mais les eaux, grossies pendant la nuit, avaient rendu impraticable cette partie du gué, et quelques-uns de ces braves furent emportes par le courant. Le pont devenant la seule ressource pour le passage, on redoubla d'activité pour sa construction. Les grenadiers aiderent les sapeurs; les officiers, malgré le froid, se mirent dans l'eau jusqu'à la ceinture, et travaillèrent pendant plusieurs lieures. Cependant Masséna se portait vers Flasch, où le general Lorge n'avait pu effectuer son passage. Il ordonna aux généraux Ménard et Chabran de faire une fausse attaque sur Mayenfeld, tandis que la brigade de Lorge, traversant le fleuve à Azmooz, attaquerait de front la position de Luciensteig. A deux heures, le pont d'Azmooz était achevé; à trois heures, la colonne française se trouva an pied du Steig, Massena ordonna alors au chef de bataillon Anouil de se porter sur sa gauche avec ses grenadiers, et aux éclaireurs de marcher sur sa droite, tandıs qu'un bataillon s'avançait vers le centre, en appuyant un peu vers la gauche. Toutes ces troupes, soutenurs par une seconde ligne, gravirent la montagne en grimpant sur un terrain naturellement glissant, et devenu plus difficile encore par un pouce de neige fondante tombée pendant l'attaque. Sur les pentes les plus douces, on faisait trois pas pour en reculer deux, mais les

soldats ne purent gravir la montagne de gauche qu'en enfonçant les ongles dans la terre, ou bien en s'accrocliant à la culasse du fusil de celui qui était parvenu le plus haut. Cette périlleuse entreorise se faisait au milieu d'une grêle de balles et de mitraille. Cependant on parvint aux ouvrages ennemis, et l'attaque commenca avec vigueur. Les Autrichiens avaient cing bouches à feu; ils firent une terrible résistance. Quatre fois les grenadiers se présentèrent à la redoute en maconnerie, quatre fois ils furent repoussés. La nuit était close, et le combat durait encore, lorsque Masséna, fatigué de la résistance inattendue qu'il rencontrait, fit marcher quatre compagnies fraiches. Mais, pendant ce temps, la division de gauche, qui avait pénétré dans la redoute supérieure, en brisait les portes. Un nonveau combat s'engagea alors à la bajonnette. Le plus grand nombre des ennemis se firent tuer plutôt que de se rendre, ceux qui échapperent furent faits prisonniers.

En même temps, le général Oudinot, commandant une des colonnes de gauche, passa le Rhin au gué du Hag. Le courant était rapide; les soldats avaient de l'eau jusqu'au cou; les dragons en passerent un grand nombre en croupe, sous les yeux de l'ennemi qui ne put s'y opposer. Le lendemain, Massena, parti du Steig avec la brigade de Lorge, se porta sur Mayenfeld, puis sur la rivière de la Languart, tandis que Chabran et Ménard passaient le Rhin aux gués de Mayenfeld et de Zollbruck. A l'approche des Français, les Autriehiens se retirèrent d'abord derrière la Lanquart, puis se replierent sur Coire, et prirent position en avant de Zizers, la droite appuyée aux montagnes, et la gauche sur le Rhin. Débusques de cette position, ils s'arréterent enfin sur les

hauteurs en avant de Coire. Masséna vonlut alors frapper un coup décisif; il fit serrer en masse les bataillons de la trente-sentieme et de la cent troisième, puis il leur ordonna de marcher au pas de charge dans cet ordre redoutable, et les fit seconder par une charge du septième régiment de hussards. Guidées par le général Chabran, ces troupes enfoncerent les rangs eunemis ; les Autrichiens furent en un instant mis en pleine déroute; ils se trouverent cernés par les grenadiers et les éclaireurs, qui, en longeant leurs flancs, s'étaient rapidement portés sur le chemin du Tirol. Le général Auffemberg, commandant l'armée autrichienne, et un major hongrois se rendirent au chef de brigade Lacroix, vieillard de plus de soixante ans. Trois mille prisonniers, seize pièces de canon, un attirail immense d'artillerie, avec des magasins de fourrages et de farines. furent les trophées de cette journée.

Pendant que Massena poursuivait l'ennemi sur Coire, Oudinot était attaqué par des forces supérieures; mais la valeur du soldat et les bonnes dispositions du général suppleérent au nombre. Après un combat de plusieurs heures, les Français manquaient de munitions; Oudinot fait battre la charge, se niet à la tête de ses dragons, enfonce et poursuit à l'arme blanche les ennemis jusque dans leurs retranchements. Cette seconde affaire valut aux Français mille prisonniers et cinq pièces de canon. Massena fut alors maître de tout le Voralberg et du pays des Grisons, et les efforts des Autrichiens n'auraient pu l'en chasser, si la retraite de l'armée du Danube n'eût attiré sur lui toutes les forces du prince Charles, bientôt réunies à celles de la Russie.

Azon bâtit, en 1050, la cathédrale de Seez.

## SUPPLÉMENT A LA LETTRE A.

ABBEVILLE (traité d') .- La guerre que Louis IX avait soutenue contre le roi d'Angleterre Henri III, et que la bataille de Taillebourg avait si glorieuschient fait tourner à l'avantage de la France, s'était terminée par une trêve. En 1257, la trève étant expirée, Henri III renouvela ses réclamations sur la Normandie et le Poitou. La guerre était imminente : mais saint Louis, dans toute question contestée, poussait l'amour de la justice jusqu'à décider contre son propre intérêt. D'ailleurs, la manière dont Philippe-Auguste avait enlevé aux Anglais leurs possessions en France, devait donner au p'eux roi de justes doutes sur la validité de ses droits à conserver les provinces que réclamait le roi d'Angleterre. En vain ses conseillers cherchaient à lui prouver que la déclaration de la cour des pairs et la condantnation de Jean sans Terre étaient des actes de haute justice, et que leurs resultats étaient tout à l'avantage du royaume, saint Louis répétait à ses barons : " Messires (\*), suis certain « que les devanciers du roi d'Angle- terreont perdu tout par droiet; aussi, « en éprouvant le désir de restituer la a terre dont s'agit, n'est point pour « chose dont sois tenu, à luy ne a ses a heoirs, ains pour meetre bonne amour · entre mes enfants et les siens, qui sont · cousins germains; et me semble que ce que donneray l'employeray-je bien, a parce qu'il n'est pas mon homme, a ct qu'ainsi le feray entrer en mon « honimaige! »-« Non, non! répon-« daient les pairs et les barons; ne po-« vez., ne debvez! » Tel était le cri unanime de la noblesse; mais Louis répétait : « Conquerray paix! pense « qu'en le faisant, feray moult bonne « œuvre; ear, en premier lien, conquerray paix, et après le feray mon
 homme de foy. »
 Henri n'ignorait point l'opposition du baronnage; aussi, n'osant

pas le heurter de front, il eut d'abord recours au pape et au légat, afin d'amener un resultat favorable. Cependant, quand l'élévation du comte Richard à l'empire ne fut plus douteuse, et que l'état hostile de l'Eurone put donner de sérieuses alarmes à la France, l'attitude du monarque anglais devint moins suppliante. S'enhardissant par degrés, il ne craignit pas d'envoyer à Louis une ambassade qui devait le sommer de restituer nonseulement la Normandie, mais encore l'Anjou, la Touraine, le Poitou, le Berry, la Saintonge, le Périgord, le Quercy, le Limousin, toutes les provinces, enfin, injustement confisquées, disait-il, sur Jean sans Terre, par l'arret rendu en 1203. Les ambassadeurs arrivèrent en France en septembre 1257, et allèrent rejoindre le roi à Saint-Qentin. . Quoique les ambassadeurs eussent rempli leur mission dans les termes les plus mesurés, elle était de nature à n'admettre ni concessions ni ajournement; aussi, les frères de Louis et les barons s'en moquèrent-ils avec insulte, et l'on dut s'attendre à une prochaine rupture. Toutefois, au mois d'avril suivant (1258), la cour d'Angleterre envoya en France une nouvelle ambassade. Les députés devaient surtout invoquer le traité signé à Londres par Louis VIII, dans lequel, disait Henry, ce prince s'engageait formellement à une lotale restitulion.

 C'était prendre Louis IX par l'endroit le plus sensible; ear, s'il ne pouvait renoncer volontairement à des conquêtes dues à son noble aïeul, à son père ct à lui-même, il ne pouvait non plus se défendre de quelques scrupules sur la légalité des confiscations primitives;

<sup>(\*)</sup> Histoire de saint Louis, par M. de Villeneuve-Trans, t. III, p. 18.

il commença à se persuader que le traité de Londres (1217) engageait sa conscience. Aussi, poursuivit-il sans relâche les moyens de conciliation, et ses efforts eurent pour objet de ramener les barons de France à son avis.

«De son côté, Henri, mieux conseillé, comprit la folie de ses prétentions, et après que les intérêts réeiproques eurent été longuement debattus par ambassadeurs, Louis se décida à apposer son scel royal au traité ainsi conçu:

wante and tomorphics céde à son bon ami et faul ternié myletre tous ses droits sur le timousa, le Périgard les revenus de l'Agentis, d'aprel l'évaluation qui en sera faite par les bons hommes, une portion du fuercy, et la partie de la Saintonge enclavé entre la Charente et L'aquitaie, avec la réserve de l'hommage lige dà à ses frères.

"In "inquillera point Henri pour le passé sur le défaut des services et autres charges semblables; il promet encore à son vassal de lui donner pendant deux ans cinq cents chevaliers, que le prince anglais doit mener a la suite de son suverain contre les infidèles et mécréants, i'il ne préfère en recevoir la solde en argent.

s he son colé, Henri renouce à la poussaion de la Normandle, des comités d'Anjou, de Moine, du Polou, de la Touraine, c.t.e., c.t.e.; il doit faire homange avroi de France, comme vassal, de tout ce qu'il recoit, même de Bayone, de Bordeuxc, et comme duc de Guyenne; déclarant, lui et ses hoirs, benir ces grands fiefs à litre de pairie à la cour du rol et de ses successurs, pour lous les cas résultant de

leur possession.

« Les Anglais éprouvèrent un violent dépit à l'annonce de ce traité,
ratifié définitivement, d'abord par
Richard Plantagenet, puis, le 10
avril, par Henri III, et coustie, le 28
mai, par Jouis IX. Le contre de Leiesserte enayant donné le premier l'exemple, les barons d'Angleterre y souscrivirent, le 20 mai, à Westmisster; en-

fin, les deux princes Edmond et Edouard le signérent le 25 juillet et le 1er août.

« Quoi's s'erriaient les barons oppose's et les notables des communes, « céder à toujours-mais la Normandie « surtout, dont sommes issus de corps! « Les Plantagenet ne pensent qu'à leur « Anjou et au Poitou, nous oubliant, » nous gens de pure race normande! »

Be beur côte, tes gentilshommes français dont l'aixi anvait point prévalu, dissient au roi : Sire II n'est pas dans la volont de Dieu de voir de nos jours la France aixi mutifiéet méprisée. Le jugement des douze pairs qui ont condamaé Jehan d'Angleterre, subsiste enore, et tant que vivrons, jamais l'Anglais ne possédera ce nyil demande.

• Ce portage, il est vrai, ne pouvai obtenir l'assentiment général, surtout dans les provinces cédére à l'Angleter ez aussi vit. on se plaindre amérement celles qui avaient clè rendues à îlen-ri-lli et les cités du Périzord det du Querry, soumises à un autoside en fauvrat duroi anglais, éclaterent en numeres, s'els bourgeois entitauterent qu'oncques depuis n'affectionnérent le monarque, et ne le festrent quand fust canonisé.

« Cependant , Louis avait stipulé que la justice continuerait à être rendue en son nom dans toutes les partirs cédées de la Saintonge méridionale, et qu'il conserverait un sénécial établi à Saint-Jean d'Angely; mais cette ombre de juridiction pouvit-elle faire illusion sur la suzeraineté positive de Plantagenct.

« Une célèbre satire, appelée la Paix aux Anglais, pleine d'allusione mordantes, d'ironie amère contre Henri III, dut paraltre à cette époque, et être publiée vers 1258, car il y csiparié de son fils à la chevelure blonde.

« Dans cette pièce anonyme, le monarque, defait à Taillebourg et à Saintes, acceptant le titre de vassal, prétend ne craindre aucun Français; il veut faire trainer à Londres la sainte Chapelle de Paris, et annonce que son fils Édouard sera bientôt couronné roi de France au moustier de Saint-Denis.

\* Le mécontentement universel ànrêta pas les deux monarques; Henri obtenist par le traité une partie de ce qu'il demandair, et Louis honoreit la ménoire de son père, allégeal sa consdeux peuples fists pour à échimer. Jaloux, d'ailleurs, au plus haut point de l'honneur national, pouvait-it hésiter entre l'agrandissement territorial du royaume et la gloire de voir la couronne d'un duc et layr, rassal de la conect?

« Henri, décidé à venir ratifier le traité en personne, s'embarqua à Douvres, le 14 novembre 1258, aborda à Witsand, et ayant obtenu le consentement de la comtesse de Glocester, il proclama de nouveau «sa renonciation au duché de Normandie, aux contés d'Anjou et du Maine, ainsi qu'à tous les fiefs dépendants. » Puis il vint à Abbeville, où se trouvaient déjà réunis les princes du sang et les états du royaume.

Les fastes français offrent peu de solemités comparables à celle où, pour la première fois, on vit Henri III, après avoir appose son sele et as signature au traite, flechir le genou devant le me et vassal pour toutes ses possessions du continent, et prendre ensuite place parmi les pairs en qualité de du de Guuenne. Ce jour-la, l'orqueil national triompla, et dut faire àbsoudre paix justifierent assex depuis la saquese du monarque.

« L'année suivante (1259), en octobre, le roi-duc, accompagné de la reine Eléonore, de ses enfants, et deln plupart des grands personnages de son royaume, vint retrouver son beau-frère à Paris. Louis avalt mis le Louvre à leur disposition, et avait ordonnéqu'ils y fussent splendidement traites à ses frais. Mais le monarque anglais, désiant s'éviter les embarras que plus d'une fois l'étiquette avait déjà apportés à ses entreus avec son beu-frère.

transféra sa résidence au moustier de Saint-Denis, où , toujours défrayé par le roi de France, il demeura un mois, jusqu'à l'entier aplanissement de quelques difficultés élevées par les barons.

«Le séjour de la cour anglaise à Paris donna une nouvelle preuve de l'incontestable suprématie de la France; car, dédaignant la langue materuelle, la plupart des gentilshommes, mêne les feumes, preféraient parler le français. A la fin de ce sicèle, cette langue était même l'idiome officiel de tous les corps politiques de l'Angleterre, et les hauts personnages, depuis le roi jusqu'aux chevaliers, tenaient à honneur de s'en servir habituellement,

« Le jour de la Saint-André (30 norembre 1269) vits ereproduire encore la mémorable séance d'Abbeville, et cette fois, et fut en présence de l'élite de la nation et des parlements reunis dans le grand j'ardin du palais. Revêtu des ornements royaux et de tou les instines du potroir sude tou les instines du potroir sunient l'hommage lige entre les mains du roi de France.

« Certes si, dans ce traité, l'avantage matériel demeurait à Plantagenet, le désintéressement, la loyauté et l'honneur furent le noble partage de la France. D'ailleurs, la conscience de Louis se trouvait apaisée, dit un vieil historien, « et sachiez en vérité que cil qui vist sans conscience vist comme beste; aussi, l'assure-t-on : cil à qui conscience ne respond, plutôt au mal

qu'au bien entend ! » ABRANTÈS, ville du Portugal, dans l'Estramadure, et située sur la rive droite du Tage, à dix myriamètres nord-ouest de Lisbonne. Par sa situation au pied des collines escarpées qui forment en cet endroit un défile, et par son château qui commande la route et le Tage, Abrantès est une position militaire de la plus grande importance et l'une des cless du Portugal. Cette ville est devenue célèbre par les opérations militaires que le général Junot y fit en 1808, et qui amenèrent l'occupation du Portugal. Le Portugal ayant violé la paix de Madrid . Napoléon assembla à Bayonne un corps d'armée destiné à envahir cette contrée, afin d'obtenir, lorsque ses troupes seraient maîtresses de ce royaume, la fermeture rigoureuse des ports du Portugal aux vaisseaux anglais, et l'expulsion des sujets britanniques du royaume. Junot, à la tête de vingt-six mille hommes, quitta Bayonne le 17 octobre 1807. En même temps, Napoléon signaît un traité avec l'Espagne et le prince de la Paix, par lequel le Portugal était divisé et donné aux diverses parties contractantes (voir Portugal campagnes de). Le plan de campagne était combiné de telle façon que Junot devait se rendre à Alcantara, sur le Tage, s'y réunir à un corps de troupes espagnoles commandé par le général Caraffa, et de là s'avancer sur Lisbonne en suivant la rive droite du Tage, pendant qu'un corps d'armée espagnol, sous la conduite du général Taranco, deboucherait par la Galice et occuperait Oporto, et qu'un autre corps espaguol, aux ordres du general Solano, entrerait par l'Alenitejo, sur la gauche du Tage, prendrait position à Setrebal et s'emparerait des batteries qui font face à Lisbonne. L'armée de Junot souffrit cruellement dans sa marche de Salamanque à Alcantara; les troupes, composées de jeunes soldats, eurent continuellement à souffrir de la faim et à subir toute espèce de fatigues dans des chemins defoncés par le manyais temps. Arrivé à Alcantara, Junot crovait y trouver des vivres, des munitions, et tout manquait. Junot alors pourvut, autant qu'il put, aux besoins de ses troupes. et s'avanca sur Abrantes, où toute l'armée arriva du 22 novembre au 2 décembre, « après avoir fait, dit le général Thiébault, la marche la plus pénible et la plus affreuse que jamais une armée s'avançant pour combattre ait osé entreprendre. » Les soldats mouraient de faim et de fatigue; et, si le gouvernement de Portugal eût fait défendre la position de las Tailladas, l'armée française y eût été détruite, sans nul doute.

Pendant ce temps, le gouvernement

portugais, pour conjurer l'orage, exécutait contre les Anglais les mesures sévères prescrites par le traité de Madrid, et se préparait à résister à l'invasion dont Lisbonne était menacée. Il assemblait une armée à Thomar, et ordonnait aux milices et aux paysans de fermer aux Français le passage des montagnes. Mais Junot marchait avec tant de rapidité, que la Beira était traversée par toute l'armée lorsqu'on recut à Thomar les ordres de Lisbonne. Le général portugais qui commandait dans cette ville, determiné par une lettre de Junot qui lui représentait les résultats avantageux de l'entrée des Français en Portugal, se replia sur Lisbonne, et se disposa même à marcher au besoin contre les Anglais. Les Français occupèrent Thomar et se dirigérent sur Lisbonne, où Junot entra, à la tête de quinze cents hommes, le 30 décembre. (Voyez Lis-BONNE.) Napoléon, pour témoigner à Junot toute sa satisfaction, lui donna le titre de duc d'Abrantès.

ABBANTÈS (duc d'), vovez JUNOT. ABRANTES (Madame la duchesse d'). Au retour de la campagne d'Egypte, Junot, aide de camp du général Bonaparte, epousa la fille de M. de Permon. ancien administrateur de l'armée franaise en Corse, et de mademoiselle Panionia Comnène, sœur de Démétrius Comnène, descendant des anciens empereurs byzantins, et dernier ehef de cette colonie grecque qui avait passé de Laconie en Corse, au dix-sentième siècle. Ainsi, du côté de sa mère, l'origine de mademoiselle Pernion était illustre. L'héritière du sang des Comnenes avait été élevée en Corse avec Bonaparte, dont la famille était intimement liee avec la sienne. La faveur de l'homme extraordinaire qui s'avancait rapidement à la souveraine puissance, était promise à un mariage qui unissait son ancienne amie d'enfance au plus brave de ses officiers : car déjà en Egypte, Junot s'était acquis des titres éclatants à l'amitié de Bonaparte par ses héroiques exploits de Nazareth et du Mont-Thabor. Quelque temps après son mariage, il fut chargé de l'ambassade de Lisbonne. Madame Junot suivit son mari à la cour de Portugal, et, à son retour, fut attachée à la maison de Madame mère, Nommé gouverneur de Paris, Junot vit accourir dans ses salons tout ce que l'époque comptait de plus illustre en tout genre; et la grace, l'esprit, la noblesse de celle qui partageait sa fortune, la rendaient digne de présider ces brillantes réunions. La paix ayant été rompue entre la France et le Portugal, Junot fut chargé de prendre possession de ce royaume, et s'acquitta de sa tâche avec cette impétuosité téméraire et heureusc qui lui appartenait. Sa femme le suivait, et c'est dans un jour de combat, à peu de distance du champ de bataille, qu'elle donna le jour au plus jeune de ses deux fils. La petite ville d'Abrantés, située sur la rive droite du Tage, fut érigée en duché pour Junot. Mais les Anglais ne tardèrent pas à nous enlever notre conquête. Devenue veuve en 1813, la duchesse d'Abrantès vit commencer pour elle, avec le retour des Bourbons, une existence solitaire et difficile, bien différente du rôle brillant et flatteur que l'empire lui avait fait. Après s'être résignée pendant toute la restauration à une obscurité complète, elle reparut en 1830, et recouvra, par des essais littéraires, une partie de l'éclat qu'elle avait du autrefois à sa fortune. Le public s'intèressa surtout à ses Mémoires. remplis de détails de toute espèce sur le grand homme qu'elle avait vu de si pres, et sur ses généraux, les hommes d'État, les femmes brillantes qui formaient le cortège impérial. On reconnaît dans les livres de madame d'Abrantès un esprit cultivé, une imagination vive; mais le style porte des traces nombreuses de précipitation, et l'exposition des faits pourrait être conduite avec plus d'ordre et de clarté. Ce sont des souvenirs reproduits péle-mêle dans un langage spirituel mais inégal. Madame d'Abrautes a encorc écrit des Mémoires contemporains, et plusieurs romans, dont le meilleur est l'Amirante de Castille, où elle a mis à profit les remarques qu'elle avait faites sur l'Espagne dans deux voyages. On a encore d'elle Une soirée chez madame Geoffrin, des Souvenirs d'ambassade, et les Salons de Paris. Née en 1784, madame d'Abrantes est morte en 1839.

ACARIE (Madame, née Barbe AVRIL-LOT), naquit à Paris, en 1565; elle était fille de Nicolas Avrillot, maître des comptes. Dés son enfance, elle témoigna une ardente vocation pour l'état monastique; mais, en 1582, on lui fit épouser Pierre Acarie, maître des comptes, qui, zélé partisan de la ligue, l'abandonna avec six jeunes en-fants lorsque Henri IV entra à Paris. Dès lors elle ne vecut plus que pour la religion. Un jour, elle crut que le ciel lui inspirait la pensée de travailler à la fondation de l'ordre des Carmélites en France; et, à la suite d'une conference avec divers personnages. parmi lesquels était saint François de Sales, il fut décidé que pour obéir à cette impulsion venue d'en haut, on appellerait d'Espagne des religieuses de la maison de Sainte-Thérèse.Pierre Acarie étant mort en 1613, sa veuve entra dans cet ordre sous le nom de sœur Marie de l'Incarnation. Elle y refusa plusieurs fois la dignité de supéricure, et mourut en odeur de sainteté en 1618, dans le couvent de Pontoise, où elle s'était retirée. Elle a été béatifiée en 1791, par le pape Pie VI.

ADAM (Jacques), membre de l'Académie française, naquit en 1663, à Vendôme. Destiné à l'état ecclésiastique, il avait achevé ses études à quatorze ans, et d'une manière brillante. Les pères de l'Oratoire, chez lesquels il avait été placé, l'envoyerent à Paris avee une lettre pour Rollin, qui fut émerveillé de l'intelligence précoce du jeune Adam. Sur-le-champ, Rollin le presenta à l'abbé Fleury, qui se montra si satisfoit de ce talent mûr avant l'àge, qu'il l'associa à tous ses travaux historiques et même à l'éducation du prince de Conti. Adam succéda à l'abbé Fleury comme membre de l'Académie française, en 1723. Il mournt à Paris, en 1735. Adam possédait à foud les langues anciennes et avait bien la plupart des langues que ropéennes. Se coufferes le nomanient un dictionnaire vivant, et le consultant toujours avec fruit. Il a traduit consultant toujours avec fruit. Il a traduit consultant proposation de Monteau de la labate qu'il se proposati de publier avec une traducción complete d'Athénies, qu'il se proposati de publier avec une traducción complete d'Athénies, qu'il se proposati de publier avec une estimate de la labate de

a été vendu en 1830. AFRICAINE (combat de l'). - Le capitaine Saunier avait été nommé au commandement d'une division de frégates armées à Rochefort pour porter des secours en Egypte. Il montait l'Africaine. Séparé par la violence des vents des autres bâtiments de son escadre, il parvint seul, le 20 mars 1800, à la vue du cap Laroque; il y apercut un brick et deux frégates anglaises, et parvint à leur échapper à force de voiles. Mais le lendemain, lorsqu'il eut passé le détroit de Gibraltar, il apercut au loin deux bôtiments sur la côte d'Espagne; l'un d'eux fit des signaux: la frégate n'y répondit pas. Le vaisseau ennemi chassa alors avec tant de vitesse, que peu d'instants après il fut reconnu pour une frégate anglaise. Afin de presser sa marche, Saunier fait ieter à la mer d'énormes caisses d'armes et de munitions de guerre; mais l'ennemi ne laissa pas le temps de déblayer l'entrepont. On place alors les grappins d'abordage, et l'on attend le signal du combat. Saunier ordonne à chaque chef de pièce de tonjours pointer à déniâter pour rester maître de combattre ou d'échapper à un ennemi trop supérieur à l'Africaine, chargée de munitions et de troupes, plutôt armée en transport qu'en guerre. Le jour n'avait point encore paru, quand l'Anglais envoya sa volée. Le calme était parfait. A l'instant, l'ordre de faire feu se fait entendre sur l'Africaine. L'ennemi, tirant toujours en plein bois, tua beaucoup de monde aux Français. La lenteur de ce premier combat et le

désavantage de sa frégate font naître à Saunier l'idée d'employer la bravoure des troupes de terre qu'il portait à son bord. Une première fois il ordonne l'abordage. L'Anglais, qui redoutait l'effet de l'ardeur française, parvient à l'éviter, et il arrive une seconde fois en envoyant une décharge de canon et d'obus; plusieurs pièces de l'Africaine sont demontées; ses voiles et ses gréements sont endommagés; presque tons les marins sont remplacés par des grenadiers, des chasseurs et des canonniers de l'armée de terre. Le feu redouble; il n'y a plus d'intervalle entre les coups qui se confondent; on n'entend plus qu'un long roulement semblable au tonnerre. Enfin, après quinze heures de combat, Saunier veut décider une action qui coûte tant de sang; il tente un second abordage; mais l'ennemi s'en préserve encore en étendant un filet au-dessus de son bord. et en envoyant une volée de mitraille. L'Africaine, entièrement désemparée, ne gouvernait plus. Tous les canonniers avaient été emportés par des boulets; les ponts et les gaillards étaient couverts de morts et de blessés. Le feu prit dans le vaisseau; les officiers et les soldats accourarent au danger le plus pressant, et parvinrent à éteindre l'embrasement sans le secours de la pompe, brisée par les boulets. A chaque minute, les pertes de l'Africaine augmentaient. Le général Desfourneaux, atteint d'une balle dans la poitrine, refusa de descendre dans l'entrepont: cinquante officiers de terre. dangereusement blesses, continuèrent de combattre. Le capitaine de frégate Magendie, assommé par un éclat du mât d'artimon qui lui ouvrit le crâne, ne quitta son poste que sur l'ordre précis de son capitaine. Saunier ne cessait de commander et la manœuvre et le combat; il donnait ses ordres sur le gaillard d'arrière, et faisait preuve du plus grand sang-froid, lorsqu'un boulet l'abattit sur le pont. Quelques soldats accoururent, et tandis qu'ils le descendaient par l'échelle du dôme, une grêle de balles lui fait une seconde blessure; enfin il est atteint,

en traversant l'entrepont, par un dernier coup qui est mortel. Tous les marins avaient succombé; les vergues et les mâts étaient hachés; six mille coups de canon avaient été tirés; une seule pièce répondait encore au feu de l'ennemi; la batterie rulsselait de sang; l'Africaine entr'ouverte menacait à chaque instant de s'engloutir. Le lieutenant Lallte, qui avait pris le commandement, fut tenté d'imiter le généreux dévouement de son capitaine, en se laissant abîmer dans les flots plutôt que de se rendre; mais, cédant au cri de l'humanité, il amena son pavillon. Le capitaine anglais, pour honorer l'héroisme de Saunier, prit le sabre dont il s'était si bien servi, et jura de le porter toute sa vie. La patr e admira la mort de ce brave; la nation fit une pension extraordinaire à sa veuve, et adopta ses enfants.

AGNÈS DE MÉRANIE, reine de Frace, illie de Berthold IV, duc de Méranie (le Voigtland dans la haute Saxe?). Philippe-Auguste ayant répudié Ingelburge de Danenark, épous Agnes en 1196; mais l'Église força le roi de France à abandonner Agnès, qui en mourut de douleur au château de Poissy, en 1201.

AGOBARD, Agobert, Agobald ou

Aquebaud, archevêque de Lyon, l'un des plus célèbres prélats du neuvième siècle, naquit dans le diocèse de Trèves, vers 779. Il devint l'ami de Leydrade, archevêque de Lyon, qui le fit prêtre en 804, le choisit pour son coadjuteur, et le fit ordonner évêque. Lorsque Leydrade se retira à Saint-Médard de Soissons, Agobard lui succéda dans le siége archiépiscopal de Lvon. En 833, Agobard se souleva contre Louis le Débonnaire, après avoir pris parti pour Lothaire; il fut même l'un des prélats qui déposèrent l'empereur dans l'assemblée de Compiègne. Il composa à propos de ces événements plusieurs écrits, et on croit même qu'il rédigea le bref que Gregoire IV publia contre Louis le Débonnaire. L'empereur, lorsqu'il eut été rétabli, fit deposer au concile de Thionville, en 835, Agobard, qui s'était retiré

en Italie. Cependant, en 837, lorsque Louis se fut réconcilié avec ses enfants, Agobard remonta sur le siège archiepiscopal de Lyon, mais il mourut le 5 juin 840, en Saintonge. Agobard composa plusieurs ouvrages contre Felix d'Urgel, contre les Juifs et contre la loi Gombette. Cette loi permettait de vider les différends par un combat singulier, ou par les épreuves du fer et de l'eau. On l'abrogea d'après ses sollicitations. Ses œuvres furent publiées en 1606 par Pipare Masson ; mais la meilleure édition est celle qui fut donnée en 1666 par Baluze, en 2 vol. in-8°. Le P. Menestrier a pu-blie, dans son histoire de Lyon, la traduction de plusieurs ouvrages d'Agobard.

AILHAUD, un des trois commissaires civils envoyés à Saint-Domingue, en vertu du décret du 4 avril 1792. Après s'être distribué les trois provinces de la colonie, Ailhaud et Polverel partirent pour celle de l'ouest et débarquèrent à Saint-Marc, où lis trouverent les esprits déjà prévenus contre eux. Ailhaud laissa Polverel au Port-au-Prince, et au lieu de se rendre dans la partie du sud, qui lui était échue, il se fit conduire en France, vers le mois de novembre 1792, sans prévenir ses collègues, qui n'apprirent son départ que lorsqu'il fut à Lorient. Le conseil exécutif provisoire, indigné de la pusillanimité de ce commissaire, lança contre lui un mandat d'arrêt, le 5 avril 1793, pour avoir quitté la colonie dans un moment de troubles; les seelles furent mis sur ses papiers, et deux commissaires nommés pour les examiner. Ces commissaires déclarèrent, le 18 avril suivant, qu'il n'y avait point lieu à inculpation; mais la fuite d'Ailhaud n'en contribua pas moins aux malheurs de la colonie, en diminuant la considération dont la commission civile avait un si grand besoin dans ces moments

difficifes.

AKAKIA (Martin), professeur de médecine à l'Université de Paris, reçu docteur en 1526, était de Châlous en Champagne. Selon l'usage du temps,

il changea son nom de Sons molice en citul d'Akakia, qui veut dire la même chose en gree (cassia). Il commenta Galien, raduisit deux des ouvrages de ce médecin, et écrivit luiméme plusieurs livres de médecine. Akakia jouissait d'une grande consideration: il fut medecan de Francieux de production de l'accident de l'accident

Le nom d'Akakia fut longtemps porté avec distinction dans la médecine. Le fils et le petit-fils de Martin Akakia furent successivement médecins de Charles IX, de Henri III et de Jouis XIII.

ALAIN DE L'ISLE OU DE LILLE (de Insulis et Insulensis). - On connait deux personnages de ces nom et surnone qui furent contemporains. Le premier naquit à Lille en Flandre, vers le commencement du douzieme siècle. Il étudia à Clairvaux, sous le célèbre fondateur de cette abbave, dont la réputation commençait alors à se répandre. Saint Bernard distingua Alain, le mit d'abord à la tête de l'abbaye de la Rivour, en Champagne, et en 1151 le fit nommer à l'éveché d'Auxerre. Alain abandonna cet évêché en 1167. pour retourner à Clairvaux, où il mourut en 1181. Il a laissé plusienrs ecrits, et entre autres une Vie de saint Bernard.

L'autre Alain de l'Isle, surnommé le docteur universel à cause de sa science et de son érudition, naquit vers le milieu du douzième siècle, dans le midi de la France. Venu à Paris de bonne heure, il compta bientôt parmi les chefs de l'Université, et enseigna la théologie. La science d'Alain de l'Isle faisait l'étonnement de ses contemporains; il était même passé en proverbe de dire « que la présence d'Alain devait tenir lieu de tout, sufficial robis vidisse Alanum. . Toutes les productions en vers et en prose de maître Alain ont été recue llies par le P. Charles de Visch, et publices à Anvers, en 1654, in-fol. Alain de l'Isle mourut au commeneement du treizième siècle, dans la maison de Citeaux, où il fut inhumé. On lui fit cette épitaphe:

Alanum brevis bora, brevi tumulo sepciivit, Qui duo, qui septem, qui totum scibile scivit, Scire suum morieus dare vel retinere nequivit,

ALBANAISE (cavalerie). - Les rois de France ont eu pendant long temps des Albanais à leur service. Cette espece de cavalerie, dont l'origine, dans nos armées, remonte à l'époque des guerres d'Italie, sous Charles VIII et Louis X II. avait été empruntée par eux aux Vénitiens. Ceux-ci s'en servaient ordinairement dans leurs guerres contre les Tures. Suivant le maréchal de Fleuranges, Louis XII avait deux mille Albanais dans son armée lorsqu'il alla, en 1513, châtier la révolte des Génois. Brantôme dit que ce prince donna à M. de Fontrailles l'élat de colonel général des Albanais qu'il aroit a son service. Ces troupes, ajoute-t-il, sont les premières qui nous aient apporté la forme de la cavalerie légère, qui jusqu'alors avoit été peu estimée en France, et éloit sans nulle forme et discipline (\*). Il y avait encore des Albanais dans les armées françaises, sous le règne de Henri III; d'Aubigné rapporte, en effet que le due de Joyeuse en commandait un escadron à la bataille de Coutras. Au reste, la cavalerie albanaise paraît être la même que celle des Estradiots, dont il est fait si souvent mention chez les historiens de cette époque (voyez Es-TRADIOTS).

TAMOIDS). Busilie des). Les EspaALBERTS (et al. Romailion ; poupoient, au commencement de 1794, poient, au commencement de 1794, poient, au commencement de 1794, poient, au commencement de 1794, poient de 1804, poient de 1804 de 1804, poient de 1804, poient de 1804 de 1804, poient de 1804 de 1804, poient de 1804,

(\*) Éloge de Fontrailles,

Il avait recu du comité de salut public l'ordre de marcher droit sur Colhoure, mais surtout de vaincre l'ennemi. L'aspeet des localités lui fit trouver le plan ani lui avait été envoyé, d'une execution difficile et d'une réussite donteuse. D'un autre côté, si les Espagnols laissaient emporter la redoute de Montesquiou, qui touchait leur centre, s'ils avaient négligé d'occuper la chaîne des Albères, qui s'élevait derrière eux, ils pouvaient être tournes, pris à revers, au moment où leur centre serait percé par les troupes françaises. Alors, forces de battre en retraite, ils laissaient à découvert toutes les places du Roussillon. Pour engager le général espagnol à dégarnir son centre, Dugommier simula une attaque vers la Cerdagne. Le comte de La Union s'étendit alors vers sa gauche, en dégarnissant ses positions du centre. Certain d'avoir trompé son ennemi sur ses dispositions, Dugommier tenta, le 30 avril, son attaque vers le centre. Ses troupes, divisées en quatre colonnes, commandées par les généraux Pérignon, Chabert, Martin et Pointe, arriverent au point d'attaque avec une étonnante précision, malgré une marche de nuit, par les chemins les plus difficiles. Un feu violent des canons et de la mousqueterie dura, devant les retranchements des Espagnols, jusqu'au milieu du jour; mais alors les Français s'avancerent contre les redoutes, la bajonnette en avant. Le général Martin perca la ligne ennemie, marcha aussitôt sur ses derrières, gravit le sommet des Albères, et de la sit voir, pendant la nuit, ses feux au général Dugommier. Dans le même temps, Pérignon attaquait et enlevait, après huit henres de combat, le village de Montesquion, qui convrait la droite des Espagnols. Cependant l'action fut interrompue par la nuit; mais le len-demain, dès le point du jour, elle recommenca. Le général Martin descendit vers l'Écluse, et sur le chemin de Bellegarde. Après quelques canonnades, les Français marcherent sur les rives du Tech, et attaquerent le camp de Boulon. Tournés par leur droite, les Esuagnols abaudonnèrent leurs retranchements, leurs bagages, leur artillerie, après une résistance de deux ou trois heures. Bientôt leur retraite ne fut plus an'une fuite et les routes furent encombrées de chariots et d'attirails de siège et de eamnagne. La cavalerie espagnole n'evita de tomber au pouvoir des vainqueurs qu'en mettant pied à terre, et se jetant dans les Pvrenées, à la suite de son infanterie. Céret, le fort de Bains, Pratz-de-Mallo, Saint-Laurent de la Cerda, furent aussitôt évacués. Cette seule victoire remit les Français en possession des Pyrénées et de la plaine du Roussillon; ils y gagnérent deux cents pièces de canon, un camp tout tendu, un butin immense, et firent deux mille prisonniers.

Albox (maison d') .- Cette maison est ancienne et remonte à André d'Albon, seigneur de Curis, au Mont-d'Or, pres de Lyon, qui vivait de 1250 à 1290. Parmi les membres de cette famille, on distingue Guichard, I'un des députés envoyés, en 1423, par le roi à Chambery, pour traiter de la paix avec le duc de Bourgogne; Jean, dit de l'Espinasse, seigneur de Saint-André, qui servit dans l'armée du roi contre les Anglais et les Bourguignons, par lesquels il fut fait prisonnier en 1417; Henri Hd' Albon, mort en 1502, qui servit Louis XI dans les guerres du comté de Bourgogne; Claude, qui fut tué dans un combat livré contre le marquis de Brandebourg, au siège de Metz, en 1552; Antoine d'Albon, archeveque de Lyon, né en 1507, d'abord abbé de Savigny et de l'île Barbe, puis nommé gouverneur de Lvon, en 1558, à la mort du comte de Grignan, et à une époque où il v avait tout à craindre de la part des protestants, qui n'épargnaient rien pour s'emparer de Lyon, comme ils avaient fait de Genève. Antoine, malgré leur nombre et leurs menées, ne leur permit point d'élever des temples. Il renoussa, en 1560, une violente attaque dirigée par Maligny, seigneur inåronnais. Apres cet important succès, Antoine fut nommé archevêque d'Arles. Pendant son absence, les protestants, favorisés par le nouveau gouverneur, le counte de Sault, se rendirent maîtres de Lover, mais d'Albon et la lord de la lord de la concentre celui de Lyou, punit, des son arrives, les auteurs de la révolte fibrille leurs livres, et mourat le septembre 157-10 noi et encore Retretand d'Albon, seigneur de Saint-Forçuex, qui intt constamment le part du roi contre la lique dans le la réduction de Lyon, en 1694.

La branche des seigneurs de Saint-André descend de Gilles d'Albon, fils puine de Jean de l'Espinasse, mort avant 1480. Son fils, Guichard, seigneur de Saint-André, fut envoyé en Guienne, par Anne de Beauieu. pour réduire à l'obéissance du roi plusieurs places qui favorisaient le parti de Louis, duc d'Orleans, puis il passa en Bretagne, et se trouva à la bataille de Saint-Aubin du Cormier. Il mourut en 1502. Son fils Jean, seigneur de Saint-André, mort en 1550, fut gouverneur du Lyonnais, du Bourbonnais et de la Mar-che. En 1512, il suivit le sire de la Trémoille en Italie, et Bonnivet au siège de Fontarabie, en 1521. En 1523, il defeudit Saint-Quentin contre les Anglais. En 1537, il fut l'un des députés charges de traiter de la paix avec les Impériaux qui assiégeaient Therouenne. Son fils Jacques, seigneur de Saint-André, marquis de Fronsac, maréchal de France, sous le nom de maréchal de Saint-André, fut l'un des hommes les plus importants du seizieme siècle (Voyez SAINT-ANDRE, maréchal de.)

marcetial de.)

La branche des seigneurs de Baignols descend de Guillaume d'Albon,
second fils d'André. Elle présente, jusqu'au quinzieme siècle, pusieurs personnages assez remarquables, parmi
lesquels nous eiterons Amédée, mort
à Azincontr., en 1415.

La branche des seigneurs de Pouillenai descend de Henri, troisième fils d'André. Cette branche compte parmi ses plus illustres membres Humbert, qui se trouva aux batailles de Poitiers, de Brignais, et fut fait prisonnier dans

ces deux journées. ALBON ( Claude-Camille-Francois d'), ne à Lvon en 1753, et mort, en 1789, à Paris, a publié un assez grand nombre d'ouvrages, et fut membre de plusieurs académies. On distingue surtout parmi ses travaux ses Discours politiques, historiques et critiques sur quelques gouvernements de l'Europe, 1779, 3 vol. in-8°, qu'il publia de nouveau en 1782, sous le titre de Discours sur l'histoire, le gouvernement, les usages, la littérature de plusieurs nations de l'Europe, 4 vol. in-12. D'Albon, qui avait beaucoup voyagé, a consigné dans cet ouvrage les résultats de ses réflexions ; il y décrit successivement la Hollande, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. On dit que le discours sur l'Espagne est fort remarquable; ce qu'il écrivit sur l'Angleterre est très-curieux, surtout pour l'époque. L'auteur prétend, non-seulement que la constitution de ce pays tend à le corrompre, mais encore qu'elle est essentiellement mauvaise; il affirme que le peuple anglais n'est ni heureux, ni libre par ses lois, et qu'il ne peut l'être. Certes, jamais jugement plus juste n'a été prononcé sur l'organisation aristocratique de

ALDERERT, VOYEZ ADALBERT.

ALDEBERT. VOYEZ ADALBERT. ALÈGRE (maison d'). - Cette ancienne et illustre famille d'Auvergne descendd'Asailli, seigneur de Tourzel, qui vivait en 1364, et servit dans les guerres de Guienne et d'Auvergne sous le maréchal de Sancerre, en 1386. Son fils Morinot, seigneur de Tourzel, baron d'Alegre, conseiller et chambellan du roi Jean le Bon, lui ceda tous ses droits sur la seigneurie d'Alegre. Il alla en Allemagne avec le roi Charles VI, en 1388, et mourut en 1418. Son fils, 1 res de Tourzel, baron d'Alegre, mourut, en 1442, à la bataille de Tartas, livree contre les Anglais. Son fils Jacques, conseiller ct chambellan du roi, vivait en 1508. Les fils de Jacques furent l'es 11 et François. Le premier accompagna

Charles VIII en Italie, et fut nommé gouverneur de la Basilieate et du Milanais sous Louis XII. Il mourut, en 1512, à la bataille de Ravenne. (Voyez l'article qui lui est consacré page 190.) François d'Alègre, comte de Joigny, baron de Viteaux, sel-gneur de Préci, vicomte de Beaumont-le-Roger et d'Arques, chambellan du roi, et grand maître et réformateur général des eaux et forêts de France, se distingua à la conquête de Naples, sous Charles VIII, qui le nomma, avec son frère, gouverneur de la Basilicate; il mourut en 1525. Gabriel, baron d'Alègre, seigneur de Saint-Just et de Millaut, chambellan du roi Louis XII, fut prévôt de Paris en 15t3, et bailli de Caen, où il recut Francois Ier en 1532. Son troisième fils etait Yves III, en faveur duquel la baronnie d'Alegre fut érigée en marquisat en 1576, comme récompense des services qu'il avait rendus aux rois Henri II, Charles IX et Henri III. Ce prince l'envoya en Allemagne avee le comte d'Escars, comme otage, garantir le pavement des sommes promises au comte palatin pour les troupes qu'il lui avait amenées. Il ne put partir à cause de son âge, et envoya à sa place son neveu, le baron de Millaut, qu'il institua son héritier, en 1577, à défaut d'hoirs. Il mourut la même année.

Antoine, baron de Millaut, frère du précédent, prit part aux guerres de religion contre les ealvinistes; il se trouva à la bataille de Moncontour. Il fut tué en 1573.

Yees, fils du précédent, baron de Milaut, et marquis d'Alegre par l'adoption de son onde, fut douné en cotage à Jean Casimir, contre platin, pour assurance des sommes promises aux relives, qui, offensés de Pêtre pas aux relives, qui, offensés de Pêtre pas de l'ette pas que l'

Yves, marquis d'Alègre, prince titulaire d'Orange, baron de Flageac, Aubusson, Aurouze, comte de Chainpoix, baron de Saint-Cirgues, seigneur de Meilhaud, Tourzel, etc., maréchal de France, gouverneur de Mctz. Toul et Verdun, était colonel du régiment du roi en 1679; il assista aux batailles de Fleurus, de Steinkerque, servit en Allemagne jusqu'en 1697, se distingua à la journée de Nimégue en 1702, soutint le siège de Bonne en 1703, fut fait prisonnier, en 1705, à la déroute de Tillemont, et resta captif en Angleterre jusqu'en 1712. Il prit Doual et Bouchain la même année. En 1713, il contribua à la victoire de Fribourg, fut fait maréchal de France en 1724, gouverneur de Bretagne la même année, et mourut, en 1733, le 9 mars.

La branche des seigneurs de Viveros et de Beauvoir descend de Christophe d'Alègre, troisième fils d'Yves II.

ALES, maison ancienne et illustre de Touraine, originaire d'Irlande, descend de Hugues d'Alès, qui vivait en 978 (\*). Parmi les membres de cette famille, on cite Hugues IV, baron de Saint-Christophe, l'un des barons les plus considérables de France. Il passa en Angleterre avec les troupes que Louis le Jeune, roi de France, envovait au secours des barons d'Angleterre révoltés contre leur roi; mais leur armée, commandée par Robert, comte de Leicester, ayant été défaite en 1173, Hugues fut fait prisonnier et cuferine au château de Falaise. Après avoir payé sa rancon, il se croisa pour la terre sainte. Jean II fut l'un des principaux seigneurs du royaume, qui portaient bannières, sous le règne de Philippe-Auguste, en 1214. Hugues I'I, baron de Saint-Christophe, son fils, se croisa aussi pour la terre sainte: il est le dernier mâle de cette branche.

La branche d'Alès de Corbet remonte au moins au treizième siècle.

(\*) - L'histoire nous apprend qu'au temps de Clarles le Chanve il y avoit une grande correspondance entre les royaumes de France et d'Irlande, et que Charles le Chanve attiroit le plus qu'il ponvoit de la houne noblesse de ce paye-la, et se l'attachoit par de grands fiels, «Moreri, èd. de 1759, t. I, p. 327, art. Arts.

Ses membres furent tous de braves hommes d'armes. René I'r combattit pour Henri IV contre les ligueurs, et fut tué pendant la guerre. Alexandre, dit le chevalier de Corbet, servit pendant trente trois ans dans le régiment Royal, où il fit plusieurs actions éclatantes, auxquelles le maréchal d'Alègre rendit des témoignages honorables. Jacques Ie, ue en 1640, militaire brave et instruit, fut envoyé par le roi présider, en 1682, l'assemblée des calvinistes d'Orléans. Il sut convertir plusieurs membres influents de l'assemblée, par des conférences et des écrits qui lui méritèrent les éloges de Bossuet. René Alexandre, chevalier de Corbet, fut lieutenant au regiment de la Marine en 1735, puis aide-major général du corps que commandait Chevert, à la prise des îles de Sainte-Marguerite; il mourut en 1748.

La branche d'Alès, en Picardie, descend de François, fils de René 1<sup>er</sup>, et a fourni à l'armée plusieurs officiers de mérite.

ALEXANDRE, dit de Paris, trouvère du douzième siècle. Il naquit à Bernay en Normandie, et l'on trouve souvent joint à son nom celui de sa ville natale. Alexandre de Paris ou de Bernay fut un des poetes qui brillaient à la cour de Philippe-Auguste. Il partagea avec Chretien de Troyes et Helinant les faveurs de ce prince, ami des arts, autant qu'on pouvait l'être dans une société encore barbare. Son principal ouvrage est l'Alexandride. sorte de roman en vers, imité de Quinte-Curce, d'une Vie d'Alexandre attribuée à Callisthène, et d'un poeme en vers latins, de Gauthier de Châtillon, L'Alexandride n'est pas de lui tout entière ; elle avait été commencée , comme il nous l'apprend lui-même, par un autre poéte venu un peu auparavant, par Lambert li Cors (le Court), de Châteaudun. Dans cette singulière épopée, les faits de l'histoire sont continuellement mélés à des aventures imaginaires, qui portent le caractère des mœurs chevaleresques. Le récit contient d'ailleurs mille allusions volontaires aux événe-

ments et aux personnages du siècle où vit le poete. Alexandre, dans plusieurs passages, figure évidenment Philippe-Auguste, et l'auteur destine au roi de France les éloges qu'il prodigue au conquérant macédonien. Non content de rentrer dans son époque par l'allusion, il y revient souvent d'une manière plus directe et plus singulière, en placant au milieu des scènes de son roman les personnages mêmes de la cour de France. C'est ainsi que le poète pensionné de Philippe, Hélinant, récite un chant à la table d'Alexandre : les plus belles broderies de la tente de Darius sont l'ouvrage de la reine Isabelle. Le poeme est écrit en vers de douze pieds, genre de mesure dont on a cru longtemps Alexandre de Paris inventeur; il est certain qu'il avait deja été employé quelque temps avant lui. Mais il serait difficile de décider si ces vers ont été appelés alexandrins du nom du poête, ou de celui du liéros sur lequel le poeme a été composé. Moréri penche pour la dernière de ces deux opinions. Comme la plupart des trouvères de ce temps, Alexandre de Paris manie avec peine une langue pauvre et rude encore; il accumule les mots au hasard. et offre une incoherence choquante de tons et d'expressions. Toutefois ce récit plat et diffus est curieux comme monument de l'art et de la civilisation du douzième siècle. Le même pocte a composé d'autres ouvrages, entre autres le roman d'Elène et celui d'Atus et Prophilias. L'Alexandride, bien que formant un récit complet, n'est qu'une partie du vaste poeme que le moven åge nous a laissé sur Alexandre. En réunissant les différentes compositions où les trouvères de la fin du douzième siècle et ceux du treizième se sont exercés sur la vie du héros maeédonien, on trouve une espèce d'épopée cyclique dont l'ouvrage d'Alexandre de Paris forme un épi-

ALEXANDRE (Nocl), savant historicu, ecclésiastique de l'ordre de Saint-Dominique, né à Rouen en 1639. Il professa pendant douze ans la philo-

sophie et la théologie. Ardent janséniste, il soutint contre les maximes ultramontaines et contre la bulle Unigenitus une lutte persévérante, qui lui valut maintes persécutions. On lui reproche de s'être laissé entrainer quelquefois à soutenir de mauvaises causes, quand l'intérêt de son ordre y était engagé. Dans ses dernières années il perdit la vue, par suite de son application an travail. Il mourut à Paris en 1724. Parmi ses ouvrages, qui à leur apparition firent beaucoup de bruit. on remarque son Histoire ecclésiastique (24 vol. in-8°); sa Théolouie morale (2 vol. in fol.) : ses Commentaires sur le Nouveau Testament (2 vol. in-fol.), etc. Il a éerit en outre beaucoup de dissertations et de traités sur des matières de polémique religieuse.

ALLEMAGNE (Relations de la France avec l'). (Voyez Confédération Germanique, Prusse, Bavière, Rivalité de la France et de L'Autriche.)

ALLUT (Jean), pseudonyme adopté par un écrivain fanatique du dix-luitième siècle, qui n'est pas encore bien connu; mais Barbier le bibliographe a prouvé que Jean Allut n'est autre que Élie Marion (voyez ce mot).

ALMAIN (Jacques), célèbre docteur de la faculté de théologie de Paris. naquit à Sens. Recu docteur en 1511, il mourut prématurément en 1515. Ses œuvres se composent de traités de philosophie et de scolastique, et d'écrits sur la puissance ecclésiastique. Les premiers, qui ne font que rebattre les idées de Scot, n'offrent aucun interet; parmi les derniers, beaucoup plus importants, l'un, intitulé De la Puissance ecclésiastique et laïque, est un commentaire des décisions d'Olcam touchant la puissance du pape; l'autre est le fameux traité de l'Autorité de l'Eglise et des conciles. Celui-ci fixera seul notre attention, parce que, outre qu'il reproduit sous une forme nouvelle et plus vive les idées émises dans le premier, il tire une bien autre importance d'abord de la doctrine qui y est exposée et de son application; enofficiel, des circonstances à l'occasion desquelles il fut composé, et de sa destinée même. Almain terminait alnsi son livre : « Voilà ce que f'ai écrit à « Paris, par la grace de Jésus-Christ, « pour l'autorité de l'Église son épou-« se, contre quelques propositions du « frère Thomas de Vio, tirées d'un « traité qu'il a composé, comme il l'as-« sure, en 1511, à l'âge de quarante-« trois ans. Et j'ai écrit ceci l'an de \* Notre-Seigneur 1512, le deuxième « mois de la première année de mon « doctorat. Je tais mon nom, pour « ne pas paraître avoir de la gloire. S'il v a quelque erreur dans cet écrit. « je proteste que je serai toujours sou-« mis à la détermination de l'Église « universelle. » Louis XII, dans ses démêlés avec

suite de son caractère en quelque sorte

Jules II, avait cité le pape devant le concile de Pise. A l'instigation de Jules II, Thomas de Vio, qui fut depuis le cardinal Caietano, dans un traité intitulé De la Comparaison de l'autorité du pape et du concile, reprit la vicille question tant débattue de la suprématie des papes sur les conciles ou des coneiles sur les papes, et soutint de nouveau l'infaillibilité du pape, sa supériorité sur les conciles, que seul il a le droit de convoquer. Le concile de Pise cuvova ce livre à la faculté de théologie de Paris, dont l'autorité était reconnue dans tout le monde chrétien. et l'invita par une lettre à exprimer son avis doctrinal sur cette question. Louis XII, de son côté, écrivit à la faculté, afin qu'elle répondit, comme il convenuit, au manifeste de Jules II. La faculté n'avait pas besoin de ces invitations pour combattre une doctrine dont la première conséquence était la négation de l'indépendance du roi, du rovaume et de l'Église de France à l'égard du pape, cette autre doctrine, si populaire dejà, qui formait comme le patrimoine de la théologie française. Le soin de défendre ce glorieux patrimoine fut confié à l'un des plus nouveaux membres de la faculte. mais qui avait fait ses preuves d'habile dialecticien, à Jacques Almain, Jus-

qu'alors, quand les papes parlaient Ecriture, les rois répondaient Digeste. Aux eitations saerées de Boniface VIII, et à son allégorie biblique des deux glaives, les jurisconsultes de Philippe le Bel avaient opposé la loi regia et les constitutions impériales de Constantin : c'était se disputer sans répondre. Almain changea le terrain de la diseussion; il combattit le pape avec ses propres armes, et fixa la controverse dans les termes de l'Ecriture et du droit divin. Nous ne rappellerons pas tous les arguments dont il se servit après Gerson et tant d'autres, pour prouver que la personne des papes n'est pas de droit divin, mais seulement les actes de leur autorité; qu'ils sont faillibles, par consequent, et qu'ils doivent reconnaître la suprématie des conciles, infaillibles à l'égard des choses révélées, parce qu'ils représentent l'Egliseuniverselle; qu'on peut en appeler aux conciles des décisions du pape; que ces assemblées peuvent juger et déposer; que la puissance temporelle et la puissance spirituelle sont tout à fait distinctes; que l'obligation des lois ecclésiastiques est restreinte au for intérieur; que les princes ne recoivent pas leur juridiction temporelle du pape; qu'elle ne dépend pas de lui, et que le roi de France en particulier ne reconnaît aucun supérieur pour le temporel.

Restait la question capitale de l'origine de la souveraineté; et voici ee qui est propre à Almain. Avant lui, on s'accordait généralement à placer dans le ciel la source de la souveraineté; mais on ne s'accordait plus sur la direction qu'elle suivait en descendant sur la terre: les papes l'appelaient à eux pour en faire la répartition aux rois; les rois avaient la prétention de la recevoir du ciel sans intermédiaire et de régner par la grace de Dieu. Almain rejette les deux systèmes; c'est le peuple qu'il met en communication immédiate avec le eiel. Selon lui, c'est le peuple qui délègue sous des formes diverses la souveraincté aux papes et aux rois. Cette doctrine peut se résumer ainsi : La puissance papale fondée sur le choix libre de l'Eglise, comme la puissance

rovale sur le consentement des peuples . est de même une délégation révocable en cas d'abus. Ceci est grave et mérite réflexion; car si la puissance royale et la puissance papale sont deux choses correlatives, avant pour rapport commun leur commune origine, et par suite leur révocabilité, il en résulte qu'on peut changer les deux termes de place sans que le rapport soit changé. et ait cesse d'être applicable à tous deux; on peut donc dire que la puissance royale fondée sur le consentement des peuples, comme la puissance papale sur le choix libre de l'Église. est de même une délégation révocable en cas d'abus. Chose singulière cependant! ce livre lit éclat; il fut lu et approuvé, reconnu presque officiellement, et imprimé avec privilége du roi. C'est que la question ne venait pas en temps opportun. Avant qu'elle put être posée nettement et résolne de même, il fallait résoudre délinitivement l'autre question, celle de l'indépendance du roi à l'égard du pape, parce que dans son opposition à une souverainete étrangère, le roi c'était véritablement la nation. La souveraineté nationale devait être la première manifestation de la souveraineté populaire. On ne pouvait songer sérieusement à la liberté intérieure, tant que l'indépendance exterieure ne serait pas assurée contre toute puissance temporelle ou spirituelle. Pour atteindre ce but, tous les moyens étaient bons; on ne voyait que l'objet présent, que l'intérêt du moment, et contre l'ennemi commun on employait toutes les armes qu'on avait à sa disposition, sans examiner si elles avaient deux tranchants. C'est ce qui explique comment le livre d'Almain Imprimé pour la première fois en 1512, reimprimé en 1526, le fut de nouveau, et toujours avec privilège du roi, en 1606.

Ce fut sculement à la fin du dixseptième siècle ou au commencement du dix-huitième, en plein despotisme, que cet ouvrage commença à inquieter quelques conscienes inonarcitiques. Une nouvelle édition de ce livre, classique pour tout bon gallican,

était devenue nécessaire; plusieurs membres éminents du clergé conçurent quelques scrupiles sur l'orthodoxie politique de la doctrine d'Almain, et sur la dangereuse application qu'on en pouvait faire. L'argument avait été tronvé bon contre le pape, l'était-il moins contre le roi? Après la solennelle déclaration de 1682, on avait suspendu les hostilites : l'arme employée par Almain contre le souverain pontificat ne pouvait-elle pas être retournée contre la royauté? Il y avait là matière à réfléchir. S'if paraissait dur de refuser le privilége du roi aux bonnes doctrines gallicanes que renfermait ce livre, il ne semblait pas moins dangereux d'accorder la sanction royale aux damnables conséquences politiques qu'on en ponvait tirer. On prit un moven terme, et il fut résolu que le livre serait imprimé à l'étranger, à Anvers. Mais la précaution devint inutile, et le livre fut dénonce au roi, comme renfermant une condamnable doctrine. Il paraît toutefois que cette dénonciation ne fut pas l'œuvre de scrupules politiques, mais plutôt de rancunes ultramontaines qui voulaient se donner la joie d'une petite vengeance qui les consolât du grand triomphe encore récent de l'Église gallicane, et, qu'on nous passe l'expression, fustiger le gallican sur le dos de l'écrivain politique. Le jeu était habile en effet (ce dut être l'idée de quelque jésuite); on placait ainsi le roi dans l'alternative, ou de condamner le livre, et de frapper du niême coup la doctrine gallicane et la doctrine politique, ou de les autoriser toutes deux en ne le condamnant pas.

Il follut que d'Aguesseu, ce grand guillean, couvril, Almain de sa protection. Dans deux mémoires qu'il écrivit de sujet, il priat le roi de considere que ce qu'on attaquait dans Almain, faire le proès à la mémoire d'un homme qui avait défendu avec honneur les libertés du royamme. Pour une opinion certainement bien condamnable, que personne ne serait tenté de justique personne ne certait tenté de justiculture de la consideration de la contrait de la contraite de la conlaction de la conlaction

exposées dans ce livre et qui neutralisent ce qu'il peut y avoir de dangereux, et condamner ce livre n'était-ce pas tirer sur ses propres troupes? Donnerait-on ce sujet de triomplie aux ultraniontains? Et quand ce livre était resté en possession de son état pendant plus de deux cents ans, sans qu'il fut inquiete, irait-on réveler au peuple le mystère de cette doctrine dangereuse. qu'il vaut mieux laisser ignorer que de condamner? « La question temeraire de la nation par rapport à son roi, cerivait-il encore, n'a encore fait aucune impression sur l'esprit du peuple de ce royaume; ira-t-on la lui apprendre en la condamnant, fui faire connaître ce qu'on doit souhaiter qu'il ignore éternellement? « Qu'on s'étonne maintenant que le dogme de la souveraineté populaire ait passe mapercu dans ce livre, quand d'Aguesseau lui-même, ce grand esprit, le regardait comme un redoutable mystère qu'il n'était pas bon d'approfondir. Et pourtant c'est au bord de la pente rapide du dix-huitième siècle qu'il exprimait cette opinion.

Nous avons insiste trop longuement peut-être sur un livre dont on peut, à bon droit, contester la valeur réelle, sur un livre qui n'eut qu'une importance assez relative, dont certainement son anteur n'eut pas lui-même conscience. Mais il était intéressant, ce nous semble, de montrer ce dogme de la souverainité populaire entrant par la théologie dans la science, de le retruuver au fond d'une des plus grandes questions qui aient agité notre patrie, de constater combien ce même dogine, avant de pouvoir dominer notre société régénérée, avait servi efficacement la cause de l'indépendance nationale, en prêtant, comme la Terre à Hercule, vie et force à ceux qui s'appuvaient sur lui pour constituer la nationalité, en attendant que la nation put être constituee elle-même.

ALOIGNY, maison ancienne de Poitou, remonte à Guillaume d'Aloigny, chevalier, qui vivait en 1281. Pami les personuages célèbres de cette famille, nous mentionnerons ceux dout les noms suivent : Calchaud

d'Aloigny, seigneur de la Grove; il servit Louis XI et Charles VIII, qui l'honorèrent de plusieurs emplois, dont il s'acquitta avec honneur. En 1483, il fut envoyé en Calabre avec le prince de Tarente, pour amener en France le célèbre saint François de Paule, Pierre et Autoine servirent Henri IV contre les ligueurs, Louis d'Aloigny, marquis de Rochefort, fut surintendant des bâtiments, arts et manufactures de France, en 1621, et mourut en 1657. Henri-Louis d'Aloigny, gouverneur de Lorraine, du Barrois, de Metz, Toul et Verdun, maréchal de France, servit dès sa jeunesse, sous les ordres du prince de Condé; en Allemagne et en Hongrie, sous Coligny et la Feuillade, depnis 1659 jusqu'en 1665; en Flandre, sous Turenne, cn 1668; en Lorraine, sous le maréchal de Créqui, en 1669. Il se trouvait, en 1672, au passage du Rhin et à la prise d'Utrecht; en 1673, il commanda en chef dans le Barrois et la Lorraine; en 1674, il assista à la bataille de Senef; en 1675, il fiit élevé à la dignité de maréchal de France, et en mars 1676, il fut choisi pour commander en clief un corps d'armée sur les rivières de Meuse et de Moselle, mais il mou-

rut le 23 mai. ALTENDORFF (bataille d'). - Le géneral Kléber, commandant une aile de l'armée de Sambre-et-Meuse, venait de prendre Bamberg, en Franconie. Il fit passer la Reidnitz à deux divisions de sa gauche, pour les diriger sur Forcheim et Ebermannstadt, tandis que les divisions de droite devaient s'établir derriere Rauh-Eberach. Ce mouvement, qui s'exécuta le 6 août 1796, donna lieu à un combat sanglant entre la cavalerie autrichienne et celle de la division du général Lefebvre. L'ennenti, qui occupait à Altendorf un camp retranché, poussait ses avantpostes jusqu'à Strollendorf, à six ki-lomètics de Bamberg. La plaine au delà de ce village était immense et offrait un grand avantage aux Antrichiens, dont la cavalerie était plus combreuse que la nôtre. Cependant la cavalerie de la division Lefebyre, après

avoir culbuté les premiers postes ennemis, vient se déployer en présence des Allemands. La cliarge s'engage; l'ennemi ne peut résister au premier choc; il se replie en désordre; mais bientôt, profitant de sa grande supériorité numérique, il déborde la gauche des Français, et menace leurs flancs. Le général Richepanse s'en apercoit, et court à sa rencontre avec quelques pelotons. Le combat devient alors furieux; le général Richepanse, blessé d'un coup de sabre, est forcé de quitter le champ de bataille. Il est remplacé par le général d'Hautpoult. Cependant, chacun se rallie à la voix de ses chefs. et une seconde charge s'engage avec un nouvel acharnement. Malgré la valeur des Français, les Autrichiens, infiniment plus nombreux, allaient peut-être enfin fixer la victoire de leur côté, si le huitième régiment de cuirassiers ne s'était présenté. Il sort du village d'Hirschaid avec la rapidité de la foudre, ranime la confiance des chasseurs, fond sur l'ennemi, le repousse, le met en fuite. Aussitot les Français reprennent l'avantage, et les Impériaux sont poursuivis de toutes parts. Pour arrêter les progrès des Français qui les pressent, les harcèlent, et sont mêlés dans leurs rangs, les généraux allemands ordonnent à leur artitlerie de faire feu indistinctement sur les combattants allemands ou français. Le general Lefebvre, ayant atteint son but, fait cesser le combat, et se contente de prendre la position qu'il avait

recu l'ordre d'occuper. ALTENHEIM (combat d'). - Depuis trois mois, Turenne fatiguait Montécuculli par des marches et contre-marches savantes; son but était de contrarier les projets du général de l'armée antrichienne, et de le forcer au combat dans un poste avantageux aux Français. Ses soldats, fatigues par des pluies continuelles, campés dans la boue, souffraient beaucoup au milieu d'un pays ruiné; les chevaux ayant consomme tous les fourrages, ne vivaient que de feuilles d'arbres. Enfin le mauvais temps cessa vers le 10 juillet 1675. et Turenne, manœuvrant pour attirer

l'ennemi dans une position favorable, arriva le t6 du même mois su village d'Acheren. Les Imperiant avaient pris position dans le voisinage du bourg de Salsbach. Près de l'endroit où se trouvait l'armée française, quelques buies formaient un defilé au sortie d'Acheren ; le terrain s'ouvrait ensuite par une petite plaine, à l'extrémité de la-quelle était situé Salsbach, dont la vue était cachée par une petite hauteur. Turenne eut d'abord quelque espérance de s'emparer de ce bourg; il alla à la tête d'un défilé reconnaître l'église, mais ne jugea point qu'on la pût attaquer. Les ennemis étaient couverts à leur droite par des bois, des retranchements et des ravins; sur leur gauche. ils n'avaient pris aucune précaution. Le maréchal apercut de ce côté un défilé par où l'on pouvait commencer l'attaque avecavantage. A près quelques moments de reflexion, il jugea le terrain si heurensement dispose, qu'il ne put s'empêcher de dire à quelques officiers généraux : C'en est fait, je les tiens, ils ne pourront plus m'échapper, et je vais recueillir le fruit d'une si pénible campagne. Il continua quelque temps à observer, et remarqua dans le gros de l'armée ennemie beaucoup d'inquietude. En effet, une grande partie des bagages des Autrichiens passait déjà la montagne, et leurs troupes se disposaient à la retraite. Bientôt on vint lui annoncer que leur infanterie se mettait aussi en mouvement. C'est alors que s'étant avancé pour découvrir le but de leurs manœuvres, il fut tué par un boulet tiré au hasard des batteries autrichiennes (Vovez TURENNE). Sa mort fit cesser les inquiétudes des ennemis. Deux lieutenants généraux se trouvaient seulement au camp d'Acheren, le comte de Lorges et le marquis de Vaubrun, Vaubrun, blessé au pied, était peu en état d'agir. Ils delibérèrent longtemps sans pouvoir prendre une décision; enfin l'armée française, qui eût attaque si Turenne eut vécu, prit le parti de la retraite; et l'armée impériale, qui commençait à se retirer, reprit l'offensive. Les généraux français se mirent en marcho, le 28., pour resquer le point d'Allenhiem. Le lendemain, les impériaux leur présentérent la hataille. Le combat fut terriblet le contte de Lorees s'y condusist avec toute l'habitet de d'un grand capitaire. Le marquis de VaubVou, au premier bruit de l'attaque, sem is à lette de ses gendarmes après avoir fait attacher sa jambé présent la lique de la contraction de la contraction

AMALRIC (Arnaud), abbé de Cîteaux, fut nommé légat du pape Innocent III, et chargé de l'extirpation de l'hérésie des Albigeois (\*). Par son fanatisme turbulent et sanguinaire, il se montra à la hauteur de cette mission. Quand une nombreuse armée de croisés marcha contre Béziers, il s'en fit le chef spirituel et ecclésiastique, comme Simon de Montfort en était le chef militaire et séculier. C'est lui qui, au sac de cette ville malheureuse, donna cet horrible conseil : « Tuezles tous, Dieu connaît ceux qui sont à lui. » C'est encore lui qui, à Carcassonne, fit arrêter par trahison le vicomte Raymond Roger. Au château de Minerve, il offrait la vie aux hérétiques qui se convertiraient : un des croisés s'en indignant : « Ne craignes point, dit le legat, peu d'entre eux se convertiront. » En effet, tous les assiègés, au nombre de cent quarante. se précipitèrent dans les flammes plutot que de se rendre. Toujours prompt à faire verser le sang et à lancer les foudres de l'Église, il se signala encore par ses violences contre le comte et les habitants de Toulouse. Mais bientôt il fut visible à tous que la reliion était moins son mobile que l'ambition et la cupidité. Tandis que les moines de son ordre envahissaient tous les évêchés du Languedoc, il s'empara de l'archevêché de Narbonne, et prit le titre de duc, du vivant de Raymond (\*\*). Le pape lui - même

(\*) Yoyez aux Annales I. I. p. 65, l'Hisloire de la guerre des Albigeois. (\*\*) Voyez Histoire du Languedoe, liv. xxir, chap. 16.

33° Livraison. (DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE, ETC.)

s'émut enfin des plaiotes qui lui par-vinrent de tous côtés, lui adressa de vifs reproches, et le remplaca dans ses fonctions de légat. Mais Amalric, poussé par un impérieux besoin d'agitation, passa en Espagne pour y faire la guerre aux Maures. Au retour de cette nouvelle croisade, il engagea la lutte contre Simon de Montfort, son ancien allié, qui lui disputait le titre de duc de Narboone. Il l'excommunia: mais Simon s'en inquiéta peu. Alors Amalric se réconcilia avec le comte de Toulouse, et en 1224 il présidait le concile de Montpellier, assemblé pour écouter les plaintes de ce malheureux prince. Amalric mourut l'année suivante ; son corps fut transporté à l'abbaye de Cîteaux, où on lui

éleva no superbe mausolée AMAUBI de Chartres, né à Bène, village du diocèse de Chartres, professa avec distinction la philosophie à Paris au commeneement du treizième siècle. La métaphysique d'Aristote, dont les livres avaient été apportés depuis peu de Constantinople en France et en Allemagne, le jeta dans de singulières erreurs : il se fit une religion et une philosophie nouvelles, et se mit à enseigner uue espèce de panthéisme mystique.emprunté vraisemblablement à J. Scott Eugène. Ses propositions principales étaient celles-ci : Dieu est tout et tout est Dieu .- Le Createur est identique aux créatures. - Les idées créent et sont créées. - Tout fidèle, pour être sauvé, doit croire fermement qu'il est membre du corps de Jésus-Christ. Amauri eut de nombreux disciples, parmi lesquels on distingue David, de Dioant. Ils ajouterent de nouveaux développements à la doctrine de leur maître; aussi , l'autorité ecclésiastique ne tarda-t-elle pas à sévir contre lui. En 1204, les docteurs de Paris condamnèrent son hérésie, et le pape Innocent III confirma leur seutence. Il fut forcé de prononcer une rétractation; mais rien ne pnt le décider a changer de sentiments. Il se confina à Saint-Martin-des-Champs, et y mourut de dépit et de chagrin. Sa mort cependant n'arrêta pas les rigueurs de l'Église. La prison et le bidhert firent justice de ses principaux prosélytes. Sa mémoire fut condamnée, ses ossements furent déterrés et jetés à la voirie, et un décret de 1209 ordonna que les livres d'Arisotte, à l'influence desqueis on attribuait l'hérésie d'Amauri, seraient asisse et jetes communication, de les lire ou de les copier de nouveau.

AMBIGAT (Ambigatus) .- A l'époque où Tarquin l'Ancien regnait à Rome (616-678 avant Jésus-Christ), la Celtique, l'une des trois parties de la Gaule, obéissait aux Bituriges, qui lui donnaient un roi. Sous le gouvernement d'Ambigat, que ses vertus, ses richesses et la prospérité de son peuple avaient rendu tout-puissant, la Gaule reçut un tel développement par la fer-tilité de son sol et le nombre de ses habitants, qu'il sembla impossible de contenir le débordement de sa population. Le roi, déjà vieux, voulant débarrasser son rovaume de cette multitude qui l'écrasait, engagea Bellovèse et Sigovèse, fils de sa sœur, jeunes guerriers ennemis du repos, à aller chercher un autre séjour dans les contrées que les dieux leur indiqueraient par les augures, leur permettant d'emmener avec eux autant d'hommes qu'ils voudraient, afin que nulle nation ne pût repousser les nouveaux venus. (Tite-Live, v. 34). Bellovèse et Sigovese partirent et allerent s'établir. le premier en Italie, le second dans la

Germanie méridionale. AMBIOBIX (roi des Éburons). - A l'époque de la conquête des Gaules, les Éburons, peuple puissant de la Belgique, obeissaient à deux chefs élus par le peuple, Cativulcus et Ambiorix. « Le premier, déjà vieux et cassé, ne possédait plus rien des qualités qui l'avaient rendu jadis populaire parmi les siens; le second, jeune, actif, joignait an courage le plus déterminé un esprit opiniâtre, délié et fertile en ruses. De bonne heure, les Romains avaient distingué Ambiorix, et Cesar fit tout pour se l'attacher. A l'issue de cette campagoe où les Aduatikes

furent si cruellement traités, il rendit à Ambiorix son fils et son neveu, detenus comme otages chez ce peuple; il lui donna encore d'autres marques de sa faveur. Toutefois, cette amitié intéressée ne séduisit point le chef éburon. Plus que tous les autres chefs patriotes , plus qu'Indutiomar lui-même, au fond, il haïssait les Romains ; mais, habile à dissimuler ses sentiments, il attendit avec patience l'heure favorable. L'absence de César, pendant son imprudente excursion en Bretagne, et l'incurie de Labienus, lui permirent de se concerter à son aise avec les mécontents des diverses parties de la Gaule; il le fit malgré l'opposition de son collegue Cativolke, que l'âge et la maladie rendaient timide et incertain. Dejà s'organisait par ses soins une vaste conspiration qui, ayant son foyer en Belgique, s'etendait de là dans les cités du centre et de l'ouest, lorsque le retour de César en arrêta les progrès. Tout fut conduit avec tant de mystère, que non-seulement les Romains, mais encore celles des nations gauloises qu'on savait dévouées aux Romains, n'en concurent aucun soup-con. Le Trévire Indutiomar, rentré dans ses foyers après l'expédition de Bretagne, mit au service d'Ambiorix son credit et son infatigable activité; il alla trouver Cativolke, l'aiguillonna, finit par entraîner ce vieillard indécis, et obtint de lui qu'il ne s'opposerait pas a l'armement en masse des Ebuons, et qu'il aiderait même son collègue dans toutes les occasions importantes. Il fut convenu entre les conjurés belges et armoricains qu'on attendrait l'arrivée de César en Italie. et la dispersion des troupes romaines dans les quartiers, pour donner le signal de la guerre et assaillir en même temps sur tous les points (\*). «

Cette vaste conjuration nationale, dont Ambiorix était en droit d'espérer la délivrance de la Gaule, échous par la précipitation des Carnutes. Leurs mouvements donnèrent l'alarme à Cèsar, qui resta dans les Gaules et envoya deux de ses lieutenants, T. Saburius et A. Cotta, prendre leurs quartiers d'hiver dans le fort d'Aduatuca. sur le territoire même des Éburons. Ambiorix, sans se déconcerter, arriva auprès d'eux, les assura de son amitié, et leur fournit des vivres; mals dès qu'il apprit le soulevement des Carnutes, il tomba sur les Romains qui étaient sortis pour couper du bois, les battit et les poursuivit jusque dans leurs retranchements, qu'il investit ; il ne put toutefois triompher du courage des légionnaires. Mais il tenta un autre moyen : il lit crier anx Romains « qu'il avait à communiquer à leurs généraux deschoses du plus haut intérêt, concernant leur vie et le salut de leur armée.» On lui adressa aussitôt deux parlementaires auxquels il déclara qu'il était dévoué à César, que les Éburons faisaient la guerre aux Romains, parce qu'ils y étaient forcés par tous les autres Gaulois; qu'il croyalt que son amitié pour César l'obligeait à prévenir les Romains qu'une armée nombreuse de Germains venait de passer le Rhin et arriverait dans deux jours, qu'alors les Romains seraient écrasés. Il les engageait à évacuer le fort d'Aduatuca, leur promettant de leur livrer le passage. Les lieu-tenants de César effrayés acceptèrent l'avis du Gaulois, et sortirent de leur campsans précaution. Mais quand ils furent au milieu des bois, Ambiorix tomba sur eux et les tailla en pièces (\*). Après cette victoire, il souleva tous les peuples voisius, et alla attaquer le camp de O. Cicéron; mais César arriva à temps pour sauver son lieutenant. Ambiorix marcha à sa rencontre avec soixante mille hommes. Le général romain n'avait que deux légions incomplètes, et qui ne formaient pas sept mille hommes: il eut recours à la ruse, affecta d'avoir peur, et se renferma dans ses retranchements. Ambiorix les fit attaquer; mais les Romains, sortant tout à coup, tombérent sur les Ganlois surpris, les défirent, en massacrèrent un grand nombre, et aussitôt opérèrent

(\*) Amédée Thierry, Histoire des Gaulois, t. III, p. 40.

(\*) Voir César, v, 34-36.

leur jonction avec Cicéron. Cette victoire effraya la Gaulc entière, qui posa les armes.

les armes.

Après la defaite d'Indutiomar, Ambionx ill une nouvelle tentative, et
bionx ill une nouvelle tentative, et
peuples; mais ceux-ci furent successivement vaincus par Cesar, et les
Eburons, attaqués à l'improviste, furent dispersés; les uns se retirerent
au fond des Ardennes, les autres chez
les peuples voisins, qui, effrayes des
les peuples voisins, qui, effrayes des
les peuples voisins de l'entre de leur pays.

« Ambiorix , ne gardant près de lui que quatre cavaliers dévoués, se tint au milieu des bois, dont il connaissait tous les détours. Quant à son collègue, le vieux Cativolke, malade, infirme, accablé de chagrin, hors d'état de supporter les fatigues d'une telle guerre on les privations d'une telle retraite, il mit fin à sa vie en buvant un poison composé avec le suc de l'if. Ses dernières paroles furent des paroles de douleur et de malédiction; il dévoua à la vengeance du ciel et de la terre l'homme qui était venu troubler ses vicux jours et verser sur sa patrie de si effroyables calamités (\*). »

Le pays des Éburons fut envahi de tous côtes : les Eburons cernés furent massacres par les Romains et par tous les aventuriers de la Belgique que César invita à cette expédition, en livrant les vaincus corps et biens au premier occupant. (Vovez à l'article ÉBURONS, le récit de l'horrible destruction de ce peuple.) Jamais César ne put s'emparer d'Ambiorix. Il lui échappa, grace au dévouement de ses quatre compagnons et aux faux rapports de ses concitovens, qui parvinrent ainsi à dérober à la vengeance romaine l'un des héros de l'independance gauloise.

AMBOISE (MAISON D'). Cette maison, l'une des plus anciennes et des plus illustres de France, remonte à Pierre, seigneur de Berrie, qui vivait vers l'an 1100. On distingue parmi ses membres: Jean, qui succéda en 1256

(\*) Amédée Thierry, pag. 79.

aux seigneuries d'Amboise, de Chaumont, de Montrichard, Bléré, Jalligny, après la mort de Mahaud, dame d'Amboise, sa cousine, et mourut en 1274; Jean II, qui vivait en 1292; Ingelger I'', le Grand, seigneur de Chevreuse, fait prisonnier par les Anglais, à la bataille de Poitiers, en 1373; Ingelger II, seigneur de Rochecorbon, de Marans, de Muntils, qui suivit le duc de Bourbondans son expédition d'Afrique en 1390, et mourut en 1410; Louis, vicomte de Thouars, prince de Talmond, conite de Guines et de Benaon, seigneur de Mauléon, Montrichard, de l'ile de Ré, de Marans. etc.: il fut traltre à sa patrie en embrassant la cause des Anglais. Charles VII le fit arrêter, lui confisqua les seigneuries d'Amboise et de Montrichard. Depuis, Louis expia son crime en servant le roi au siège de Pontoise et à la conquête de la Guienne; il mourut en 1469.

Branche des seigneurs de Chaumont. Cette branche descend de Hugues d'Amboise, seigneur de Chaumont et second fils de Jean II, lequel vivait en 1304. Ses membres les plus célébres sont Jean d'Amboise, seigneur de Chaumont et de St-Verain, tué à Crécy en 1346 ; Hugues II, tué à Azincourt en 1415; Huques III, chambellan de Charles VII: Pierre d'Amboise. seigneur de Chaumont, Meillan, Sagonne, des Bordes, de Bussi, chambellan des rois Charles VII et Louis XI. et ambassadeur à Rome, mort le 28 juin 1473. Il eut pour fils Charles I'c, seigneur de Chaumont, de Sagonne, Meillan, et Charenton, comte de Brienne, l'un des favoris de Louis XI, son chambellan, gouverneur de l'île de France, de Champagne et de Bourgogne, mort à Tours, le 22 février 1481. Aimeri d'Amboise, frere du précédent, uarantième grand maltre de l'ordre de St-Jean de Jérusalem, succéda le 10 juillet 1503 à Pierre d'Aubusson. En 1510, il gagna une victoire navale importante contre le soudan d'Égypte, pres de Monte-Negro, en Caramanie; il mourut en 1512. Jean, frère du précédent, fut le chef de la branche de Bussi. nistre de Louis XII (vovez son article, n. 220). Charles II. fils de Charles Ier seigneur de Chaumont et de Meillan, fut successivement grand maître, maréchal et amiral de France, gouverneur de Paris, du Milanais, de la seigneurie de Genes, de la Normandie et de la Lombardie en 1501. Il contribua beaucoup à la prise de Gênes en 1507, commanda l'avant-gardeà Agnadel en 1509, prit plusieurs villes cette année et la suivante, et mourut à Correggio, le 11 février 1511. Son fils George fut tué, à vingt-deux ans, à la bataille de Pavie.

Branche des seigneurs de Bussi. Cette branche descend de Jean, cinquième fils de Pierre d'Amboise. Jean, seigneur de Bussi, des Bordes et de Reynel, fut chambellan de Louis XI. Parmi ses fils nous citeron's George 11, cardinal et archevêque de Rouen, mort en 1550; Jacques, seigneur de Vaurai, tué à Pavie; Jacques d'Amboise, fils de Jean, seigneur de Bussi, Reynel, Vignori, Saxe-Foutaine, mort à Ma-

rignan. Branche des seigneurs d'Aubijoux. Cette branche de la maison d'Amboise descend de Hugues, neuvième fils de Pierre. Hugues fut seigneur d'Aubijoux, capitaine des cent gentilshommes de la maison du roi, sénéchal de Roussillon et de Cerdague, et lieutenant général du gouvernement de Languedoc. Il se trouva à la bataille de Fornoue en 1495, où il deploya tant de valeur, qu'il fut choisi en 1496 pour être lieutenant general en Toscane, après avoir servi durant l'expédition de Gênes. Louis XII le fit capitaine d'Aigues-Mortes et sénéchal de Beaucaire en 150t; il mourut à Marignan en 1515. Les autres membres de cette famille sont: Jacques, baron d'Aubijoux, colonel des legionnaires de Languedoc; il mourut au siège de Marseille en 1536, qu'il aida à défendre contre les Impériaux; Louis, comte d'Aubijoux, baron de Castelnau, de Bonnefond et de Casaubon, colonel des légionnaires de Languedoc, fils du précédent ; Jacques, son fils , conte d'Aubijoux , nommé l'amant fortuné, mort à la bataille de

George, cardinal d'Amboise, fut mi- - Coutras, en 1587; François, son frère, qui servit Henri III et Henri IV. comme colonel des légionnaires de Languedoc: Francois-Jacques d'Amboise, comte d'Aubijoux, chambellan de Gaston d'Orleans, lieutenant général de Languedoc, mort en 1665, étant le dernier de son nom et de sa maison.

AMELIER DE TOULOUSE (Guillem) troubadour du douzième siècle, a laissé des sirventes adressés au comte d'Astarac, contre les mœurs du siècle, sur la décadence de la noblesse et de la jonglerie, sur la tyrannie et l'avarice des seigneurs, contre le clergé et les moines. Ces pièces, plus hardies que spirituelles, donnent de curieux détails sur les mœurs du temps.

ANENDE. Condamnation à payer une somme d'argent. Elle a toujours un caractère pénal, même en matière civile, où elle se confond avec les dépens et dommages-intérêts. En matière criminelle, elle constitue une peine spéciale, du genre de celles qu'on nomme pecuniaires. S'il faut s'en rapporter à l'étymologie du mot, l'amende, de emendare, emendatio, se serait introduite dans nos lois par une conséquence de cette idée naturelle, que celui qui a causé un dommage, doit, autant que possible, en offrir une réparation équivalente.

Considérée sous ce point de vue, l'amende se remarque dans le droit de tous les peuples. Mais telle n'est point l'origine de l'amende, presque toujours distincte de la reparation du mal matériel causé à un individu, l'amende est une peine qui frappe la fortune du coupable, en favenr du lisc, qui n'a souffert aucun dommage materiel. Elle représente le prix des soins de surveillance et de poursuite que la société est obligée d'avoir à l'égard des crimes et des délits. D'après cette nature de l'amende, il est plus raisonnable de la faire dériver des anciennes peines, toutes pécuniaires, qu'on retrouve dans les lois des barbares.

Ces peines portaient le nom générique de wehrgeld, ou composition. Dans le plus grand nombre des cas, une partie, appelée fredum ou le fred, le

tiers le plus souvent, était allouée à la personne ou à l'autorité sous la protectioo de laquelle la paix, interrompue par un crime et par les représailles qui en avaient été la suite, avait été réparée. Or , il paraît juste de eroire que l'amende n'est pas autre chose qu'un reste du fred, avant survecu au wehrgekl lui-même (vovez. Composition). Cette origine de l'amende est surtout indiquée par l'expression d'amende envers le roi, dont on se servait à propos des crimes pour lesquels la punition était bien distincte de toute réparation proprement dite (vovez AMENDE EN-VERS LE ROI). A tout mesfait n'échet qu'emende, disait on encore au sei-zième siècle. Autrefois la quotité de l'amende était généralement arbitraire, elle était déterminée par le juge, selon la qualité ou la fortune du coupable, la nature et les circonstances du crime ou du delit. Ainsi , l'on disait communément : les nobles payent soixante livres où les non-nobles payent soixante sols; et encore : de loules amendes estans en loi, les femmes n'en doivent que la moitié.

Dans le Code pénal de 1791 et dans celui des délits et des peines de l'an IV, la quotité de l'amende était fixée par la movenne de la valeur d'une journée de travail, que l'on calculait d'après le taux donné dans chaque localité, et que l'on doublait ou quadruplait selon la nature du dent, sons égard à la fortune du délinquant. Le Code pénal de 1810, tout en conservant comme base de calcul la gravité des délits, a reirté le mode d'évaluation de la quotité de l'amende d'après le prix du travail, et l'a remplacée par l'indication fixe d'une somme d'argent, que le juge peut élever ou abaisser, suivant les circonstances, entre un maximum et un minimum soigneusement determinés par le legislateur. La révision du Code pénal de 1810 faite en 1832, n'a rien changé à cette évaluation de la quotité de l'amende.

AMENDE DE FOL APPEL. — C'était l'amende prononcée contre ceux dont l'appel interjeté sur la sentence d'un juge inférieur n'était pas reçu par le juge supérieur. La quotité de cette amende variait suivant les circonstan-

CES.

AMENDE POUR DÉFAUT DE DROIT.

— A partir de l'époque où les sentences segieurales leurent toutes soumiers à l'appel, si le seigneur luimême était.

l'appel si le seigneur l'unimême était.

I poevait sur le par le vassol, il poevait surerain une ainende de soitant le livres, sonme étornit pour le temps. Cet usage a dispara uvec la puissance des jiuntices seigneuriales, bien avant la tréolution de 1789. Montesquieu en parle dejo roume d'une antiquité.

ANYDE ENVESS LE ROI. — On designoit par cette expression l'amende prononcéa à la suite d'une grave condannation c-mindle. Elle indiquait la reparation d'une attente à Fordre public, represente dans la personne son protectur par excellence. A couse du crine dans la pomition duquel entrait l'amende envers le roi, ontissii de crine dans la pomition duquel entrait l'amende envers le roi, ontissii manke, qu'elle cristantial faprinie, on emportait note d'infantie. Ce expressions sont synonymes.

AMENDE (Le battu paye l').

Qu'à la coutome de Lorris , Quoiqu'on aye juste demande , Le buttu paye l'amende,

Au rapport de Pasquier (\*) : « Quand un homme qui au jugement du pruple avoit bonne cause, toutesfois par malheur a esté mai traicté en justice, on dit en commun proverbe, qu'il est des hommes de Lorry où le batu paye l'amende. . Les amateurs de maximes curieuses ont cherche dans la contume de Lorry l'explication d'un tel proverbe; mais ils n'ont pu y découvrir qu'une charte de Louis le Gros, confirmee par Louis VII et Philippe-Auguste, et par laquelle il était defendu aux hommes de Lorry, sous peine d'amende, de jeter les gages d'un combat judiciaire. L'amende se graduait selon le plus ou le moins de suite qu'on avait donnée au défi : dans le

(") Recherches de la France, livre viii, chap. 29.

cas où le duel avait été engagé, elle était de cent douze sous pour les champions vaincus. Cet usage avant été introduit dans plusieurs autres lieux, la dénomination du pays où il avait été d'abord pratique, lui fut conservée par le peuple, lequel en forma un dicton, pour se moquer, avec beaucoup de sens, de ces houmes emportés qui gåtent leur bonne cause par leur ardeur à se rendre eux-mêmes justice. Mais cette explication, qui convient au proverbe : « C'est un homme de Lorru, etc., » n'est point vraie pour cette maxime plus générale : « Le battu paue l'amende.» Lorsque le duel était usité comme preuve judicialre, au civil aussi bien qu'au criminel, le combattant vaincu, ou mis hors des lices, avait perdu sa cause : mort, on le trainait au gibet, s'il y avait lieu; survivant, il était forcé de confesser son crime ou son tort. Dans les affaires non criminelles, pour des procès relatifs à des biens, le vaincu, outre la perte de la cause, devait paver au seigneur devant la cour duquel il y avait eu bataille, soixante sous, s'il était roturier, soixante livres, s'il était gentilhomme (\*). De là le proverbe dont nous parlons, et que voici en entier : " Le mort a le torl; le battu paye l'amende. . Vovez DUEL et COMBAT JUDICIAIRE

AMENDE DE CONS OF DE CONTINE.

On appelait lainsi les peines prenniaires que faisait encourir l'infraction
du regiones par la cotame locale.

De se la lainte la cotame locale.

Ces amendes claient en tout sembles à celles que l'on prononce aujourd'hui pour les contraventions; il
unifisait de constater le fait de l'infracamendes de routune se dittingualent
des amendes ordinaires, en ce qu'elles
charent toujours déterminées, et en ce
qu'elles n'entralaient jamis l'infa-

AMENDE HONORABLE. - C'était une peine afflictive et infamante, con-

(\*) Beaumanoir, Cour de Beauvoisis, chap. 61.

sistant en un aveu que le compable devait faire du crime pour lequel on l'avait condamné. On distinguait deux sortes d'amendes honorables: 1º l'amende honorable simple ou seche, que le coupable faisait à l'audience ou en la chambre du conseil, en presence des juges assemblés et devant les parties offensées, sous la conduite du geôlier de la prison et des archers, nu-tête, à genoux, et sans aucune marque de dignité; 2º l'amende honorable in figuris, que le coupable faisait sur une place, devant une église, dans un carrefour, le peuple allant et venant, sous la conduite de l'exécuteur des hautesœuvres, à genoux, nu-tête, nu-pieds, la corde au cou, en chemise, tenant à la main une torche de cire jaune et ardente, du poids de deux livres, et portant sur le dos et sur la poitrine deux écriteaux où l'on lisait le crime pour lequel il avait été condamné. Les paroles que le patient devait prononcer à haute et Intelligible voix, étaient celles-ci : . Je demande pardon à Dieu, au roi et justice, d'avoir, etc. (suivaient les articles de l'arrêt de condamnation); . ou bien : . Faussement, contre toute vérité, justice, etc., j'al dit, fait, commis, etc. (ici les ar-ticles de l'arrêt); c'est pourquoi je demande, etc. » Si le patient refusait de faire amende honorable, c'est-àdire, de proférer la formule ci-dessus, les juges devaient lui faire trois injonctions différentes, aux termes de l'ordonnance de 1670, titre 35, article 22; après quoi, si le patient s'obstinait au silence, ils pouvaient le condamner à de plus fortes peines. Dans l'usage, vers les derniers temps du moins, on se relâchait le plus souvent de cette rigueur excessive. L'amende honorable se prononçait contre les hommes et contre les femmes, quelquefois seule, le plus souvent avec une autre peine afflictive et infamante; elle était toujours encourue pour les crimes de lèse-majesté, de sacrilége, de faux, de banqueroute frauduleuse. et autres ayant causé un scandale public.

Il y avait une amende honorable

particulière, n'entraînant point infamie, et que des coupalites étaient parfois obligés de faire envers des particuliers offensés, soit dans leurs maisons, soit ailleurs, en présence d'un certain nombre de personnes choisies. Ce n'était là qu'une réparation d'honneur.

Les juges ecclésiastiques condamnaient quelquefois ceux qui étaient soumis à leur juridiction, à faire une expèce d'amende honorable dans l'enceinte du prétoire. Les coupables des mandaient pardon de leur média, en présence des personnes intéressées et des juges, Cette amende honorable à certainait point infante. In a vasait à cettainait point infante. In a vasait et de condamper, pour les crimes d'étermines, à l'amende honorable proprement distamende honorable proprement dista-

L'amende honorable a été abolie par le Code pénal de 1791 (titre 1, article Depuis, elle n'a plus reparu dans nos lois. Cependant, lors de la discussion de la loi sur le sacrilége, le gou-vernement ayant proposé de faire précèder la punition de la profanation des hosties consacrées par le supplice de la mutilation du poing droit, les chambres parvinrent à faire substituer à cette atroce barbarie l'amende honorable devant la principale église du lieu où le crime avait été commis, ou du lien où avait siègé la cour d'assises. L'amende honorable a ainsi fait une courte réapparition dans notre code; mais la loi du 20 avril 1825 a été formellement abrogée le 16 octobre 1830.

AND AYE (combat d').—Les manneuves de Espagolos, après avoir fait eprouver quelques pertes aux Franres de Espagolos, après avoir fait eprouver quelques pertes aux Frantan et de l'archa de l'arch

droite combattit longtemps contre quatre cents Espagnols, qui occupaient un bois au-dessus d'Andaye, et parvint à les débusquer. Les colonnes de gauche et du centre se tronverent hientôt vis-à-vis de la montagne de Louis XIV. Une vive canonnade commenca, La montagne de Louis XIV est séparée, par la Bidassoa, d'une chaîne de montagnes, au revers desquelles les Espaguols avaient construit cinq redoutes qui répondaient au feu des pièces frauraises. Malgré l'artillerie de ces redoutes, l'armée française demandait à grands cris l'escalade. Pendant que les généraux hésitent, l'adjudant général Darnaudat place deux pièces de 4 en batterie qui prennent en flanc les retranchements ennemis. La précision du tir des canonniers est extrême : chaque décharge enlève une file de tentes, et fait crouler une partie de retranchements. L'armée applaudit au succes de ses artilleurs. On voit les Espagnols se débander et preudre la fuite. Aussitot l'ordre d'attaque est donné : en un instant la montagne de Louis XIV est enlevée. Cinq camps ennemis tombent au pouvoir des Français, et le territoire de la France est délivré, sur ce point. de la présence des étrangers.

ANDER DES ROCHERS (Jean), gravur, né ± 1,00m, s'établit à Paris, où il mourtt au mois de mars 1741. Il a graré plusieurs suglet d'après le Corrége; mais son plus grand ouvrage cet une saûte de portraits de personnages célèbres, guerriers, magistrats, minières, parant, pritière, etc. Cette miller, parant, pritière, etc. Cette miller, parant, pritière, etc. Cette portraits, renfermés chaun dans un orale d'environ dis-buit centimètres. L'exécution en est assez bonne (voir le Mercure de juillet 1741).

ANDRIEN (Bertrand), graveur. On uli doit un grand nombre de médailles, parmi l'esquelles on remarque celles qu'il a consacrées à rappeler le souvenir des latailles de Narengo, d'Icna, d'Austerlitz, de la conquide de la Silésie, de la paix de Vienne, de celles de Tilsitt et de Luneville. Sa médaille sur le retablissement du culte a remporté le prix dans un concours. Les ouvrages d'Andrieux se distinguent par la noblesse du style et la convenance des détails.

ANGENNES (maison d'). Cette famille tire son nom de la terre d'Angennes, dans le Perche; elle remonte au quatorzième siècle; mais on ne peut en suivre la filiation que depuis Robert d'Angennes, seigneur de Rambouillet et de Marolles. Robert eut trois fils : Hugues, l'aîné, fut échanson du duc de Touraine et laissa un fils qui fut tué à Azincourt. La postérité fut continuée par le troisième fils de Robert, Regnault, seigneur de Rambouillet et de la Loupe. Il se distingua sous le règne de Charles VI. dont il fut premier écuyer tranchant, puis cham-bellan. Ce prince l'employa dans plusieurs affaires importantes, et lui fit faire plusieurs voyages en Flandre et en Allemagne. En 1392, il était garde et capitaine du Louvre. Il eut, en cette qualité, à soutenir plusieurs luttes contre les Parisiens soulevés en 1413. Jean, fils du précédent, surnommé Sapin, fut panetier, puis chambellan du roi, et enfin gouverneur du Dauphiné en 1410. En 1417, il défendit, pendant dix mois, Cherbourg contre les Anglais. Jean 11, son fils, fut écuyer d'honneur de Charles VII, se distingua dans les guerres contre les Anglais, surtout en prenant d'assaut la ville de Mantes. Jacques, petit-fils du précédent, seigueur de Rambouillet, de la Villeneuve, de Maintenon, de Meslai, de la Moutonnière, du tiers d'Angeville, de Poigny, de Montlouet, du Fargis, etc., fut l'un des favoris de François Ier, capitaine des gardes du corps de ce roi, et de ses successeurs Henri II, Francois II et Charles IX, lieutenant général de leurs armées et gouverneur de Metz; il fut envoyé, en 1561, par le roi auprès des princes protestants d'Allemagne, et mourut en 1562. Il eut neuf fils. Charles, cardinal de Rambouillet, du titre de Ste-Eupliémie, fut d'abord évêque du Mans, et pendant son épiscopat, les huguenots prirent le Mans et dévastèrent St-Julien ; il se trouva au concile de Trente, fut ambassadeur de France auprès de Grégoire XIII, et mourut ca 1517.

Nicolas d'Angennes, seigneur de Rambouillet, de la Villeneuve et de la Moutonnière, envoyé en 1566 en Angleterre, comme ambassadeur, par Charles IX, pour donner le collier de son ordre au duc de Norfolk et au comte de Leicester, fut chambellan de Henri III, gouverneur de Metz en 1582; contribua en 1589, à Blois, à réunir Henri III avec Henri de Navarre, et mourut vers 1611. Il était fort savant et très habile dans les affaires politiques. Claude, évêque de Noyon et pair de France, puis évêque du Mans, avait étudié la philosophie à Paris, et le droit à Bourges et à Padoue. Il avait été, en 1568, envoyé en ambassade auprès de Côme de Médicis. En 1585, il assista à l'assemblée du clergé à Paris, où il défendit les libertes de l'Eglise gallicane avec éloquence. Henri III le choisit pour aller annoncer à Sixte V la mort du duc de Guise et du cardinal de Lorraine. Louis, marquis de Maintenon, baron de Meslai, seigneur de la Moutonnière, fut ambassadeur extraordinaire en Espagne; il eut pour fils Charles d'Augennes, marquis de Maintenon, père de Charles-François, gouverneur de Marie-Galante de 1679 à 1686; ce fut lui qui vendit le marquisat de Maintenon à Françoise d'Aubigné, depuis madame de Maintenon. François, septième fils de Jacques, seigneur de Rambouillet, favori de Catherine de Médieis, fut ambassadeur en Suisse. Jean, autre frère du précédent, seigneur de Poigny et de Boisoreau, fut envoyé successivement, par Henri III, auprès du roi de Navarre, du duc de Savoie et en Allemagne. Son fils, Jacques d'Angennes, seigneur de Poigny et de Boisoreau, fut ambassadeur en Angleterre en 1634. Charles, comte d'Angennes, arrière-petit-fils du précédent, blessé à la bataille d'Oudenarde, et tué à celle de Malplaquet. Philippe, neuvième fils de Jacques, gentilhomme de la chambre de Henri III , gouverneur du Maine , tué au service de Henri IV, pendant le siège de Laval, en 1590. Son fils, Charles d'Angennes, seigneur du Fargis, fut ambassadeur en Espagne de 1620 à 1624. Ce fut lui qui signa avec l'Espagne le traité de Monçon. Son fils, Charles d'Angennes, comte de la Rochepot, fut tué à l'attaque des lignes d'Arras, en 1640, et mourut sans postérité.

ANGIVILLER (le comte Charles-Claude d'), directeur général des bâtiments du roi, jardins, manufactures et académies : maréchal de camp et membre de l'Académie des sciences, doit être compté au nombre des protecteurs les plus zélés et les plus éclairés des sciences et des arts. Il aimait beaucoup la société des savants et des gens de lettres, et il leur accordait tous les encouragements qui étaient en son pouvoir. Mais, en cela, il ne consultait pas toujours les principes sévères d'économie qui doivent diriger ' ceux qui ont en main les deniers de l'État : aussi fut-il accusé par Charles Lameth, le 7 novembre 1790, d'avoir . multiplié les dépenses, et présenté un compte de vingt millions, fort exagéré: et, le 15 juin 1791, un décret, rendu sur le rapport de Camus, ordonna la saisie de ses biens. Force de quitter la France, il se rendit en Russie, puis reviat en Allemagne, où il mourut en 1810, dans un couvent de moines. Il avait formé à ses frais un magnifique cabinet de minéralogie, qu'il céda, en 1780, au museum d'histoire naturelle.

ANGIVILLER (E. J. de Laborde, comtesse d'), avait épousé en prenières noces M. Binet de Marchais; elle se fit remarquer à Versailles par la grace de son esprit, et surtout par la beauté de sa voix. Son goût pour le chant lui procura la faveur d'être admise, avec les personnages les plus graves de la cour, sur le théâtre des petits appartements. Madame d'Angiviller, que Marmontel appelle gracieusement la jeune fée, réunissait aux charmes de la figure tous les agréments du caractère, de l'esprit et du langage. Sa société était composée de tout ce que la cour avait de plus aimable, et la littérature de plus distingué; Buffon, Thomas, la Harpe, Ducis, l'abbé Maury, s'honoraient, ainsi que Marmontel, d'être au nombre de ses amis. A la mort de Louis XV, le comte d'Angiviller remplaca l'abbé Ter-

ray dans la place de directeur des bâtiments, et sa maison continua d'être. avec plus d'extension encore, le rendez-vons des savants, des littérateurs, des artistes, et de ce que la cour et la ville avaient de plus distingué (vovez l'article précédent). Pendant l'émigration de son mari , la comtesse d'Angiviller se retira à Versailles, où elle parvint à se former de nouveau une société aimable. Elle recevait Ducis. l'abbé de la Fage, qui s'était fait connaître comme predicateur; mademoiselle de la Tour du Pin, madame Babois, la duchesse de Villeroi, et d'autres personnes distinguées. Mais, alors, la jenne fce de Marmontel était bien changée : son esprit avait vieilli avec ses traits; ses idées étaient devenues bizarres; son style avait aussi subi une révolution; il était alors mignardisé, fardé, et prétentieux. Toutefois, à côté deces défauts, que faisaient d'ailleurs excuser les malheurs essuyes par la comtesse d'Angiviller, il était une partie de son être qui n'avait point changé : son cœur était toujours tendre et compatissant. Lorsqu'elle mourut, le 14 mars 1898, ágée de quatre-vingt-trois ans, plus de trente familles de Versailles ne vivaient que des secours qu'elle leur prodiguait.

ANGLEBERME (Jean Pyrrhus d'). professeur de droit à l'université d'Orléans, naquit en cette ville vers 1470. Jurisconsulte, historien et poëte, mais avec un mélange d'érudition pesante et indigeste, il commenca par etudier les lettres et fut dirigé dans cette étude par le célébre Érasme. Il se livra ensuite à l'étude de la jurisprudence, et quoiqu'il eût écrit et sur le droit romain et sur le droit coutumier, il faut dire avec Charles Dumoulin, son élève, que, trop prévenu en faveur de la jurisprudence romaine, il n'a pas connu le véritable esprit du droit coutumier. Tontefois, Charles Dumoulin fait un grand éloge de son maître, et l'appelle jurisconsultissimus et utriusque linque peritissimus. Etienne Pasquier, dans ses Recherches de la France, loue la clarté et la netteté de son enseignement. Angleberme fut nommé par

François IV conseiller su conseil sonverain de Milan; mais il ne jouit pas longtemps de cette dignité. Il mourut en 1521, fort regretté du celèbre Alciat, son ami, qui figrarer sur son en manque que de la poeise. Parmi ira ouvrager d'Angleberme, on pent citer un panegratique de la ville d'Orkina, les vies de deux saints, eréques de cett ville; et outre plaiseurs traités en cette ville; et outre plaiseurs traités cette ville; et outre plaiseurs traités taire sur la coutume d'Orkina, et une Dissertation sur la loi sidique (1618).

ANGLES (Charles - Grégoire), naquit vers 1740. Maire de Vevnes, departement des Hautes-Alpes, il fut nommé, en 1813, membre du corps législatif, conseiller de préfecture au commencement de 1815, et enfin président de la cour royale de Grenoble. Élu député à la fin de la même année par le département des Hautes-Alpes, il presida la chambre, comme doven d'âge, au commencement de cette session et des suivantes. Il parla, en 1816, en faveur du projet de loi relatif à la restitution des biens des émigrés non vendus, et demanda en faveur des autres une indemnité qui leur fut accordée en 1825. A la fin de 1819, lors de la vérification des pouvoirs de l'abbé Grégoire, ancien évêque de Blois, M. Anglès, souleva contre lui le côté gauche, en voulant mettre aux voix l'indignité avant l'illégalité. A la fin de la même session, il vota pour les lois suspensives de la liberté individuelle et de la liberté de la presse, et enfin, pour le changement à la loi des élections. Il a cessé, en 1822, de faire partie de la chambre des députés.

ANGLES (le comte), fils du précédent, ministre d'Etat, est né à Grenobeen 1780. Il entra d'abord dans l'admi nistration de spays conquis, en qualité d'auditeur au conseil d'Etat, et devint maître des regulètes en 1805. L'empomaître des regulètes en 1805. L'emponaitre des regulètes en 1805. L'emponaitre des regulètes en 1805. L'empopolice, où il fut chargé de la corres polauce du 3' arrondissement, dans lequel étaient compris les départements au déal des Alpes. Nomuné ministre dela police sons le gouvernement provisorie de 1814, il devint conseiller d'Esta quelques mois après, et quitta la France peudont les cent jours. Peu de temps quire si la seconde restoura-police M. Devaste, qui fui -nime venit de succider su due d'Otrante. Dans le mois de mars 1816, il obtint des lettres de noblesse et le titre de conte, que loi avait déjà accorde Napoléon. Il quitta, en 1821, la prefecture poléon. Il quitta, en 1821, la prefecture de un su M. Delaveau pour sourcessori.

ANGLUBE (maison d'). - Cette ancienne lamille tire son nom de la seigneurie d'Anglure en Champagne, à trente-trois kilomètres au nord de Troyes; elle descend d'Oger de Saint-Cheron, seigneur de Marchangi et du Mesnil, qui avait épousé Helwide, dame et heritière d'Anglure, Oger mourut en 1256. Oger II, petit-fils du précédent, servit Philippe le Bel dans les guerres de Flandre, ainsi que son frère Saladin (\*) d'Anglure, seigneur de Chainsi et Chantenai. Oger III, fils d'Oger II, rendit de grands services à Philippe de Valois, et fut l'un de ses quatre chambellans. Il mourut en 1380. Oger IV, seigneur d'Anglure, d'Estoges. de Gisancourt, se trouva à la bataille de Rosebeeque, en 1382, où il se battit bravement. Etienne, son petitfils, eut l'infamie de s'attacher au parti des Anglais, et d'accepter du roi d'Angleterre le titre de son chambellan.

(\*) Comme ce prénom, inusité en Occident, est très-fréquent dans cette seule famille, nous croyons devoir en expliquer l'origine, d'après Palliot. Les aucètres d'Helwide, semme d'Oger Ier, s'étaient croisés plusieurs fois : l'un deux fut fait prisonnier par Saladin; il obtiot, sur sa parole, l'autorisation de venir en France chercher sa rançon. Élant eadet, il ne put trouver la somme convenue; mais, fidele à sa parole, le géoérenx Fraoçais retourna auprès de Saladin, qui, non moins cénéreux, lui accorda la liberté, à la condition qu'il porterait, pour armes, d'or semé de grelots d'argent, soutenus de guerries, et qu'il donnerait le nom de Saladin à tous les aines mâles qui descendraient de lui.

Dès lors cette branche, qui s'éteignit après cinq générations, semble s'être ensevelie dans sa honte; et nul homme remarquable ne se présente pour relorent la doire du nour d'Anglure.

ver la gloire du nom d'Anglure. La branche des comtes d'Estoges descend de Jean Saladin d'Anglure, vicomte d'Estoges, d'Escuri, de Cierges, de Gisaucourt, second fils d'Oger IV, mort en 1403; elle présente quelques hommes célèbres. Simon Saladin, vicomte d'Estoges, fut chambellan du roi René. René d'Anglure, vicomte d'Estoges et de Blaigni, seigneur de Nogent-sur-Aube, chambellan de Francois Ier, se signala aux batailles de Pavie, de Ravenne, etc., et mourut en 1529. François d'Anglure, vicomte d'Estoges, baron de Boursault et de Givri, fut lieutenant général de Champagne, et colonel des légionnaires de Champagne. Il mourut en 1544. Jacques d'Anglure, vicomte d'Estoges, seigneur de Brai-sur-Aisne, d'Arci, capitaine de cinquante hommes d'armes, se distingua, pendant les guerres de religion, par son courage et son dévouement aux principes catholiques et monarchiques, et se battit bravement à Jarnac et à Moncontour; il fut député de la province de Champagne aux états de Blois. Sa fille Antoinette épousa Chrestien de Saviani. seigneur de Rosne, chambellan de François duc d'Alencon, Chrestien fut fait maréchal de France, et s'attacha au parti de la ligue, dont il fut l'un des cliefs les plus importants; il passa denuis au service du roi d'Espagne, et mourut, en 1596, au siége de Hultz, en combattant les Hollandais. La branche des barons de Givri des-

cend de René, seigneur de Givri en Argonne, tué à la bataille de Dreux en 1562, au service du roi. La branche des seigneurs de Bourlemont princes d'Amblise, marquis de Si et ducs d'Atry, descend de Nicolas d'Anglure, mort en 1516. Celle des comtes de Bourlemont descend de Nicolas d'Anglure, mort en 1706.

Anisson, nom d'une famille d'imprimeurs célèbres. Le premier qui se soit distingué est Laurent Anisson,

échevin à Lyon en 1670. C'est de ses presses qu'est sortie la grande collection intitulée : Bibliotheca maxima veterum Patrum et antiquorum scriptorum, Lyon, 1677, 27 vol. in-fol. -Son fils, Jean Anisson, fut l'impri-ment du Glossarium ad scriptores mediæ et infimæ græcitatis, de du Cange, Lvon, 1688, 2 vol. in-fol., que reimpriment en ce moment MM. Didot. Il eut, en 1701, la direction de l'imprimerie rovale, et fut nonimé, quelque temps après, député de la ville de Lyon, à la chambre du commerce à Paris. Il mouraten 1721. - Jacques Anisson, son frere, fut aussi libraire à Lyon dont il fut nommé échevin en 1711; il mourut en 1714. - Louis-Laurent Anisson, fils de Jacques, fut nommé, en 1723, directeur de l'imprimerie royale. Il exerça cette charge jusqu'a sa mort, arrivée en 1761. - Son frere, Jacques Anisson, lui avait été adjoint en 1733; il obtint sa survivance, mourut en 1788. - Il eut pour fils, Etienne-Alexandre Jacques Anisson-Duperron, qui lui succeda en 1789, et fut ensuite nommé directeur de l'imprimerie nationale. En 1790, Anisson-Duperron public une lettre sur l'impression des assignats, et fit inutilement plusieurs tentatives pour être chargé de leur confection. Après le 10 août 1792, il fut oblige de quitter l'établissement, que, à l'exemple de ses ancêtres, il avait enrichi et illustre. Arrêté en germinal an 11, il fut traduit devant le tribunal révolutionnaire et condamné à mort le 2 floreal (25 avril 1794). On a de lui un Memoire sur l'impression en lettres, suivi de la description d'une nouvelle presse, 1785, in-4°. Ce mémoire, lu à l'Academie des sciences, avait dela été imprime dans le recueil de cette société.

prime dans le recueil de cette societé.

Axio U (masion d'). — Nous avons,
dans les Annales, parie de l'histoire de
l'Anjou assez, completement pour ne
pas être obligé d'y revenir dans cet
article. Nous avons seulement cru devoir donner les tableaux généologiques
des deux maisons royales d'Anjou,
dont l'histoire est si importante par
ses relations avec l'Eurone entière.

## TABLEAU GÉNÉALOGIQUE DE LA PRENIÈRE MAISON D'ANJOU.

I\* MAISON DE NAPLES.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                         | HSTOIRE I                                                                                                                        | DE FRANC                                                                                                                                         | CE   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Martet, + 1802; rg. An- 1327; drv de Hongele, 1321; Louis do Airense, + 1802; rg. Olbod de Brunger, + 1278; Olbod de Brunger, + 1278; Ind d'Aujou et le fait son he- riter. | duc de Calabre,<br>cépouse Marie<br>de Valois.                                          | Charles Mariet, Saint Louis, Ropers le Sage, roi de Hongrie, évêque ; 1832 ép, de Toulouse, Yolande d'Avapuis ragon, de Famiert. | 1204 CHARLES II, dit le Boileux Phi<br>+1205 épouseen 12701 a vol<br>acrur et héritiere de La nique<br>distas IV, Marie de Hon- d'Achai<br>grie. |      |
| Philippe VI au<br>domaine royal.                                                                                                                                            | Marguerite,<br>ép. Charles de<br>Vaiois. ÷ 1299;<br>à leur mort, le<br>Maine et l'Anjou | Philippe de Turente, Raymon<br>chef de la maison de comie d<br>Tarénte, et Piéme                                                 | Philippe, Robert,<br>ol de Thessalo. † 1265,<br>nique, prince,<br>'Achale, † 1277.                                                               |      |
|                                                                                                                                                                             | Blanche Eld<br>ép. Jacq. il ép. i<br>d'Aragon. roi d                                    | 5 2                                                                                                                              | Bianche<br>ép. Robert III<br>de Flandre, †<br>1272.                                                                                              |      |
|                                                                                                                                                                             | Eléonore, Marie.<br>ép. Fred. III<br>rol de Sicile.                                     | Bérenger, Jean et Tristan,<br>Provence morts jeunes,<br>, † 1307.                                                                | Béatrix,<br>ép. en 1373 Philippe l'e de<br>Courteaul , empereur titu<br>laire de Constantinopie.                                                 | 6 19 |
|                                                                                                                                                                             | Béatrix. (Galéas)<br>fils natu-<br>rel.                                                 | chef de la maison<br>de Duras.                                                                                                   | Isabelle  de de  titu- Sicile.                                                                                                                   |      |
|                                                                                                                                                                             | Les chiffres indiquent de quelles femmes sont nes les enfants.                          |                                                                                                                                  | Explication des                                                                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |      |

in many Grand

banie.

1" Suite du Tableau généalogique de la première maison d'Anjou.

2º MAISON DE TARENTE.

|                     | seigneur d'All                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     | de Perigord.                                                    |
| 2º MAISON DE DURAS. | fils de Charles II, due de Duras<br>Mathide de Bamaut; 2º Agnès |
| ê                   | HAN DE SIGUE, + 1335; ep. 1°                                    |

| de Duras,                              |                                                  |                                                                                         |                   |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Rober                                  | tue a Potters en                                 | morts jeunes, on<br>saus alliance.                                                      | Marie. JEANNE II. | Instituctions III<br>d'Anjou, son bé-<br>ritier. |
| uras, Louis, Cr de Gravine,            | Severin.                                         | roi de Napies en 1381,<br>roi de Hongrie en 1383,<br>1380 ; ép. Marguerite<br>de Duras. | 2 × ×             | ples et de Hongrie, +                            |
| Charles duc de Du<br>decapite en 1348; | Marie de Sicile,<br>lui donne<br>Louis<br>Jeanne | Agnès<br>Clémence<br>Marguerite                                                         |                   |                                                  |

Catherine, morte avant 1383.

Manz, reine de Hongrie, ép. Sigismond de Luxembourg.

ép. Jagellon, duc de Lithuanie.

## 2º Suite du Tableau généalogique de la première maison d'Anjou.

4° MAISON DE HONGRIE ET DE POLOGNE.

CHARLES I'', Mariel, fils de Charles II, roi

Chantes I<sup>\*\*</sup>, Morêt<sup>\*</sup>, Mis de Charlet II, roi de Hongrie 1190, <sup>†</sup>, 1298 <sup>†</sup>, ép. Clémence de Blabbourg. Buirix de Hongrie, ép. Jean II Dauphin de Yisanols.

- 1432; \$\tilde{\psi}\_1\$ | 8 Maife de Prologue; \$\frac{\phi}\_2\$, Fean II Dauphin de Visanois.

2 Bestrix de Luxensbourg;

2 Elsiacht de Prologue; does II a

Lores le Grand.

Abrité de Rongrie;

2 Elseane de Bongrie,

201 de Bongrie; de de \$\tilde{\phi}\_2\$-iranine de Napiré,

201 de Bongrie; de de \$\tilde{\phi}\_2\$-iranine de Napiré, due d'Elsianouis;

401.

Chartes.

Jean Ellsabeth + Jeune ép. Philip ff de Tarente.

roi de Hongrie et de Pologne, '+ 1332; ép. 1º Marguerite de Loxembourg; 2º Elisabeth de Bonio de Jaquette ii a

mounty Congl

(Marguerite, balarde d'Anjou) èp. Jean, comte de Danmartin.

René, JEAN II, mort duc de Jeune. Calabre, + 1471.

| fey. Jacqua d'Ar- sellemen de Servicies, sp. moiste, date de Servicies, sp. Louis Levicies, Anne des Friendelle. Louis Levicies, Anne des Friendelle. Louis Grandelle Proposition Louis Levicies, Anne de Marchen Levicies, Anne d |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ep.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *d'Anjo |
| ép. Jacques d'Ar-selgneur de Mézieres, ép. magnac, duc de No-Anne de la Trimouille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anne    |
| Louise d'Anjon. (Louis batard du Malne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |

Suite du Tableau généalogique de la seconde maison d'Anjon COMTES DU MAINE ET MARQUIS DE MÉZIÉRES.

Annat (Francois). - Le véritable nom de ee famcux jésuite était, à ce qu'il paraît, Canard; pour éviter les mauvaises plaisanterles, il le latinisa en celui d'Annat. Né à Rodez en 1607, il professa pendant treize ans la philosophie et la théologie à Toulouse. Appele a Rome pour remplir les fonctions de censcur de la société, il fut, après son retour en France, député par sa province, en 1645, à la huitième congrégation générale des jésuites. Revenu dans sa patrie avce la qualité de provincial, Il fut choisi, en 1654, pourêtre confesseur de Louis XIV, et occupa ce poste pendant seize ans. Le P. Sutwel l'appelle le marteau des hérésies, et surtout de la nouvelle hérésie du jansénisme. C'est lui, en effet, qui, par son activité et ses intrigues, lorsqu'il était à Rome, contribua ic plus à la promulgation de la bulle d'Innocent X contre les cinq propositions attribuées à l'évêque d'Ypres, et qui ensuite parvint, par le crédit du cardinal Mazarin et de M. de Marca, à faire déclarer dans l'assemblée du clergé de France, que ces propositions sont tirées du livre de Jansénius. Il fut l'âme du parti opposé à Port-Royal, et le promoteur de tous les actes d'autorité que fit le gouvernancet pour ériger le Formulaire d'Alexandre VII en loi de l'Etat. Entraîne dans une guerre très-vive avec MM. de Port-Royal, pour se venger des coups que lui portèrent ces célebres théologiens, il fit déferer et condamner en Sorbonne les deux propositions qui provoquerent l'expulsion du grand Arnauld de la faculté de théologie. A l'occasion de cette polémique, le P. Annat composa un grand nombre d'écrits en latin et en français, dont le plus singulier est intitule : le Rabat-joie des jansénistes, ou Observations sur le miracle qu'on dit être arrivé à Port-Royal. Ils furent, pour la plupart, réfutés par Arnauld, Nicole et Pascal, qui adressa au R. P. Annat sa dixseptième et sa dix-huitième Provin-

ANSCHAIRE OU ANSGARIUS (saint) , surnommé l'Apôtre du Nord , naquit en Picardie, le 8 septembre 801, et fut eleve dans l'abbaye de Corbie, pres Amiens. Il passa ensuite à Corvey, en Westphalie, où il fut en 821 nommé recteur de l'école du couvent. Peu de temps après, il accompagna en Danemark le roi Harald, qui venait de se faire baptiser à Mayence, et retournait dans ses États, avec l'intention d'y Introduire le christianisme. Anschaire obtint d'abord de grands succès, et fonda une école chrétienne à Hadeby, aujourd'hui Schleswig; mais il fut bientot force de quitter le théâtre de ses travaux apostoliques avec Harald, dont le zele intolerant avait soulevé les Danois. Il se rendit alors en Suede, à la suite des ambassadeurs envoyés par le roi Biœrn à l'empereur Louis le Pieux, et obtint la permission d'y enseigner publiquement le christianisme. Il convertit un grand nombre des principaux de la nation, bâtit une église, et revint à Corvey en 831. Louis le Pieux venait de fonder l'archevêché de Hambourg, il le donna à Anschaire; le pape Pescal lui envoya en même temps le pallium, et le nomma son légat dans le Nord. Mais en 845, Hambourg fut pris et brûle par des brigands, et Anschaire, chasse de sa ville archiépiscopale, fut obligé d'accepter un asile chez une femme nouvellement convertie. Peu de temps après, il fut nommé à l'évêché de Brême, qui depuis lors n'a jamais cessé d'être réuni à l'archevêché de Hambourg. Vers cette époque, Anschaire retourna en Danemark, où il acquit la faveur du roi Éric, et consolida l'établissement de la religion chrétienne. Il réussit également en Suède, auprès du roi Olof ou Olaus, et dans le Holstein. De retour à Brême, il v mourut, le 3 février 864. D'un assez grand nombre d'ouvrages qu'il avait composés, il ne nous reste que quelques lettres, et une histoire de la

viect des miracles de saint Vilohade. ANSELME, religieux bénédictin de St-Remi de Reims, fut chargé par Hérimar, son abbé, de mettre par écrit tout ce qui s'était passé dans cette ville pendant le séjour que le pape

Léon IX v fit en 1049. Voici à quelle occasion. Herimar ayant acheve feglise qu'il avait fait construire en l'honneur de saint Remi, envoya prier le pape de vouloir bien en faire la dédicace. Le pontife se rendit à Reims le 1er octobre 1049 ; et la dédicace étant achevée, il tint dans cette ville un concile où se rendirent le roi Henri, les évêques et tous les prélats de la France. Anschne écrivit l'histoire de la dédicace, ainsi que les actes du concile, et il y ajouta la relation du voyage du pape. De la vient que son ouvrage est quelquefois intitule : Itineraire du pape Léon IX, Mabillon l'a inséré dans les Acta ordinis sancti Benedicti.

ANTILIM (Joseph), chanoine de la cultidraide de Frejus, né dans cette ville, au milleu du dix-septiene sière, est pendant toute sa vie occupé de travaux litteraires et archéolociques. Il a publie junieurs dissertations et inées sur l'église et les monuments aux les proposes de la comment de la c

ANTHOINE (Nicolas), fanatique du dix-septieme siecle, naquit à Briey, en Lorraine, de parents catholiques. Après avoir achevé sa première éducation sous la direction des jésuites, il se mit en relation avec Paul Ferri, ministre protestant à Genève, et embrassa le protestantisme. Envoyé à Sedan, puis à Genève pour étudier la théologie, il trouva dans le Nouveau Testament des difficultés qui lui parurent inso-lubles. Ces difficultés le tourmentèrent ; il se jeta dans la lecture assidue de l'Ancien Testament, et arriva bientôt an judaïsme. Résolu d'embrasser cette religion, il retourna à Metz, découvrit son projet aux rabbins de cette ville, et demanda la circoncision. La synagogue l'adressa aux juifs de Venise, qui le renvoyèrent à ceux de Padoue. Mais ceux-ci, graignant de s'attirer de mauvalses affaires, n'osèrent l'admettre parmi eux, et lui dirent qu'il lui suffisait d'être bon israélite dans le fond du cœur, sans professer extérieurement la loi de Moise. Anthoine revint à Genève, dissimula sa croyance, et fut nommé par le synode de Bourgogne, ministre à Divonne, dans le pays de Gex. Il prenait toujours pour texte de ses sermons des passages de l'Ancien Testament, et ne parlait jamais de Jésus-Christ, ce qui inspira quelques doutes sur son orthodoxie protestante. La crainte d'être dénonce le fit tomber en démence. Dans son délire, il proferait des imprécations contre le Christ et l'Évangile, et offrait de mettre sa main au feu pour prouver la vérité de ce qu'il avançait. S'étant échappé pendant la nuit, il arriva à Genève, dont les magistrats le firent conduire à l'hôpital. Après un traitement convenable, son esprit se caima, il mit plus de modération dans ses paroles; mais il persista dans son attachement au judaïsme. Tous les efforts pour le ramener à la foi chretienne furent inutiles. Alors on procéda juridiquement contre lui. Il fut condamné à être étranglé sur le bûcher, et ensuite brûle. La sentence, prononcée le 20 avril 1632, fut exécutée le même jour. On trouva parmi ses papiers une profession de foi judajque en douze articles, qu'il avait envoyée au conseil pendant sa détention.

ADDY (Nuit du 4). Depuis la prise de la Basille, une terreure génerale regani dans toute la France. Le levuit de la Basille, une terreure génerale regani dans toute la France. Le levuit peup le repoir les mois sanc le un maturité. Par les mois sanc le un maturité peur les mois sanc le un maturité peup les sances mais les brigands attendus n'arriverent oulle annuer le peuple des compagnes foi attribué aux divers partis. - Quoi qu'il tra soit, dit M. Thiers, il tourna au profit de la nation, qu'il mit en armes est doisé. «Eu leur le sance de la sance de la nation, qu'il mit en armes est doisé. «Eu leur le sance de la sance d

Le peuple des villes avait seconé ses entraves, le peuple des campagnes voulait aussi secouer les siennes; il refusait de payer les droits féodaux; il poursuivait ceux des seigneurs qui l'apoursuivait ceux des seigneurs qui l'avaient opprimé; il incendiait les châteaux, brulait les titres de propriété. et se livrait, dans quelques pays, à des vengeances atroces. Un accident déplorable avait surtout excité cette effervescence universelle. Un sieur de Mesmai, seigneur de Quincey, donnait une fête autour de son château. Tout le peuple des campagnes y était ras-semblé, et se livrait à la joie, lorsqu'un baril de pondre, s'enflammant tout à coup, produisit une explosion mentrière. Cet accident, reconnu deunis pour un effet de l'imprudence et non de la trahison, fut imputé à crime an sieur de Mesmai. Le bruit s'en répandit bientôt, et provoqua partont les cruautés de ces paysans, endurcis par une vie misérable, et rendus féroccs par de longues souffrances. Les ministres vinrent en corps faire à l'assemblée un tableau de l'état déplorable de la France, et lui demander les movens de rétablir l'ordre. Ces désastres de tout genre s'étaient manifestés depuis le 14 juillet. Le mois d'août commencait, et il devenait indispensable de rétablir l'action du gouvernement et des lois. Mais pour le tenter avec succès, il fallait commencer la régénération de l'État par la réforme des institutions qui blessaient le plus vivement le peuple, et le disposaient davantage à se soulever. Une partie de la nation, soumise à l'autre, supportait une foule de droits appelés féodaux. Les uns, qualifiés utiles, obligenient les paysans à des redevances ruincuses; les autres, qualifiés honorifiques, les soumettaient envers leurs seigneurs à des respects et des services humiliants. C'étaient là des restes de la barbarie féodale, dont l'abolition était un sacrifice du à l'humanité. Ces priviléges, regardés comme des proprietes, appeles même de ce nom par le roi, dans la déclaration du 23 juin, ne pouvaient être abolis par une discussion. Il fallait, par un mouvement subit et inspire, exciter les possesseurs

a s'en dépouiller eux-mêmes. A l'ouverture de la séance de nuit du 4 août 1789, le président donna à l'Assemblée nationale lecture du projet

d'arrêté relatif à la sáreté du royaume; et la discussion s'ouvrit aussitôt. Le premier orateur qui parut à la tribune, fut le vicomte de Noailles : = J.c. butde - ce projet, dit-il, est d'arrêter l'effer-- vescence des provinces, d'assurer la lile herté publique, et deconfirmer les proprietaires dans leurs véritables droits.

 Mais comment peut-on espérer d'y parvenir, sans connaître quelle est
 la cause de l'insurrection qui se manifeste dans le royaume? et comment y remédier, sans appliquer le
 remède au mal qui l'agite?...

« Pour arriver à cette tranquillité si

« nécessaire, je propose : « 1º Qu'il soit dit, avant la procla-.

« 1º Qu il soit dit, avant la procamation projetée par le comité que « les représentants de la nation ont « décidé que l'impôt sera payé par tous « les individus du royaume, dans la « proportion de leurs revenus.

"a 2<sup>b</sup> Que toutes les charges publiques « seront à-l'avenir supportées égale-« ment par tous.

« 3° Que tous les droits féodaux seront rachetables par les communautes, en argent, ou échangés sur le prix d'une juste estination, c'esta-dire, d'après le revenu d'une aanée commune, prise sur dix années de revenu.

• 4º Que les corvées seigneuriales, • les mainmortes et autres servitudes • personnelles, seront détruites sans

« rachat. » Après le vicomte de Noailles, le duc d'Aiguillon, membre du club breton, s'élance à la tribune : « Ce ne sont « point seulement des brigands, dit-« il , qui , à main armée, veulent s'en-« richir dans le sein des calamités; « dans plusieurs provinces, le peuple « tout entier forme une espèce de ligue « pour détruire les châteaux, pour ra-« vager les terres, et surtout pour « s'emparer des chartiers, où les titres des propriétés féodales sont en dépôt. · Il cherche à secouer enfin un joug « qui , depuis tant de siècles , pèse sur « sa tête; et, il faut l'avouer, Mes-« sieurs, cette insurrection, quoique « coupable (car toute agression vio-« lente l'est), peut trouver son excuse dans les ventions dont le peuple est la victime. Les proprietaires des liefs, des terres seigneuriales, ne sont, il coupable des exects dont se plainent euror sassaux; mais leurs gens d'affaires sont souvent sans pitté et malheureux cultivateur, soumis au vinisteur en certain de le malheureux cultivateur, soumis en vinisteur en certain et de la malheureux cultivateur soumis au vinisteur ence en France, géniu de la contrainte dont il est la vicinite. Ces d'orist, on ne peut se le dissimuler, sont une propriété, et outre propriété et a sarch; mais list de la contrainte dont il en de la gêne continuel le grant de la gêne continuel le grant les urimposent.

« sont onéreux aux peuples, et tout « le monde convient de la gêne con-« Dans ce siècle de lumières, où la « saine philosophie a repris son em-« pire, à cette époque fortunée, où, « reunis pour le bonheur public, et « dégagés de tout intérêt personnel, « nous allons travailler à la régéné-« ration de l'État, il me semble , Mes-« sieurs , qu'il faudrait, avant d'établir « cette constitution si désirée , que la « nation attend, il faudrait, dis-je, a prouver à tous les citoyens que no-« tre intention, notre vœu est d'aller a au-devant de leurs désirs, et d'étaa blir le plus promptement possible « cette égalité de droits, qui doit exis-· ter entre tous les hommes, et qui « peut seule assurer leur liberté. Je ne · doute pas que les propriétaires de « fiefs, les seigneurs des terres, loin « de se refuser à cette vérité, ne soient « disposés à faire à la justice le sacri-≠ fice de leurs droits. Ils ont deia re-« noncé à leurs priviléges , à leurs « exemptions pécuniaires ; sans doute, « en ee moment, on ne peut pas leur « demander la renonciation pure et « simple à leurs droits féodaux.... »

"Miglied Salgarillon demande emaile qu'on établisse le rachat de ces droits, et presente une proposition tendant à fixr le mode de rachat. Jusqu'alors, il n'y avait rien que de tres-naturel dans les propositions faites à l'Assemlaire; la noblesse reconnaissait l'ocient des droits feodars, etle sertait que transaction devenue necessaire, une transaction devenue necessaire, une transaction devenue necessaire, elle aimait mieux vendre que de perdre en entier une source abondante de revenus. Mais Le Guen de Kerengal, député de la basse Bretagne, et propriétaire dans ce pays, monte à la tribune en habit de cultivateur; et, dans un discours plein de vérité et de chaleur, il aborde franchement la question : . Messieurs, dit-il, vous « eussiez prévenu l'incendie des châ-« teaux, si vous aviez été plus prompts « à declarer que les armes terribles qu'ils contenaient, et qui tourmena taient le peuple depuis des siècles, « allaient être anéanties par le rachat · forcé que vous en alliez ordonner.

« justice et las de l'oppression, s'em-« presse de détruire ces titres, mo-« numents de la barbarie de nos pères. « Soyons justes, Messienrs : qu'on « nons apporte ici les titres qui on-« tragent non-seulement la pudeur, · mais l'humanité même; qu'on nous « apporte ces titres qui humilient l'es-« pece humaine, en exigeant que les \* hommes soient attelés à une char-« rette, comme les animaux de labou-« rage; qu'on nous apporte ces titres « qui obligent les hommes à passer « les nuits à battre les étangs, pour « empêcher les grenouilles de trou-« bler le sommeil de Jeurs voluptueux « seigneurs! « Qui de nous, Messieurs, dans ce

« siècle de lumières, ne ferait pas un

« bûcher expiatoire de ces infâmes par-

« chemins, et ne porterait pas le flam-

« Le peuple, impatient d'obtenir

» Peau pour en faire un sacrifice sur l'autel du bien public?

« Vous ne ranneurez, Messieurs, le culture dans la Prance, agitree que culture dans la Prance, agitree que vous allez convertir en presta-tions en argent, rachetables à vo-louté, tous les droits fredaux quel-promulegar amonitorios, i jusqu'aux monidres traces, les droits de servitude dont il se plaint justement.

» Dites-lui que vons reconnaissez, l'inchipe d'ignome de de tendre l'estre de l'autent de l'autent que l'auten de l'autent de l'auten de l'

· Pour le bien de la paix, hâtez-veus

de donner ces promesses à la France.
 Un cri général se fait entendre : yous

Cherrigeneral se lattenendre; vous
 n'avez pas un moment à perdre;
 un jour de delai occasionne de nou veaux embrasements; la clute des

« veaux embrasements; la clute des « empires est annoncée avec moins de fracas. Ne voulez-vous donner des » lois qu'à la France dévastee? »

Ce discours excita des transports indicibles. Chacun propose une motion; la noblesse tout entière reuonce à ses droits; le clergé se lève en masse pour adherer à la déclaration de la noblesse. Les applaudissements éclatent de toutes parts; la séance est suspendue pendant quelques instants.

A près cet admirable monneut d'entrainement, où une assemblée de privilegiés venait de renoncer avec lo plus noble enthousiasure à tous les privilèges de la naissance et de la nublesse, on reprit la discussion pour règler l'abandon qu'on venait de faire,

et formuler la déclaration. Mais il restait encore d'autres priviléges a abolir : c'étaient ceux des provinces et des villes. Les députes des provinces appelées pays d'états offrirent à leur tour la renonciation aux privilèges de leurs provinces; et successivement, les députés de toutes les provinces, entrainés par l'exemple de ceux du Dauphine, vinrent à la tribune renoncer solennellement aux privileges que leurs commettants les avaient charges de defendre. Ainsi les demités des communes avaient fait aussi leur offrande. . Ne pouvant, dit M. Thiers, immoler des privilèges personnels, ils offrent ceux des provinces et des villes. L'egalité des droits, rétablie entre les individus, l'est ainsi entre toutes les parties du territoire.»

Lally-Yollendal propose enfin de proclairer Louis XV restaurateur de la liberté française. On acuseille avec enthousisaise às proposition, et on décrète un Te Deum. Le président relites déclarations patriotiques, afin de les déclarations patriotiques, afin de les faire décreter, sanfla refaction. A l'instant méme, et à l'unanimite, les articles suivants sont votes:

Abolition de la qualité de serf et de

la mainmorte, sous quelque dénomination qu'elle existe:

Faculté de rembourser les droits seigneuriaux;

Abolition des juridictions seigneuriales :

Suppression du droit exclusif de la chasse, des colombiers, des garennes; Tax en argent, représentative de la time. Rachat possible de toutes les dimes, de quelque espèce que en soit; Abolition de tous privileges et im-

munités pécuniaires; Égalite des impôts, de quelque espéce que ce soit, à compter du commencement de l'année 1789, suivant ce qui sera réglé par les assemblées provinciales;

Admission de tous les citoyens aux

emplois civils et militaires ; Déclaration de l'établissement pro-

chain d'une justice gratuite, et de la suppression de la vénalité des offices; Abandon du privilége particulier des provinces et des villes; declaration des députés qui ont des mandats imperatifs, qu'ils vont écrire à leurs comnettants pour solliciter leur adhé-

Abandon des priviléges de pinsieurs villes, Paris, Lvon, Bordeaux, etc.; Suppression du droit de dénort et

vacat, des annates, de la pluralité des bénefices; Abolition des pensions obtenues

sans titres ; Reformation des jurandes ;

Enfin, une médaille sera frappée pour éterniser la mémoire de ce jour r un Te Deum solemiel sera chanté, et une députation de l'Assemblée nationale se rendra amprés du roi, pour lui porter l'hommage de l'Assemblée et le utre de Restaurateur de la liberté française, avec prière d'assister per-

sonnellement au Te Deum.

« Ces resolutions (\*) avaient été arrêtees sous forme générale, mais il restait à les rédiger en décrets ; et c'est alors que, le premier elan de générosité étant passé, chacun ctant rendu à

(\*) Thiers, Histoire de la révolution française, l. I, p. 141.

ses penchants, les uns devaient chercher à étendre, les autres à resserrer les concessions obtenues, » l'ine résistance tardive et mal entendue fit évanouir toute reconnaissance. A prèsbien des discussions, on déretta dans la séance de nuit du nardi 11 aoît, les divers articles rédigés à grand peine dans les séances précélentes. Nous croyons devoir publier ici e docunient si important qui complète le récit de l'abolition du régime féodal.

II. Le droitexelusif des fuies et colombiers et aboli. Les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés; durant ce lemps,

ils serout regardes comme gibier, et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain. III. Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement alsoli, et tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se couformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique. Toute rapitainerie, même royale, et toute réserve de ebasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies; et il sera pourvii, par des moyens compatibles avec le respect du aux propriétés et à la liberté. à la conservation des plaisirs personnels du roi. M. le président sera chargé de demander an roi le rappel des galérieus et des baunis pour simples faits de chasse, l'élargissement des prisonniers actuellement détenus, et l'abolition des procédures existantes à cet égard.

IV. Toutes les justices seigneuriales sont supprincies sans aucane indenotite; et néannoins les officiers de ces justices connuneront leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée nationale a l'établissement d'un nouvel ordre judiciaire.

V. Les dimes de toute nature et les redovances qui en tienneut lien, sons quelque denomination qu'elles soient connues et pèrenes, même par abonnement, possedées par les corps séculiers et réguliers, par les bénéficiers, les fahriques et tons gens de mainmorte, nième par l'ordre de Malte, et autres ordres religieux et militaires, même celles qui auraient été abaudonnées à des laiques, en remplacement et pour option de portions congrues, sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre maniere à la dépense du culte divin, à l'eutretien des ministres des autels, au sonlagement des pauvres, aux reparations et reconstructions des églises et presbytéres, et à tous les établissements, seminaires, écoles, collèges, hópitaux, communantes et autres, à l'entretien desquels elles sont actuellement

El espendant, jusqu'à ee qu'il y ait été poursu, et que les aurieus possesseurs soient euries en jouissance de leur reinplacement, l'As-emblée nationale ordonne que lesdites dines routinuerout d'être perçues suivanl les lois et en la manière accostumée.

Quant aux autres dimes, de quelque nature qu'elles soient, elles seroat rachetables de la maniere qui sera réglée par l'Assenblée; et, jusqu'au réglement à faire à ce sujet, l'Assemblée cordonue que la perreption en sera aussi continuée.

VI. Tontes les rentes foncières perpètuelles, soit en anture, sont en argent, de quelque espère qu'elles soivat, quelleque sont des roigines. 3 quelques personnes qu'elles les apauagistes, ordre de Malle, seront rates, apauagistes, ordre de Malle, seront rachetables; les champarts de toute espères, et chestables que d'anamparts de toute espères, et sons toutes dénominations, le seront pareillement, an taux qui sern fivé par l'Assemlére. Dévenues seront listes de ne plus, à l'aboursallér, aucune redenunce un remboursallér, aucune redenunce un rem-

VII. La venalité des offices de judicature et de municipalité est supprimée des ret instant. La justice sera reuding grantitement et néamoins les officiers pourvus de ces offices continueron d'exerver leurs fonctions et d'en percevoir les émoluments jusqu'à re qu'il ait été pourvu pur l'Assentible aux noyens de leur procurer leur reinboursement.

VIII. Les droits easuels des eures de campagne sont supprimés, et cesserunt d'être payes aussitot qu'il aura été pourru à l'augmentation des portions congrues et à la pension des vicaires, et il sera fait un réglemeot pour fixer le sort des eures des

IX. Les privilèges pécuojaires, personnels ou réels, co matière de subsides, sout abolis à jamais. La perception se fera sur tons les citoyens et sur tous les hiens, de la même manière et de la même forme, et il va être avisé anx movens d'effectuer le pavement proportionnel de tuntes les contributions, même pour les six derniers mois de l'année d'imposition courante.

X. Une constitution nationale et la liberté publique étant plus avaotageuses aux provinces que les privilèges dont quelquesunes jouissaient, et doot le sacrifice est nécessaire à l'uoion intime de toutes les parties de l'empire, il est déclaré que tous les priviléges particuliers des provinces, principautes, pays, caotons, villes et communautés d'habitants, soit pecuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, et demeureroot confoodus dans le droit commun de tous les Français.

XI. Tous les citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tons les emplois et dignités ecclésiastiques, civiles et militaires, et nulle profession utile o'em-

portera dérogeance.

XII. A l'aveoir, il ne sera envoyé en cour de Rome, eo la vice-légation d'Avignon, en la noociature de Lucerne, aucuns deniers pour annates on pour quelque antre cause que ce soit: mais les diocesains s'adresseront à leurs évêques pour toutes les provisions de béoéfices et dispeoses, lesquelles seront accordées gratuitement, nonohstant toules réserves, expectatives et partages de mois: toutes les éclises de France devant jouir de la même liberté.

XIII. Les déports, droits de cote-morte, déponilles, vacat, droits censaux, deniers de Saint-Pierre et autres de même geure établis en faveur des évêques, archidiacres, archipretres, chapitres, cures primitifs, et tous autres, sous quelque nom que ec soit, soul abolis, saul à pourvoir ainsi qu'il appartieodra à la dotation des archidiacones et des archiprêtres qui ne seraicot pas suffisamment dotes,

XIV. La pluralité des bénéfices n'aura pas tieu à l'avenir lorsque les revenus du bénélice on des bénéfices dont oo sera titulaire exciderout la somme de truis mille fivres. Il ne sera pas permis oon plus de posséder plusieurs peusions sur bénéfices, ou une pension et un béoéfice, si le produit des

objets de ce genre que l'on possède déjà excede la même somme de trois mille li-

XV. Sur le compte qui sera rendu à l'Assemblée nationale sur l'état des pensions, graces et traitements, elle s'occupera, de coocert avec le roi, de la suppression de celles qui seraieot excessives, sauf à déterniner pour l'avenir une somme doot le roi pourra disposer pour cet objet. XVI. L'Assemblée nationale décrète qu'en

mémoire des grandes et importantes délibérations qui viennent d'être prises pour le boubeur de la France, une médaille sera frappee, et qu'il sera chante, en action de graces, uo Te Deum dans toutes les paroisses et églises du royaume.

XVII. L'Assemblée nationale proclame solennellement le roi Louis XVI Restaura-

teur de la liberté française.

XVIII. L'Assemblée nationale se rendra en corps auprès du roi, pour présenter à Sa Majesté l'arrêté qu'elle vient de prendre, lui porter l'hommage de sa plus respectueuse recoonaissauce, et la supplier de permettre que le Te Deum soit chante dans sa chapelle, et d'v assister elle-même.

XIX. L'Assemblée nationale s'occupera. immédiatement après la constitution, de la rédaction des lois nécessaires pour le développement des principes qu'elle a fixés par le présent arrêté, qui sera incessamment envoyé par MM. les députés dans toutes les provinces, avec le décret du 10 de ce mois, pour y être împrime, public même au prone des paroisses, et atliché partout où besoio sera.

« Quand l'Assemblée abolit le régime feodal, dit M. Thiers, il était deia renversé de fait. » Ou on ne s'y trompe pas, c'est ainsi que s'opère toute révolution; elle s'accomplit d'abord dans les idées et dans les mœurs, puis elle s'accomplit en fait; un nouvel ordre de choses se prépare et s'établit, tandis que le vieil édifice s'écroule; et quand la loi vient constater sa destruction . elle doit proclamer en même temps l'établissement d'un régime nouveau . deja éprouvé par une longue discussion

et par le vœu unanime des citovens, Le 13 août, l'Assemblée présenta à Louis XVI les articles qu'elle venait de décréter. Le roi accepta le titre de restaurateur de la liberté française, et assista au Te Deum, ayant à sa droite le président. Cependant jamais Louis XVI ne vit avec plaisir cette réforme si radicale et si juste. La preuve en est dans la lettre qu'il écrivait alors à l'archevague d'Arles

chevêque d'Arles. « Je suis content, dit-il, de cette « démarche noble et généreuse des « deux premiers ordres de l'État. Ils « ont fait de grands sacrifices pour la « reconciliation générale, pour leur « patrie, pour leur roi... Le sacrifice « est beau; mais je ne puis que l'ad-« mirer; je ne donnerai point ma sanc-« tion à des décrets qui les dépouille-« raient: c'est alors que le peuple « français pourrait un jour m'accuser « d'injustice ou de faiblesse. M. l'ar-« chevêque, vous vous soumettez aux « decrets de la Providence; je crois « m'y soumettre en ne me livrant point « à cet enthousiasme qui s'est emparé « de tous les ordres, mais qui ne fait « que glisser sur mon âme. Je ferai « tout ce qui dépendra de moi pour « conserver mon clergé, ma noblesse... « Si la force m'obligeait à sanctionner, alors je céderais; mais alors il n'y « aurait plus en France ni monarchie a ni monarque... Les moments sont « difficiles, je le sais, M. l'archevêque, « et c'est ici que nous avons besoiu des « lumières du ciel; daignez les solli-« citer, nous serons exauces. » Nous avons eru devoir insister sur

la nuit du 4 août, parce que de cette nuit date la plus importante des réformes opérées par la révolution. « L'Assemblée avait montré autant de force que de mesure; malheureusement un pemple ne sait jamais rentrer avec moderation dans l'exercice de ses droits. Des violences atroces furent commises dans tout le royaume. Les châteaux continuèrent d'être incendiés, les campagnes furent inondées par des chasseurs, qui s'empressaient d'exercer des droits si nouveaux pour eux. Ils se répandirent dans les champs naguere reservés aux plaisirs de leurs seuls oppresseurs, et commirent d'affreuses dévastations. Toute usurpation a un cruel retour, et celui qui usurpe devrait y songer, du moins pour ses enfants, qui presque toujours portent sa peine (\*). » Voyez FEODALITÉ, No-BLESSE, PRIVILÉGES et DROITS FEO-DAUX.

Alaxon (rebitions de la France avec le royaume d').— Le royaume d'Aragon, por sa position géographique, a été u moven dge l'un de Castille, que son voisin, le royaume de Castille, que son voisin, le royaume de Castille, plus dérouis et les plus utiles. Dans cet article, comme dans celui qui sera consacré à la Castille, nous ne pous coupenns de l'histoire de ces États que jusqu'au sézireme sèlec seulement, le la Peninsule, et se rémissant, for mèrent le royaume d'Espagne. (Voyez ESPAGNE.)

L'Aragon est borné géographiquement au nord par la chaîne des Pyrénées, sa limite du côté de la France; à l'ouest, il est separé de la Navarre et de la Castille par des limites conventionnelles; au sud, il est borné par le rovaume de Valence ou de Murcie, et à l'est, il retrouve une limite naturelle, la mer Mediterranée. Le royaume d'Aragon, arrosé par l'Ebre, par le Ter, le Guadalaviar, le Xucar, tous fleuves tributaires de la Méditerranée, possedant Barcelone, Tarragone, Roses, et plusieurs autres bons ports sur cette mer, est un Etat essentiellement maritime; aussi l'on ne doit pas s'etonner que, pendant plusieurs siec'es, il ait exercé une grande influence dans la Méditerranée, qu'il ait fondé des colonies, et que, comme résultat de son developpement commercial, il solt parvenu à s'emparer de certaines contrées de la Méditerranée occidentale. sur lesquelles la France avait de justes prétentions, voire même à s'établir dans les provinces mérilinnales de la France, le Roussillon et le Languedoc.

Le royaume d'Aragin s'est formé, au onzieme sicèle, de quelques provinces démembrées de la Navarre, entre autres du pays de Taca. A ces provinces s'ajouterent plus tard les possessions de la maison de Barcelone,

(\*) Thiers, ibid., p. 147.

lorsqu'elic monta sur le trône d'Aragon, à la mort d'Alphonse le Batailleur (1104-1124). A cette époque, l'Europe entière luttait contre le maliométisme, et défendait avec acharnement les deux points par lesquels les Sarrasins pouvaient penetrer en Europe, l'empire grec et l'Espagne. Les Français prirent aux croisades d'Orient la part la plus glorieuse. (Voyez CROISADES.) En Espagne, où la lutte était non moins active, ils arriverent en foule au secours des rois espagnols, et leur énergique assistance ne contribua pas faiblement à sauver tout à la fois l'Espagne et la civilisation européenne. Parmi ces généreux antagonistes de l'islamisme, on cite un comte du Perche, Rotrou II, qui avait assisté à la première croisade en Orient, et qui, en 1144, se battait encore sur l'Ebre contre les Arabes, leur enlevait Tudela, et s'y établissait comme vassal de l'Aragon, C'est avec l'aide de nos braves chevaliers que l'Aragon enleva aux Maures Saragosse, Tarragone, les battit à Daroca, en 1123, et les refoula au sud de l'Èbre. En 1137, à l'avénement de Raymond Bérenger, la Provence méridionale, fief relevant de l'Empire, les comtes de Barcelone, de Roussillon et de Cerdagne, fiefs dans la mouvance du roi de France, furent réunis à l'Aragon; puis, en 1204, la scigneurie de Montpellier y fut encore ajoutée par Pierre 11. Ce prince joua un rôle considérable dans les guerres des Albigeois, en défendant le comte de Toulouse, les comtes de Comminges, de Foix et le vicointe de Béarn, ses vassaux, contre Simon de Montfort. Jayme I'r (1213-1276) fit sur les Maures la conquête des îles Baleares, qui, sous Charlemagne, avaient appartenu à la France. Ainsi l'Aragon s'emparait, soit médiatement, soit immédiatement, de toutes nos provinces méridionales et de leurs dépendances.

Jusqu'alors les rois de France n'avaient cessé de faire valoir leur suzeraineté sur les comtes de Barcelone et de Roussillon. En 1258, saint Louis et Jayme I" firent un traité à Corbeil pour terminer ces différends. Soint Louis céda trop légèrement au roi d'Aragon ses droits de suzeraineté sur Barcelone, Urgel, Bezalu, Ampurias, Girone et Vieli; c'est-à-dire, sur la Catalogne entière, ainsi que sur les comtes de Roussillon, de Cerdagne et de Confians, et sur la seigneurie de Montpellier. En échange de ces droits réels, il obtint la renonciation de Jayme à ses droits illusoires sur Carcassonne, Rasez, le Lauragais, le Termenois, Béziers, le Menervois, Fenouillèdes, Pierre-Pertuse, Sault, Agde, l'Albigeois, le Rouergue, le Ouercy, Narbonne, le Gévaudan, Milhau, Nimes, Toulouse, Saint-Gilles,

Sous Pierre III (1276-1285) les relations de la France et de l'Aragon prirent un caractère tout different. Pierre III, en prenant part aux Vêpres siciliennes et en s'emparant de la Sicile sur la maison d'Anjou, s'attira la colère de l'Église. Le pape Martin IV le déposa et donna le royaume d'Aragon à Charles de Valois, second fils de Philippe le Hardi, roi de France, A. cette époque, le roi de France était maître de tout le Languedoc; sa puissance dans le Midi devenait sérieuse, et maître du Languedoc, il gevait tendre à donner à ses domaines leurs limites naturelle, c'est-à-dire, à reprendre ce que saint Louis avait si imprudemment cédé. D'ailleurs, à cette époque la marine française était assez puissante ; et sur la Méditerranée occidentale elle trouvait pour rivale celle de l'Aragon. En 1285, Philippe le Hardi envalut la seigneurie de Montpellier, le Roussillon, et entra en Catalogne à la tête de cent quarante mille combattants. Charles de Valois fut couronné roi d'Aragon par le légat du pape; mais la longue durée du siège de Girone, la défaite de la llotte francaise dans le golle de Roses, forcérent les Français à la retraite. On a blaine cette expedition de Philippe le Hardi. sans doute il ent tort de vouloir depouiller Pierre III de tous ses États. mais qui oscrait leblâmer d'avoir entrepris une guerre qui devait assurer la précondérance française dans le midi de

l'ancienne Gaule, et qui tendait à faire

rentrer sous la dépendance de la France plusieurs provinces nécessires à son dévelopement utterieur? Que serait la France aujourd'hui avec la Catalogne et les Baleares? Ella serait la reine de la Mediternané. Malgré e revers, la France persévéra dans sa politique; en 1849, elle achet de Javan II, roi d'or, d'or

Au quinzième sierte, la France et l'Aragon furent encore en guerre au sujet de la succession de Naplez. En 1494, la treine denne, annulant les 1494, la treine denne, annulant les vivir d'Alphonse le Magnanime, roi d'Aragon et son mari, donna la succession de Naples à René d'Anguer comt de Provence. De la une guerre dans les détails de laquelle nous n'entrerons pas; nous direns seulement rerorens pas; nous direns seulement per le la comme de l'Aragon de l'Ara

En 1473, Louis XI, toujours préoccupé du désir de constituer l'unité française, se fit céler, par Jean II, roi d'Aragon, le Roussillon et la Cerdagne; mais son imprudent successeur, trop avide d'une cloire lointaine et aventureuse, rendit ces précieuses provinces qui formaient les frontieres naturelles de la France méridonale.

Depuis cette epoque, Ferdinand le Catholique crea l'unite espagnole, et l'Aragon cessa d'être un royaume independant. Le récit des guerres que l'Aragon, ou pour mieux dire l'Espagne, eut à soutenir avec la France, en Italie, sons Ferdinand et Louis XII. dans l'Europe entiere aux seizieme et dix-septieme siccles, doit done être renvove à l'article Espagne (rivalité de la France et de l'). Nous dirons seulement que Richelieu et Mazarin enleverent entin le Roussillon à l'Aragon par la prise de Perpignan et la paix des Pyrenées, et que des lors la France a sans cesse essayé de conquérir la Catalogne et les Baléares, sans pouvoir atteindre le but que se proposait sa légitime ambition (voyez CATALO-GNE et BALEARES).

ARCATE (combat d'). Une escadre française, aux ordres du comte d'Aché, rencontra dans les mers de l'Inde. le 10 septembre 1759, une escadre anglaise. Un combat s'engagea aussitot avec fureur. Les Anglais, maltraités, abandonnerent le champ de bataille, et laisserent entrer les Français dans Pondichery. Le 30 du même mois, onze cents Français, commandes par un capitaine au régiment de Lally, attaquerent dans la province d'Arcate dix-sept cents Auglars et quatre mille Noirs. La victoire, longtemps incertaine, se determina enfin pour les Français; ils tuerent un grand nombre d'Anglais, et leur prirent deux pièces de canon.

AREZZO (siége d'). - Depuis deux années, les habitants d'Arczzo en Toscane manifestaient une haine violente contre les Français. Ils les avaient poursuivis, attaques, massacrés, lors de leurs désastres en Italie. Mais après la victoire de Marengo, la plus grande partie de l'Italie revint sous la domination française. La Toscane seule demeura sous les armes. Vingt-cinq mille insurgés parcouraient à main armée les campagnes, vivant de brigandages, insultant à tous ceux qui demeuraient attaches aux Français, assassinant tous les voyageurs isoles et violant même le territoire cisalpin. Bonaparte demanda au comte de Sommariva . commandant des troupes reglées, le désarmement de la levée en masse, Le comte de Sommariya ne fit aucune réponse à cette juste demande. Quand le terme fixé pour le desarmement fut expiré, le général Dupont entra en Toscane. Sommariva se retira devant lui. Florence se rendit sans résistanee; mais le gros des insurges se replia sur Arezzo, premier fover de l'insurrection. Le général Monuier fut chargé de faire le siège de cette ville.

Arezzo, bien fermée et bien située, aurait pu facilement résister longtemps si elle eût renfermé des troupes régulières. Un bataillon de la levée en masse en défendait les approches, vers le canal de la Chiesa. Attoqué in 17 novembre par les Français, il fit d'abord un feu assez vif, mais il finit par être culbuté et taillé en pièces par un escadron dehussards. Bientot on arrive au bas des retranchements, élevés de vingt pieds autour de la ville; unc artillerie nombreuseet bien servie ne peut empêcher les Français d'investir en un instant la place. Monnier ordonne de garnir les portes de fascines, et d'y mettre le fen. Les grenadiers volent pour exécuter ces ordres; mais une grêle de mitraille et de grenades tombe sur eux, au moment où ils veulent incendier les fascines, et les portes, doublées en fer et terrassées, resistent à ce moyen audacieux. Ce faible avantage rassure les rebelles ; ils se crojent dejà victorieux ; le soir la ville est illuminée : elle retentit de vociférations frénétiques, et le tocsin sonne de toutes parts pour exciter les campagnes à seconder leur défense. Mais pendant la nuit, les Français avaient prepare des échelles; le soldat impatient demandait l'assaut. A neuf heures du matin, le signal est donné, les murailles sont en un instant escaladées. les portes forcées ; les Aretins , massacrés sur les reinparts, dans les rues, sur les batteries, se dérobent par la fuite au vainqueur, ou s'echappent dans la campagne par des souterrains. Quelques-uns, retranchés dans des maisons crénelées, se défendent jusqu'au dernier soupir. La citadelle demande à capituler; Monnier répond qu'il ne peut traiter avec des brigands. La eitadelle se rend alors à discrétion.

ARGENTELLE (LOUIS-MEC-ARDIOIS DE BOBILIST C'). RE PONT-FEVQUE, LE 29 AVIL 1777. SEVIL AVEC DE CASTOLICA DE LA CASTOLICA DE LA

I'lle de Prance, See expériences current le plus grand succis. Il présenta en 1827, à l'Académie des sciences, une cullection de cent douze plantes on fruits des Indes orientales. Les commissiares chargés d'examiner l'invention d'Argentielle firent un rapport fororable, et demanderent qu'elle fui achetée pour le Muséum. Malbeurentern de l'accession de l'argentielle mourut à Paris, le 12 décembre 1828.

ARGENTRÉ (Bertrand d'). - La famille d'Argentré était, des l'an 1060, une des plus considérables de la Bretagne. Pierre d'Argentré, qui vécut sous François Ier et fut nommé par ce prince grand sénéchal de Rennes, était un des plus savants hommes de son temps. Son fils, Bertrand d'Argentré, dont nous avons à nous occuper, né à Vitré en 1519, et mort en 1590, fut l'homme de la science du droit dans la Bretagne, si fertile en jurisconsultes. Pendant que le génie de Charles Dumoulin faisait si hardiment le procès à tous les droits seigneuriaux, la féodalité lui suscitait un adversaire au fond de la Bretagne. La Bretagne, le pays de toutes les résistances, celtiques, féodales et monarchiques, fut aussi un point d'opposition contre le droit romain, un pays de prédominance pour le droit féodal et coutumier. Cette terre était minée par la maxime féodale; tel y était son empire, que non-seulement le seigneur n'avait aucune preuve à faire, mais qu'on n'en pouvait faire aucune contre lui. Nourri du suc de cette terre, d'Argentré, seigneur de fiefs lui-même, se declara le champion des fiefs. Les doctrines de Dumoulin lui causent de la stupéfaction: « Je ne cesserai jamais de m'étonner, dit-il, qu'il soit venn à la pensée de Dumoulin d'écrire que les droits seignenriaux sont d'odieuses servitudes qu'il faut restreindre. » Ces paroles venant d'un homme aussi éclaire que d'Argentré, montrent combien l'esprit feodal était encore vivace à cette époque. Le premier ouvrage ded'Argentre fut en faveur du partage des nobles. Nominé commissaire pour la réformation de la coutume de Bretagne, il fit donner dans la coutume réformée dont il dirigeait la rédaction, la préférence aux seigneurs de fiefs sur les parents d'une autre ligne; il voulut même restreindre le droit de représentation dans la famille pour accroître le droit de déshérence des seigneurs; mais il ne put triompher de l'opposition des autres commissaires. Il enseigna, contre Dumoulin et l'opinion reçue, que la réalité des coutumes, la loi de situation, loi essentiellement feodale, devait déterminer seule le caractère des biens acquis pendant la durée de la communauté conjugale. Enfin, commentateur et réformateur de la coutuine, loin d'affaiblir les droits féodaux par l'influence du droit romain que l'autorité de Dunioulin fit prévaloir dans une grande partie de la France, il leur donna au contraire plus de force et d'apreté contre les vassaux et les roturiers. D'Argentré écrivit aussi une histoire de son pays, à la sollicitation des états de Bretagne; mais cet ouvrage est complétement dépourvu de critique. Il fut aussi médiocre historien qu'il était grand jurisconsulte, et perdit toute sa force en sortant du droit féodal pour s'élever aux vues générales de l'histoire.

Dumoulin. On conçoit en effet qu'avec des idées aussi radicalement féodales, il dut être l'ennemi de tous les grands mouvements de son siècle, et par conséquent des doctrines qu'ils inspirèrent à son rival; on le soupconna même de l'avoir été de sa gloire. Mais c'est à tort qu'on lui a supposé dans ces controverses une passion indigne de leur supériorité commune. « Son principe d'opposition était dans l'esprit qu'il representait : Dumoulin aspirait à l'unité des coutumes , pensée toute de droit romain : d'Argentre. ennemi déclaré du droit romain, noble breton, tout féodal, tout contumier, luttait contre l'unité de doctrine, comme la Bretagne lutta contre la centralisation administrative. Ce pa-

Nous avons parlé de sa rivalité avec

triotisme étroit, mais vigoureux, ce culte d'isolement, lui donnaient une verve de style, une hardiesse d'images qui semblent respirer l'esprit hardi et solitaire de la féodalité (\*). » C'est surtout dans son Traité des Appropriances qu'il se révela tout cutier; e'est là que, renfermé dans le droit coutumier, il put creuser jusqu'aux fondements de la société féodale, et qu'il développa la profondeur de son érudition et l'énergique vigueur de son génie. « Comment se fait-il donc que d'Argentre soit si pen connu (\*\*), et qu'une curiosité savante exhume seule aujourd'hui les œuvres de d'Argentré, tandis que l'étude s'attache encore à celles de Dumoulin, et y trouve des trésors qu'une exploitation de trois siecles n'a pas épuisés? C'est que l'un a vu dans la féodalité un accident de notre histoire qu'il fallait corriger par le droit naturel, l'autre un état nornial, dont la société ne devait plus sortir, et qu'on ne pouvait contrarier sans erime. Cette simple différence dans leur point de vue a été décisive sur leur destinée. Dumoulin a déposé dans un sujet transitoire des principes éternels ; d'Argentre s'est renfermé , pour la défendre, dans une législation passagère, sous les ruines de laquelle il s'est enseveli.

ABRENTES (Chorles-Duplessi d'), réque de Tuile, fils du doyn de la noblesse de l'iretagne, asqui en 1672, que l'accept de l'ours à l'assemble du clergé de France, en 1705, Aundinier du rei, en 1705, il est le premier à qui l'on confera grantiment etette saissitz, comme deputé du premier ordre de la province de Bourges, à 13sassible, grierla du clergé de France, en 1725, il mourre n'170, Ce astribologie; il a laissi de nombreux

<sup>(&</sup>quot; Laferrière, Histoire du Droit français, t.I, p. 537.

<sup>(\*\*)</sup> M. Hello, Notice sur Dumoulin, the h l'Académie des sciences morales et politiques.

écrits dont on peut voir la liste dans Moréri.

ARGER (Pierre), vint de Flandre à Paris plusieurs fois avec Ridicovi, pour assassiner Henri IV; mais il ne put jamais exécuter son projet. Ayant eté découvert et pris, il fut rompu vif avec son complice, en 1599.

A agou (Gabriel), avocat célèbre au parlement de Paris, né dans le Vivarais; il fut lie avec tous les savants de son temps, et particulièrement avec l'abbé de Fleury, auquel on attribua même l'ouvrage qui a placé Argou au rang des jurisconsultes distingués de son temps, l'Institution au Droit français. Mais ce livre est bien l'œuvre de Gabriel Argou. Il a eu autrefois une grande vogue, et a été souvent réimprimé. La meilleure édition est celle qui a été publiée avec des additions par Boucher d'Argis. Ce livre est aujourd'hni hors d'usage, et à peu près sans utilité.

ARGOULETS. - Snivant un écrivain contemporain (\*), la cavalerie de nos armées, depuis le règne de Louis XI iusqu'à celui de Charles IX, se composa de quatre espèces de troupes : les hommes d'armes, les chevau-légers, les estradiots et les argoulets. « Ces « derniers, ajoute le nième auteur, « étoient armés comme les chevau-lé-« gers, hormis la teste, où ils met-« toient un carbasset qui ne les empê-« choit point de coucher en joue, et « au lien des avant-bras et gantelets , « ils avoient des manches et des gants « de mailles. Leurs armes offensives · étoient l'épée au côté, la masse à « l'arçon gauche, et à droite une ar-« quebuse de deux pieds et demi de « long, dans un fourreau de cuir bouilli: « par-dessus lenrs armes, une soubre-« veste courte comme celle des estraa diots, et, comme eux, une longue a banderole pour se rallier, a Il est souvent question des argoulets dans les commentaires de Montluc et chez les écrivains de la même époque. Il y en avait à la bataille de Dreux, sous

(\*) Monigommeri - Courbousson, Traité de la milice française. Charles IX, et, dans les années 1562 et 1563, les registres de l'extraordinaire des guerres en comptaient encore parni les troupes de Provence.

Les argoulets se hattaient rarement en lataille rangée; ils ne servaient guère que pour aller à la découverte, ou pour harcel l'ennemi dans une retraite. Aussi formaieu-ils la partie la moins considérée de la cavalerie lègere. L'eur nom finit même par passer de sorte que, pour signifier un homme de nêmt, on dit : C'est un argoulet; c'est un clédif argoulet.

Alta GARC (Pictors et al. 2008).

Alta GARC (Pictors et al. 2018).

Alta G

ÄRMÖNAC (Jean, Island d'), surquimie de Isseum, marcial de France, reigneur de Gourdon, chevalier et chanbellan du roi Louis XI, etait fils naturel d'Armoud Guilhein de Isseun et d'Anne d'Armouganc. En 1461, il fint fait marciala de France, et mourat en 1473. Il y eut aussi un autre Jean Isltard of Armouganc, rère du premier, production de la companya de la companya de la 1818. Il sur la companya de la companya de

ARMONVILLE (Jean-Baptiste), surnommé Bonnet rouge, naquit à Reims, où il exerçait, à l'époque de la révolution, le metier de cardeur de laine. Sans instruction, mais doué d'un grand patriotisme, il se fit remarquer par ses concitovens qui le nonmèrent, en 1792, député à la Convention nationale. Grand admirateur de Marat, il le prit pour modèle, et vota toujours comme l'ami du peuple, anprès duquel il siegeait dans l'assemblee. Dans le procès de Louis XVI, il vota la mort sans appel et sans sursis, et resta fidèle à ses principes en résistant de tout son pouvoir a la réaction thermidorienne. Au moment de la fermeture de la salle des Jacobins, Armonville, qui s'y trouvait, s'opposa courageusement à ectre violation du droit d'association, et ne sortit de la salle que l'un des derniers. Après la salle que l'un des derniers. Après la accepter aucune fonrtion publique. Il lu vécut dans la pauvrete jusqu'en 1810, où il mourut s' l'floitiat de Reims.

ARNAUD DANIEL, troubadour du douzième siècle, né au château de Ribeyrae en Périgord, est cité avec de grands éloges par Dante et Petrarque. Il est l'inventeur d'un genre de poesie appelé Sistine.

ARNAUD DE CARCASSÈS, troubadoup provençal de la fin du treizième siecle. On ne comaît de lui qu'une novelle ou fabiliau qui se termine par ces mots : Ce coule a éle fait par Arnaud de Carcassès, qui a almé beaucoup de dames; et pour corriger les maris qui reulent garder leurs Jemmes. Il vaut mieux les daisser aller mes. Il vaut mieux les daisser aller

où il leur plait; c'est le parti le plus sûr. Arnaud (de Corbie). Voyez Cor-

ARNAUD DE MARSAN, troubadour du treizième siècle, dont la vie nous est incomme. Il reste de lui une espèce d'Instruction de chevalerie, pièce très-curieuse par les détails de mœurs qu'elle renferme.

ARNATO DE MARYEL OU MAR-VELH, trobbadour du douzième siècle, ainsi nommé d'un châteuu du Perigord, oil i était ne. Il a ceitebré, dans gord, oil i était ne. Il a ceitebré, dans pour Adelaide, femme de Roger-Tailefre, vioente de Régiers, à la cour de laquelle I était acueilli. Porre des Volpeller, oil il y exhale des regrets, per les compositions et la cour de peller, oil il y exhale des regrets, des remords, et donne des cousells sur l'art de se conduire dans le monde. Se te de la diffusion seise des longueurs et de la diffusion seise des longueurs et de la diffusion.

ARNAUD DE TINTIGNAC, troubadour du quatorzième siecle. On n'a sur lui que peu de détails historiques et l'on ne connaît qu'un trèspetit nombre de ses productions. Il vivait auprès de Louis, roi de Sicile et comte de Provence.

ARNAUD DE VILLENEUVE, célèbre médecin de la fin du treizième siècle. Versé dans les langues greeque, liébraique et arabe, il ne négligea rien pour pénétrer plus avant dans la science. Mais, comme tant d'autres savants de la même époque, il voulut dépasser les limites qui sont tracées à l'intelligence humaine. Il prétendit conquérir le secret de faire de l'or. Au moins, cette vaine recherche le mena à des découvertes utiles ; c'est ainsi qu'il parvint à régulariser les procédes de la distillation, et à découvrir l'alcool, l'essence de térébenthine, les acides sulfurique, muriatique et nitrique, et à faire connaître les procédés de fabrication des eaux spiritueuses, employées dans la cosmétique et dans la mêdeeine. Arnaud s'abandonna aussi aux rêveries de l'astrologie judiciaire; il alla plus loin, et voulut empiéter snr le terrain de la théologie. Il enseigna que les œuvres de charité, les services rendus à l'humanité par un bon et sage niédecin, étaient préférables aux priéres, aux œuvres mes et au sacrifice de la messe, et que c'était chose blâmable que d'établir des ordres religieux. Ces propositions furent condamnées par 'université de Paris. Poursuivi comme hérétique. Arnaud se retira en Sicile. auprès de Robert, roi de Naples, et de Fréderic d'Aragon, qui l'accueillirent très-bien et lui confièrent des négociations importantes. Le pape Glément V, qui était tombe malade à Avignon, l'appela auprès de lui, Mais, pendant la traversee, Arnaud fit naufrage sur la côte de Gênes, et périt à l'âge de soixante et seize aus, en 1314. Ses ouvrages, parmi lesquels nous citerons son Commentaire sur l'école de Salerne, et son traité : De conservanda juventute et de retardanda senectute, publiés pour la première fois à Lyon en 1504, in-folio, ont été souvent réimprimes depuis.

Annauld (Marie-Angélique), digne à tous égards de porter ce nom, illustré par taut de vertus et de talents. Elle n'avait que quatorze ans, lorsqu'elle fut nommée abbesse de Port-Royal des Champs, Cependant elle y introduisit aussitot une austere reforme, aussi bien que dans l'abbave de Maubuisson, où s'était retirée Gabrielle d'Estrées. Elle gouverna le monastère de Port-Royal jusqu'à sa mort, arrivée en 1661. Elle était alors âgée de 70 aus. Outre la mère Agnès, qui fut sa coadjutrice, et lui succeda dans le titre d'abbesse de Port-Royal, Marie-Angelique Arnauld eut quatre de ses sœurs religieuses dans cette maison. Toutes furent jansenistes et refuserent la signature du formulaire. C'est ce qui faisait dire à Péréfixe, archevêque de Paris : « Ces filles sont pures comme des anges, mais orgueil-

leuses comme des démons. ARNAULD (Henri), évêque d'Angers, frere d'Arnauld d'Andilly, naquit a Paris en 1597. Promu, en 1624, à l'abbaye de St-Nicolas, il avait déjà refusé quelques fonctions importantes, telles que l'évêché de Toul, quand il fut envoyé à Rome en 1645, en qualité de charge d'affaires de France. Le pape Innocent X était alors en querelle avec les Barberini; Arnaud soutint avec prudence et fermeté les intérêts de cette puissante famille et eeux du roi. Par ses soins, les Barberini se réconcilièrent avec le pape; et en reconnaissance des services qu'Arnauld leur avait rendus, ils firent frapper une médaille en son honneur, et lui élevèrent une statue. A son retour en France, en 1649, Arnauld fut nommé à l'évêché d'Angers. Ces nouvelles fonctions lui fournirent l'occasion de déployer les plus rares vertus. Ses dernières années furent pourtant troublées par cette funeste querelle du jansénisme, dans laquelle combattirent si vivement plusieurs membres de sa famille. Il fut un des quatre évêques qui refusèrent de signer purement et simplement le formulaire. Enfin il céda, et fit ainsi sa paix avec Clément IX. Il mourut à Angers en 1692, à l'âge de 95 ans. Ses Négociations à Rome et dans différentes cours de l'Italie out été imprimées à Paris en 1748, en 5 volumes

in-12. Elles contiennent beaucoup de renseignements curieux.

ABNOUX (Jean), ne à Riom, vers le milieu du seizieine siècle, entra chez les jésuites à l'âge de dix-sept ans, et v professa successivement les humanités, la philosophie et la théologie. Il précha à la cour avec succès, devint, en 1617, confesseur de Louis XIII, à la mort du célèbre P. Cotton, et montra, à ce qu'il paraît, assez d'indépendancedans sa place; et on doit lui savoir gré des efforts qu'il fit pour réconcilier le roi avec Marie de Médicis sa mère. Il s'engagea avec les quatre ministres de Charenton, Montigni, Dumoulin, Durand et Mestrezat, dans une polémique fort vive, qui attira sur lui toute la colère du parti protestant. Reconnu déjà comme bon prédicateur, il ne se montra pas moins habile controversiste dans cette discussion. Il intrigua beaucoup pour se maintenir dans son emploi, dont il fut éloigné en 1621, par la jalousie du connétable de Luvnes; mais il fut contraint de se retirer à Toulouse. Le due de Montmoreney, qui fut décapité le 30 oetobre 1632, choisit Arnoux pour se préparer à la mort. Sur la fin de ses jours, Arnoux se croyait métamorphosé en eog; il chantait comme les cons, s'efforcait de voltiger, de s'elaneer sur des perches qu'il avait tendues d'une muraille à l'autre, ne voulait manger que des miettes de pain et de la viande hachée dans une écuelle de bois. Des avant le jour, il parcourait les dortoirs en chantant de toutes ses forces comme les cogs, et servait ainsi de réveille-matin à ses confrères. Il mourut à Lyon, en 1636. On a de lui une Oraison funébre de Henri II', prononcée a Tournon, le 29 juillet 1610, qui paraît avoir servi de modele

à l'éloge de Marc-Aurèle par Thomas. ABNU (Kioolas), théologien édèbre, né à Mérancourt (Meuse), en 1829. Douéd'une intelligence précoce, qu'une vie dure et occupée aux travaux de la campagne ne lui permettait pas de développer, il quitta son village pour venir a Paris, où la misère l'attendait. Sans ressources et sans protec-

teurs, il fut obligé, pour vivre, de se mettre aux gages d'un gentilhomme catalan, qui l'emmena à Perpignan, on il lit d'excellentes études classiques. En 1644, il entra dans l'ordre de St-Dominique, et professa le théologie pendant sent années consécutives, et avec un succès toujours croissant, a Tarragone d'abord, puis à Perpignan. Dans cette derniere ville, où il demenra dix ans, ses sermons ne lui firent pas moins d'honneur que ses cours. Appelé alors à la chaire de métaphysique de l'université de Padoue, il s'y fit bientôt une réputation européenne, et fut compte parmi les premiers théologiens du dix-septième siècle. Arnu mourut à Padoue, en 1692. Il a laissé un grand nombre d'ouvrages, dont quelques-uns seulement sont publiés.

ABRAS (sièges d') .- Siège de 1640. -Pendant les troubles de la ligue, Arras était tombée au pouvoir des Espagnols; Richelieu, decide à la reprendre, envoya trois maréchanx de France pour l'assièger. Une armée espagnole, commandee par le cardinalinfant, accournt au secours de la place; mais n'osant attaquer les Franciis. elle se borna à tenter de leur couper les vivres. Instruit de ce dessein, Richelieu envoya à l'armée de siège un grand convoi, et chargea le lieutenant général Duhaillier de l'escorter. Ce convoi fut henreux. Le maréchal de la Meilleraje vint à sa rencontre avec six mille hommes; mais pendant son absence, le cardinal-infant avait attaque le maréchal de Rantzan avec tant de vigueur, qu'il aurait obtenu une victoire complete et fait lever le siège, si le marechal de la Meilleraie ne fût arrivé à temps. Les Espagnols vaincus firent leur retraite, et Arras ouvrit ses portes, le 9 août 1640, après neuf jours de tranchée.

Siège de 1634.— Deux de nos plus grands généraux se trouvèrent opposés l'un à l'autre, en 1634, devant Arras. Infidèle à sa patrie, le prince de Condé avait offert aux Espagnois de reprendre cette ville. Elle comptait à peine une garnison de deux mille

homnies; l'armée de l'archiduc Léopold se composait de trente-deux mille Italiens, Lorrains, Flamands, Espagnols et Français mécontents. Alarmé de cette entreprise. Mazarin eut recours à Turenne, et détacha sous ses ordres une armée de quatorze mille hommes. Six cents Français determinés percèrent les lignes ennemies, et se jeterent dans la place avant que les Espagnols eussent achevé leurs retranchemeuts. Mais l'armée de Turenne était trop faible pour entreprendre une attaque dans un pays découvert ; il fut obligé d'attendre quelque temps à Péronne les vivres qui lui étaient nécessaires. Son premier dessein était d'affamer l'ennemi, et de chercher une position dont la force rendit son armée respectable. Il campa d'abord à Mouchi-le-Preux, sur une hanteur qui commande un vallon, arrosé d'un côté par la Scarpe, et de l'autre par la Cogel. De ce point, il interceptait aux ennemis la controunication avec Douai, Bouchain et Valeuciennes; tandis que le marquis de Beauyau, detache à Bapaume, les empêchait de rien tirer de Cambrai. Deux mille hommes postés vers Leus interceptaient le passage de Lille; Lillebonne, avec quinze cents hommes, devait battre la campagne pour barrer les chemins d'Aire et de Saint-Omer. L'armée espagnole, ainsi resserrée, aurait été forcée par la famine de lever le siége, si on avait pu lui fermer la route de Saint-Pol ; mais on le tenta vainement. Les Espagnols ouvrirent leurs tranchées le 14 juillet : les assiégés défendirent le terrain avec tant de valeur et de succes, qu'an bout d'un mois ils n'avaient perdu qu'un seul ouvrage à corne : encore avait-il coûté deux mille hommes aux assiégeants. Le maréchal d'Hocquincourt vint alors avec son armée renforcer celle de Turenne. Dans sa route, il s'empara de Saint-Pol, et enleva un parti de cinq cents hommes dans l'abbaye de Saint-Éloi. Turenne, qui avait été au devant de lui avec quinze escadrons, fit, en rentrant à son poste, une reconnaissance sur toutes les lignes ennemies. Les Es-

pagnols, commandés par le comte de Fuensaldagne, occupaient le nord de ces lignes sur le chemin de Lens; le prince de Condé était à l'opposite avec les Français. L'archidue, avec les Allemands et les Flamands, s'étendait à l'orient, depuis le chemin de Cambrai jusqu'à la Scarpe; don Fernand de Solis complétait l'investissement, depuis le couchant jusqu'au midi, avec des Italiens et des Lorrains. Le 24 août, la cour donna l'ordre d'attaquer. Le principal effort devait se faire contre le quartier de don Fernand de Solis et sur la partie la plus voisine de celui de Fuensaldagne. On avait regardé ces points comme les plus faibles ou les plus éloignés du prince de Condé, dont on craignait l'activité et les talents. Pour partager l'attention de l'ennemi, et diviser ses forces, on devait faire en même temps de fausses attaques, l'une au quartier du prince de Condé, l'autre vers la partie la plus reculée du camp de Fuensaldagne, et la troisieme vers les lignes du prince de Lorraine. Au coucher du soleil, les armées traversèrent la Scarpe sur quatre ponts ; chaque soldat était pourvu de claies et de fascines. La marche se fit avec ordre et dans le plus grand silence; sa précision fut telle, que l'on arriva à point nommé au lieu destiné pour la jonetion avec le marechal d'Hocquincourt. Sans l'attendre, les maréchaux de Turenne et de la Ferté marchèrent aux lignes, dout on etait éloigné d'une demi-lieue ; l'ennemi ne fut averti de cette attaque, favorisée par une nuit obscure, que par le feu des meches des mousquetaires; mais on était déjà parvenu à deux cents pas des ouvrages. Aussitôt trois coups de canon donnent l'alarme, et l'on voit paraître un rang de falots allumés le long des lignes de eirconvallation. Les Italiens se preparaient encore à combattre, que les fantassins de la première ligne de Turenne avaient deja passé l'avant-fossé, couvraient les puits et arrachaient les palissades. Les Français parvinrent facilement au second fosse; quelques troupes même le franchirent avant qu'il fut entière-

ment comblé. Física, capitaine du régiment de Tureune, planta sur le pa-fapet le drapeau de sa compagnie. Au eri de vive Turenne! tous s'animent d'une égale ardeur. Cinq bataillons percent a la fois en plusieurs endroits, et fravent la route à la cavalerie. Le maréchal de la Ferté n'avait pas été aussi heureux dans l'attaque du quartier des Espagnols; ses soldats, repoussés, ne pénétrerent dans les lignes qu'à la faveur de la large trouée faite par les troupes de Turenne. Pour le marechal d'Hocquincourt, comme il arriva vers la fin de la nuit, au mi-lieu de la consternation de l'ennemi, il se fraya facilement un passage. For-ces presque partout, les Italiens et les Lorrains abandonnèrent leurs postes. et, se portant dans les autres quartiers, ictèrent partout le désordre et l'épouvante.

Au point du jour, le prince de Condé, traversant le quartier de l'archiduc, l'invita à la retraite. Pour protèger ce mouvement, il marcha avec de la cavalerie à la rencontre des Français, et remporta d'abord un avantage peu difficile sur les pillards; puis il battit le maréchal de la Forté, imprudemment descendu d'une bauteur; mais il n'osa le poursuivre. Le maréchal avait été remplacé sur cette colline par un corps de troupes considérable. À la vue de ces troupes, Condé se porte sur une élévation voisine pour attendre son infanterie. Son dessein était d'attaquer alors la colonne qui paraissait sur la hauteur. Le maréchal de Turenne s'y était fortifié : de l'artillerie, des troupes fraiches, étaient venues le joindre dans ce poste respectable. Anssi lorsque Conde conduisit ses troupes à l'attaque, il se vit arrêté par une canonnade soutenue, et obligé de reculer. Une sortie de la garnison d'Arras lui fit encore håter son mouvement retrograde. Il rallia ses troupes ócartees, et se retira à Cambrai. Les pertes de Turenne fureut peu cousiderables, mais il fut blesse; les Espagools, au contraire, perdirent trois mille hommes, soixante-trois canons,

deux mille chevaux, deux mille cha-

riots, et tous les équipages de l'armée.

ARRET DE BEGLEMENT. Voyez

PABLEMENT.

ABBIGHI (Hyacinthe, baron), fut d'abord avocat général du roi en Corse. A l'avénement de Louis XVI, il vint en France en qualité de commissaire de son pays; et après la mort de ce prince, il retourna dans la Corse, avec le titre de commissaire de la republique pour l'administration centrale de l'île. Opposé aux projets de Paoli, il fut exilé avec sa famille, pendant l'occupat on de sa patrie par les Anglais. A près l'établissement du gouvernement consulaire, il devint successivement membre du Corps législatif, préfet du département du Liamone, et enfin de toute la Corse. Destitué après les événements de 1814, il fit partie, en 1815, de la junte organisée après la nouvelle du débarquement de Napoléon en France; depuis cette époque, il s'est

rctiré de la scène politique. ARRIGHT (Jean), consin du précédent, fut nommé député suppleant de la Corse à la Convention nationale, où il entra le 18 vendemiaire an 111. Peu après, il fit décréter que des secours seraient accordes à ses compatriotes réfugies sur le continent; et, dans la même année, il fit partie de la commission chargée d'examiner la conduite de Joseph Lebon. En l'an IV. Jean Arrighi passa au Conseil des cing-cents; et en l'an v, il s'opposa à l'annulation des élections de la Corse. operées avant la promulgation de la constitution de l'an 111. Nommé ensuite membre du Corps légis!atif, il s' fit remarquer comme membre de la commission créée pour exécuter le travail du rappel des émigrés. A l'expiration de ses fonctions législatives, il fut nommé prefet du département du Liamone, et renonça bientôt à cette place. Il ne reparut sur la scène politique qu'au moment du départ de Napoléon de l'île d'Elbe, le 26 fevrier 1815; l'empereur le nomma alors l'un des membres de la junte qu'il chargea de l'administration de l'île de Corse.

ARRIGHI (Antoine), de la même famille que les précédents, sortit, en

1810, de l'école militaire de Saint-Cyr, pour entrer comme sous-lieutenant dans le 39° régiment de ligne. Il fit en Portugal ses premières armes, sous les ordres du maréchal Masséna, et y donna des preuves d'une grande valeur, alnsi qu'en Espagne, après l'evacuation du Portugal. Le 8 mai t813, il se distingua par un brillant fait d'armes; en culbutant et dispersant les bandes de Campillo et d'Herriero, qu'il attaqua avec les voltigeurs d'avant-garde, dans des retranchements établis sur une rivière près du village de Mahon. La défaite de ces guérillas facilita les opérations du siège de Castro-Urdiales, que le général Foy réduisit quelques jours apres. A la bataille de Toulouse, Antoine Arright montra l'ardeur d'un ieune soldat et le sang-froid d'un militaire consonmé. Il fut blessé grièvement dans cette affaire, qui prouva à l'étranger comblen la France, malgré ses revers et la trabison, était encore redoutable. 4 \* ARBONDISSEMENTS. VOY. FRANCE (division administrative de la).

ARYCH (combat et siège d'EL-). --Bonaparte, maître de l'Egypte, ne recevait aurune nouvelle de France depuis la malheureuse bataille d'Aboukir. Tous les rapports de l'Archipel et de l'Asie annonçaient que le divan avait cédé aux insinuations de l'Angleterre, et s'était allié avec la Russie contre la France. Cette alliance était un indice assez clair d'une attaque prochaine qui devait naturellement s'effectuer du côté de la mer, vers les bouches du Nil, et par terre vers la Syrie.Pour prevenir l'ennenii, il n'y avait pas un instant à perdre. L'Égypte ne pouvait être attaquée par mer avant le mois de juin, à cause des vents régullers qui soufflent sur ces parages. Avant cette saison, Bonaparte avait le temps de marcher en Syrie, de châtier Diezzar, pacha de Saint-Jean d'Acre, de détruire les préparatifs d'une expedition contre l'Égypte, dans le cas où la Porte se serait entierement déclarée contre la France, et de lui rendre au contraire la nomination du pacha de Syrie et son autorité primitive, si elle

était demeurée fidèle; puis de revenir en Egypte pour s'opposer à l'expédition maritime. Mais bientôt il apprit que Djezzar s'était déià emparé du fort d'El-Arych, situe sur les frontières de l'Égypte. Certain alors d'être prochainement attaqué, il n'avait plus d'autre parti à prendre que de déconcerter, en les prévenant, les plaus des enuemis. Aussitôt ilréunit l'armée destinée à cette expédition, confiele commandement de l'infanterie aux généraux Kleber, Régnier, Bon, Lannes, et celui de la cavalerie au général Murat; le général Dominartin commande l'artillerie, le général Caffarelli le génie. L'avant-garde, arrivée à Massoudiac, apercoit un parti de Mameluks, auguel ses tirailleurs donnent la chasse. Des le soir, le général Lagrange se porte sur les hanteurs qui dominent El-Arych, y prend position et place son artillerie. Le général Régnier fait battre la charge, et l'avantgarde se précipite à droite et à gauche sur le village dont Régnier attaque le front. Malgré la position favorable des Turcs, malgré l'artillerie du fort et la résistance la plus opiniâtre, en moins d'un instant la position est enlevée à la bajonnette. Alors les Turcs se retirent dans le fort avec tant de précipitation, que trois cents des leurs sont abandonnes en dehors. Des le soir, le blocus est complet. On avait apercu dans la journée un corps d'infanterie et de cavalerie, destinéa convoyer des approvisionnements pour El-Aryeli; cette colonne se grossit jusqu'au 14. Alors les Musulmans, devenus plus audacieux, vinrent camper à une demi-lieue d'El-Arych, sur un plateau couvert d'un ravin. Mais bientôt la division du général Kléber arrive : Régnier dans la nuit tourne le ravin; ses troupes s'y précipitent, emportent le camp, et tous les Manieluks qui ne peuvent échapper par une prompte fuite sont tués ou faits prisonniers. Une multitude de chameaux, de ehevaux, de provisions et de bagages, tonibent au ponvoir des Français. Deux bevs et quelques kjachefs sont tués. Bonaparte arrive en ce moment, et son

armée prend position entre les monticules et la mer. L'attaque du château eoinmence aussitôt: on canonne une de ses tours. Dès que la brèche est commencée, la place est sommée de se rendre. La garnison, toute composée de Maugrabins et d'Arnautes, peuples barbares, sans chefs, ignorant les lois de la guerre, ne connaissait aucun des principes avonés par les nations civilisées. Il s'établit donc entre eette réunion d'hommes à demi sauvages et les Français une correspondance également curieuse et bizarre. Bonaparte, ayant intérêt de ménager son temps et ses munitions, se prête potiemment à la singularité de leurs procédés. Il diffère l'assaut; on continue de parlementer et de tirer suceessivement. Enfin, le 21 février, la garnison, forte de seize cents hommes, se rend, met bas les armes, et promet de se retirer à Bagdad par le désert. Une partie des Maugrabins prit du service dans l'armée française; Bonaparte envoya au Caire les Mameluks prisonniers et les drapeaux enlevés aux ennemis.

ASFELD (Bidal, baron d'), s'est illustré par la défense de Bonne, en 1689. Cette place était bloquée depuis deux mois par l'électeur de Bavière, lorsque l'armée du duc de Lorraine vint se joindre aux assiégeants. Le bloeus fut alors converti en un siège dans les formes; d'Asfeld fit sortir les femmes, les vieillards et les enfants, et se prénara à la plus vigoureuse résistance. Le siège dura encore deux mois: la tranchée fut ouverte pendant vingt jours; les bombes et les boulets foudroyaient la place avec tant de succès, que bientôt il n'y eut plus ni dehors, ni maisons, et que la muraille présenta une brèche où vingt hommes pouvaient passer de froit. Réduit à cette extremité, d'Asfeld demande à capituler. Le due de Lorraine veut accorder une eapitulation honorable, mais l'électeur de Baviere a des injures à venger; il veut qu'on se rende à diserction, ce qui est absolument refusé. Le duc de Lorrainc fait tous ses efforts pour engager l'électeur à changer de sentiment. Celui-ci aime mieux donner l'assant avec ses seules troupes que de sacrifier ses idées; il est repoussé, perd deux mille hommes, et revient trop tard à l'opinion d'un général expérimenté. D'Asfeld, mortellement blessé, ne jouit pas de sa gloire, mais sa garnison sortit avec les honneurs de la guerre.

ASPIRANTS DE MARINE, VOV. ÉLE-

VES DE MARINE.

ATTIRET (Jean - Denis), jésuite et peintre, naquit à Dôle le 31 iniliet 1702, et étudia l'art de la peinture à l'école de son père, artiste assez obscur. Les grandes dispositions de cet enfant engagèrent le marquis de Brossia à se déclarer son protecteur. Attiret alla à Rome, et se forma à la vue des chefsd'œuvre des maîtres du seizieme siècle et de l'antiquité. De retour en France, il sejourna quelque temps à Lyon, et y peignit quelques portraits qui le firent connaître. A trente ans, il entra dans l'ordre des jésuites; en 1737, la mission de Pekin avant demandé un peintre, il s'embarqua pour la Chine, où il prit le titre de peintre de l'empereur du céleste empire. On trouve de curieux détails dans une lettre qu'il écrivit en novembre 1743, à M. d'Assaut. « J'ai été recu, dit-il, de l'empereur de la Chine aussi bien qu'un étranger puisse l'être d'un prince qui se croit le seul souverain du monde; qui est élevé à n'être sensible à rien; qui croit un homme, surtout un étranger, trop heureux de pouvoir être à son service et travailler pour lui. » Attiret devait cet accueil à un tableau de l'adoration des rois, que l'empereur Kien-long trouva admirable. Les jésuites en se servant de l'art, entre autres movens, pour amener la Chine à la religion et à la civilisation de l'Europe, savaient aussi, dans ce cas, se plier aux usages et aux exigences de la nation. Voici encore un passage de la lettre d'Attiret. « Quant à la peinture, hors le portrait du frère de l'empereur, de sa femme, des princes et princesses du sang, et de quelques autres favoris et seigneurs, je n'ai rien peint dans le goût europeen. Il m'a fallu oublier, pour ainsi dire, tout ce que j'avais appris, et me faire une nouvelle manière pour me conformer au goût de la nation : de sorte que je n'ai été occupé les trois quarts du temps qu'à peindre, ou en huile sur des glaces, ou à l'eau sur la soie, des arbres, des fruits, des oiseaux, des poissons, des animaux de tonte espèce : rarement de la figure. Tout ce que nous peignons (avec Castiglione, jesuite italien et peintre) est ordonné par l'empereur. Nous faisons d'abord les dessins; il les voit, les fait changer, réformer comme bon lui semble. Que la correction soit bien ou mal, il faut en passer par là sans oser rien dire. » L'empereur n'aimait pas la peinture à l'huile. à cause du reflet du vernis : le docile jesuite peignit à la détrempe. L'empereur prenait des ombres pour des taches; le peintre n'ombra plus, ou il le fit très-légèrement. Les Chinois exigent la reproduction numériquement exacte des poils, oes cheveux, des feuilles des arbres; une rapidité capable de produire six portraits par jour; une minutie rigoureuse dans les détails ; un fini à user la patience, même d'un Oriental. Attiret, formé à la manière large et vigoureuse des peintres italiens, se plia à tout : il devint même le chef des artistes chinois qui terminaient ses nombreux ouvrages, et écouta avec patience les conseils de tous les seigneurs. officiers, eunuques, et autres habitants du palais : conseils bizarres quelquefois, mais souvent d'une grande sagesse. Aussi, de 1753 à 1760, Attiret fut-il tont-puissant auprès de Kienlong qui, en vrai François Ier, visitait chaque jour son atelier, devisait avec lui, et prenait plaisir à le voir peindre. Attiret fut créé mandarin (1754); et, par humilité ou par orgueil, il refusa cette eminente dignité. Il fit plus tard une suite de tableaux ou plafonds dans le palais de l'empereur; on en trouve la description dans son eloge par Amiot (\*). Attiret fit aussi, pour la chapelle des neophytes . 1

(\*) Journal des savants, p. 413, juin

dans l'eglise de la mission française de Pékin, un beau tablesu représentant l'ange gardien; mais, épuise de travail et de fatigue, il succomba le 8 décembre 1768, L'empereur envoya son neveu savoir le jour de son enterrement, et commanda à son principal cumque d'alle pleurer sur son certaines de la commanda de la comma

Augsbourg (prised'). - Lorsque le général Moreau se rendit maître d'Augsbourg, en 1796, une prise aussi importante ne donna lieu à aucun fait de guerre remarquable, mais elle fut l'occasion d'un acte d'humanité touchante de la part d'un militaire français. Une femme émigrée s'y était retirée. A l'approche imprévue des Français, elle se sauve, emportant son enfant dans ses bras: c'était sa seule richesse. En quittant la ville, elle se trompe de porte; au lieu de se rendre au camp des Autrichiens, elle tombe dans les avantpostes français. Reconnaissant son erreur, elle s'évanouit; les soins et l'humanité des soldats ne peuvent parvenir à la rassurer. Vivement ému, le général Lecourbe lui fait donner une sauvegarde pour la ville où elle voulait se rendre; on I'y conduit, . mais son enfant fut oublie. Dans son trouble extrême, cette mère infortunée ne s'était point aperque de son absence; un grenadier le recueillit, et s'informa du lieu où l'on avait conduit la mère. Ne pouvant lui reporter aussitôt ce précieux dépôt, il fit faire un sac de cuir dans lequel il le portait toujours devant lui; on l'en plaisanta; il se battit, et ne l'abandonna pas. Toutes les fois qu'il fallait combattre l'ennemi, il faisait un trou en terre, y déposait l'enfant, et venait le reprendre après l'action; enfin on conclut un armistice; le grenadier fit une collecte parmi ses camarades; elle rapporta vingt-cinq · louis; il les mit dans la poche de l'enfant, et l'alla rendre à sa mère.

Quand Moreau rentra en France, Augsbourg fut évacué. Le même génégral s'en rendit maître une seconde fois en 1800. Enfin Augsbourg tomba une troisième fois au pouvoir des Français, en 1805.

Augus (Pierre-Jean-Baptiste), naquit à Meile, dans le departement des Deux-Sèvres. Il embrassa la carrière militaire, et devint capitaine de dragons; lorsque la révolution éclata, il s'en montra le zele partisan, abandonna sa profession, et se fit recevoir homme de loi. Il fut alors nonmé procureur général en Corse, place qu'il refusa pour ne pas s'cloigner de la ville de Melle, ou il fut elu président du tribunal. Il fut ensuite envové par ses concitoyens à l'Assemblee legislative, puis à la Convention nationale, où il siègea au centre. Dans le procesde Louis XVI, ilvota l'appelau peuple, puis la détention jusqu'à la paix. Il fut envoyé à Marseille après le 9 thermidor, pour y sevir contre les partisans de Robespierre. De retour à Paris, il fut nommé membre du comité de sûreté générale, ct, lors des journées de prairial, il combattit avec la force armée, et fut blessé, Dans le Conseil des eing-cents, il se moutra favorable au Directoire, et combattit la proposition du général Jourdan, qui, voyant le peu d'energie du pouvoir, voulait appeler le peuple à son aide, en faisant déclarer la patrie en danger. Auguis favor sa la revolution du 18 brumaire, et continua à siéger dans les différents corps législatifs, jusqu'en 1810, époque où il rentra dans la vie privee. Augus (Pierre-René), fils du pré-

cédent, né a Melle, le 6 octobre 1786, se hvra d'abord à l'instruction publique, puis quitta cette carriere pour entrer dans celle des armes, et servit d'une manière distinguée en France et en Hollande, après quoi il quitta le service pour se consacrer de nouveau tout entier à la littérature. Son début ne fut pas heureux; il fut accusé, en septembre 1814, d'avoir fourni aux libraires Froullé et Ferra des articles insérés précédemment dans le Moniteur, et injurieux à la personne de Louis XVIII. Le résultat de ce procès fut pour lui une condamnation à cinq années de détention. Il subissait son jugement, Jorsque les évenements du 70 mars 1815 li rendiernt la liberté, mais en septembre suivant, if fit arrêté de nouveau, et réincarrèté à la Force bible alore, il se romit à écrire, et publis auccessivement phisiciers outre, produit de la companyation de de la c

AUMALE (journée d'). - L'armée envoyee par le roi d'Espagne au secours des ligueurs cherehait en Normandie les troupes de Henri IV. Le roi s'était avancé vers Aumale avec six mille chevanx, lorsque Givri l'avertit que l'ennemi n'était pas éloigné. Aussitot, trouvant son armée trop faible pour tenter une action générale, et trop nombreuse pour une simple escarmonche, il renvoya tonte sa cavalerie du côté de Neufchâtel, et ne garda que quatre cents hommes et cinq cents arquebusiers à cheval. Il faisait un brouillard épais; pendant quelques heures, il ne put rien apercevoir. Ouand Givri vint de nouveau l'avertir de l'approche des Espagnols, ils étaient si près, que l'on entendait le son des trompettes et des tambours. Henri se hâta d'examiner leur position; mais, voyant cette armée niarcher serrée, avant au centre sa cavalerie et ses chariots sur ses flancs, il lui parut impossible de l'entamer. Alors il ne retint avec lui que cent chevaux, et ordonna aux autres de s'arrêter sur le penchant de la colline d'Aumale pour être à portée de le secourir; ensuite il envoya Lavardin dans un valion prochain avec les quatre cents arquebusiers pour les placer en tirailleurs derrière les haies et les fossés qui couvraient le chemin. Après ces dispositions, il s'avança contre les Espagnols et les ligueurs.

Le prince de Parme regardant cette manœuvre comme un piege, fit halte ou cet endroit; mais assuré par le rapport de sa cavalerie légère qu'il n'avait que cent chevaux en tête, il fit attaquer si brusquement, que le roi fut presque aussitôt repoussé et rechassé dans le vallon. Croyant y trouver les eing cents arquebusiers qu'il y avait envoyés . il s'écria en arrivant : Charge! Les ennemis soupconnant une embuscade, s'arrêtent : mais n'entendant que cinquante à soixante coups de carabine, ils fondent sur les royalistes avec plus de fureur. Les soldats de Henri se défendent pas à pas et à coups de pistolet. Maître de lui-même au milieu du plus grand danger, le roi ne songe qu'à sauver ses braves. Il les fait défiler, non sans péril, sur le pont d'Aumaie, et le passe lui-même le dernier. Dans ce moment, il recut dans les reins, au défaut de la cuirasse, un roup de feu, dont la balle ne fit qu'effleurer la peau. Cette blessure ne l'empêcha pas de faire bonne contenance au delà du pont, où se trouvèrent les cavaliers qu'il y avait envoyés avant l'action. Le prince de Parme, toujours persuadé qu'on cherchait à l'entraîner dans une embuscade, cessa de pour-suivre les Français. La blessure de Henri norta une telle épouvante parmi ses troupes, qu'il fut obligé de se montrer dans plusieurs quartiers. Le duc de Parme envoya aussitôt un trompette, sous le prétexte de l'échange des prisonniers. Le roi fit amener ce trompette, et lui dit : « Je sais bien » pourquoi vous êtes envoyé. Dites au « duc de Parme, votre maître, que « yous m'avez vu sain et gaillard, et « bien disposé à le recevoir quand il « voudra venir. » Les dangers de Henri furent aussi vivement sentis par ses antis que par ses troupes. Le maréchal de Biron lui représenta qu'il était malseant à un roi de France de s'exposer comme un capitaine de chevau-légers. et le fidèle Duplessis-Mornai lui écrivit : « Sire, vous avez assez fait l'A-« lexandre; Il est temps que vous sovez · Auguste ; c'est a nous de mourir pour « vous, et c'est là notre gloire; à vous, « Sire, de vivre pour la France; et l'ose « dire que ce vous est devoir (1692), »

AUMONE, peine pecuniaire, diffe-

rente de l'amende, et à laquelle on soumettait certains coupables dans le but d'une rénaration morale. A la différence de l'amende, le produit de l'aumône était exclusivement consacré à des œuvres pieuses, telles qu'entretien des pauvres, subsistance des prisonniers, fourniture des hopitaux, etc., etc. L'aumone s'ordonnait toujours dans les causes de débauche, de sacrilége, d'usure; dans les cas d'abus ou de négligence dans l'exercice des fonctions publiques; pour l'entérinement de lettres de grâce abolitives d'une accusation d'homicide, etc. Une déclaration du 20 mars 1671 avait soigneusement distingué l'amende de l'auniône: l'aumône devait toujours être prononcée seule, et ne pouvait être cumulée avec l'amende que dans les cas où une réparation morale, une preuve du repentir des coupables, devait faire partie de la pénalité. La déclaration du 20 mars 1671 a été confirmée par une déclaration nouvelle en janvier 1685. L'aumône n'était jamais infamante. Cependant, lorsqu'elle venait à être infligée dans un procès civil, la jurisprudence avait fait admettre qu'elle devait emporter note d'infamie. Car. dans ces cas, on ne l'infligeait jamais qu'à l'occasion de méfaits graves et infamants par eux-mêmes. L'aumône n'existe plus aujourd'hui. Le code penal de 1791, le code des délits et des peines de l'an 1V, et le code pénal de 1810 n'en ont plus fait mention. Toutefois, l'aumône a laissé des traces dans les usages judiciaires : on entend souvent devant les tribunaux des plaignants manifester le vouloir que les dommages-intérêts qui leur seront adjuges soient convertis en œuvres pieuses. Mais cette demande, qui etait directement permise sous le code pénal de 1791, n'est plus d'aucune valeur aujourd'hui. Par l'article 51 de notre code pénal, on peut en déclarer l'intention dans le cours des débats; on n'en saurait faire l'objet d'un chef de conclusions ni dans la plainte, ni dans le jugement.

AUMONE (Eleemosyna), secours en argent donné aux pauvres. - Dans un

état social constitué de telle sorte qu'il yait des pouvres et des riches, l'aumône est un politait nécessaire. Le christionisser va même jusqu'à considèrer la différence de la riconsidèrer la différence de la risocial, comme une condition indispersable de l'apprentissage des vertus principales de l'homme, la patience et la charité: « Pourquio, dit saint Bapourquoi in richest-il duas l'abondance et le pauvre dans le déniment, sinon pour que l'un se fasse un mérite que l'autre obtienne la couronne de la résignation? »

Après l'invasion des barbares, alors que les ruines étaient si rapides et les misères si générales, l'auniône et tout ce qui pouvait l'activer ou la rendre moins nécessaire, la charité, le mépris des richesses, la résignation aux maux. étaient prê-hés et recommandes en France par l'Église et par les lois civiles. Les Capitulaires sont remplis de pareilles recommandations. D'après une prédiction du temps, le monde devait finir vers l'an t000, et cette pensée générale d'une destruction imminente ne servit pas médiocrement à détacher les esprits des biens de la terre, et à les solliciter à la pratique de la charité, comme à un moyen d'obteuir le salut éternel.

Mais on faisait plus que de recommander l'aumône, on l'ordonnait publiquement. Ainsi, entre plusieurs Capitulaires que nous pourrions citer, celui de 805 preserit la protection des pauvres contre tous; un autre de 810 ordonne des aumônes publiques pour la restauration des églises de Jerusalem, lesquelles étaient les seuls lieux de refuge d'une innombrable quantité de pelerins français, anglais, italiens, etc. En 1260, on trouve un reglement des aumones annuelles faites par les rois de France pendant le carême. En 1364. une ordonnance relative à l'administration de la justice prescrit aux juges. avocats, procureurs, greffiers, de ne ricu exiger pour les actes judiciaires et les conseils que des pauvres viendraient réclamer.

Quant à l'Église, qui devait à tous l'exemple de la charité, elle avait admis, dès les premiers temps, dans ses canons, que les biens des bénéficiers, par exemple, ne leur apparte-naient que pour un tiers, et que les deux autres tiers devaient être distribués en aumônes aux pauvres. Les évêgues devaient de même une partie de leurs revenus aux misères des pauvres. Indépendamment des distributions périodiques et régulières, dans les temps malheureux, tels que ceux de peste ou de famine, les évêques ou abbés devaient convoquer une assemblée d'ecclésiastiques et de laïques pour subvenir aux miseres extrêmes et générales. L'assemblée ordonnait une aumônepublique, à laquelle tous étaient conviés, mais qui, dans le cas où les collectes seraient insuffisantes, devait être fournie par les évêques, ecclesiastiques et bénéficiers. Les rois de France, en fidèles exécuteurs des canons de l'Église, contraignaient au besoin à l'accomplissement de ces généreuses prescriptions; et les parlements, venant en aide aux rois, surveillaient avec soin la fraude de ceux qui amassaient les au-

titres celui de proiecteurs des pauvres, se livraient aussi à de nombreuses libéralités particulieres; et la distribution de ces libéralités a servi à dénommer un des grands officiers de la concronne. (Voyez Grand Audónen.) On peut dire que les rois de France n'ont jamais failit à ce proverbe populaire:

Les rois, qui portaient parmi leurs

mônes au lieu de les distribuer.

Un noble prince, an gentel roi, N'a jamais ne pile ne croix.

Les seigneurs, les simples particulers riudissiente de ziele pour le secours des pauvres. C'est à eux qu'il flux raporter ce grand nombre de fondations pieuses, ces dons qui venaient incesamment les enrichir; et toute cette prodigaités aumônières, qu'i a fait couler prodigaités aumônières, de traiter à jamais, à l'aide de bonnes institutions économiques, toutes les misères de la chrétiente. (Voyez ATMÓR PIEPERS, HOFTLANS, HOSPICES, LÉPEROSERIES, HOFTLANS, HOSPICES, LÉPEROSERIES,

MALADRERIES, LEGS PIEUX, etc.) Mais les aumônes les plus abondantes, après celles de l'Église, provenaient, en France, des villes elles-mêmes. Les anciens Germains étaient arrivés chez nous organisés en centaines ou centuries, dont les membres étaient solidaires entre eux. Un des associés venait-il à tomber dans la misère, la centaine devait le prendre à sa charge et le nourrir, lui, sa femme et ses enfants. Ces centaines sont devenues plus tard des communes, des villes; et. de leur ancienne organisation, il leur était resté, entre autres vestiges, l'obligation de l'entretien de leurs pauvres. Telle est, en Angleterre, l'origine de la fatale taxe des pauvres, et en Allemagne, la cause de ces fréquentes émigrations d'indigents, qui, expulsés de toutes parts par des communes avares, vont, en mendiant et vagabondant, mourir sur quelque plage lointaine. Mais en France, l'humanité et le bon sens du peuple ont prévenu toutes ces fâcheuses conséquences : l'humanité recevait partout, malgré les règles subsistantes. les pauvres expulsés par certaines communes; et le bon sens du peuple, qui a fait du vice de la fainéantise un sobriquet injurieux, n'accordait des secours qu'aux pauvres qui en avaient un besoin réel. Le travail était l'aumône qu'on faisait aux autres; des peines terribles oursuivaient les mendiants et les vagabonds. La coutume d'origine germanique, dont nous avons parle, ayant montré quelques bons effets de police dans certaines villes, fut appliquée à d'autres communes où e'le ne s'etait point naturellement produite; et de la sorte, on peut dire qu'en France il a été de droit commun que chaque ville devait entretenir ses pauvres. Ainsi, un règlement de Henri II (13 février 1551), relatif à la nourriture des vrais pauvres impotents, établit que des commis ou députés du parlement ferout une quête auprès de chaque manant et habitant de la ville de Paris et de ses faubourgs, afin de savoir par leurs déclarations les sommes diverses qu'ils voudront consacrer à l'entretien des pauvres de la ville et des faubourgs

de Paris. Les déclarations faites, le parlement ou ses commis en assoiront un impôt, lequel devra être percu de semaine en sentaine. Nous citerons encore pour preuvede cette humanité, qui, malgré les règles, ne repousse aucune misère réellement besoigneuse, l'artiele 4 de l'ordonnance de Charles IX. (avril 1561) sur les hôpitaux et sur l'entretien des pauvres, « Enjoignons très-expressément auxdits administrateurs recevoir et faire traiter lumainement et gracieusement les pauvres malades, tant ceux des villes et lienx circonvoisins, que les passans ... » Un édit de Henri III (mai 1586) narle de bourgeois notables, lesquels avaient été assemblés pour aviser aux movens de nourrir les pauvres de Paris. « Craignant, continue le préambule de l'édit, que ce qui sera fait par eux ne demeure sans effect, si aux autres villes de notre royaume n'estoit par même moven remédié aux inconvéniens et pourveu à la nourriture des pauvres dicelles villes, tant par distribution de deniers et aumosnes envers les panvres invalides, que par asteliers et œuvres publiques (travaux publics) pour les valides... » En consequence de ces considérants, l'édit ordonne que les habitants de loutes et chacunes les autres villes du royaume serout tenus nourrir et entretenir leurs paneres, sans qu'ils puissent raquer ny eux transporter de lieu en autre, comme ils ont fait cy-devant; aius qu'ils soient contenus dans leurs limites, soit par contribution des habitaus on autrement, et par le meilleur ordre et règlement qu'il sera advisé, conformémeut à l'ordonnance de nostre trèshonoré seigneur et frère, le roy Charles IX... L'ordonnance de Moulins (février 1566) présente en effet, dans son article 73, ce même commandement général pour toutes les villes, d'entretenir leurs pauvres. La famense ordonnance de Louis XIII (janvier 1629), dite Code Michaud, contient le même commandement, en des termes qui méritent d'être rapportés (article 42). « Nous ordonnons qu'en toutes les villes de nostre royaume, l'ordre et

règlement ordonné pour nos villes de Paris et Lyon, ou la cloture, entrelenement et nourriture des pauvres. soit suivi ...; roulons que tous pauvres aient à se relirer es-lieux de leur naissance ou domicile, à quoi nous enjoignons à nos procureurs de tenir la main. Mandons a tous nos officiers, maires, échevins, consuls des lieux, et chacun d'eux à qui la police el administration du fait des paneres appartient, qu'ils aient à travailler incessamment que lesdits pauvres soient accueillis avec la charité qu'il appartient, et les valides employes à ce à quoi chacun d'eux sera plus propre... en sorte que nos sujets soient délivrez de l'incommodile qui provient de la fréquence et assiduilé desdits pauvres ex-églises...; les occasions ostées à l'oisiveté de commettre des scandales..., et la misère des vrais pauvres soulagée.» Arrêtons-nous dans ces citations qui pour-raient devenir fastidieuses. D'autres détails trouveront mieux leur place ailleurs. (Vovez Charité, Bienfai-SANCE, PRILANTHROPIE, SECOURS PUBLICS, MENDIANTS, VAGABONDS, PAUPERISME.

Resumons-nous. Des malheurs inimenses ont fondu sur notre pays; mais ils n'ont jamais lassé la générosité de la France : cette générosité a toujours trouvé, dans la violence même des misères, des forces pour subvenir à l'énormité des sacrifices. La charité a établi dans toute la France un asile pour toutes les douleurs. Mais, malgré la suffisance apparente des secours publics, la charite des particuliers ne s'est jantais erne dispensée du devoir de la commisération : l'aumône est encore aujourd'hui un de ces mérites, dont l'absence seule se remarque. Gloire au pays où les cœurs sont ainsi nobles et bous! On n'a point donné à tous les tresors consacrés au soulagement des pauvres la direction économique la plus efficace. Ne nous en plaignons pas. Le sentiment de la charité est une sauvegarde si grande au milieu d'un peuple. que tout ce qui peut le plus directement l'activer et l'exercer est en général la

direction la plus sage et la plus utile. La loi du 12 juillet 1790, en supprimant les bénéfices ecclésiastiques, a par là même supprime toutes les obligations qui en dépendaient, et entre autres celle de faire l'aumône, Les fondations d'aumônes affectées aux panvres sont régies aujourd'hui par les bureaux de bientaisance créés par la loi du 7 frimaire an v. Enlin ce sont les fabriques qui ont été chargées, par la loi du 18 germinal an x, de l'administration des aumônes offertes pour les frais du culte et l'entretien des églises. La législation des pauvres a été tout entière l'objet de dispositions nouvelles; elles seront examinées plus convenablement ailleurs.

AUMÔNE FIEFFEE. — Dans le dernier état de notre législation, on entendait par ce mot certaines fondations faites par nos rois en faveur des églises, des monastères, des hôpitanx, et dont le pavement était assigné sur le domaine de la couronne, pour être fait en deniers ou en nature, suivant les états arrêtés au conseil. On peut considérer comme aumône fieffée la libéralité suivante. Dans les pays de grandes gabelles, on devait dresser et arrêter, pour chaque paroisse, un rôle des pauvres habitants hors d'état d'acheter du sel, et y indiquer la quantité nécessaire pour leur consommation. Le cure et les principaux habitants signaient ce rôle et faisaient somnission de payer, eux, la valeur du sel, suivant l'imposition qui en serait régléc. Les rois étaient, en outre, dans l'usage de faire distribuer gratnitement, aux ordres mendiants, une certaine quantité de sel tous les ans : l'état en était arrêté chaque année en conseil, et remis aux ' adjudicataires des fermes pour s'y conformer.

L'aumône fieffée, comme la franche ou pure aumône, avait une origine ancienne. A l'époque de l'invasion des larbares, une prédiction populaire faisait croire à la prochaine destruction du monde. De la, chez les hommes les plus avides d'accroître leurs domaines et leurs richesses, des effrois soudains qui venaient les dégoûter d'une proqui venaient les dégoûter d'une pro-

fession qui ne pouvait être sans remords. A joutez à cela que, faiblement maîtrises par leur conversion toute recente au christianisme, les hommes de ce temps avaient des retours fréquents vers les habitudes de leur ancien état. Aussi, à de certains moments de leur vie, et surtout aux approches de l'an mil (voyez Fin du monde), la peur d'être condamnés à des souffrances éternelles, plutôt encore que les reproches de leurs crimes, les jetait eux et leurs biens, presque toujours mal acquis, aux pieds du pou-voir, qui seul pouvait leur procurer, avec la paix du cœur en ce monde, l'espérance d'obtenir dans l'autre une vie sans tourments. L'Eglise mettait ainsi à profit cette ferveur de dévotion pour s'enrichir, et pour fonder des lieux de secours à l'usage des innombrables malheureux que les guerres, les brigandages, la destruction de tout le monde antique, avaient répandus sur la terre.

Ces donations constituérent cette immense richesse de l'Église, longtemps appelée le prix des pêchés et le patrimoine des pauvres. Mais la ferveur des donataires se sit bientôt une singulière illusion. La plupart de ceux qui s'étaient enrichis sans s'inquieter des movens, croyaient, dans leur simplicité, pouvoir, par l'abandon d'une partie de leurs biens mal acquis, s'assurer l'impunité devant Dieu et devant les hommes, et obtenir le droit de conserver le reste pour en jouir sans au-cun remords. Ils prétendaient ainsi cumuler, avec les prolits du crime, les avantages réservés à la pure vertu. D'autres, plus simples encore, volaient pour avoir le moyen de faire à l'Eglise une donation qui rachetât, en même temps que leur vol, des crimes d'une rémission plus difficile. Des conciles durent s'élever contre une pareille erreur : « Malhoureux , disait l'un d'eux « sous Charlemagne, ne péchez point « pour faire l'anmône; faites l'aumône, « parce que vous avez péché; et sou-« venez-vous que sans le repentir et le « châtiment intérieur et . extérieur , « dont l'aumône ne doit être qu'un ef« fet, toute libéralité est vaine, et « tourne, comme un coupable subter-« fuge, contre votre criminelle hypo-« crisie qu'elle atteste hautement... »

Plus tard, les donateurs des églises oublièrent le commandement qui seul faisait de l'aumône un bienfait public et un moven de salut. Au lieu de donner pour l'aumône de Dien et des pauvres, en chacun desquels Dieu souffre, ce qui vaut mieux que tous les sacri-fices et tous les holocaustes, ils donnèrent précisément pour les vains sacrifices et les vains holocaustes, en fondant à perpétuité des messes et des prieres, destinées à assurer le repos des âmes d'une famille en particulier. Cette dégénération des anciennes et primitives libéralités produisit la plupart de ces abandons de biens faits directement à l'Église, que l'on nommait franches ou pures aumones, et qui de l'aumône ne conservaient plus que le nom. Mais les rois, qui s'intitulaient les protecteurs des dames, des veuves et des orphelins, comprirent bien mieux les vrais principes du christianisme. Leurs aumônes fieffées en sont la preuve. Avec les libéralités et les dotations analogues de quelques particuliers qui s'étaient préservés de l'erreur commune, elles maintinrent l'usage de ces donations désintéressées et pures que l'on faisait à l'Église, comme à la meilleure distributrice, pour le seul soulagement des pauvres. (Vovez Aumone, Aumonier.)

AUTHENTIQUERCURFERME, FEMME APTHENTIQUER.— Le corps du droit romain, qui faisait jadis partie de nos lois, se compose, entre autres compilations, d'un code on recueil des constitutions impériales, antérieures à l'année 534. De nouvelles constitutions ayant été promulquées par la suite, les premiers interpétes du droit romain,

afin de rapprocher plus facilement les prescriptions qui se modifiaent entre cless, imaginérent de faire des éditions du code, dans lesquelles des constitutions, postfereures à sa promulgation, ou résundes, immediatement au-dessous des lois qu'elles concernaient. Ces extraits et ces résumés furent désignes sous le nom d'Authentiques (d'Authentiques (d'Au

" In cour nouveau vene des eniversités;

« Un cour nouveau vene des eniversités;

« Si vous avez hesoin de textes, de rubriques,

« Je sais le Code entier avec les Authentiques,

Or, parmi ces Authentiques, il en est un que connaissaient tous nos malins aieux, sans en excepter même ceux qui n'étaient point légistes : c'estl'Authentique sed hodle, où etait formulee la peine de l'adultere. Authentiquer une femme, c'était lui infliger cette peine.

AUTOMNE (Bernard), avocat au parlement de Bordeaux, naquit dans l'Agénois en 1587. A l'âge de vingt ans, avait publié un commentaire latin très-étendu sur Perse et Juvénal. Il s'occupa ensuite de l'étude du droit romain, et publia divers ouvrages, où il fit preuve d'une connaissance assez approfondie des antiquités romaines, Son commentaire sur la coutume de Bordeaux est à présent le plus connu de ses ouvrages. En général, on trouve dans toutes ses productions plus d'érudition que de jugement, plus de citations que de logique. Automne mourut en 1666, à l'âge de soixante et dixneuf ans.

(\*) Attribuées à Irnerius, célèbre jurisconsulte holonais du commeucement du douzieme siecle. Voyez Savigny, Histoire du droit romain au moyen ege, chap. xxvr et Xxvti.

(°°) Le Menteur.



## TABLE ALPHABÉTIQUE

DES ARTICLES

CONTENUS DANS LE PREMIER VOLUME.

| Pages.                                                    | 1                                            | Pages                       | Page                                                      | ٠. |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| Abailard. I                                               | Adjudication.                                | خىد                         | Aignadel, 175,- Aignan, 17                                | 3  |
| Abhadis, 11 Abbatucci, 11.                                | Administration.                              | ibid                        | Aignous ibie                                              |    |
| Abbaya. 13                                                | Admiral.                                     | 116                         | Aignebelle. ibs                                           | ā. |
| Abbe. 14                                                  | Adoption.                                    | 187                         | Aigurs Mortes. Ibis                                       | ä. |
| Abbesse, 16 - Abberille, 16                               | Aduration perpétuelle.                       | 120                         | Aigues-Perses. 17                                         |    |
| Abbeville (traité d'). 497                                | Adouber, 13c Adour,                          | 130                         | Aignillon. ibic                                           | Æ. |
| Abdication, 17                                            | Adresse.                                     | ibid.                       | Arguilles (duc d'). 17                                    | 7  |
| Abeillage, 27 Abeille, 27                                 | Adreta /les),                                | 131                         | Aigurande, 17                                             |    |
|                                                           | Adrets (baros des).                          | + 33                        | Aithaud. 50                                               | a  |
| Abel Rémusat. ibid.                                       | Adrian, 13gAdry.                             | 130                         | Ailly (ville): 12                                         |    |
| Abroevia, ibid,                                           | Adultère.                                    | 100                         | Ailly (Pierre d'). Shie                                   | Ε  |
| Abanshere, ibid.                                          | Advocat. 140 Advosé.                         | Láp                         | Ailly (village). 17                                       | 9  |
| Abjuration. 3o                                            | Advonar (a').                                | Shid                        | Aimargore, ibic                                           | á, |
| Ablaioscritte. 49                                         | Revoliece,                                   | 1.21                        | Aimote, ibid. — Aimen. Ibid                               |    |
| Ablaucourt, fbid.                                         | Acrotthe.                                    | ibid,                       | Ain. Shid                                                 |    |
| Ableiges, ibid. Ablis, ibid.                              | Arrostat.                                    | 248                         | Ain (dipartement de l'). ibie                             |    |
| Ablan 41 Abolities 41                                     | Afre                                         | 145                         | Aincille. 18                                              |    |
| Abounes, ibid,-Abordage, ibid.                            | Affrigement,                                 | 146                         | Alnesse (droit d'). ibid                                  |    |
| Aboukir. ibid.                                            | Affirhes.                                    | Brid.                       | Aing-ray. ibic                                            |    |
| Aboritte (famille d'). 45                                 | Affichents.                                  | 148                         | Airagoes. ibid                                            |    |
| Abracadabra 47                                            | Affiliation.                                 | ibid.                       | Aice. ibie                                                |    |
| Abrantès. 409                                             | Afforage.                                    | Ibid.                       | Airele, 1\$1 Aisance, 18                                  |    |
| Abrentès (duc d'). 500                                    | Affranchissement.                            | 149                         | Ais-Daso Gilon ibid                                       |    |
| Abrantes (duchesse d'), ibid.                             | Affranchissement.                            | abid.                       | Ausry-le-Duc, ibid                                        |    |
| Abrial. 47                                                | Affry.                                       | 154                         | Aisier ibid Aisnay. ibie                                  |    |
| Abornt déclaré. 48                                        | Africaine (combat de l').                    | 503                         | Aisne. ibid                                               |    |
| Absolution. ibid.                                         | Afrique française.                           | 55.0                        | Aisse (département de l') ibie                            |    |
| Absolutisms, 49                                           | Agadės, 157 Agave.                           | 157                         | Air. 182-18                                               |    |
| Absome, 50, - Ahus, 50                                    | Agde.                                        | ibid.                       | Air (l'ile d'). ibic                                      |    |
| Académie de Charlemagne, Ibid.                            | Age. 158Age (moyen).                         | 158                         | Ain-in-Chapelle, ibie                                     |    |
| Academie française, ibid.                                 | Age-Bertraed,                                | 159                         | Ajsecio. 18                                               |    |
| Academie des inscriptions. 60                             | Agen.                                        | third.                      | Akakis. So                                                |    |
| Academiedes seiences 64                                   | Agradicum.                                   | tina<br>ibid                | Atacoqua (Marguerite), 18                                 | 5  |
| Académie de seulp, et de p. 68                            | Agenois, ibid Agent.                         | ibid.                       | Alain Chartier. Ibid                                      | 4  |
| Academie d'architecture. 31                               | Aganta da change.                            |                             | Alain de l'ille, ou de l'Isle. So                         | 4  |
| Académio de France à Rouse. 85                            | Agents da police.<br>Agents diplometiques.   | tår                         | Alamonert, 185 -Aleis, 18                                 | ă. |
| Academie de medecine, Ibid.                               | Agents diplometiques.                        | tini<br>tin<br>tini<br>tini | Alam. 126 - Alarmistes. 18                                |    |
| Académie de chirargie, Ibid-                              | Agents ecclésiastiques.                      | 193                         | Alary (Actoine). ibic                                     |    |
| Academie de musique. 46                                   | Agents provocateurs.                         | thid.                       | Alba de Tormes, ibid                                      |    |
| Academies dans les départ, ibid.                          | Agglomeration.                               | 163                         | Albanaise (cavelerie), 5a                                 |    |
| Academies universitaires. ibid.                           | Agier.                                       |                             | Albaroux, 18<br>Albarok. ibid                             | ٠. |
| Accolade. 25                                              | Agires (Baymond d').                         | 慧                           | Alberta (bataille d'). So                                 | ÷  |
| Arerae, 89<br>Arbata de soldeta, ibid.                    | Agio. 156 Agnadel.                           | 100                         |                                                           |    |
|                                                           | Agnel ou Aignel,                             | 167                         |                                                           |    |
| Aché oo — Achenbeim. 90<br>Achéres, ibid. — Achére, ibid. | Agnereins-<br>Agnès da Moraoia,              | 503                         | Albert (comts d'), 18                                     |    |
|                                                           | Agnes da Meraesa.<br>Agnes Sorel,            | 167                         |                                                           |    |
|                                                           |                                              | 197                         | Albert de Rioma. ibie<br>Albert (Joseph-Jean-Bapt.). ibie |    |
| Acquis de comptant. ibid.                                 | Agoy.<br>Agobert.                            | 168<br>503                  | Albert ( Looph Jan Part ) 250                             |    |
| Acraignes, qs. — Acre. qs.<br>Acre (Saint Jean d'), ibid. | Agon. 168,- Agnult.                          | -64                         | Albigeou (f), ibis                                        |    |
|                                                           | Agrain.                                      | COR                         | Allaignac. ibic                                           |    |
|                                                           | Agraine (loi),                               | 027                         | Albigny. 18                                               |    |
| Acte sorbonique, 99<br>Actions, ibid.                     | Agrégation.                                  | Chi.d                       | Albierers. Shie                                           |    |
| Acy qq Adalerd. qq                                        | Agriculture.                                 | 調を                          | Athieson, ibid                                            |    |
| Adalberon. 100                                            | Agrier.                                      | 173                         | Albitte.   Bid                                            |    |
| Adaibert, 192                                             | Aguesseau.                                   | 0.44                        | Albon. 18                                                 |    |
| Adam(Jacq.).ini,—(Jeon) etc.5mi                           | A gui l'ao neuf.                             | 鹽                           | Albon (famille d'). 186-50                                |    |
| Adansen. 101                                              | Aguilles.                                    | third.                      | Albeet. 18                                                |    |
| Adds. 103 Adelsugs. 102                                   | Aide darrown                                 | Shiel.                      | Albufére (duc d' ). ibid                                  |    |
| Adhemar, ibid.                                            | Aide de eamp.<br>Aide tol. le ciel t'aidera. | ibid.                       | Albubére. ibid                                            |    |
| Adige. 103                                                | Aides. 174 Aigle.                            |                             | Alexin. ibid                                              | i. |
| Adjacet, 114 Adjudant, 114                                |                                              | 174                         | Aldebert,   Bo                                            | 4  |
| · ···· · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |                                              |                             |                                                           |    |
|                                                           |                                              |                             |                                                           |    |

| 990                                       | TABLE       | ALPHABETIQUE DES                                      | ABI           | ICLES                                              |              |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------|
|                                           | Pages.      |                                                       | Pages.        | 1                                                  | Pages.       |
| Aldenboven.                               | 100         | Amapry (rol de Jégusalem).                            | 212           | Ancillon, 242, -Ancône,                            | 242          |
| Alègre.                                   | lbid.       | An-barres.                                            | ibid.         | Ancre (marechal d'),<br>Ancre (marechale d').      | 244          |
| Aligre (famille d').                      | 190-506     | Ambassadeur.                                          | Ibid.         | Ancre (marechale d').                              | ibid.        |
| Alein (village).                          | 191         | Amberg.                                               | 218           | Andaye.                                            | 510          |
| Alembert (d').                            | ibid.       | Amberieux.                                            | ibd.          | Andegaves.<br>Andelao,                             | 244<br>thid. |
| Alençou.<br>Alençou (comté et duche       |             | Ambialet.                                             | ibid.         | Andelat.                                           | ibid.        |
| Ales (famille d').                        | 507         | Ambialites.                                           | ib d.         | Andeles (Franc.de Colignyd"                        |              |
| Aleth.                                    | 191         | Ambiani.                                              | lb.d.         | Andelys (les).                                     | 245          |
| Alexandre (de Paris).                     | 5-3         | Ambiberii.                                            | ibd.          | Anderfecht (bataille d').                          | Hed.         |
| Alexandre (Nocl).                         | ibid.       | Anbigatus.                                            | 514           | Andier-des-Roches.                                 | 520          |
| Alexandrie.                               | 191         | Ambiorix.                                             | ibid.         | Andurre (république d').                           | 145          |
| Alexis 193.—Alfort.                       | 193         | Au-bevareti.                                          | 219           |                                                    | 2.46         |
| Alger.                                    | lbid        | Amblef.                                               | ibid.         | Andral (G.)                                        | ibid.        |
| Alresiesa.                                | 196         | Ambletense.                                           | ibid<br>ibid. | André (tves-Marie).                                | (bid.        |
| Aliband (Louis).<br>Alibert (Jean-Louis). | 199         | Amblimout (comte d').                                 | 210           | Andreasi (Autoine-Franc.)<br>Andrea ibid Audrezel. | ilid         |
| Alteration.                               | ibid.       | Ambly (Claude-Jean-Ant.).                             |               | Andriens (Fr Gnill, J Stan.                        |              |
| Alienes.                                  | ibid.       | Amboise,                                              | ibid.         | Andrews (Bertrand).                                | 5 te         |
| Alignement.                               | 202         | Ambuise (maison d'), 280                              | et 516        | Andrieus (Pierre-Augustin).                        | . 215        |
| Aligre                                    | 201         | Amboise (conjugation d').                             | 221           | Androuet du Cerceau.                               | ibed.        |
| Alise. 104 Alis.                          | 205         | Ambouville.                                           | 222           | Audry.                                             | ibid         |
| Alix ( Jeau-Baptiste).                    | ibid.       | Ambournay,                                            | 213           | Andujar (prdomance d').                            | 240          |
| Alix (Jeau).                              | lbid.       | Ambrieres.                                            | ibid.         | Anduze,                                            | ibid         |
| Alkmarr.                                  | ibid.       | Ambulances,                                           | ibid.         | Ave (fite de l' ),                                 | ibd          |
| Allainval, 205 Allas                      |             | Amedor, th dAmeil.                                    | ibid.         | Anel. shid - Anet.                                 | ibid         |
| Allarde. 206 Allass                       | sat. 306    | Aurilhon (Hobert-Pascal)                              |               | Ange de Sainte-Bosalie.                            | ibid         |
| Allasseur.                                | ibid.       | Amelier,                                              | 517           | Ange on Angelot.                                   | ibid         |
| Allasaio, 207 Alleau                      | me. 207     | Amelin (Jran d').                                     | 213           | Augely.                                            | 351          |
| Allegrain Christophe G                    |             | Amelot de la Houstaye (Nic.)<br>Asselot (miustre).    | ibid.         | Anger abo, - Angers.                               | 511          |
| Allemagne,<br>Allemand (ZachJacq.         | 509         | Amelot (Schattien-Michel),                            | ibid.         | Angerville-la-Martel.                              | ibul         |
| Allevard. 308 Alleu.                      | 200, 207    | Amenda.                                               | 517           | Angerina.                                          | ikid         |
| Alliance.                                 | 200         | - de fol appel.                                       | 518           | Angevina (monnaie),                                | ibd          |
| Allier.                                   | 210         | - pour defaut de droit                                | ibid.         | Angivillars (le comte d')                          |              |
| Aller (département da                     | 17). Ibd.   | - envers le toi.                                      | ibid          | Angivillers (madame d').                           | ibdi         |
| Allier de Hauderocha (Lo                  | ouis). ibid | - ( le bottu paie l' ).                               | ibid.         | Angheen, sot, - Anglade.                           | 25           |
| Atlier (Claude).                          | ibed.       | - de cens on de coutain                               |               | Angleberme.                                        | 51           |
| Allia (Jacques-AleaFr                     |             | - lessorable.                                         | ibid.         | Angles (les).                                      | 25           |
| Atlize (Nicolas).                         | ibid.       | Anstrique française.                                  | 224           | Augles (Ch. Greg.).                                | 52           |
| Allebroges,                               | ibid.       | Americant.                                            | Ibid.         | Augli's (conte).                                   | ibid         |
| Alloue.                                   | ibod.       | Amfreville.                                           | 325           | Angleterre.                                        | 3.5          |
| Allut ( Jean).                            | bug         | Aufreville-sor-les-Monts.<br>Aufrevilla (famille d'). | ibid.         | Auglure (maison d').                               | 61           |
| Alluye.                                   | 313<br>500  | Amienois, ibid Amiens.                                | ibid.         | Augn.<br>Augot (Guillaume).                        | ibid         |
| Almonach.                                 | 313         | Amiens (paix d').                                     | 226           | Auguslaiscourt.                                    | ibid         |
| Almanach royal.                           | ibel        | Amigny, thid Amiot.                                   | ibid.         | Anganlene.                                         | ibid         |
| Almanae.                                  | ibid.       | Amiral.                                               | ibid.         | Augouléme (comtes d').                             | 23           |
| Almaraa,                                  | ibid.       | Amiranté.                                             | 228           | - (Cb. duc d').                                    | ibal         |
| Aimeras (le baron Los                     | is), ibid.  | Ammerschwier.                                         | 239           | - (LAnt., duc d').                                 | Ded          |
| Almonacid (bataille d').                  | . ibid.     | Amustic.                                              | ibid.         | Angouncis                                          | 25           |
| Aloigny (maison d').                      | 511         | Amogues,                                              | ibid.         | Augran d'Alleray.                                  | ibid         |
| Alpaide, 213.—Alpes.                      | 213         | Amentous.                                             | ibid.         | Angres, ibod Anguicz.                              | ibal         |
| Alpes (Basses-).                          | ib.d.       | Amoros (François),                                    | ibid.         | Antane.                                            | ibel         |
| Alpes (Hautes-).                          | ibid.       | Amortissement.                                        | ibid.         | Aniane (Brunit d').                                | ib-d         |
| Alpes Maritimes.                          | 314         | Amortissement de la dette pu                          | b. 250        | Anisson (famille).                                 | 54           |
| Alquier (CharJean-Ma                      | ibed.       | Ausour (Guill. de St.),<br>Ausour (Louis de St.).     | 234           | Anjou (maisen d'). ibid.                           | . 25         |
| Alterdorff.                               | 513         | Amparbers.                                            | ibid.         | Anjou (willage).                                   | et 21        |
| Altenbenn,                                | ibid.       | Ampère (Andre-Marie).                                 | ib.d.         | Anklam, ibid Aulezi.                               | ibid         |
| Altenkirchen.                             | 216         | Ampère (Jean-Jacques).                                | 237           | Aurust.                                            | 53           |
| Allesse.                                  | ibid.       | Amplepuis.                                            | ibid.         | Annates.                                           | 25.          |
| Amadis de Ganle.                          | ib d.       | Ampoule (la sainte).                                  | ibid.         | Aune d'Antriche.                                   | 25           |
| Amairic.                                  | 5+3         | Ampuis.                                               | ibid          | Anne de Beaujen.                                   | 2.7          |
| Awance                                    |             | Amsterdam.                                            | >38           | Anne de Bretague,                                  | Abril        |
| Amand (François).                         | ibid.       | Austetten, ibidAmy.                                   | ibid.         | Aune de Russie.                                    | 25           |
| Amonzé.                                   | 317         | Amyot (Jacques).                                      | Shid.         | Aunebaut.                                          | 25           |
| Amar (JP.)                                | Ibid        | Anarchistes,                                          | ibid.         | Aunebaut (Claude d').                              | ibid         |
| Amandra.                                  | lbid.       |                                                       | 139           | Aunée.                                             | ibod         |
| Amauri (de Chartres).                     | 514         | Auceuls.                                              | 242           | Annee républicaine.                                | 26           |
|                                           |             |                                                       |               |                                                    |              |
|                                           |             |                                                       |               |                                                    |              |

559 DANS LE PREMIER

|                           | Pages.  | 1                            | Pages.  |                             | ages. |
|---------------------------|---------|------------------------------|---------|-----------------------------|-------|
| Anne-Marie.               | 600     | Arc (Jeanne d').             | 286     | Armoire de fer.             | 340   |
| Anneuil, ibid Annexe.     | ibid.   | Arcate (combat d').          | 539     | Armorries on armes.         | 350   |
| Anniou. ibid Annousy.     | ibid.   | Arcelot.                     | 380     | Armoriques.                 | 352   |
| Annuire.                  | ibid.   | Arcire.                      | ibid.   | Armpoville.                 | 543   |
| Anobiasement.             | 263     | Archeologia française,       | ibed.   | Armures.                    | 35 g  |
| Anord.                    | ibid.   | Archer, asgArchers.          | 189     | Armac-Pumpadour.            | 354   |
| Anquetil (Louis-Pierre).  | ibid.   | Arches.                      | 101     | Arnar.                      | 355   |
| Anquetil-Duperron.        | ibid,   | Archevéché,                  | ib d.   | Arnaud (François),          | 356   |
| Ansart.                   | ibid.   | - duché-pairie de Paris,     | 243     | Arnaed (Joseph).            | ibid. |
| Ansauville.               | 262     | Archeveque.                  | iled    | Arneud (Daniel).            | 543   |
| Anachaire.                | 530     | Archichangelier.             | ibid    | Arnoud de Carcasais.        | ibid. |
| Anse. s6s Ansegise.       | 20.8    | Architecture.                | 2114    | Arzaud de Curbie.           | ibd.  |
| Anseima de Laon.          | ibid.   | Architrésorier,              | 200     | Aruand de Narsan.           | ibid. |
| Auseline (le IVre).       | 263     | Archives.                    | ibid.   | Armend de Marajal.          | Ibid. |
| Ansrian (JacqBernM. d'    | ), ibid | Arcus-sur-Aobe,              | 300     | Arnaud de Trintignac.       | ibid. |
| Antelma (benedictin).     | 530     | Arcs-sur-Aube (bataille d'). | . tlud. | Arnaud de Villapeure.       | ib d. |
| Ausouis.                  | *63     | Arcole (hataille d'),        | 301     |                             | 3>6   |
| Ansse de Villoison (d').  | fbid.   | Arcule ( post d' ),          | 3os     | Arnaudat.                   | ibod. |
| Austrude.                 | ibid.   | Arcon.                       | 3eti    |                             | 357   |
| Antelini                  | 531     | Arca (les),                  | 3.15    | Arnauld d'Auditly.          | ibid. |
| Authorse (Antoine-Ignace) | . #63   | Arcueil.                     | ibod.   | Arnould (Antoine),          | ibid. |
| Anthome (Nicolas),        | 531     | Ardiche.                     | ib-di   | Arusuki (Marie-Augelique),  | 543   |
| Anthon.                   | 261     | Ardeche (département de l'). | ibid.   | Arnauld (Henri).            | 544   |
| Acchon (bourg).           | ib d.   | Ardennes (forêt des).        | ibid.   | Argeult.                    | 35.6  |
| Anthonard (d')-           | ibd.    | Ardennes (département des)   | 3n6     | Arno. 360,-Arnoui (ssint).  | 360   |
| Antibes.                  | Ibid.   | Ardeots (mai des),           | ibid.   | Arzould (Ambroise-Meria).   | ibida |
| Aotignac.                 | 165     | Ardes.                       | ibld.   | Arnould (Suphie).           | ibid. |
| Aougny-le-Château.        | ibid.   | Ardres.                      | ibed.   | Arnons, 544, -Arnu.         | 544   |
| Antilles.                 | ibod.   | Arens,                       | 3117    | Arunet.                     | 360   |
| Anton 266,-Antoine.       | 266     | Aregso (slega d').           | 539     | Arpajon.                    | 364   |
| Antonoarchi.              | ibid    | Argeles, 3oy Argens,         | 3117    | Arpajou (famille d').       | ibid. |
| Autopelle.                | ibid.   | Argens (marquis d').         | 15/4    | Arquebuse,                  | 36 a  |
| Antraigues.               | ib-d.   | Argenson.                    | ibid.   | Arquebusiers.               | lbid. |
| Autresine.                | ibed.   | Argenson (la familla d').    | fbid.   | Arques.                     | ibed. |
| Actrustions.              | ibed.   | Argent.                      | 311     | Arques (botsille d').       | ibid. |
| Auvers.                   | ibid.   | Argent (Jean-Marc d').       | 3+3     | Arrancy, 363 Arras.         | 363   |
| Auville (d').             | 267     | A.gental. ibid Argentan.     | ibid.   | Arrus (sieges d').          | 545   |
| Auria.                    | ibod.   | Argentelle.                  | 540     | Arras (traites et paix d'). | 34.4  |
| Aurt on Ortherielle.      | ib.d.   | Argentenil.                  | 314     | Arrael.                     | 165   |
|                           |         |                              |         |                             |       |

Aoste, ibid. — Aoust. lbd. Argenter. Aout 1780 (noit do 4). 531 Argentou. Août 1792 (journee da 10). 367 Argente ( ibid. Arrestation. ibid. Arrest de réglement. ibid. Argenton. Argentre (Bertrand d'). 547 540 Atrets. Argentre (Bertrand d'). 540 Airèis.
370 Argentre (Ch.Duplessis d'). 541 Airèis.
371 Arger.
161 Argene (pays et farèi d'). 314 Argiver-lan.
162 Argene (campagne de l'). 164 Argene (campagne d Apanages. ibod. Apcher \$75. - Apchon. 366 Apenuint, Apienveuce. ibid. et 547 Apostat. Apothicaire. Ihod Arianisme. 33n Ariayo-Nolims.
Ariege (rivièra), 324 Arial. 367. — Arsenal.
Ariege (departement de l'). ibid. Ari dramatique. Appastis. 276 Appeaux. Aristocrates. abed. Appraux voluges. ibed. shed. Artagnus. 37a. - Artals. 370 Appel. Artannes ihed Aristocratic. ibid ibod. Appel comme d'abus, s:8 Arles. brd. Artoud de Montar. 326 Arthonne, thid. ibid. Application. ad 393 Arlincourt. 3s6. -Arion. 373 ibid. Arthor, ib.d. Arthor, ib.d. Artifice (feux d'). Aprenout. Arlou (rousbat d'). ibod. Apressont (pays d'). Armagune 395 Armaguac 278 Armaguac (baron d'). Après de Mannevillette. ibodi

307

300

ibid.

38 r

38 :

548

38.

383

ibid.

fbid.

327 Artificiers. 542 Artiflerie. had Armaguse (Jeorg., card. d'). 542 Artillerie. ibid. Armaguse (Jean, batard d'). ibid. Artillerie (grands maltres d'). 379 Aquigny. ib-d. - Aquin. Aquitaine. Arago (famille). 250 Armaguaca. 307 Artois. Artois (comtes d').
Arts. sbid. — Arvernes. 537 359 Aregon Armand. Armers (de terre). ibid. Aramen ... Armers (see Armers A feu. Armees navales. Aramont (ville du Languedoc) ibid. Arvieux. Arnpoles. ibid. ibd. Arych (combat et siège d'El-). 547 ibid. Armes A feu.
28s Armes blanches,
28d Armes d'honneur,
ibid. Armes (honna d').
ibid. Armes (pannfacture)
ibid. Armes (professum d
284 Armes (ergents d'),
246 Armes (ergents d'). Arbaletriers 340 Arzelières. 347 Ascarie. Arbognate. ibid. Asfeld (marquis d'). 349 Asfeld (baron d'). Arbre de la liberté. Armes (manufactures d'),

Arbresle (l'). Armes (profession des). ibid. Asir françane. Arbrisott. ibid. Asile (champ d'). ibid. Asile (droit d'). Arc.

| 560 TABLE ALPHABÉTIQUE DES ARTICLES, ETC. |              |                                                   |              |                                                         |               |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|
|                                           | Pages.       | Pages.                                            |              | Pages.                                                  |               |
| Asnoia.                                   | 393          | Aubeterre.                                        | 411          | Aonis.                                                  | 450           |
| Aspesie. 3q3 Aspe (l').                   |              | Aubeterre (Joseph-Henri).                         | 459          | Aonon. 46e Augueten.                                    | ibid.         |
| Asperants de marine.                      | 5.10         | Aubignac.                                         | lh-d.        | Auray. ibid Aure.                                       | sbud.         |
| Asprement (pays d').                      | 303          | Aubirnan.                                         | ibed.        | Ausone.                                                 | ibid.         |
| Anna.                                     | ibid.        | Aubigné (Agrippa d').                             | ibid.        | Aussurd.                                                | 461           |
| Assat. 304 Assellae.                      | 301          | Aubigny, 413 - Aublet.                            | 443          | Anetau d'Orlline.                                       | ilid.         |
| A-semblée des électeurs:                  | ibed.        | Aubriet, ibid Aubriot.                            | lb-d.        | Austerlita (compagne d').                               | ibod.         |
| Assemblee des notables.                   | ibid         | Aubry (Claude-Clarles).                           | 414          | Austrasie.                                              | 407           |
| Assemblée legislative.                    | 400          | Aubry de Mondidier,                               | ibi-t.       | Austregildz.                                            | 468           |
| Assemblee oationale.                      | 394          | Aubry (du Bouchet).                               | ibid.        | Authentiquée (femme).                                   | 556           |
| Assemblees.                               | 407          | Aubry (Etienne).                                  | ibid.        | Autichamp (mai-on d').                                  | 408           |
| Assemblees commonsles,                    | 410          | Aubry (François).                                 | ibed.        | Autome (Bernard),                                       | 556           |
| Assemblees de conton-                     | ibid.        | Aubry (Jean-Raptiste).                            | Ibid.        | Auton.                                                  | 464           |
| Assemblées électorales.                   | 411          | Anbusson.                                         | 445          | Autriche.                                               | ib-d.         |
| Assemblées primaires.                     | ibed.        | Ambusson (familla d').                            | ilud.        | Autriche (compognes d').                                | ibid.         |
| Assemblées provinciales.                  | 414          | Auch.                                             | 447          | Autuo.                                                  | ibid.         |
| Assermente (clerge).                      | 415          | Aude.                                             | 418          | Auvergne.                                               | 4-0           |
| Assento (privilege de l').                | ibed.        | Aude (département de l').                         | ibid.        | Auverene (Latnor d').                                   | that.         |
| Assiruati.                                | ib-d.        | Audebert.                                         | ibid.        | Auvergne (Antoine d').                                  | ibed.         |
| Assignées, 417 Assloes.                   | 417          | Audrini.                                          | Ibid.        | Aosiliaires.                                            | 471           |
| Assises (cours d').                       | Ibed.        | Audiences,                                        | ibid.        | Auserre.                                                | ibod.         |
| Assises de Jerusalem.                     | lb.d.        | Andiences judiciaires.                            | 449          | Auxois 472 Auxonne.                                     | 473           |
| Association.                              | 418          | Audeffret.                                        | ibid.        | Auxonios.                                               | 4-3           |
| AMOUNT.                                   | 419          | Andre-Rourière.                                   | Ibed.        | August, ibid August.                                    | ibel.         |
| Astaric.                                  | 410          | Audinot.                                          | ibed.        | Avant-Parliers.                                         | ibid.         |
| Asir.                                     | Ibid.        | Auditeer au conseil d'État,                       | 45e          | Avarey. 424Avaricum.                                    | 414           |
| Astores.                                  | Ibid         | Audopard.                                         | ibid.        | Avaugour.                                               | ibud.         |
| Astrologie judicialra (T).                | Ibid.        | Audouin (François-Xavier)                         |              | Aveux la-Ville.                                         | thed.         |
| Antonomie.                                | 423          | Audouio de Chaignehruo,                           | ibid.        | Avaux (Claude comte d'),                                | ibid.         |
| Astruc                                    | 415          | Audonio (Jean-Victor).                            | ibid.        | Aveux (JAnt., counts d')                                |               |
| Atacini, ibid Ath.                        | ibed.        | Andouin (Pierre-Jean).                            | ibid.        | Avrd.                                                   | ibid.         |
| Atheisme.                                 | 416          | Audean (famille).                                 | 451          | Avein (bataille d').                                    | ibid.         |
| Atbénas, 417Athénée,                      | 427          | Andrein (Yves-Marie).                             | 452          | Avenelles,                                              | 4-5           |
| Athines.                                  | ibid.        | Auge.                                             | lbid.        | Archement joyeux.                                       | State.        |
| Athis, 428.—Atrebates.                    | 418          | Auger (4thanasa).                                 | lb d.        | Aventuriees.                                            | 4:6           |
| Attale.                                   | ibid.        | Auger (Edwood).                                   | ibed.        | Aversa 477 Avesnes.                                     | 407           |
| Attagne des places.                       | 430          | Auger (Louis Somon).                              | Ibid.        | Aven.                                                   | Ibed.         |
| Attentat.                                 | ibid.        | Augeresu (Autoine).                               | ibid.        | Avenueles.                                              | 4:9           |
|                                           | 434          |                                                   |              |                                                         | 459           |
| Attigny.                                  | 540          | Augerrau (Pierre FrCb.).<br>Augebourg (prise d'). | 550          | Aveyron (rivière de l').<br>Avez ron (déportement de l' |               |
|                                           | 431          | Augus (Pierre-JB.).                               | ibid.        |                                                         | Ibd.          |
| Attoo.                                    | ib-d.        | Augus (Plerre-8-n.).                              | ibid.        | Avignon.<br>Aviler.                                     | AFz           |
| Attroupements.                            | ibid.        |                                                   | 455          |                                                         | ibed.         |
| Atuatiques.                               |              | Augusta (hataille d').                            |              | Aviluseurs. ibid Avis                                   |               |
| Aubagne, 43s Aubaio,                      | 433          | Augustin (JBJacques),<br>Augustins (les),         | 456<br>Ibid. | Avisse, 483 Avit (saint                                 | ). 463<br>484 |
| Aubaine.                                  |              |                                                   | Brid.        | Avitus, 481 Avocat.                                     |               |
| Anbe.                                     | ibid.        | Augustines (les).                                 | ibid.        | Avoles 48; Avone.                                       | 457           |
| Aube (département de l' ).                | ibid.        | Ausnale.                                          |              | Avoutres.                                               | 488           |
| Aubroage.                                 |              | Aussalz (journée d').                             | 551          | Avraurkes.                                              | ibel.         |
| Aubessa.                                  | 438<br>Brid. | Aurasie (countes et dors d'                       | 457          | Avraochin.                                              |               |
| Aubenton, IbidAuber.                      |              | Aosaone (peine pecunaire)                         |              | Avrigny (ChJ. Lerillardd                                |               |
| Auberge.                                  | 439          | Aumine.                                           | 55s<br>555   | Avrigny (H. Rob-Hard d').                               |               |
| Aoberous.                                 | thed.        | Aumdor firffre.                                   |              |                                                         | 490           |
| Aubert (Jean-Louis).                      | abid         | Ausoone (franche).                                | ibid.        |                                                         | 403           |
| Aubert de Puicibot.                       | abid,        | Aumdniers de France (gran                         |              |                                                         | 40.0          |
| Aubert du Bayat-                          | 44=          |                                                   | 458          | Ayraut (Pierce).                                        | inid.         |
| Aubertin.                                 | ibed.        | Aumost (maison d').                               | fibid        | Atais (Pierre-Ilyacinthe).                              | 403           |
| Aubery (Antoine).                         | ibed         | Amouste.                                          | 459          |                                                         | 404           |
| Aubery ou Aubry (Jean).                   | lb-d.        |                                                   | iled.        |                                                         | ibed.         |
| Aubespine (famille de l').                | 441          | Auge, ibid Auneau.                                | Brid.        | Aron,                                                   | 496           |

FIR DU PREMIER TOLUME.





Chiming the Commender Course acantiladas de Born

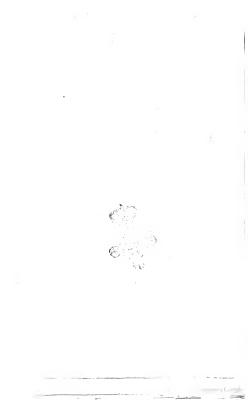



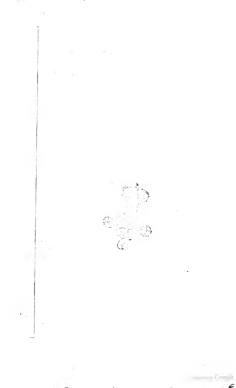





FRANCE (Estat Physique) FRANCIA (Estado Franco)



· laur du L'oute





Grotte des Demorselles pres P'Bouzelle du Vilere rome

Oruta de las Senontas cerca de S Baussho del Putoss





id. hoye of Commelant Growing Preme de meve y Cascada de Gavarnie



FRANCIA Estado Fresco) FRANCE Estat Physiogram



Linear drags

so d'i pera Inchen

There a backer

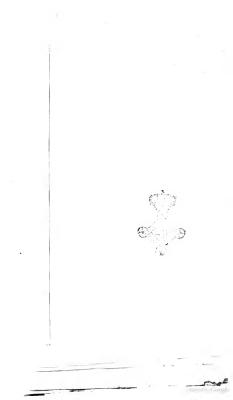



Perdida del Botano





Duoplotherum !

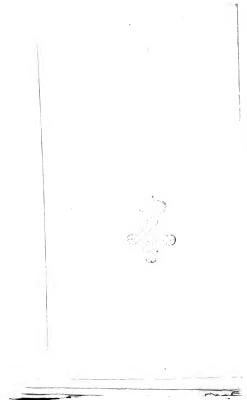

FRANCE : fossiles : FRANCIA (Fasiles)





Paleotherium minus / Hellede en Panton /



Ante Vito Associa

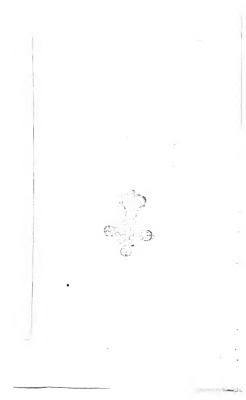

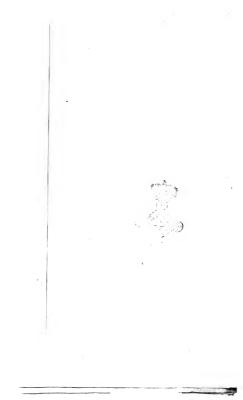

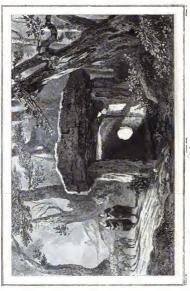





Monument - I medigere peres de Lanner



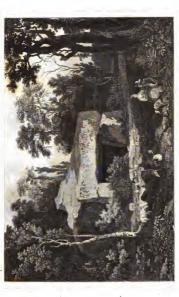

Monumento Draidico en Esc.cerca de Mennes





Menumento Druidico en Lek Mana-Ker

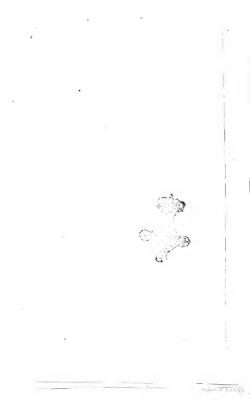









Consessed de line Henge Monumento de 30



FRANCE Monuments Druidiques) FRANCIA (Monumentes Druidices)



Sundates por de leriment Tumbas de trerea cerca de Tu





Commune Gunlow.

Osustro Onisco



FRANCIA (Monumentos Drushcos) FRANCE Monuments I rushques

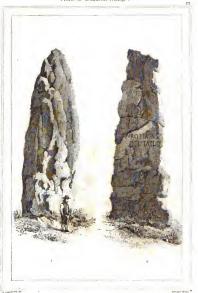

1 June debour pres de Vel : la Mange borne pres de jognocht.

Pena levanissa cerca de Del Moyon airo cerca de Jomosite.





La Condo





Trended Lemensiance Dyendades Organicas

many Cangle

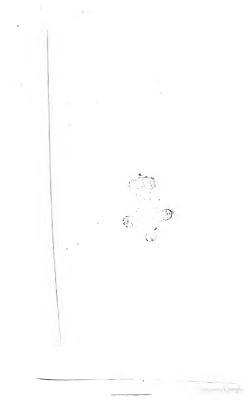



1 Dies Seler & Matres Auguste o Mercure





Miller of the Marie of Medical of Medical of Medical of Department of Medical of Department of Depar

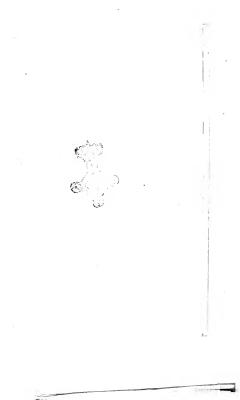



Bon reliefo d' Vitela tronvia à Tana Bajos relieves de Altares natiados en Pans





. Ben rolly if um . This and you do there Bug release on also any to



FRANCE tyens des Saulons .

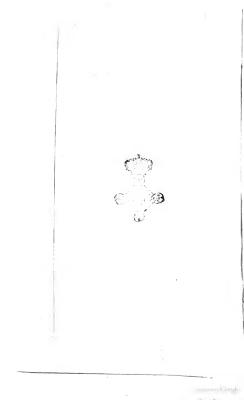



Towns Angly meine & then S. Time of Then places

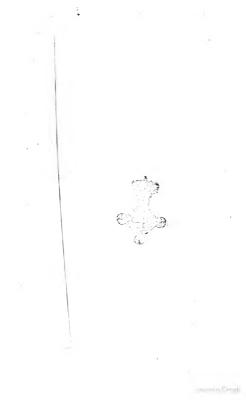

8



What while in the owner houses over he bounds the Albert





1 Mescale temperant un Verf & Samplere Promo m Brown ) 1 Hércules abattente un Serve 2 Javati Promo le Bere





Tildan Gaulous Sollador Calos





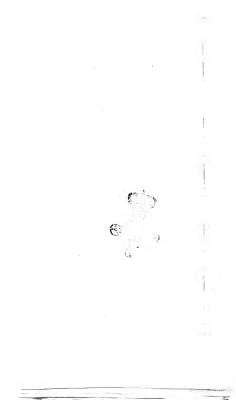



12 Markes de . Tilor 1 Segus de Pedernal.

3 4 . Hickory do . tor 2 Segua de morro

5 Auguardo de l'inver 5 Panal de Cobre

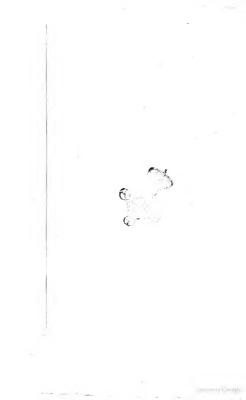



Thenging level Some of rejects de Bronce necessaries dans le Les de la Mounde Confe de very viene altonia de Bronce encembradas en el Dept' de la Mancha





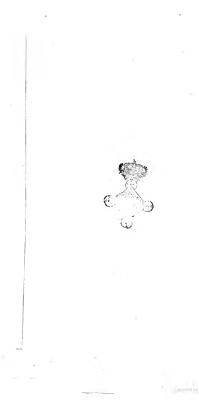



1 Arman de cobre 2 Moldes para hachas



Gullen mountains

Oale murrendase







and the second second of the s

Il Prance

Googl



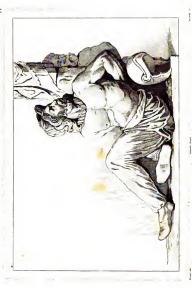

Assessment formation formation and Residence Solds and Residence extensions execute on their solutions and residence and residen

- 1 - 1 - 4 knoph





Jufer Jumber

Di Congle





with Guildenies Curtides dans

. Congl





Sepulces hallade on Langres





Simplification and actions Simplification and action of second se

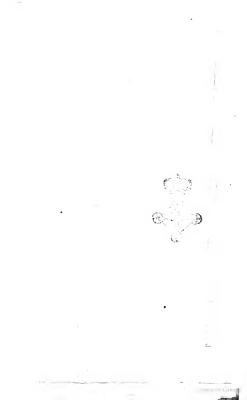

FRANCIA (Monumentos Gales)



1 Vagilla de barro 2 Vasos de vidrio





1 . Tomerang et Princelett 2 Stelule 3 Clef 5 Clef en Lague . 3 Clegnette 1 Anillon y Brazaletea 2 Fibula 3 Have & Have Sortija 5 Alifor

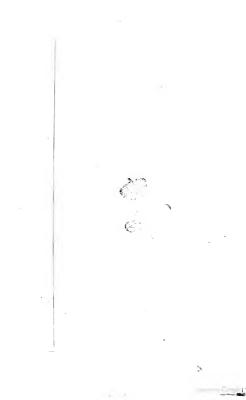

Midulla de Mariertte

1. 31.00

- Const



Houselles a Continue transport dans les 1,

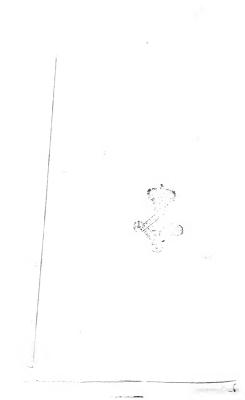

FPANCIA (Antibuedades Griegas)
FPAN 'K Computer resignes)

Busto de Cybele treuve a lesse per Abbeulle Busto de Cibeles hallado en Torse Grea le Abbeulle





Mangrya hallada cer

Muniti









tample vinlyanesement appele Hunary varies in temes law primapar, Pemple valgamente thimade Casa custoda an Nimes (panda primapal

- many Congli



have laterated of the Harman verses of lend





discourses of un : Described anishing of farme as conference is Alech .





Raines del Pensulo de un Tempio en Ries.

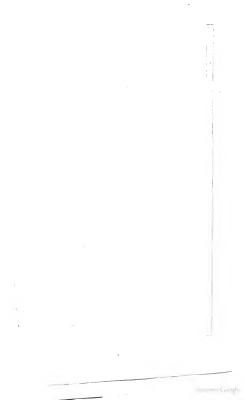



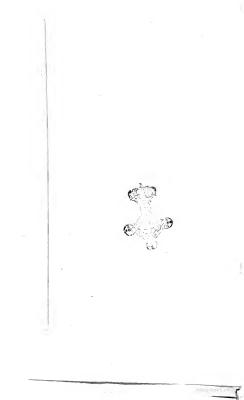

FRANCIA (Monument on Noment)
France (Minument & man )



Rustia du Calaire de Constantino en Aries



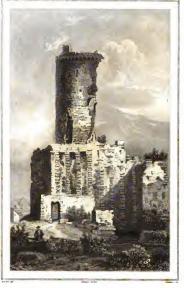

. Runnes du Monument de la Turbia pros de Monaco Runas del Monumento de la Turbia cerca de Monaco











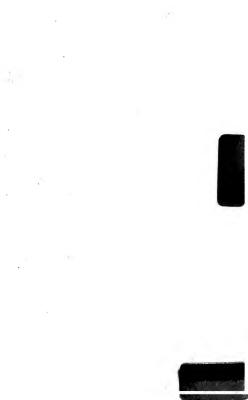

